



IN THE CUSTODY OF THE BOSTON PUBLIC LIBRARY.



SHELF NO



and the second s 3

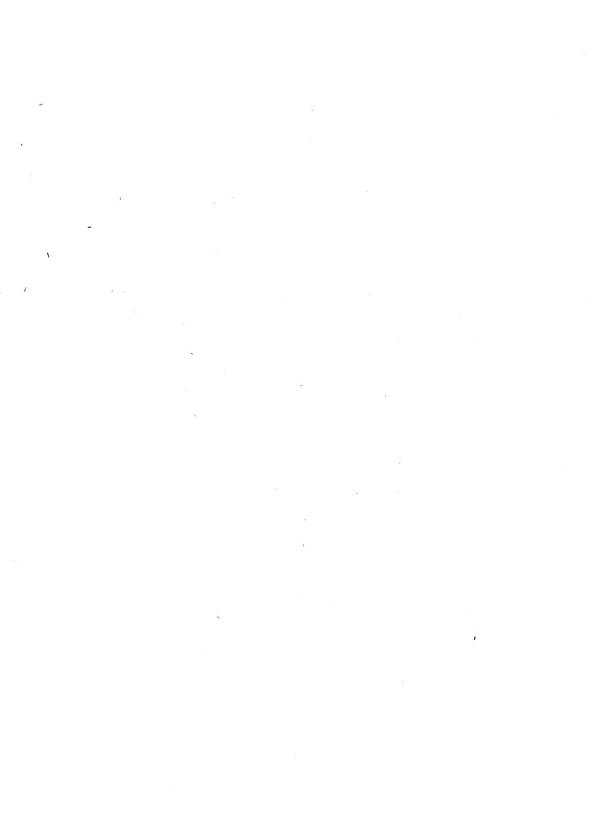

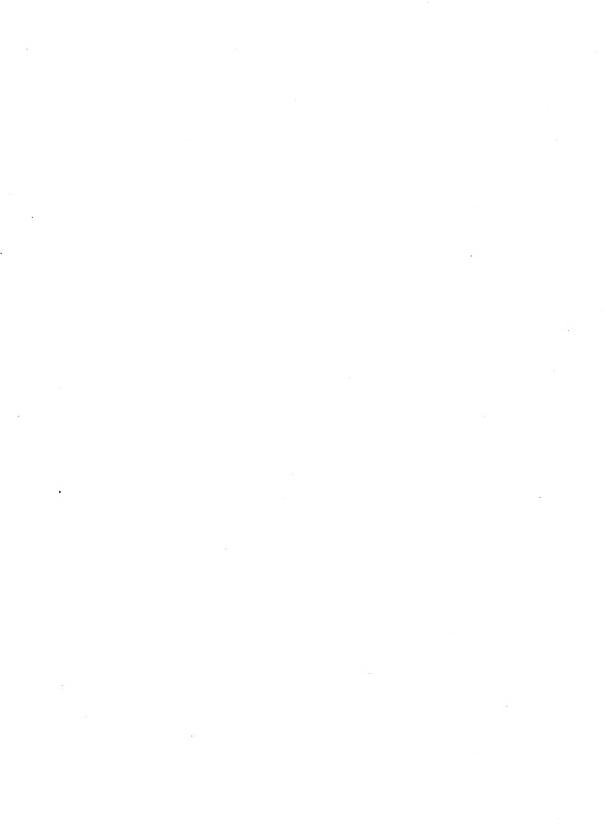

## ŒUVRES

D'AGUESSEAU.

TOME CINQUIÉME.

### NOMS DES LIBRAIRES ASSOCIÉS.

HERISSANT Pere, Imprimeur du Cabinet du Roi, rue Saint Jacques.

SAILLANT, rue Saint Jean de Beauvais.

La Veuve SAVOYE, rue Saint Jacques.

CELLOT, Imprimeur, au Palais.

DESAINT, rue du Foin-Saint-Jacques.

HERISSANT Fils, rue Saint Jacques.

# ŒUVRES

DE M. LE CHANCELIER

## D'AGUESSEAU.

TOME CINQUIEME,

CONTENANT LES PLAIDOYERS Mémoires, Dissertations, & autres Ouvrages.



A PARIS, CHEZ LES LIBRAIRES ASSOCIÉS.

M. D C C. L X V I I.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU-ROI.

60.4



#### AVERTISSEMENT.

E PUBLIC, impatient de jouir des Ouvrages de M. le Chancelier d'Aguesseau, n'auroit pas attendu si longtemps ce cinquiéme Volume, si le travail des Editeurs n'avoit pas été suspendu par la mort de M. d'Aguesseau, Conseiller d'Etat & au Conseil Royal du Commerce, son fils aîné. Ce Magistrat, dont les vertus & les talens rendent la perte si sensible, avoit bien voulu nous communiquer les Manuscrits de son illustre pere, & pour rendre l'édition plus parsaite, nous aider de ses

M. le Chancelier, par un effet de cette modestie ordinaire aux grands hommes, n'avoit jamais pensé à donner ses Ouvrages au Public; & M. d'Aguesseau, également modeste, & plein de respect pour les

lumieres, & diriger lui-même notre travail.

intentions de M. son pere, regardoit le riche trésor dont il avoit hérité, comme un dépôt facré dont l'usage étoit réservé à sa famille : mais une édition furtive & très-imparfaite, de quelques harangues de M. le Chancelier, la crainte de voir paroître ses autres Ouvrages auffi défigurés, & les instances réitérées des plus grands Magistrats, déterminèrent enfin M. d'Aguesseau à faire paroître le Recueil entier des Ouvrages de M. son pere. Possesseur de ces précieux Manuscrits dont il avoit fait son étude & ses délices, ce Magistrat étoit seul à portée de choisir ceux qui pouvoient être les plus utiles à la Magistrature & les plus propres à satisfaire l'attente du Public. Seul, il pouvoit rassembler & mettre en ordre les morceaux épars & détachés, placer avec discernement des notes curieuses & intéressantes par-tout où elles pouvoient être utiles, & faciliter l'intelligence des endroits où la rapidité de la composition n'avoit pas permis d'écrire en entier la pensée : aussi le Public a-t-il reçu, avec autant de confiance que d'empressement, les Ouvrages de ce grand homme, des mains d'un fils héritier de son bon goût & de ses lumieres.

Les applaudissemens dont la France & l'Europe retentirent dès que le premier Volume parut, ajouterentunnouveau lustre à la réputation de M. le Chancelier d'Aguesseau. On vit bientôt les Avocats les plus célèbres emprunter de ses Ouvrages les traits d'une éloquence douce & victorieuse, se servir de ses décisions comme de celles des plus grands Jurisconsultes de Rome, & le citer dans leurs Plaidoyers & dans leurs Ecrits, comme ils citent les Législateurs consacrés par la vénération de tous les siécles. Enfin, le Roi lui-même, mit le sceau à une réputation si bien méritée, en donnant aux Premiers Présidens de ses Parlemens un Exemplaire des Ouvrages de M. le Chancelier, comme s'il eût voulu que cet illustre Ches de la Justice sût toujours présent à la Magistrature, & ne cessat point de la diriger par l'esprit qui animoit toutes les productions de ce grand homme.

M. d'Aguesseau son fils étoit occupé à rassembler & à mettre en ordre les Piéces qu'il avoit destinées à former le cinquième Volume, lorsque la mort l'enleva à la Magistrature & au bien public, auquel il s'étoit dévoué. Issu d'une famille consacrée depuis long-temps au service de l'Etat, élevé dans le sein de la piété & de la sagesse, il sut fixé dans la vertu, par la sorce & l'attrait des leçons & des exemples domestiques. La Religion, dont il sit sa première & sa principale étude, le préserva des écueils qui environnent la

jeunesse, & le rendit, dès l'âge le plus tendre, scrupuleux observateur de tous ses devoirs. Il sçut connoître le prix de ces beaux jours que la Nature a destinés à l'instruction. Persuadé que l'étude des Langues, celle de la Philosophie, & surtout celle de l'Histoire, servent de préparation à la connoissance des Loix, & qu'elles contribuent à la persectionner, il s'y livra avec une application soutenue dont il contracta de bonne heure l'heureuse habitude, & que le tumulte des passions ne troubla jamais. Une sagacité qui lui faisoit saisir sans peine, ce qu'il y a de plus abstrait dans les sciences, & une mémoire à qui rien n'échappoit, rendoient son travail facile, sans le rendre moirs assidu.

M. le Chancelier d'Aguesseau avoit puisé dans les Belles-Lettres les agrémens qu'il répandoit sur les matières les plus ingrates & les plus arides : M. son fils suivit ses traces, & sçut comme lui, s'enrichir de tout ce que les grands Ecrivains nous ont laissé de plus élégant & de plus ingénieux.

Malgré le goût de ce jeune Magistrat pour les Belles-Lettres, il ne leur donnoit que ses momens de loisir. L'étude des Loix qui entroit principalement dans l'ordre de ses devoirs, sut toujours celle à laquelle il donna la présérence. Ni l'étendue du Droit

public, ni les variations du Droit privé, ni la sécheresse des regles qui dirigent les sormes épineuses de la Justice, ne purent le décourager. Animé par les conseils, & soutenu par les exemples d'un pere chéri & respecté, il surmonta toutes les difficultés qui rebutent trop souvent ceux qui entrent dans la carrière de la Jurisprudence.

Ce fut pendant le séjour que M. le Chancelier sit à Fresnes, lorsqu'il eut ordre de s'y retirer, qu'il se donna tout entier au soin de cultiver les heureuses dispositions de ses enfans. Il ne se montra peut-être jamais plus grand homme, que lorsque tranquille au milieu de sa disgrace, il la faisoit servir au succès de ses vues paternelles, en rendant ses fils dignes des places importantes auxquelles ils étoient destinés. C'est dans ses conversations, aussi agréables qu'instructives, qu'il leur développoit le plan d'études qu'il avoit composé pour eux, & qu'il leur faisoit recueillir le fruit de ses connoissances : il leur apprenoit, sur-tout, que toutes les sciences doivent conduire à l'amour de la vérité & de la vertu comme à leur origine & à leur centre; que la Religion est la vraie Philosophie; que l'étude Mule Chancedes événemens humains nous ramene à la premiere lier d'Aguef-feau. Toin. 13 cause morale de tout ce qui arrive parmi les hommes;

ensorte que ceux qui ne trouvent pas Dieu dans l'Histoire, & qui ne lisent pas sa grandeur, sa puissance, sa justice dans les caracteres éclatans qu'elle en trace à des yeux éclairés, sont aussi inexcusables que ceux qui, à la vue de l'Univers, de l'ordre, du concert & de la proportion de toutes ses parties, s'arrêtoient à la créature sans remonter au Créateur: Il leur faisoit voir que la Jurisprudence fondée sur la connoissance des mœurs, sert à les rectifier; que la justice & la religion font unies par les nœuds les plus étroits, & que ce n'est que dans l'Être suprême, que le Magistrat doit chercher le principe de l'autorité, la source des Loix, la regle & la fin des devoirs. Telles étoient les maximes que M. le Chancelier d'Aguesseau avoit reçues de ses peres, & qu'il transmettoit à ses enfans. Le Château de Fresnes devint pour ces jeunes Magistrats une école où ils apprirent à servir Dieu, le Prince & la Patrie. On ne s'y permettoit d'autre délassement que la lecture des célèbres Ecrivains de l'antiquité, lecture que M. le Chancelier sçavoit toujours assaisonner de réflexions ingénieuses.

Le succès de cette éducation lui sit juger que son fils aîné rempliroit dignement les sonctions d'Avocat du Roi au Châtelet; \* & la réputation que le jeune Magistrat y acquit, lui mérita d'être bientôt

élevé à la place d'Avocat Général au Parlement, \* où \*20 Ostobre ses talens se montrerent avec encore plus d'éclat.

Ami fincère de la vertu, vengeur de l'honnêteté publique, il ne confacroit son éloquence qu'au triomphe de la bonne cause. Le pauvre même & l'orphelin, qui avoient tant de droits sur son cœur, n'étoient jamais redevables de sa protection, qu'à leur innocence & à la vérité.

Son scrupuleux amour pour la justice, première qualité du Magistrat, lui faisoit approsondir jusqu'aux affaires les moins importantes. La désiance de ses lumières lui faisoit écouter avec une sorte d'avidité, tout ce qui sembloit s'opposer au sentiment pour lequel il inclinoit. Il consultoit sur chaque matière qu'il avoit à traiter, toutes les Loix, tous les Jurisconsultes dans lesquels il croyoit trouver les motifs d'une juste décision; ainsi les affaires devenoient pour lui une source abondante de connoissances.

On ne trouvoit pas dans ses Plaidoyers, ce luxe de vains ornemens qui ne servent qu'à obscurcir la vérité; mais on y admiroit sur-tout, l'exposition claire des faits, le développement des principes essentiels à la décision, & cette solide dialectique qui tiroit du fonds même de la Cause, l'opinion qu'il proposoit aux Juges. A l'exemple de M. le Chancelier son pere, il

traitoit dans ses harangues, des sujets plus propres à instruire solidement les Auditeurs, qu'à faire briller ses talens. Une vérité importante & utile, faisoit toujours la matière de ses discours. Un extérieur grave & modeste, image des sentimens de son ame, lui concilioit l'attention & la bienveillance de tous ceux qui l'écoutoient; & le Public retrouvoit en lui le digne Eleve de cet Orateur qui avoit fait long-temps son admiration & ses délices.

L'événement qui retint une seconde fois à Fresnes, M. le Chancelier d'Aguesseau, servit encore à perfectionner ce qui avoit été si heureusement commencé pendant sa première retraite. Ce Magistrat respectable y partagea son loisir entre ce qu'il devoit à l'Etat & ce qu'il devoit à ses enfans; & dans le même-temps qu'il formoit ces grands projets de Législation qui furent depuis si utilement exécutés, il développoit à ses deux fils qui venoient d'entrer dans la Magistrature, toute l'étendue de leurs devoirs, & leur inspiroit les idées sublimes qu'il en avoit conçues. Il leur faisoit envisager leur état, comme une espece de sacerdoce d'autant plus redoutable, que la conservation des biens, de l'honneur & de la vie des Citoyens en dépend. Il leur traçoit le portrait du Magistrat accompli, qui doit n'avoir plus de pensées qui

ne soient dignes de la sagesse même; qui doit perdre sa M. le Chancevolonté pour n'en avoir plus d'autre que celle de la lier d'Aguesjustice; parler comme la vérité, agir comme la prudence, dominer comme la raison, punir comme la Loi. C'est ainsi que M. le Chancelier se peignoit lui-même, sans s'en appercevoir.

Rappellé à ses fonctions, il eut la satisfaction de voir M. d'Aguesseau, son fils ainé, pratiquer sous ses yeux les sages leçons qu'il lui avoit données, & se montrer digne de l'honneur distingué que le Roi lui sit de l'appeller, malgrésa grande jeunesse, à son Conseil d'Etat. \* 7 Septemble Les talens qu'il fit briller dans cette nouvelle place, engagèrent M. le Chancelier à l'associer au travail important que le Roi lui avoit ordonné de mettre au jour, & qu'il avoit déja préparé dans sa retraite. Il lui confia la correspondance qu'il avoit établie à ce sujet, avec les plus sçavants Magistrats & les plus habiles Jurisconsultes du Royaume, & il le fit coopérer à la formation de ces belles Ordonnances qui font la gloire de leur Auteur, & qui assurent le repos & le bonheur des peuples. M. d'Aguesseau, dans l'examen des questions que ce travail l'obligeoit de discuter, ainsi que dans toutes les autres affaires importantes, sçut mieux que personne, faire usage de ce doute prudent & méthodique qui naît de la lumière & qui la produit à

fon tour; doute qui sauve la raison de tous les piéges que l'erreur ne cesse de lui tendre, doute plus ordinaire aux grands hommes qu'aux esprits superficiels.

Il ne borncit point ses devoirs au seul exercice des fonctions publiques; sa vie toujours irréprochable, en a été une preuve continuelle : il avoit appris de M. le Chancelier, que l'inspecteur & le gardien des mœurs. doit être le modèle de toutes les vertus, & que la réputation du Magistrat fait à son insçu, (s'il est permis de le dire ) une partie des fonctions de son ministere; & il n'oublia jamais cette maxime si sage, que plus l'élévation semble donner de licence par l'autorité, plus elle en ôte par les bienséances; & qu'ainsi la même grandeur qui favorise les passions, les contraine & les gêne. Persuadé que pour être dégagée de toute pompe extérieure, la Magistrature n'en est pas moins respectée, M. d'Aguesseau la regardoit comme un titre qui le dévouoit à la simplicité des anciennes mœurs.

Ita în maximâ fortună, minimı licentia est. Salluste.

Pourrions-nous mieux terminer son éloge, qu'en nous servant des expressions mêmes de son illustre pere qui semble avoir tracé le portrait de ce fils M. le Chance-lier d'Aguest trat le suit par-tout, parce que l'amour de son état ne l'abandonne jamais; qu'il est toujours le même en

public & en particulier, & qu'on trouve en lui, la fierté généreuse d'un cœur sincérement vertueux qui ne se propose d'autre récompense que la vertu même, qui ne desire que le bien public, qui le desire toujours, & qui, par une sainte ambition, veut rendre à sa Patrie, encore plus qu'il n'a reçu d'elle.

La lecture de ce cinquiéme Volume où presque toutes les matières qui y sont traitées, sont approfondies, surprendra sans doute ceux qui feront attention à la multitude d'occupations importantes & laborieuses qui ont partagé la vie de M. le Chancelier d'Aguesseau. Mais on sera encore plus étonné, quand on apprendra que plusieurs de ces écrits ont été composés comme d'un trait de plume, parce qu'il n'avoit ni le loisir, ni l'intention de mettre la dernière main à des ouvrages uniquement destinés à l'exercice de ses fonctions ou à l'utilité de ses enfans.

Ce Volume ne paroîtra point inférieur aux précédens, soit pour l'importance des sujets, soit pour la manière dont ils y sont traités; on y verra, sur-tout, deux pièces dignes d'une singulière attention: l'une est le Plaidoyer dans la Cause de l'héritier de la Comtesse de Bossu & des héritiers du Duc de Guise; Cause vraiment célèbre, tant

par la dignité des personnes & par les grandes questions qu'il fallut y discuter, que par le choix du Tribunal auquel elle fut soumise, & par l'Arrêt qui la décida. Juger de la validité d'un mariage soixante Œuvres de ans après qu'il avoit été contracté, décider d'un état lier d'Agues- que la mort même paroissoit avoir sixé, révoquer en seau. Tom. 1. doute la vérité d'un Sacrement à la sainteté duquel Rome sembloit avoir rendu témoignage, attaquer la capacité de celui qui avoit contracté le mariage, quoique la grace du Prince accordée depuis eût effacé le crime qui l'en avoit rendu incapable : tels étoient les grands objets que cette Cause présentoit.

Si jamais Cause n'a été plus propre à faire éclater la grandeur & l'étendue de la Justice, jamais aussi l'éloquence de l'Orateur, n'avoit brillé avec plus d'éclat. On se souvient encore des applaudissemens qu'il reçut de la célèbre & nombreuse Assemblée qui l'entendit; & l'on ne craint point d'avancer, que la lecture de cette pièce, malgré quelques lacunes, justifie encore ces applaudissemens. Les Orateurs retrouveront dans ce Plaidoyer, un chef-d'œuvre de l'art oratoire : ils y admireront cette force de raisonnement qui produit la conviction, cette solidité, cette abondance de preuves qui enlevent les suffrages, cet enchaînement de propositions qui conduit l'esprit de

vérités en vérités, sans jamais lasser ni partager l'attention; cet ordre lumineux qui assigne à chacun des moyens, sa place naturelle & leur prête un mutuel secours; cette noble & pure élocution, qui joint la bienséance & la dignité, à la clarté du discours & à l'harmonie du stile; ces ornemens qui servent moins à parer la vérité, qu'à l'introduire plus facilement dans les esprits; ces peintures vives & animées, qui après avoir saisi & charmé l'imagination, pénétrent jusqu'au cœur, l'agitent ou le calment au gré de l'Orateur. Les situations des Parties y sont présentées avec des traits si vrais & si frappans, qu'on ne peut les suivre sans se livrer tout entier à l'intérêt que devoient inspirer la variété & la singularité des circonstances. Ce fut dans cette Cause, qu'on vit le génie de ce grand homme s'élever à ce haut dégré qu'avoient annoncé les succès de ses premières années.

Nous avons cru qu'il seroit utile de réunir à ce Plaidoyer, un de ceux où l'on ne voit que le dessein de l'ouvrage, sans le développement & sans les couleurs qui devoient l'embellir. Dans ces esquisses, M. le Chancelier, après l'exposition du fait, traçoit par écrit, avec la plus grande briéveté, le plan qu'il devoit suivre & dont il n'indique les

différentes parties, que par des sommaires très-courts, & souvent par des abréviations dont il avoit seul la cles. Mais on trouve dans ces sommaires, tant de clarté, de justesse, & de précision, qu'on peut leur appliquer cette expression d'une Loi Romaine, Minùs scriptum quàm dictum. Les grands talens de M. le Chancelier lui permettoient, même dans les Causes, les plus célèbres, de faire usage de cette méthode si propre à ménager les momens d'un homme public; & personne n'ignore que, pour y répandre tous les ornemens dont elles étoient susceptibles, il lui suffisoit dans l'action même, de se laisser aller au torrent rapide de son éloquence naturelle, de faisir les images brillantes que lui fournissoit une imagination vive, & de puiser dans les sources d'une mémoire prodigieuse.

L'Ouvrage qui suit les Plaidoyers, n'étoit pas moins digne de voir le jour. C'est un Mémoire que sit M. le Chancelier en 1710, par l'ordre même du Roi, sur une affaire qui eut alors beaucoup d'éclat. Le Prince qui vouloit soutenir, par la force des Loix, les intérêts de sa Couronne, jugea qu'il étoit convenable de rappeller les principes & les exemples qui devoient diriger la procédure de cette grande affaire. Il jetta les yeux sur M. d'Aguesseau,

alors Procureur Général. Ses vastes connoissances du Droit public, son zèle pur & vif pour le maintien de la subordination, sa sagesse & son impartialité, en un mot, toutes les qualités qui forment le grand Magistrat & l'homme d'Etat, n'avoient point échappé à la pénétration de Louis XIV. Ce Prince ne pouvoit choisir un défenseur plus vigilant & plus éclairé des droits facrés de la Couronne & des maximes qui rendent inébranlables les fondemens de la Monarchie. Un reste de préjugés sur les priviléges trop étendus des Ecclésiastiques, & sur-tout d'un Cardinal qui joignoit à sa qualité de Sujet, celle d'Evêque étranger & d'Officier de la Cour de Rome, comme Auditeur de Rote, rendoit cette question très-délicate à traiter, quoiqu'elle fût simple dans son objet, & facile à décider par les principes de notre Gouvernement.

Mais la sagacité de M. d'Aguesseau sçut bientôt saisir le point de la décision; & sans blesser en rien la délicatesse des Ecclésiastiques, en attaquant les principes dont ils croyoient pouvoir s'appuyer, il les unit si étroitement au corps entier des Citoyens, que de quelque dignité qu'ils sussent revêtus, ils ne pouvoient méconnoître les droits du Prince sur leur personne, sans renoncer aux droits mêmes dont ils

XVI

jouissoient dans la société. C'est dans ce Mémoire que ce sçavant Magistrat fait, pour ainsi dire, toucher au doigt, que la ligne qui aux yeux d'un vulgaire ignorant ou prévenu, semble séparer l'Empire & le Sacerdoce, n'est dans le vrai que le lien de leur concorde & de leur mutuelle intelligence. C'est-là qu'il fournit des idées bien capables de concilier deux puissances qui ne pourroient être ennemies qu'autant qu'elles méconnoîtroient leurs véritables intérêts. Euvres de Semblable à ces génies auxquels l'antiquité attribuoit M. le Chance- la fonction de présider à la garde des bornes qui sépaseau. Tom. 1. roient les Peuples & les Royaumes, on eut dit que M. le Chancelier avoit été choisi dans cette occasion, pour veiller à la conservation de ces limites plus immuables que la main de Dieu a placées entre deux

de la Société.

Louis XIV ne pouvoit que bien accueillir un Ouvrage qui a pour objet d'établir des maximes si vraies & si importantes, & qui renferme ce que la méthode a de plus clair, ce que l'analyse a de plus exact, ce que l'Histoire & la critique ont de plus lumineux & de plus certain. Aussi ce Prince voulut-il en avoir un Précis de la main même

Puissances qui portent toutes deux le caractere de la

sienne, & qui doivent concourir pour le bonheur

de l'Auteur. Ce Mémoire méritoit d'autant plus de voir le jour, qu'il n'est pas permis de douter de la rigoureuse exactitude avec laquelle il a été composé.

A ce Mémoire si intéressant, on a cru devoir en joindre un autre sur le Droit de Joyeux Avénement, dont l'origine & la nature avoient été jusqu'alors fort peu connues. On y voit avec étonnement, l'érudition avec laquelle M. le Chancelier en a développé les principes. Il y démontre que le Droit du Roi sur toutes les Eglises Cathédrales & Collégiales de son Royaume, vient comme celui de la Régale & celui du serment de fidélité, soit du droit Féodal par lequel le Roi est présumé Seigneur Suzerain de toutes les Eglises existantes dans ses Etats & qui y possédent des biens, soit de sa qualité de Fondateur, soit enfin de celle de Souverain Protecteur de ces mêmes Eglises. Il justifie par plusieurs anciens monumens, que ce droit a beaucoup plus d'antiquité que ne l'ont cru le Bret, Brodeau & plusieurs autres Jurisconsultes : il fait voir qu'étant au fonds, le même droit que celui de premieres prieres exercé par les Empereurs tant en Allemagne qu'en Italie & dans la partie des Pays-Bas qui relevoit de l'Empire, & par les Rois d'Angleterre avant leur Schisme, il avoit sait

long-temps une partie du Droit public de presque toute l'Europe. Ce sçavant Magistrat, loin d'admettre la fausse supposition que ce Droit n'a eu pour origine qu'une concession ou des Indults accordés par les Papes à nos Rois, soutient au contraire, qu'il est attaché essentiellement à la souveraineté, & qu'il est une juste & rigoureuse reconnoissance que toutes les Eglises de France, sans distinction de Pays conquis ou d'autres, doivent au Roi à titre de Protecteur & de Défenseur universel de ces mêmes Eglises. Il prouve enfin, que l'Eglise de Cambray ayant été sujette envers l'Empereur, au droit de premieres prieres avant la réunion de cette Ville à la France, elle a dû être également soumise après la réunion, à celui de Joyeux Avénement. M. d'Aguesseau sit au Conseil de Régence, le rapport de tous les moyens contenus dans ce Mémoire, & il y fut décidé que l'Archevêché de Cambray & les autres Eglises des Pays-Bas François, étoient sujettes au droit de Joyeux Avénement. C'est ce qui a été encore jugé depuis par deux Arrêts du Grand-Conseil & par un Arrêt \* 24 Juillet du Conseil d'Etat \*.

& 22 Novembre 1724.
12 Février
1732.

Nous espérons aussi, que le Public nous sçaura gré d'avoir ajouté aux ouvrages précédens, quelques-uns de ceux que M. le Chancelier avoit composés dans sa

première jeunesse : la difficulté de rassembler d'abord tout ce qui étoit sorti de sa plume, & les desirs empressés du Public, rendront excusable le désaut d'ordre chronologique que l'on pourroit nous reprocher. Le premier Ouvrage est une espece de commentaire sur le titre de la Loi, de statu personarum, qui n'est que le résultat d'une des Conférences que M. d'Aguesseau tenoit dans sa jeunesse avec des Avocats célèbres. Si l'on y apperçoit le feu de cet âge qui veut tout diviser, tout résumer, rapporter toutes les raisons, détruire toutes les objections, citer un grand nombre d'autorités & ne rien laisser à desirer aux Lecteurs, on sera étonné aussi de voir dans les premiers essais d'un jeune Magistrat, une érudition déja si étendue & si variée, & une exposition des Loix si méthodique, qu'elle semble être le fruit de la plus grande maturité.

M. le Chancelier s'étoit fait un devoir capital d'étudier le Droit Romain dans les sources, de suivre ses variations & ses progrès, & sur-tout de discerner ce qui s'y trouve de conforme aux lumières de la raison, & d'applicable à nos usages, malgré les dissérences de gouvernement, de religion & de mœurs. Comme les Loix Romaines, loin d'être l'ouvrage d'un seul homme & d'un seul âge sont au

contraire le résultat des réslexions d'un grand nombre de Sages instruits par l'expérience de plusieurs siecles, il crut devoir remonter à leur origine, & consulter les monumens antiques. Ils enfonça dans l'histoire des anciens Peuples, sur-tout dans celle des Egyptiens si célèbres par l'étendue de leurs connoissances, pour y trouver les principes de ces Loix que les premiers Philosophes de la Grece avoient rapportées dans leur patrie. Ces Loix elles mêmes, aprés avoir acquis un nouveau dégré de perfection entre les mains des Magistrats des dissérentes Républiques Grecques, devinrent le germe de celles des douze Tables que Tacite regardoit comme la fin des bonnes Loix.

Ces Loix avoient toujours été regardées par M. le Chancelier comme un système lié & suivi, où l'on ne voit aucune de ces contrariétés & de ces décisions disparates formées au hasard, que l'on rencontre si souvent dans les Loix barbares & même dans nos Coutumes. La science du Droit Romain, que nous devons à de prosonds Jurisconsultes nourris dans la dialectique des Stoïciens, est fondée sur des définitions claires, des regles précises & des conséquences certaines. Ce Droit est à la vérité un peu défiguré dans la compilation de Justinien, parce que le Rédacteur a mutilé plusieurs

constitutions des Empereurs & les fragmens des anciens Jurisconsultes; aussi M. le Chancelier crut-il devoir approfondir l'histoire, les mœurs, la langue & les anciennes Loix des Romains, & recueillir avec soin, les précieux débris du Droit qu'on suivoit avant Justinien. C'est dans cette vue que ce Magistrat chercha encore dans les Basiliques & dans les Jurisconsultes Grecs, tout ce qui pouvoit servir à éclaircir les Loix de Rome. Convaincu par lui-même, de l'utilité de cette méthode qui a élevé Cujas au premier rang des Interprêtes du Droit Romain, il l'a employée avec succès dans les deux Dissertations qu'on a réunies dans ce volume.

Cette prédilection de M. le Chancelier pour l'étude du Droit Romain, ses recherches laborieuses sur tout ce qui pouvoit y avoir le moindre rapport, étoient une suite de la haute idée qu'il s'étoit formée des Loix Romaines, ouvrage de ce peuple disoit-il\*, que le \* Mercurial. ciel sembloit avoir formé pour commander aux hommes. P. 157. Tout y respire encore cette hauteur de sagesse, cette profondeur de bon sens, &, pour tout dire en un mot, cet esprit de legislation qui a été le caractère propre & singulier des maîtres du monde. Comme si les grandes destinées de Rome n'étoient pas encore accomplies, elle regne dans toute la terre par sa raison, après avoir cessé

d'y regner par son autorité. On diroit en effet, que la Justice n'a dévoilé pleinement ses mysteres qu'aux Jurisconsultes Romains; Législateurs encore plus que Jurisconsultes, de simples Particuliers dans l'obscurité d'une vie privée, ont mérité par la supériorité de leurs lumières, de donner des Loix à toute la postérité: Loix aussi étendues que durables; toutes les Nations les interrogent encore à présent, & chacun en reçoit des réponses d'une éternelle vérité. C'est peu pour eux d'avoir interprêté la Loi des douze Tables & l'Edit du Prêteur; ils sont les plus sûrs Interprêtes de nos Loix mêmes : ils prêtent, pour ainsi dire, leur esprit à nos usages, leur raison à nos coutumes; & par les principes qu'ils nous donnent, ils nous servent de guides, lors même que nous marchons dans une route qui leur étoit inconnue.

On auroit desiré que la Dissertation sur l'Erreur de Droit eût été écrite dans une même langue; mais le devoir qu'on s'est imposé de n'altérer en rien les Ouvrages de M. le Chancelier, nous l'a fait donner au Public telle qu'on l'a trouvée parmi les Manuscrits. Cet ouvrage, plus profond que le précédent, ne manquera pas de plaire à tous ceux qui ont quelque goût pour l'Etude du Droit Romain. Le sentiment qu'adopte M. le Chancelier, quoiqu'opposé à celui

de Cujas, & même au texte de la Loi des Empereurs Dioclétien & Maximien, a été suivi par un grand nombre d'habiles Jurisconsultes, & sur-tout par Vinnius, qui le soutient avec beaucoup de force & de clarté. Domat (a) & M. Pothier (b), ces deux Jurisconsultes qui font tant d'honneur à notre siecle, sont des Loix Civid'une opinion contraire à celle de Cujas, & con-des vices de conventions. forme à celle de M. le Chancelier.

(a) Traité des Loix Civides vices des

(b) Pandectes, tit. dernier du pre-

Le Mémoire sur l'Assise qu'on a inséré dans ce vo- mier volume. lume, traite une des questions les plus disficiles de la Coutume de Bretagne. Il s'agit du sens de la fameuse Loi appellée l'Assise du Comte Geosfroy, sur la part que les puînés Nobles doivent avoir dans les Terres titrées ou autres Fiefs de la succession de leurs peres ou autres ascendans. Cette Assise est une Ordonnance ou Réglement fait par Geoffroy, Duc de Bretagne, dans une Assemblée des Etats de cette Province, tenue à Rennes l'an 1185. M. d'Aguesseau, dans cette Differtation très-curieuse, se détermine à l'égard des Baronnies ou autres Terres titrées, en faveur des aînés contre les puînés qui prétendoient que l'Assise du Comte Geoffroy leur donnoit le tiers en propriété de ces Terres au lieu d'une part en usufruit. Comme ils s'autorisoient des Ordonnances des Ducs Jean II & Jean III pour expliquer à leur avantage celle du

Comte Geoffroy, M. d'Aguesseau démontre qu'ils ne prenoient pas mieux le sens de ces deux Ordonnances postérieures à l'Assise, que celui de cette Loi. On trouve dans cette Dissertation, la même précision & la même force de raisonnement qui caractérisent tous les Ouvrages de ce grand homme.

Nous avons cru aussi, qu'on liroit avec satisfaction le Mémoire de M. le Chancelier sur la Compétence en matière criminelle. C'est un des points les plus importans de l'ordre public, d'où peuvent dépendre l'honneur, la vie & la fortune des Citoyens. Les difficultés dont la compétence est susceptible, produisent une multitude de conflits de Jurisdiction, qui retardent la justification de l'innocent ou la punition du coupable. C'est ce qui détermina M. le Chancelier à étudier cette matière dans laquelle l'ignorance ou la fausse application des regles sont si dangereuses pour la Société. Il avoit toujours été persuadé qu'un des principaux devoirs du Magistrat étoit d'apprendre à fonds, tout ce qui concerne l'instruction criminelle, puisqu'elle est la base de la condamnation ou de l'absolution de l'accusé. C'est à cette étude que nous sommes redevables d'un grand nombre de Lettres sçavantes, adressées à différens Magistrats, & de ce Précis clair & méthodique,

thodique, où M. le Chancelier a rassemblé tout ce qu'il y a de plus important à sçavoir pour marcher d'un pas sûr, dans une route si épineuse.

Plusieurs Magistrats nous ont sollicités d'insérer dans ce Volume, un Recueil de maximes tirées des Ordonnances que M. le Chancelier avoit composé pour sa seule utilité. Ce Magistrat, sans rien dire de lui-même, s'est borné à une indication sommaire de ce que les Ordonnances du Royaume ont sixé sur les dissérentes portions de l'administration de la Justice. Ce sut dans sa jeunesse qu'il sit le précis de ces Loix; ainsi l'on ne sera pas surpris de n'y pas trouver ce qui est ordonné par plusieurs Déclarations postérieures dont les dispositions ont dérogé à quelques Loix précédentes, ou les ont modisiées.

Ce cinquiéme Volume que nous aurions donné plutôt au Public si nous n'avions pas été arrêtée par des obstacles imprévus, justifiera son empressement, & confirmera la haute idée que l'on a toujours eue de M. le Chancelier d'Aguesseau. C'est aux Ouvrages de ce grand homme qu'on peut justement appliquer ce qu'a dit l'Orateur Romain, qu'il n'est point de Cicer. Parade sujet si épineux, si abstrait & si obscur, auquel la beauté du discours ne puisse donner de l'éclat & des agrémens.

### XXV; AVERTISSEMENT.

Nous avons lieu d'espérer que rien ne retardera l'édition des Volumes suivans, où l'on trouvera la collection intéressante de plusieurs Requêtes concernant les matières domaniales. M. d'Aguesseau animé du même zèle que seu M. son frere, veut bien nous accorder les intervalles que lui laissent ses occupations importantes, continuer à nous aider de ses lumières, & nous mettre en état d'achever l'édition du Recueil entier des Ouvrages d'un pere dont la gloire lui est si précieuse, & dont le nom vivra tant que les sciences, le bon goût & la vertu auront des admirateurs.





# TABLE

Des Plaidoyers, Mémoires, Dissertations, & Recueils de Maximes contenus dans le Tome V.

### LVII. PLAIDOYER.

Du 3 Janvier 1700.

Dans la Cause de l'héritier de Madame la Comtesse DE Bossu; & des héritiers de M. le Duc DE Guise.

Deux Questions principales dans cette Cause. Premiérement, le Mariage DE M. LE DUC DE GUISE avec MADAME LA COMTESSE DE BOSSU étoit-il valable comme Sacrement? Secondement, pouvoit-il produire en France des effets civils?

A ces deux Questions générales se joignoient des Questions incidentes sur l'autorité du Tribunal de la Rote, sur la force des Usages des Pays-Bas, sur le pouvoir du Roi dans les Mariages des Grands-Seigneurs de son Royaume, sur la capacité ou l'incapacité des Etrangers & des Ennemis de l'Etat, sur l'interprétation des graces du Prince, sur l'effet des Lettres d'abolition.

### MÉMOIRE

Sur la nécessité (pour la validité d'un Mariage) de la présence ou du consentement du propre Curé de chacun des Contractans. 161. d ij

#### LVIII. PLAIDOYER.

Du 12 Août 1700.

Dans la Cause des Religieuses Ursulines de Castel-Sarrazin, Appellantes;

Contre Guillaume-Gabriel DE CHARRON, Intimé;

Et Jean DE CHARRON, Intervenant.

Dans cette Cause il étoit question de suggestion de Testament. 177.

### MÉMOIRE

### SUR LA JURISDICTION ROYALE.

On examine, dans ce Mémoire, si un Cardinal François qui commet un crime de Lèze-Majesté, est, par sa dignité, exempt de la Jurisdiction Royale.

Pour éclaireir & résoudre cette Question, on examine ce que l'on doit penser de la prétendue exemption des Cleres en général de la Jurisdiction Royale, dans les matieres criminelles, & principalement dans les crimes de Lèze-Majesté.

On examine ensuite si les Evêques ont, en ce point, quelque privilege qui les distingue des autres Ecclésiastiques. 251.

Enfin on y examine si les Cardinaux ont quelque privilege qui les distingue des Evêques, par rapport à l'exception de la Puissance séculiere.

### PRÉCIS DU MÉMOIRE

SUR LA JURISDICTION ROYALE.

### MÉMOIRE

SUR LE DROIT DE JOYEUX-AVÉNEMENT A LA COURONNE SUR L'EGLISE MÉTROPOLITAINE DE CAMBRAY, ET LES EGLISES D'ARRAS ET DE S. OMER.

On y établit les deux titres différens que le Roi peut avoir pour exercer ce droit sur ces Eglises.

On examine l'origine & la nature de ce Droit dans les Terres de l'ancienne domination du Roi.

On y traite la Question de l'extension de ce Droit aux Eglises des Provinces nouvellement conquises & réunies, ou unies à la Couronne.

Enfin on joint à la folidité des principes, l'autorité d'une décision du Conseil de Régence du 8 Mars 1717, en faveur du Droit de Joyeux-Avénement sur les Eglises des Pays-Bas. 408.

Décision, que le Conseil de Conscience, dans sa séance du 10 Octobre 1716, & sur le rapport de M. d'Aguesseau, alors Procureur Général, a adopté, & dont il a, conformément à son avis, ordonné l'exécution.

414.

### ESSAI

### SUR L'ÉTAT DES PERSONNES.

Cet Essai est le résultat d'une consérence où M. D'AGUESSEAU assissait.

A l'occasion des dissérentes qualités qui constituent l'état des Personnes, on s'occupe, dans cet Essai, à fixer l'attention des Jurisconsultes sur les Loix qui veillent à la conservation du PART.

Et qui lui accordent par avance les droits, les prérogatives, & les avantages dont il ne devroit jouir que depuis sa naissance, le réputant, à cet effet, au nombre de ceux qui sont déja nés, quoiqu'il soit encore rensermé dans le ventre de sa Mere.

443.

# DISSERTATION SUR L'ERREUR DE DROIT.

Les hommes peuvent être considérés ou par rapport à l'Ordre Public, ou par rapport aux engagemens particuliers qu'ils peuvent contracter entre eux. Dans la premiere de ces deux vues, l'homme est commis avec la Loi même; c'est avec elle seule qu'il contracte, qu'il s'engage, qu'il se lie; c'est à elle seule qu'il doit rendre compte des infractions de la Loi même. Dans la seconde vue, il ne craint que celui avec lequel il a contracté: E la perte des droits qui auroient pu lui appartenir, est la seule peine que la Loi puisse lui faire soussirir, pour avoir blessé, par son imprudence, les maximes de l'Ordre privé. 468. Ainsi, quoique l'ignorance de Droit soit toujours vicieuse, elle est beaucoup plus criminelle lorsqu'elle viole une Loi publique. Se l'ester pécessaire de cette ignorance du Droit

est beaucoup plus criminelle lorsqu'elle viole une Loi publique; & l'effet nécessaire de cette ignorance du Droit Public est, que tout ce qu'elle sait perdre est perdu sans ressource.

467-70.

### MÉMOIRE

### SUR L'ASSISE.

On examine dans ce Mémoire quelle est la part que les Puinés ont dans les Fiefs d'Assife, ou dans les anciennes Baronnies établies dès le temps de l'Assife. Ont-ils le tiers par usufruit, ou une moindre portion à l'arbitrage de l'aîné, JUXTA POSSE SUUM?

### MAXIMES

SUR LA COMPÉTENCE DES JUGES EN MATIERE CRIMINELLE.

Maximes générales & communes à toutes sortes de Juges & de cas en premiere instance. 543.

· Sur les Avpellations.

5550

### MAXIMES

| TIRÉES | DES | ORDONNAN | CES | SULVANT | L'ORDRE |
|--------|-----|----------|-----|---------|---------|
|        |     | DU CODE  | ΗE  | NRY.    |         |

|                                                             | '.        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Dans cet Ouvrage fait longtemps avant la Décláratio         | n du 15   |
| Septembre 1715, M. d'Aguesseau étant encore P               | rocureur  |
| Général, on traite de l'autorité & Jurisdiction des         | Cours de  |
| Parlemens. 571                                              | & 572.    |
| De la forme de nommer & pourvoir aux Offices des            | Cours de  |
| Parlemens.                                                  | 573-      |
| De l'âge & qualités requifes en la perfonne de ceux qui fon | t pourvus |
| desdits Offices.                                            | 575•      |
| Del'examen des Officiers des Cours de Parleme               | ENS.577.  |
| De la Discipline de cette Compagnie.                        | 581.      |
| Des Assemblées des Cours de Parlement, dites Mercuria       |           |
| Des Audiences publiques.                                    | 594       |
| Des Procès par écrit & conclusion d'iceux.                  | 598.      |
| Quelles sont les matieres qui doivent être vues ou jugées   | de Com-   |
| missaires.                                                  | 608.      |
| Dans quel cas les Epices doivent avoir lieu.                | 612.      |
| De la Chambre Criminelle, dite la Tournelle.                | 613.      |
| Des séances aux Prisons.                                    | 614.      |
| Des Commissions de la Cour, tant pour Enquêtes qu'          |           |
| d'Arrêts. Qui doit en être chargé dans le ressort.          | 615.      |
| De la Chambre des Vacations.                                | 617.      |
| De la compétence de la Chambre des Vacations.               | 618.      |
| Des grands jours.                                           | 620.      |
| Des Avocats et Procureurs Généraux du                       |           |
| Cours de Parlemens.                                         | 622.      |
| Des Greffiers des Cours de Parlemens.                       | 624.      |
| Des Huissiers des Cours de Parlemens.                       | 630.      |
| DES AVOCATS plaidans ès Cours de Parlemens,                 | 631.      |
| Des Procureurs ès Cours de Parlemens,                       | 634.      |
| IJES I KULUKEURS ES COUIS AE F ASIEMENS,                    | 044.      |



## NOMS DES PARTIES,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

BAVIERE, (Anne Palatin de) CHARRON. (Jean de) Princesse de Condé.

BAVIERE, (Henriette-Benedicte Palatin de ) Duchesse Douariere d'Hanower.

BERGHES. (Philippe-François de) BOURBON, (Henri-Jules de) Prince de Condé.

C.

... HARRON. (Guillaume-Gabriel de)

M.

ONSIEUR, Fils de France; Frere unique du Roi, Duc d'Ora léans.

U.

RSULINES, (les Religieuses) de Castel-Sarrazin.

Fin des Noms des Parties.





## PLAIDOYERS

DE M. D'AGUESSEAU,
PRONONCÉS AU PARLEMENT,
EN QUALITÉ D'AVOCAT GÉNÉRAL.

## LVII. PLAIDOYER.

Du 3 Janvier 1700.

Dans la Cause de l'Héritier de Madame la Comtesse Bossu, & des Héritiers de M. le Duc DE GUISE.

Les deux questions principales de cette Cause étoient de sçavoir si le mariage de M. le Duc de Guise avec Madame la Comtesse de Bossu étoit valable comme Sacrement, & s'il pouvoit produire en France les essets civils.

A ces deux questions générales, se joignoient des questions incidentes sur l'autorité du Tribunal de la Rote, sur la force des usages des Pays-Bas, sur le pouvoir du Roi dans les Mariages des grands Seigneurs de son Royaume, sur la capacité ou l'incapacité des Etrangers & des Ennemis de l'Etat, sur l'interprétation des graces du Prince, sur l'esset des Lettres d'abolition, &c.

### PREMIERE AUDIENCE.

AMAIS Cause n'a été plus propre à faire éclater la grandeur & l'étendue du pouvoir de la Justice, que celle qui est aujourd'hui soumise à votre Jugement.

Les noms les plus augustes que l'Europe respecte, & que la France révère, paroissent devant vous, bien moins pour relever l'éclat de ce célébre différend, que pour

Tome V. A

rendre hommage à l'empire de la Loi. Si, par-tout ailleurs, ils font au-dessus du reste des hommes, ils viennent reconnoître ici que la Loi est encore au-dessus d'eux, & qu'elle ne regne jamais d'une maniere plus éclatante, que lorsqu'elle exerce son autorité sur ceux mêmes que l'élévation de leur naissance a placés si près du Trône de la Majesté Royale.

Un Seigneur Etranger distingué dans sa Patrie, par l'ancienneté de sa noblesse, & par la grandeur de ses alliances, honoré des marques les plus précieuses de l'estime & de la consiance de son Roi, réclame l'équité du premier Sénat de la France, qu'il regarde comme un asyle assuré, & comme une espèce de Temple toujours ouvert aux Etrangers, où ils ont souvent éprouvé que votre sagesse est également incapable de saire aucune acception & des personnes & des pays; qu'elle ne distingue l'Etranger & le Citoyen que par le mérite de leur cause, & non par le hasard de leur naissance; & que dans un Tribunal où sa Justice préside toujours, il n'y a que l'injustice qui puisse être regardée comme étrangere.

Les Loix dont vous devez être les oracles dans cette Cause, ajoutent encore un nouveau degré au pouvoir que vous y allez exercer. Dans les autres dissérends, quelque étendue que soit votre autorité, elle est néanmoins rensermée, & par rapport aux personnes, & par rapport aux Loix, dans celle du Royaume. Mais aujourd'hui votre Justice s'étend au-delà de ses limites ordinaires. Arbitres souverains non-seulement des mœurs de la France, mais des usages de l'Espagne & des Pays-Bas, vous allez apprendre à toute l'Europe que la division des Empires peut bien mettre des hornes à votre pouvoir, mais qu'elle ne peut jamais en donner à vos lumieres, & que si les Etrangers trouvent en vous des Juges équitables, les Loix de leur pays n'y trouvent pas moins de sages interprêtes, & de dignes protesteurs.

Que si après avoir envisagé cette Cause par rapport à ces circonstances extérieures, nous jettons les yeux sur l'intérieur, & sur la substance même d'une si illustre Contestation, que ne pourrions-nous point dire d'abord de son importance, de son écendue, de sa difficulté?

Juger de la validité d'un mariage soixante ans après qu'il a été contracté; décider d'un état sur lequel il semble que la mort ait déja prononcé; révoquer en doute la vérité d'un Sacrement, à la fainteté duquel Rome même femble avoir rendu un témoignage éclatant; attaquer la capacité de celui qui a contracté ce mariage, quoique la grace du Prince ait esfacé le crime qui le rendoit incapable : voilà les grandes, les célebres questions que cette Cause renserme. Ne nous arrêtons pas plus long-tems à vous en donner une premiere idée, entrons dans le détail des faits qui leur servent de matiere; & dans une Cause de la nature de celle que nous examinons, tâchons d'éviter l'écueil également à craindre, & d'une longueur ennuyeuse, & d'une dangereuse briéveté.

Distinguons d'abord deux tems & comme deux époques différentes, aufquelles on peut rapporter les principaux faits

qui composent la longue narration de cette affaire.

Un premier tems, dans lequel tout concourt à former ou à resserrer les nœuds qui ont uni M. le Duc de Guise à la Dame Comtesse de Bossu.

Un fecond tems, où M. le Duc de Guise devenu entiérement contraire à lui-même, n'a plus pensé qu'à rompre l'engagement qu'il avoit contracté.

En un mot, l'état de la Dame Comtesse de Bossu paisible &

tranquille, ce même état troublé & contesté.

Ce sont, Messieurs, les deux idées qui vont nous servir de guide dans le vaste pays que nous avons à traverser.

HENRI DE LORRAINE, qui est devenu dans la suite Chef du Nom & des Armes de la Maison de Lorraine en France, n'avoit pas reçuen naissant le titre & la qualité d'aîné; il avoit un frere qu'il sembloit que la nature avoit destiné à soutenir l'éclat de sa Race, & à remplir les grandes Dignités de sa Maison.

Aussi, dans ses premieres années & dans sa plus tendre jeunesse, celui que nous ne connoissons dans cette Cause que sous le nom de Duc de Guise, sut choisi par sa famille, pour 4

1700.

recueillir cette espéce de succession Ecclésiastique qui conservoit depuis long-tems dans la Maison de Guise, l'Archevêché de Reims, & les plus riches Abbayes du Royaume.

Appellé à la profession Ecclésiastique plutôt par une ambition étrangere, que par son propre choix, il en porta les marques extérieures, mais il n'en prit jamais, ni le caractère ni les sentiments; & la mort de M. son frere aîné arrivée en 1637, le trouva encore en état de prendre dans le monde, le rang & les honneurs qui convenoient à l'aîné de la Maison de Guise.

Il sçut allier, pendant quelque tems, en sa personne, les grandeurs de l'Eglise avec les dignités du siècle, & il devint Duc de Guise, sans cesser d'être Archevêque de Reims.

Telle étoit la situation de sa fortune vers le commencement de l'année 1641, lorsque les premieres saillies d'une jeunesse inquiete & ambitieuse, la vivacité d'un génie aussi prompt à entreprendre qu'ardent à exécuter, de mauvais conseils, & des exemples encore plus dangereux, le précipiterent dans le parti de M. le Comte de Soissons, sous le prétexte, si ordinaire alors à tous les Mécontens, de servir le Roi, en attaquant son premier Ministre.

Il eut le malheur d'être un de ceux qui signerent le Traité de Sedan, & l'on vit en sa personne, un Archevêque de Reims & un Duc de Gusse; le premier des Pairs d'Eglise, & le plus ancien des Pairs laïcs, rompre tous les liens d'honneur & de dignité qui l'attachoient si étroitement au service du Roi, pour se livrer aux ennemis de la France, & entrer dans cette Ligue sameuse, qui se donna le nom spécieux de Ligue consédérée pour la paix universelle de la Chrétienté.

Flatté par les conditions honorables qu'on lui offrit, & surtout par le titre de Général, que l'Empereur & le Roi d'Espagne lui désérérent également, rien ne put le détourner d'une entreprise si téméraire; ni la condamnation capitale que vous prononçâtes contre lui, ni la mort tragique de M. le Comte de Soissons, que ce Prince reçut dans le sein de la victoire, ni même la clémence du Roi pour M. le Duc de Bouillon, & pour tous ceux qui avoient pris les armes avec lui. Après

l'avoir suivi dans ses égarements, il ne voulut pas l'imiter dans fon repentir, & il mérita, par sa conduite, d'être presque seul excepté dans l'amnistie générale que le Roi accorda à tous ceux que la révolte de M. le Comte de Soissons & de M. le Duc de Bouillon avoit entraînés.

Retranché du nombre des Citoyens, devenu non-seulement Etranger, mais ennemi de sa Patrie, privé de ses Bénésices, dépouillé de tous ses biens, M. le Duc de Guise mit toutes ses espérances dans la protection du Roi d'Espagne & de l'Empereur, qui avoient déja cherché à le consoler des grandes pertes qu'il faisoit en France, par les grandes sommes qu'ils lui donnerent, & par la promesse d'une pension de 5000 écus par mois, qu'ils lui feroient payer pendant la durée de la guerre.

Voilà, MESSIEURS, quel étoit alors l'état de M. le Duc de Guise. Un grand Nom, de plus grandes espérances, & sous ces dehors eclatants, un Sujet rebelle à son Roi, qui vivoit encore parmi les Etrangers, mais que les Loix de sa Patrie avoient déja mis au nombre des morts.

Ce fut pendant cette espéce de mort, que la fortune le conduisit à Bruxelles, comme pour y préparer la matiere de cette sameuse Contestation.

C'étoit en cette Ville que vivoit Dame Honorée de Berghes, veuve du Comte de Bossu, illustre par la grandeur de sa naissance, distinguée par l'éclat de sa beauté, & plus célébre encore par le bruit de ses malheurs.

Le Ciel l'avoit fait naître d'une des plus anciennes Maisons de la Province de Brabant. Elle comptoit les Maisons de Baviere, d'Egmont, de Hornes, de Nassau, dans le nombre de ses alliances. Tous les grands Noms des Pays-Bas sembloient avoir joint leur éclat à celui du Nom qu'elle portoit; & l'on a eu raison de vous dire, que quelque grande que soit & l'antiquité & la splendeur de la Maison de Lorraine, un Duc de Guise pouvoit, sans rougir, épouser l'Héritiere de la Maison de Berghes.

Les présens qu'elle avoit reçus de la nature, surpassoient

encore les avantages de sa naissance, & elle ne pouvoit se plaindre que de la fortune, qui, bien loin d'avoir été aussi libérale pour elle que la nature, ne lui avoit laissé que 60000 livres de patrimoine.

Tels étoient tous ses biens, lorsqu'en l'année 1638 elle épousa le Comte de Bossu. Su mort augmenta le revenu de sa Veuve d'un douaire de 7500 livres, & d'un préciput, ou pour nous servir des termes du pays, d'une chambre étossée, qui paroît avoir été sixée par le contrat de mariage à 12500 liv. Ainsi 10000 liv. de rente, tout au plus, dont la plus grande partie ne consistoit que dans un simple ususfruit, composoient toute la fortune de la Dame Comtessée de Bossu, dans le tems de son mariage avec M. le Duc de Guise.

Après la campagne de l'année 1641, M. le Duc de Guise vient à Bruxelles. Il y trouve la Dame Comtesse de Bossu: sa présence allume un seu dont les suites malheureuses durent encore entre leurs Héritiers. Une longue recherche, si l'on en croit la Partie de Me Nouet, instruit le Public des vûes de M. le Duc de Guise pour ce mariage, long-tems avant qu'il soit accompli. Si l'on écoute au contraire le Désenseur des Princes qui paroissent comme Partie dans cette Cause, une inclination subite sut bientôt suivie d'un mariage encore plus précipité. Pour nous, MESSIEURS, souffrez que nous sus fuspendions encore ici notre jugement, & que nous nous arrêtions uniquement aux faits dont la vérité paroit établie sur la soi des Actes les plus authentiques.

Aucune publication de bans, aucuns articles de mariage ne précédent l'engagement de M. le Duc de Guise avec la Dame Comtesse de Bossu. Un jour seul (si nous nous atrachons aux faits contenus dans les Actes) a éclairé le commencement, le progrès, la fin de cet événement. Le contrat de mariage, la permission du Curé, la dispense de la publication des bans, la célébration, tous ces Actes, encore une sois, sont rensermés

dans le cercle d'une même journée.

Le contrat est passé sous signature privée, soit pour dérober au Public la connoissance de cet engagement, soit (comme

la Partie de Me Nouet le prétend ) pour suivre l'usage des plus grandes Maisons de Flandres, qui n'empruntent presque jamais le ministère des Notaires dans les Contrats de mariage, pour pouvoir en produire les originaux dans les preuves rigoureuses de noblesse, que quelques Chapitres & quelques Communautés de Flandres ont accoutumé d'exiger.

M. le Duc de Guise paroît seul dans ce Contrat: aucun Officier de l'Armé, dont il étoit le Général, aucune personne de sa Famille n'y assiste ou n'y souscrit. On vous a sait même remarquer que Madame de Chevreuse, sa tante, n'y a point été présente, quoique l'on apprenne, & par des Mémoires fecrets & par les nouvelles publiques, qu'elle étoit alors dans la Ville de Bruxelles.

Ce n'est pas encore ici le lieu d'examiner si cette solitude a été affectée pour ne confier qu'au filence & aux ténébres le mystere de cet engagement, ou si au contraire, on a suivi avec simplicité, l'usage des Pays-Bas, où l'on prétend que les Contrats de mariages ne sont jamais signés que par les Contractants mêmes, lorsqu'ils sont majeurs. Ne prévenons point le temps d'agiter ces Questions, & n'interrompons point le récit des faits, par des réflexions prématurées.

Achevons d'expliquer la forme de ce Contrat de mariage, & disons, en un mot, que la Dame Comtesse de Grimberghes, mere de la Comtesse de Bossu, que le sieur Comte de Meghen, fon oncle, l'autorisent tous deux, & par leur présence & par leur fignature, & qu'enfin, deux Témoins étrangers y ajoutent, par leur souscription, le dernier degré de solemnité que l'on a jugé à propos de lui donner.

La substance & l'intérieur de cet Acte sont plus aisés à ex-

pliquer, que son extérieur & son écorce.

On n'y trouve aucune mention de la dot, ni des biens de la Dame Comtesse de Bossu. On y peut cependant distinguer trois parties différentes.

Dans la premiere partie, M. le Duc de Guise promet à la Dame Comtesse de Bossu un douaire de 40000 florins, c'està-dire, de 50000 livres de notre monnoye. Il ajoute à ce pre-

mier avantage, une chambre étoffée de 60000 florins, ou si l'on veut accommoder cette clause & à notre style & à notre usage, un préciput de 75000 livres.

Dans la seconde partie de cet Acte, la Dame Comtesse de Bossu jettant les yeux sur la situation de M. le Duc de Guise, dont tous les biens avoient été consisqués, & craignant le malheur auquel elle seroit exposée s'il venoit à mourir avant que d'être rétabli dans la possession de ses biens, lui fait promettre qu'il employera son crédit & sa faveur auprès du Roi d'Espagne, pour faire ensorte que la Comtesse de Bossu soit comprise dans le Traité de Paix, pour les droits qui pourront lui appartenir sur les biens de celui qu'elle regardoit déja comme son Mari.

Ensin, on ajoute dans la derniere partie de ce Contrat, que si la Comtesse de Bossu meurt sans ensants, avant M. le Duo de Guise, tout ce qu'elle aura apporté en mariage, de quoi sera tenu notice, (ce sont les termes du Contrat) retournera à ses plus proches parents, sans aucune charge de dettes.

Ainsi se formoient les premiers nœuds de cette union, qui alloit bien-tôt être honorée ou du caractere ou du nom de Sacrement.

Déja le Curé de Sainte Gudule, dans la Paroisse duquel la Dame Comtesse de Bossu faisoit sa demeure ordinaire, avoit donné au sieur de Mansseld cette permission si fameuse, & si importante dans cette Cause; permission nécessaire, selon les uns, surabondante selon les autres; permission vague & indéterminée, si l'on en croit les Appellants comme d'abus, certaine & suffissamment limitée, si l'on écoute l'Intimé; permission ensin, que l'on regarde d'un côté, comme l'ouvrage de la fraude & de la surprisse, & que l'on considere de l'autre, comme l'effet de la juste consiance que le Curé de Sainte Gudule avoit en la personne du sieur de Mansseld.

Arrêtons-nous ici, & avant que de vous rapporter les termes mêmes dans lesquels cette permission est conçue, traçons en un mot, le caractere de celui auquel elle est adressée.

Charles

Charles de Mansfeld réunissoit en sa personne plusieurs titres qui le distinguoient également, & dans l'Ordre de la Noblesse, & dans celui du Clergé.

1700.

Chevalier d'Honneur dans le Sénat de Luxembourg, il n'avoit pû acquérir cette qualité, que par la preuve d'une Noblesse exempte de tout reproche.

Maître de la Chapelle de l'Infante, Doyen du Chapitre de Sainte Gudule; enfin, choisi par l'Archevêque de Malines pour exercer dans les Armées du Roi d'Espagne cette sonction singuliere de Vicaire & de Subdélégué Apostolique, & cette espece d'Episcopat Militaire dont on vous a parlé tant de fois dans cette Cause. Tels étoient les titres & les degrés d'honneur de celui qui reçoit du Curé de Sainte Gudule la permission d'assister à un Mariage.

Mais quels sont ceux qui doivent contracter ce Mariage en sa présence? C'est, MESSIEURS, ce que nous ne sçaurions vous expliquer plus naturellement, que par les termes mêmes de la permission.

Do licentiam & facultatem assistendi matrimonio cujusdam nobilis Fæminæ Parochianæ meæ, quod contractura est cum quodam nobili viro Militari, quorum nomina, contracto matrimonio, in hoc albo, à Domino præsato assistenti adscribantur.

Ne cherchons point ici ni dans le Fait, si cette Désignation convenoit uniquement aux personnes illustres qui devoient contracter ce Mariage, ni dans le Droit, s'il étoit nécessaire qu'elles sussent plus clairement & plus expressément désignées.

Disons seulement, que c'est avec cette permission de marier une certaine Dame de la Paroisse de Sainte Gudule, avec un certain homme de qualité engagé dans les armées, que M. le Duc de Guise & la Dame Comtesse de Bossu se présentent devant Charles de Mansfeld.

Comme l'on prétend qu'il réunissoit en lui la qualité de Pasteur ordinaire, par rapport à M. le Duc de Guise, à celle de Pasteur délégué, par rapport à la Dame Comtesse de Bossu,

Tome V.

il semble aussi, qu'il ait voulu multiplier les Actes de célébration, & en donner un dans chacune de ses qualités.

En effet, nous trouvons deux Actes, que l'on prétend également authentiques, & qui concourent également à prouver la vérité du Mariage dont vous avez à examiner la validité.

L'un est un Acte inséré dans les Registres de la Paroisse de Sainte Gudule, par lequel il paroît que Henry de Lorraine, Duc de Guise, & Honorée de Berghes, Comtesse de Bossu, ont contracté un Mariage solemnel en presence de Charles de Mansseld, Vicaire-Général de l'Armée, en vertu de la permission du Curé, solemniter contraxerunt coram D. Carolo à Mansseld Vicario Generali exercitus, ad hoc authorisato per D. Cassier plebanum, & que la Dame Comtesse de Grimberghes, le sieur Comte de Meghen, Gregoire Happart, Ossicial d'Anvers, Guillaume Wandewelde, Chanoine de Cambray, ont assisté, comme Témoins, à cette célébration.

On prétend que cet Acte est écrit dans les Registres, de la main du Curé de Sainte Gudule. Il est certain au moins, que la foi en est attestée par la signature de Charles de Mansfeld, qui a inséré ces mots sur le Registre, Ita est, Carolus à Mans-

feld.

La forme de l'autre Acte peut paroître moins authentique, mais elle n'est pas moins importante pour la décision de cette Cause.

Au bas de la permission du Curé, Charles de Mansfeld certisse qu'il a assisté au Mariage de Henry de Lorraine & d'Honorée de Berghes, tant en vertu de la permission du Curé de Sainte Gudule, qu'en conséquence de l'autorité qu'il exerce comme Vicaire Apostolique, sur tous ceux qui portent les armes en Flandres, pour le service du Roi Catholique. Il déclare en même-temps, qu'après un sérieux examen, n'ayant trouvé dans la personne des Contractants, aucun empêchement légitime, il les a dispensés de la proclamation des Bans pour des raisons qui lui ont paru suffisantes, ob causas animum nostrum moventes.

Nous lisons, à la fin de ce Certificat, les mêmes noms de

1700

Témoins qui se trouvent dans le premier Acte de célébration, mais nous ne voyons point leur signature, ni dans l'un ni dans l'autre de ces Actes. Est-ce une circonstance indissérente, conforme à l'usage des Pays-Bas soumis à la domination Espagnole? Est-ce au contraire, une marque & un argument de la clandestinité dont on accuse ce Mariage? C'est, Messieurs, ce que nous serons obligés d'examiner dans la suite de cette Cause.

Mais ce que nous ne pouvons nous dispenser d'observer dès-à-présent, ce sont les différences considérables que l'on remarque entre les deux Actes de célébration du même Mariage.

L'un est un Acte revêtu de toutes les formes authentiques, inscrit dans les monuments publics de la naissance & de l'état des hommes, devenu public lui-même par cette inscription, incapable d'être changé, altéré, effacé par l'une ou par l'autre des Parties, capable au contraire, de leur servir de titre commun, pour prouver la validité ou la nullité de leur engagement.

L'autre au contraire, est une seuille volante, dont l'autorité dépend uniquement de la force & de la validité du témoignage de Charles de Mansfeld; c'est un Acte qui n'ayant point été fait double, ni remis dans aucun dépôt public, a toujours été, si l'on ose le dire, entre la vie & la mort : déposé entre les mains de la Dame Comtesse de Bossu, son existence ou sa suppression ont été également en son pouvoir.

Dans le premier, Charles de Mans'eld n'agit que comme authorifé par la permission du Curé de Sainte Gudule, & si l'on y trouve la qualité de Vicaire-Général de l'Armée, c'est un titre d'honneur qu'on lui donne; mais on n'ajoute point que ce soit en vertu de ce titre qu'il ait été ou le ministre ou le témoin nécessaire du Mariage de M. le Duc de Guise.

Dans le second, il ne se contente pas de prendre à la tête de cet Acte, le titre de Vicaire. Général des Armées; il marque expressément, que c'est en cette qualité, qu'il a assisté à la

célébration de ce Mariage, & non pas seulement comme représentant la personne du Curé de Sainte Gudule.

Une troisième dissérence distingue essentiellement ces deux

Actes.

Celui que l'on a transcrit sur le Registre public, ne fait aucune mention, ni de la publication des Bans, ni de la dispense de les publier. Nous apprenons au contraire par le second, que Charles de Mansfeld a dispensé les Contractants de cette formalité, dans le moment même de la célébration.

Achevons ce parallele par une derniere observation sur la

date de ces Actes.

L'un & l'autre nous affurent que le Mariage a été contracté le 16 Novembre; mais l'un & l'autre n'ont point été rédigés dans le même temps, ni même dans le jour de la célébration.

Quelque idée que l'on se forme de l'ordre que l'on observe à Bruxelles dans les Registres des Mariages, il est au moins certain, & la Partie de Me Nouet l'a déclaré plusieurs sois, que le premier Acte qui contient la preuve de l'existence du Mariage dont il s'agit, n'a été inséré dans le Registre que le 20 Novembre au plutôt; & que le second, que Charles de Mansseld a donné en son nom, n'est daté que du 30 Novembre, c'est-à-dire, près de quinze jours après le Mariage.

Nous nous arrêtons peut-être trop long-temps à faire la comparaison de ces deux Actes. Mais vous vous souvenez, Messieurs, des inductions considérables qui en ont été tirées; & dans une Cause de cette importance, nous oserions presque dire, que c'est être négligent, que de ne pas porter

l'exactitude jusqu'au scrupule.

Reprenons l'ordre que nous nous fommes prescrit à nousmêmes, & passons aux principaux faits qui ont suivi ce Mariage, par lesquels on prétend qu'une Possession publique a confirmé l'ouvrage qu'une recherche publique avoit commencé.

Ici nous avons cet avantage, que les Parties divisées, & souvent contraires sur le reste des circonstances de cette Cause, s'accordent du moins dans celle-ci, & qu'elles recon-

noissent également, que ce Mariage clandestin dans son principe selon les uns, & solemnel selon les autres, a été bien-tôt public, & connu dans toute l'Europe.

1700.

A peine avoit-il été célébré, que la renommée en porta la nouvelle en Italie, Un bruit confus s'y étoit répandu que M. le Duc de Guise avoit contracté de premiers engagements avec la Princesse Anne de Mantoue; & lorsqu'on y apprit son Mariage avec la Comtesse de Bossu, on condamna également, & son inconstance & la précipitation criminelle de Charles de Mansfeld, que l'on accusoit d'avoir été par son imprudence le Ministre d'un sacrilège.

M. le Cardinal Barberin, entraîné lui-même par l'opinion publique, écrivit à l'internonce du Pape résident a Bruxelles, que l'Archevêque de Malines devoit procéder dans toute la rigueur des Canons contre le Prêtre qui avoit célébré le Mariage de M. le Duc de Guise; & qu'en cas que la vérité du Mariage de M. le Duc de Guise avec la Princesse Anne se trouvât suffisamment établie, l'Archevêque de Malines devoit le contraindre à se séparer de la Comtesse de Bossu, pour se réunir avec son Epouse légitime.

N'oublions pas de remarquer ici la date importante de la Lettre du Cardinal Barberin. Elle est écrite de Rome le 4 Janvier de l'année 1642. Il falloit donc que le Mariage de M. le Duc de Guise sût public en Flandres, dès le mois de Décembre de l'année 1641. Donc l'on doit retrancher de cette Cause jusqu'à l'ombre, jusqu'au simple soupçon de clandestinité; c'est la conséquence que la Partie de Me Nouer a tirée de ce Fait.

Sans examiner ici la justesse de ce raisonnement, contentons-nous d'observer que la Lettre du Cardinal Barberin obligea M. le Duc de Guise à rendre un compte public & solemnel de la qualité de ses engagements.

Il déclara par un Certificat authentique, dont l'original paroît avoir été remis entre les mains de Charles de Mansfeld, qu'il n'avoit donné à la Princesse Anne de Mantoue, que ce qu'il appelle une promesse négative, c'est-à-dire, une promesse

de n'épouser jamais aucune autre personne qu'elle; qu'il n'auroit pû même l'épouser, sans obtenir une Dispense du Pape, parce qu'elle étoit sa parente au troisième degré, & que jamais il n'avoit fait aucune démarche pour l'obtenir; ensin, qu'il avoit déclaré tous ces saits à Charles de Mansseld dans le tems de son Mariage, & qu'il lui en avoit fait voir la vérité, soit par les Lettres d'Anne de Mantoue, soit par la promesse réciproque qu'elle lui avoit donnée.

M. de Guise justissé par son témoignage, & encore plus, par le silence d'Anne de Mantoue, n'eut plus à craindre que Madame sa mere, dont il avoit méprisé l'autorité en se mariant sans son consentement, ou pour mieux dire, il n'eut plus à craindre que lui-même, & les changements imprévus d'une volonté inconstante.

Occupé de l'engagement dans lequel il étoit entré, & livré aux charmes d'une nouvelle passion, il ne sut pas meilleur fils que citoyen; & ayant rompu tous les nœuds qui l'attachoient à Madame sa mere, comme ceux qui le lioient à sa Patrie, il ne pensa plus qu'à confirmer son Mariage, non-seulement par une cohabitation certaine, publique, continuelle, mais par des Actes importants, & par des Lettres encore plus considérables.

S'il demeure à Bruxelles, c'est avec la Dame Comtesse de Bossu, qu'il y établit son domicile.

S'il cherche à Namur une espece d'assile contre les violentes poursuites de ses Créanciers, la Dame Comtesse de Bossu l'y accompagne avec le nom & les honneurs d'une semme légitime.

S'il passe des Actes, la Providence permet qu'il les passe avec la Dame Comtesse de Bossu, asin que sa propre signature réitérée plusieurs sois en présence des Officiers publics, puisse s'élever un jour contre lui.

Avec elle, il figne une Procuration par laquelle il donne pouvoir à un Procureur au Grand-Conseil de Malines d'occuper pour lui, & de poursuivre le payement des sommes qui

étoient dûes par la Maison de Bossu à Madame la Duchesse de Guise sa semme. C'est ainsi qu'il l'appelle dans cet Acte.

1700.

Avec elle, il fait des transports; avec elle il s'oblige envers ses Créanciers.

Avec elle enfin, il signe des décharges & des quittances; dont à la vérité on ne rapporte que des copies collationnées, mais dont les originaux ont été déposés pendant long-temps au Greffe de Malines avant que d'être rendues à l'Héritier de la Maison de Bossu.

Enfin, les Lettres se joignent aux Actes, pour confirmer la possession publique dans laquelle la Dame Comtesse de Bossu a été du nom de Duchesse de Guise. M. le Duc de Lorraine la reconnoît publiquement: il lui écrit pour lui marquer la joye qu'il a d'apprendre son Mariage, & il finit sa Lettre par ces mots, qui contiennent une approbation solemnelle de la qualité de la Dame Comtesse de Bossu: Votre très-assectionné Cousin & Serviteur, Le Duc de Lorraine.

Les grandes dépenses de M. le Duc de Guise obligent la Comtesse de Grimberghes de prendre des précautions nécessaires pour l'empêcher de dissiper les biens de la Dame sa fille qui étoient sujers à retour, suivant la Loi du Contrat de Mariage. Elle présente une Requête au Chancelier de Bruxelles : elle lui remontre que M. le Duc de Guise avoit déja commencé d'aliéner une partie de ces biens ; elle demande, & elle obtient permission de saisir les arrérages du Douaire qui étoit dû à la Dame sa fille par la Maison de Bossu.

M. le Duc de Guise étonné de cette saisse, lui écrit des Lettres aussi pressantes que respectueuses, pour la supplier de s'en désister. Il lui sait une vive peinture de l'état malheureux de ses affaires, poursuivi par ses Créanciers, pressant inutilement les Officiers du Roi-d'Espagne d'exécuter les paroles qu'ils lui avoient données, & justement puni de son insidélité pour son Roi légitime, par l'ingratitude des Ministres d'un Prince Etranger dans lesquels il avoit mis toute sa consiance.

Toutes ces Lettres sont pleines d'expressions qui marquent la ferme persévérance de sa volonté; par-tout, il donne à la

Comtesse de Bossu le nom de sa femme; par-tout, il traite la Dame Comtesse de Grimberghes comme sa belle-mere, & toutes ses Lettres sont terminées par la qualité de son très-humble & très-obéissant Fils & Serviteur.

Tels furent les plus beaux jours de la Dame Comtesse de Bossu. Tranquille dans la possession de son état, elle jouissoit en paix, depuis dix-huit mois, du titre de Duchesse de Guise, lorsque le départ de M. le Duc de Guise pour la France, & les espérances prochaines qu'on lui sit concevoir de son rétablissement, donnerent à la Dame Comtesse de Bossu, des craintes & des inquiétudes que l'événement n'a que trop justissées.

La constance de M. le Duc de Guise sut néanmoins à l'épreuve de près de dix mois d'éloignement & d'absence.

Il arrive à Paris dans le mois de Juin, ou au commencement de Juillet de l'année 1643. Toutes les Lettres qu'il écrit, foit à la Comtesse de Grimberghes, soit à la Dame Comtesse de Bossu qu'il nomme toujours sa femme, paroissent de nouvelles consirmations de son état.

Tantôt il la console de son éloignement. Il s'afflige avec elle de l'ordre qu'il a appris que Madame la Duchesse de Guise sa mere a obtenu de ne la point laisser entrer en France. Il l'assure de surmonter bientôt tous ces obstacles, & il la flatte continuellement de l'espérance d'une prompte réunion.

Tantôt il se justisse des reproches qu'elle luisait. Il lui marque toutes les traverses qu'il est obligé d'essuyer; mais il lui proteste en même temps, qu'il a été également inaccessible & aux caresses & aux menaces par lesquelles on a voulu surprendre ou ébranler sa fermeté, & qu'il a ôté à sa Famille toutes les espérances de trouver des nullités dans son Mariage, que quelques sots lui avoient persuadé s'y rencontrer. Ce sont les termes dans lesquels il s'explique.

Dans quelques-unes de ses Lettres, il témoigne l'attention continuelle qu'il a sur ce qui la regarde, & sur l'état de ses affaires. Il l'avertit qu'il lui envoye les secours d'argent dont elle pouvoit avoir besoin.

Et dans toutes généralement, il la traite comme sa semme légitime

légitime. Il l'affure qu'il est aussi incapable de légereté que de foiblesse; que son honneur & sa conscience sont également inébranlables; que tout son désespoir est de voir que ses malheurs soient contagieux à une personne qu'il aime plus que sa vie, mais qu'elle doit être persuadée que la mort seule pourra les séparer.

Flattée par ces témoignages réitérés d'une fidélité inviolable, la Dame Comtesse de Bossu méprisa les dangers auxquels il falloit s'exposer pour venir en France. Elle conçut le dessein d'y entrer, déguisée, inconnue, conduite & rassurée, ou par l'excès de sa passion, ou par la force de sa vertu. Le succès répondit d'abord à ses espérances : elle surprit, elle trompa la vigilance de ceux qui étoient chargés de s'opposer à son passage. On prétend même qu'elle trouva le moyen de voir M. le Duc de Guise, avant qu'on eût été averti de sa marche; mais ce secret ne put être long-temps caché. La Reine en fut informée. Elle lui fit donner aussi-tôt un ordre rigoureux de fortir promptement du Royaume. M. le Duc de Guise sut obligé lui-même de hâter son départ, & de la presfer par plusieurs Lettres, d'obéir sans hésiter aux commandemens de la Reine, pour éviter un affront dont il ne pourroit plus la garantir, si elle osoit demeurer plus long-temps en France.

Elle sort du Royaume : elle se retire en Hollande. M. le Duc de Guise l'informe exactement des démarches les plus secretes de sa Famille, par rapport à la question de son Mariage.

Il lui apprend que Madame la Duchesse de Guise sa mere, a fait venir de Bruxelles tous les Actes qui pouvoient servir à l'examen de cette Question; qu'il s'est tenu une assemblée de Docteurs contre son Mariage; (ce sont ses termes); que deux Evéques lui en doivent apporter un résultat par ordre de la Reine; qu'aussi-tôt après, il lui en mandera le particulier, & le remede qui s'y pourra apporter.

Enfin, il lui fait part de la grace & des Lettres d'abolition Tome V. C

que le Roi lui avoir accordées. Il ajoute que le Parlement doit s'assembler pour les enthériner.

Ces lettres, & celles que M. le Duc de Guise écrivit peude temps après à la Dame Comtesse de Grimberghes, furent les derniers efforts de sa persévérance, déja prête à expirer. Soit qu'une passion nouvelle eût esfacé dans son cœur, jusqu'au souvenir des charmes de la Dame Comtesse de Bossu; soit que les Avis des Evêques & la Consultation des Docteurs qui avoient été assemblés par ordre de la Reine, lui eussent ouvert les yeux sur les prétendues nullités de son Mariage; soit que pour se dégager absolument des Traités qui l'attachoient à l'Espagne, il voulût rompre les liens qui l'avoient uni à la Comtelle de Bossu, regardant cette union comme un engagement passager que sa révolte avoit produit, & que son obéissance pouvoit détruire, & ne croyant pas que le Duc de Guise devenu innocent par la grace du Roi, sût obligé d'exécuter les promesses du Duc de Guise coupable, il est certain au moins, que le 2 du mois d'Avril de l'année 1644, fut le dernier moment de sa feinte persévérance, & vous verrez bientôt, Messieurs, qu'il ne fut pas le premier de son vézitable repentir.

C'est en cet endroit que sinit la premiere partie du Fait de cette grande Cause. Vous y avez observé d'abord la naissance, la fortune, l'état de M. le Duc de Guise & de la Dame Comtesse de Bossu. Vous y avez remarqué ensuite, les solemnités qui ont précédé & accompagné la célébration de leur Mariage. Vous venez d'entendre les saits qui l'ont suivi, la possession qui l'a rendu public, la persévérance de M. le Duc de Guise qui semble l'avoir affermi. Il est tems de vous représenter ce Mariage sous une autre face; & après vous avoir expliqué par quelles voies cet engagement a été formé, il saut maintenant vous remettre devant les yeux, en beaucoup moins de paroles, les moyens dont on s'est servi pour le détruire.

Nous vous avons dit que la constance de M. le Duc de Guise avoit paru se soutenir jusqu'au 2 du mois d'Avril de

l'année 1644. C'est en esset le jour de la derniere settre qu'il a écrite à la Dame Comresse de Grimberghes, où il semble ne penser qu'a fortisser ses liens, & à resserrer les nœuds qui l'attachoient à la Comtesse de Bossu.

1700.

Muis nous avons eu raison de vous dire en même-temps, que cette constance n'étoit plus qu'apparente.

Dès le 22 Mars précédent, M. le Duc de Guise avoit signé une Procuration pardevant un Notaire Apostolique, par laquelle il donnoit pouvoir à celui qui en devoit être chargé, de porter à Rome la cause de la validité ou de la nullité de son Mariage, & de la soumettre au Jugement du Pape, en telle forme & maniere que bon lui sembleroit. C'est ainsi qu'il s'explique dans sa Procuration.

Madame la Duchesse de Guise sa mere, se joint à lui pour demander au Pape qu'il lui plût de prononcer la nullité du même Mariage. Elle signe une Procuration semblable à celle de Henri de Lorraine. Elle y expose, comme lui, le suffrage unanime des plus célebres Théologiens du Royaume, qui avoient tous estimé que l'engagement de M. le Duc de Guise

ne pouvoit mériter le nom honorable de Mariage.

Sur le fondement de ces Procurations, on présente une Supplique au Pape. Le Procureur de M. le Duc de Guise lui remontre que sa qualité d'Etranger, & la conjoncture de la guerre entre la France & l'Espagne, ne lui promettent pas d'espérer aucune justice dans les Pays-Bas contre la Comtesse de Bossu; qu'il sçait même que l'Archevêque de Malines s'est déclaré ouvertement contre lui, & qu'ensin, l'importance de sa Cause demande toute l'autorité & toutes les lumieres du Tribunal Apostolique.

Le Pape favorable aux prieres de M. le Duc de Guise, commet un des Auditeurs de la Rote, pour connoître sans ap-

pel, de la validité de son Mariage.

L'Auditeur ordonne que la Comtesse de Bossu sera citée à son Tribunal, & cependant qu'il seroit permis de compulser les titres dont M. le Duc de Guise auroit besoin dans le cours de la contestation.

On fait des efforts inutiles pour exécuter la commission de la Rote: deux sois M. le Duc de Guise envoye ses Agents à Bruxelles: deux sois ils sont découverts, avant que d'avoir pu assigner la Comtesse de Bossu, & compulser les actes qui concernoient son Mariage. Le Gouverneur des Pays-Bas veut les faire arrêter comme prisonniers de guerre, & ce n'est qu'avec peine, & sur les instantes prieres de l'Internonce de Bruxelles, qu'il leur accorde la permission de retourner en France.

Ils reviennent après avoir fait cette inutile tentative. Mais pour n'en pas perdre entiérement le fruit, on les fait comparoître devant l'Official de Paris. Là, ils déclarent qu'il leur a été impossible d'executer la commission dont ils avoient été chargés. L'Official donne acte à M. le Duc de Guise de leur déclaration.

Elle est portée au Tribunal de la Rote; & sur cette preuve extra-judiciaire, ou ordonne, qu'attendu que l'accès des Pays-Bas n'est pas libre, la Comtesse de Bossu sera citée par Edit, c'est-à-dire, par simples affiches attachées à la porte de l'Auditoire de la Rote.

Pendant que M. le Duc de Guise commençoit cette procédure, la Dame Comtesse de Bossu réclamoit la protection du Roi d'Espagne, pour empêcher qu'on ne violât les Priviléges & les libertés des Habitants des Pays-Bas, en l'obligeant d'aller chercher à Rome une Justice qu'elle devoit trouver en sa Pa-

trie, suivant les loix de l'Espagne & de la Flandre.

Le Gouverneur des Pays-Bas lui accorde son secours. Il écrit au Cardinal Protecteur de la Nation d'Espagne, & à l'Ambassadeur de cette Couronne. Il les charge de représenter au Pape la justice des prétentions de la Dame Comtesse de Bossu; & il sint sa lettre en protestant, que si le Saint Siège ne déséroit pas à ses Remontrances, on seroit obligé de recourir aux remedes que les Loix mettoient entre les mains des Officiers du Roi d'Espagne, pour réprimer de pareilles entreprises.

Ces Remontrances & ces Protestations ne purent rallentir

l'ardeur de M. le Duc de Guise. Il alla lui-même à Rome, pour y presser le Jugement d'une Cause qui lui étoit si importante.

1700.

Le fameux événement de la révolte de Naples, fut seul capable d'interrompre le cours de ses poursuites. Elles surent comme étoussées par la voix de tout un peuple qui l'appelloit à son secours.

Ebloui par le titre de restaurateur de la liberté de Naples, & peut-être encore plus, par l'espérance d'en être bien-tôt l'usurpateur, il entreprit de se jetter dans cette Ville. Il conçut ce dessein, que toute l'Europe condamna comme téméraire, lorsqu'il le forma, & dont toute l'Europe sut étonnée, lorsqu'il l'eut accompli. La fortune le trahit, après lui avoir été sidèle dans les commencements de son entreprise. Elle ne voulut en faire qu'un Héros malheureux; & il paya bien cher ses premieres saveurs, par les longues horreurs d'une captivité de sept années.

Ce fut pendant les premieres années de cette dure prison, que les créanciers de M. le Duc de Guise firent acheter aussi cherement à la Dame Comtesse de Bossu, le titre de Duchesse de Guise, par les poursuites rigoureuses qu'ils exercerent contre elle.

Ils firent faisir les arrérages de son douaire. La distribution en sut ordonnée par une Sentence du Conseil de Malines; & c'est cette distribution prétendue qui sert aujourd'hui de sondement à une des demandes particulieres de la Partie de Me Nouet.

A peine eut-elle été obligée de payer ces dettes, qu'elle apprend que M. le Duc de Guise avoit été transséré en Espagne. Aussi-tôt, vous a-t on dit, oubliant sa conduite passée, contente d'être la semme d'un captif, & d'un captif qui n'avoit que de l'insidélité pour elle, elle entre dans les sentiments d'une femme légitime; & prouvant sa qualité par ses actions, elle borne tous ses vœux à aller en Espagne, pour désirrer, s'il étoit possible, M. le Duc de Guise de la servitude dans laquelle il gémissoit depuis si long-temps, ou pour y mourir avec lui.

C'est en ce moment qu'il semble que toutes les Puissances de l'Europe se réunissent pour assurer la vérité de son état.

L'Archiduc Leopold lui donne un Passeport où il la traite

de Duchesse de Guise.

Le Duc de Lorraine écrit au Roi d'Espagne en sa faveur, & lui recommande les intérêts de M. le Duc & de Madame la Duchesse de Guise.

Le Roi même lui permet, malgré la guerre, de passer par ses Etats, & l'appelle dans le passeport qu'il lui accorde, Nostre très-chere & bien aimée Cousine, Honorée de Berghes,

Duchesse de Guise.

Ensin, le Roi d'Epagne l'assure par une lettre pleine de marques d'honneur & de considération, que c'est avec joie qu'il lui donne la permission de venir voir M. le Duc de Guise son mari, & qu'il lui témoignera en toutes sortes d'occasions, l'estime qu'il fait de sa personne & de sa Maison.

Au milieu de tant de reconnoissances si favorables à son état, elle part de Bruxelles; elle vient en France. Des raisons que nous n'apprenons point par les actes de cette Cause, mais qu'il n'est peut-être pas impossible de pénétrer, l'arrêtent au milieu de sa course, & l'empêchent d'achever son voyage.

Le succès n'en sut pas moins heureux pour elle, que si elle avoit pû exécuter ses premiers desseins. Elle trouva à la Cour de France, si l'on en croit les lettres dont on vous a parlé, les mêmes avantages qu'elle auroit pû espérer à la Cour du Roi

d'Espagne.

Ces lettres portent en elles-mêmes un caractere respectable. Elles sortent d'une main pour laquelle on ne sçauroit avoir trop de vénération. Elles sont écrites par Madame Marguerite de Lorraine, semme de seu Monsseur, Duc d'Orleans; & l'on peut dire ici, que quand la Dame Comtesse de Bossu les auroit dictées, elles n'auroient pu être, ni plus honorables pour elle, ni plus avantageuses pour son état.

C'est dans ces lettres écrites en l'année 1652, à la Dame Comtesse de Grimberghes, que Madame lui témoigne la grande satisfaction qu'elle a eue de l'arrivée de la Duchesse de Guise, qu'elle nomme sa Sœur. C'est-là qu'elle assure la Comtesse de Grimberghes, que toute la Maison de Guise, reconnoît sa Fille pour ce qu'elle est. Que même, Madame la Duchesse douairiere de Guise est sur le point de se déclarer hautement pour elle. Que la Reine l'a reçue comme une personne de son rang, qu'elle ne lui a point donné d'autre nom que celui de la Duchesse de Guise. Qu'elle lui a promis toute sorte de protestion. Que la Cour a suivi avec plaisir le sussir de la Reine, & qu'il saut présentement poursuivre avec ardeur le Jugement de Rome, asin d'obtenir une Sentence savorable, après laquelle Madame la Duchesse de Guise puisse revenir en France, se mettre en possession des biens de M. le Duc de Guise son mari.

Ensin, c'est dans ces mêmes lettres que nous apprenons que la Reine sit prendre le Tabouret à la Dame Comtesse de Bossu; sait important qui n'est devenu douteux dans cette Cause, que depuis qu'un grand Prince, dont le témoignage ne perd rien de sa force par la qualité de Partie qu'il a dans cette assaire, a ordonné à son Désenseur de déclarer en votre présence, qu'il sçavoit certainement que cette circonstance n'étoit pas véritable, & que seue Madame avoit été mal informée de ce qui s'étoit passé entre la Reine-mere, & la Dame Comtesse de Bossu.

Deux années d'un profond filence suivent ce voyage de 1652. La Comtesse de Bossu ne put profiter du conseil que feue Madame, Duchesse d'Orleans, lui avoit donné de presser le Jugement de la Rote; & la prison de M. le Duc de Guise sut-elle pour elle un obstacle insurmontable.

L'année 1654 vit finir la captivité de M. le Duc de Guise, mais elle vit croître les malheurs de la Dame Comtelle de Bossu.

Elle conçut d'abord de meilleures espérances à la vue d'une lettre que Madame la Maréchale de la Mothe écrivit à la Dame Comtesse de Grimberghes sa mere, par l'ordre de seu Monsseur, de seue Madame, & de seue Mademoiselle d'Orleans. Vous vous souvenez, Messieurs, des termes dans

1700.

lesquels cette lettre est conçue; vous avez vû avec combien de force, Madame la Maréchale de la Mothe presse la Dame Comtesse de Grimberghes, de faire partir incessamment Madame la Duchesse de Guise (c'est ainsi qu'elle l'appelle); elle lui proteste qu'elle trouvera par-tout des dispositions savorables; que Madame la Duchesse douairiere de Guise est trèsbien intentionnée, mais qu'elle ne veut pas le faire paroître publiquement, de peur que cela ne rende M. le Duc de Guise encore plus opiniâtre. Elle l'avertit de se hâter de prévenir par sa présence, l'impression que la vue d'un autre objet pourroit faire sur M. son mari; & elle finit sa lettre, en l'assurant que ce n'est pas tant elle qui lui donne cet avis, que Monsieur, Madame, & Mademoiselle, par l'ordre desquels elle lui écrit cette lettre.

Pressée par cette lettre, excitée par les promesses que seue Mademoiselle d'Orleans lui avoit saites elle-même dans ses lettres, de lui accorder sa protection; déterminée ensin par une lettre sans date, sans signature, mais écrite de la main de Madame la Coadjutrice de Montmartre, sœur de M. le Duc de Guise, qui l'assuroit d'une prompte réconciliation si elle revenoit à Paris, elle entreprend une troisiéme sois ce voyage: elle se rend à Montmartre, où elle devoit avoir une entrevue avec M. le Duc de Guise.

Dispensez-nous, Messieurs, de vous rendre un compte exact des discours de M. de Guise & de la Dame Comtesse de Bossu dans cette Conférence.

S'il nous étoit permis d'ajouter foi au témoignage de la Dame Comtesse de Bossu dans sa propre Cause, nous vous dirions, comme on vous l'a dit pour la désense de son héritier, que sa constance, sa fermeté sortit victorieuse du plus rude combat par lequel elle pût jamais être éprouvée.

Enfermée dans l'Abbaye de Montmartre, entre les bras de ceux qu'elle regardoit comme ses ennemis, on tenta sa pauvreté par les offres les plus avantageuses; on intimida sa soiblesse par les menaces les plus terribles. On lui dit qu'elle ne sortiroit jamais de la dure servitude dans laquelle elle étoit

réduite,

réduite, si elle ne renonçoit à la qualité & au nom de Duchesse de Guise. On l'assura que le plus grand malheur qui lui pût arriver, étoit de réussir dans le procès de la Rote, pussque, quand même elle auroit arraché de M. le Duc de Guise une reconnoissance forcée, il s'en vengeroit aussitôt, en la mettant dans un lieu d'où elle ne sortiroit jamais.

Dans une si triste conjoncture, l'Héritier de la Dame Comtesse de Bossu, prétend que la Providence lui accorda la consolation de trouver un ami fidéle dans la personne du sieur d'Apremont de Vandy. Ce fut par son secours, & même en sa présence, qu'elle trouva le moyen de faire une protestation pardevant Notaires, contre tous les Actes que l'on pourroit exiger d'elle, dans le malheureux état où elle étoit réduite. Ce fut par lui qu'elle en donna avis à la Dame Comtesse de Grimberghes sa mere; & qu'après lui avoir expliqué le fait, ou véritable ou supposé, de cette espéce de prison qu'on lui sit essuyer dans l'Abbaye de Montmartre, elle lui manda que la Reine l'en avoit enfin délivrée, & qu'elle étoit en lieu de fûreté dans l'Abbaye de Charonne. Elle ajouta dans une autre Lettre, qu'elle avoit eu l'honneur de voir la Reine, qui lui avoit donné le Tabouret, & qui l'avoit assurée de lui accorder toute forte de protection, aussi-tôt qu'elle auroit obtenu une Sentence favorable à la Rote. Elle lui marqua en finissant, l'honneur qu'on lui faisoit de la renvoyer accompagnée des Gardes du Roi, & défrayée jusqu'à Cambray.

Telle est la relation de ce voyage honteux à M. de Guise, & glorieux à la Dame Comtesse de Bossu, si l'on en croit sa protestation & ses Lettres. N'approfondissons point encore la vérité de tous ces saits. Disons seulement, que les Lettres de seue Mademoiselle d'Orleans, & celles du Duc François de Lorraine, sont naître, en cette occasion, des soupçons violents contre la conduite de M. le Duc de Guise.

Mademoiselle témoigne dans ses Lettres, le déplaisir qu'elle a de voir partir Madame de Guise avec si peu de satisfaction de M. son mari, dont elle dit que tout le monde blâme l'extravagant procédé. Elle exhorte M. le Chevalier de Guise à

Tome V.

voir la Comtesse de Bossu à Bruxelles, & à la reconnoître pour sa belle-sœur.

Le Duc François de Lorraine console par sa Lettre la Dame Comtesse de Bossu, qu'il appelle la Duchesse de Guise & sa Cousine, du mauvais succès de son voyage; & il l'assure, que puisqu'elle a trouvé des dispositions toutes contraires aux promesses qu'on lui avoit saites, elle doit au moins s'estimer fort heureuse d'avoir fait connoître à tout le monde qu'elle a les sentiments qu'une semme doit avoir pour son mari.

C'est ainsi que se terminerent les derniers efforts que la Dame Comtesse de Bossu sit en France, pour se réunir avec

M. le Duc de Guise.

Détrompée par une malheureuse expérience, de toutes les espérances qu'elle avoit conçues, de pouvoir le sléchir par ses prieres & par ses larmes, elle ne pensa plus qu'à le vaincre par la force & par l'autorité de la Justice; & se soumettant au Tribunal de la Rote, dont elle avoit autresois décliné la Jurisdiction, elle montra autant d'ardeur dans cette poursuite, que M. le Duc de Guise y sit paroître de lenteur & de négligence.

Une premiere Sentence de l'année 1656, lui adjugea une provision de 500 écus par mois, pendant tout le cours du

Procès.

D'autres Jugements lui permirent ensuite de faire preuve par témoins, & des usages des Pays-Bas, & des circonstances qui avoient accompagné la célébration de son mariage.

Les retardements du Nonce de Cologne qui sut commis pour faire l'Enquête, obligerent la Dame Comtesse de Bossu à se plaindre plusieurs sois, de sa lenteur affectée, & à faire pro-

roger le premier délai qu'on lui avoit accordé.

Elle se plaignit même dans la suite, que tout le monde la trahissoit, & que son propre Agent, qu'elle avoit chargé de la poursuite de cette affaire, ne lui étoit pas plus sidéle que les autres.

Huit ans entiers s'écoulerent au milieu de toutes ces procédures. La mort de M. le Duc de Guise finit en 1664, la longue

distraction qu'il avoit eue, si l'on ose le dire, sur une affaire aussi importante pour son repos & pour sa gloire, que la question de la validité de son Mariage.

:700.

Ici la face de la Contestation commence à changer. De nouvelles Parties prennent la place de M. le Duc de Guise.

Mademoiselle d'Orleans, Mademoiselle de Guise, & M. de Guise son neveu, se déclarent ses héritiers; le scellé est apposé sur ses effets. La Dame Comtesse de Bossu y sorme opposition, par le ministere de Baudouin, Procureur au Châtelet, chez lequel elle élit son domicile; on a méprisé cette opposition, & le scellé a été levé sans l'appeller.

Elle comprit par cette démarche qu'elle ne pouvoit faire aucune poursuite légitime, en qualité de veuve de Henri de Lorraine, jusqu'à ce que son état sût confirmé.

Elle ne consie plus à ses Agents le soin de ses affaires. Elle entreprend elle-même le voyage de Rome, mais elle y sait assigner auparavant, ceux que la mort de M. le Duc de Guise avoit rendu ses véritables Parties.

L'Assignation est donnée à Mademoiselle de Guise, tant en son nom que comme tutrice de M. le Duc de Guise son neveu.

Mademoifelle de Guise s'adresse à vous, Messieurs : elle vous représente que la Dame Comtesse de Bossu veut la traduire à la Rote, en abandonnant une Opposition qu'elle avoit formée au scellé de M. de Guise son frere. Elle obtient un premier Arrêt sur Requête qui la reçoit Appellante comme d'abus de toutes les procédures saites ou à faire dans le Tribunal de la Rote, & qui prononce des désenses générales d'y procéder.

Cet Arrêt est signissé d'abord au Notaire Apostolique, chargé des affaires de la Dame Comtesse de Bossu, ensuite à Baudouin, Procureur au Châtelet, qui déclare que tout son pouvoir se bornoit à former une Opposition au scellé, & que comme il ne peut en excéder les limites, il n'agira point dans cette affaire, pour Dame Honorée de Berghes, Duchesse de Guise.

Un second Arrêt du 16 Septembre 1665, rendu à l'occafion d'une Sentence de la Rote, qui sut signifiée à Mademoiselle de Guise, réitére les mêmes désenses, & prononce un decret d'ajournement personnel contre l'Huissier qui avoit sait la signification.

Soit que ces Arrêts ayent été inconnus à la Dame Comtesse de Bossu, soit qu'elle en ait été avertie, il est toujours cons-

tant, qu'ils n'ont ni arrêté ni interrompu ses poursuites.

Le succès semble les avoir couronnées, & la Sentence définitive rendue, par défaut à la vérité, mais après une longue dissertation insérée dans ce Jugement, sur les principales dissicultés de cette Cause, est un titre que l'Héritier de la Dame Comtesse de Bossu regarde non-seulement comme un préjugé avantageux, mais comme une décision juste, solemnelle, irrévocable de la question d'Etat que l'on renouvelle aujour-d'hui.

Ce Jugement ne confirme pas seulement l'engagement de M. le Duc de Guise, par rapport au Sacrement, & au lien de Mariage, il le confirme même en général, par rapport à toutes sortes d'effets.

Declaramus præfatum Matrimonium, uti ritè ac solemniter celebratum, servatâ in omnibus formâ szcri Concilii Tridentini, ac Sacrorum Canonum, suisse & esse ad quoscumque effectus validum & legitimum. Ce sont les principaux termes de la Sentence de la Rote.

Cette Sentence produisit des essets bien dissérents en France, & dans les Pays étrangers.

En France, elle sut suivie d'un Arrêt qui révoque & qui annulle tout ce qui avoit été sait au préjudice des désenses prononcées par les premiers Arrêts, & qui, ajoutant encore de nouvelles précautions à leurs dispositions, désend à la Dame Comtesse de Bossu, de prendre la qualité de veuve du Duc de Guise, & à tous Notaires, Huissiers ou Sergents de saire aucunes significations en vertu des Mandements de la Rote: ordonne que l'Arrêt sera lû & publié dans les Communautés.

En Italie, au contraire, en Espagne, en Flandre, en Allemagne, la Sentence de la Rote a passé pour Jugement authentique.

De-là ces honneurs que la Dame Comtesse de Bossu marque dans ses Lettres, qu'elle reçut à Milan, lorsqu'elle revint en son pays, comme en triomphe, après le Jugement de la Rote.

De là cet ordre du Roi d'Espagne de la traiter dans toute l'étendue de sa Domination, comme l'on a accoutumé de traiter les femmes des Grands d'Espagne.

De là enfin, cette Lettre de l'Impératrice, écrite en l'année 1668 à la Comtesse de Bossu, dans laquelle elle lui donne le titre de Duchesse de Guise, & le nom de sa Cousine.

La Guerre qui s'alluma entre la France & l'Espagne, peu d'années après le Jugement de la Rote, arrêta toutes les poursuites que la Dame Comtesse de Bossu auroit pû faire en France, sur les biens de M. de Guise, & l'obligea de se contenter des honneurs stériles dont elle jouissoit paisiblement dans les Pays-Bas.

Elle chercha vainement à profiter de la Négociation de Nimegue, pour ménager ses intérêts dans la conclusion du Traité qui fut fait entre les deux Couronnes en 1678 : ses efforts furent sans effet, & ses démarches inutiles, parce que l'on jugea à propos de ne point mêler les intérêts particuliers dans la conciliation des droits des Souverains.

Sa mort suivit de près le Traité de Nimegue. A peine survêquit-elle quelques mois à sa publication. Son Tombeau sut honoré du nom de Duchesse de Guise, mais son état n'en sut pas plus assuré.

La Partie de M° Nouet, qui réunit en sa personne la faveur de l'Héritier du sang de la Dame Comtesse de Bossu, au titre d'héritier institué, a gardé après sa mort un profond silence pendant près de huit années. Il le rompit enfin en l'année 1687.

Il sit assigner Mademoiselle de Guise au Châtelet. Il demanda que le Contrat de mariage de Dame Honorée de Ber-

ghes avec Henri de Lorraine, fût déclaré exécutoire contre Mademoiselle de Guise, comme il l'étoit contre M. le Duc de Guise son frere. Il prit ensuite deux sortes de Conclusions.

Les unes dépendantes de la Question du Mariage. Telles sont la Demande des arrérages du Douaire de 50000 livres pendant quinze années, la demande du Préciput de 75000 livres, la demande des aliments & de la provision qui a été adjugée à la Dame Comtesse de Bossu par une Sentence de la Rote; demandes tellement attachées au sort & à la destinée du mariage, que s'il subsiste, elles ne peuvent être contestées, & que s'il est détruit, elles ne peuvent plus être soutenues.

Les autres, si l'on en croit le Demandeur, sont absolument indépendantes de l'état & de la condition de la Dame Comtesse de Bossu: ce sont tous les chess de Conclusions qui tendent à la restitution des sommes qu'on prétend que M. le Duc de Guise a reçues, sur les biens de celle qu'il regardoit alors

comme sa femme légitime.

Au premier bruit de cette prétention, Mademoiselle de Guise réclame encore la protection de la Cour; & regardant ces Demandes comme absolument connexes avec les premieres Appellations comme d'abus, qu'elle avoit autresois interjettées des Sentences de la Rote, elle obtient un Arrêt qui prononce des désenses de procéder ailleurs qu'en la Cour, & de donner à Honorée de Eerghes, la qualité de Veuve de Henri de Lorraine. Le même Arrêt prononce encore un decret d'ajournement personnel, contre le Sergent qui avoit signissé à Mademoiselle de Guise les Demandes de la Partie de Me Nouet.

La Guerre a fait taire encore une fois, après cette Assignation, la voix de la Justice; & ce n'a été qu'après le dernier Traité de Paix, que l'Héritier de la Dame Comtesse de Bossu, instruit par la signification du dernier Arrêt, de la qualité du Tribunal qui pouvoit seul terminer ce célébre dissérend, a renouvellé en la Cour les mêmes demandes qu'il avoit d'abord portées au Châtelet.

La mort de Mademoiselle de Guise l'a obligé de faire assigner

les deux grands Princes qui la représentent; Monsieur, Duc d'Orleans, comme Légataire universel de seue Mademoiselle d'Orleans; M. le Prince de Condé, comme exerçant les droits de Madame la Princesse de Condé, héritiere l'une & l'autre de seue Mademoiselle de Guise, & Madame d'Hanovre dans la même qualité.

Obligés de se désendre contre des demandes si importantes, ils ne se sont pas contentés de reprendre l'appel comme d'abus, que celle qu'ils représentent avoit interjetté de toute la procédure de la Rote; ils ont voulu attaquer le Mariage de M. le Duc de Guise dans le principe, par l'appel comme d'abus qu'ils ont interjetté de sa Célébration.

La Partie de Me Nouet a formé de fon côté trois Demandes nouvelles.

L'une, pour le payement de quelques sommes qui n'étoient pas comprises dans sa premiere demande.

L'autre, pour faire renvoyer la liquidation de toutes les fommes qu'il prétend se faire adjuger, même l'examen & la discussion de ses titres de créances, pardevant tel de Mesfieurs qu'il plaira à la Cour de commettre.

La troitième enfin, pour faire déclarer nulles, & rejetter de cette Cause, des Informations dont on a tiré de grands avantages, pour répandre des soupçons injurieux à la réputation de la Dame Comtesse de Bossu.

C'est par tous ces degrés que cette Cause immense dans ses Faits, étendue dans ses Questions, importante dans sa décision, s'est élevée au point de grandeur & de difficulté dans lequel elle paroît aujourd'hui devant vous.

Vous venez d'entendre les Faits qui la composent, depouillés de tous les ornements de l'art des Orateurs qui ont soutenu si dignement la fonction dont ils ont été chargés dans cette Cause. Il est temps de les faire parler eux-mêmes, en vous proposant le précis de leurs discours. Heureux, si forcés par l'usage & par la longueur de cette Cause, de les reprendre avec exactitude, nous pouvons ne rien diminuer de la solidité & de l'éloquence avec laquelle ils vous ont été expliqués! 1700.

DE LA PART des Princes qu'un intérêt commun réunit dans cette affaire, l'on vous a dit, MESSIEURS, que de quelque côté que l'on considére le Mariage, qui est le principal, ou pour mieux dire, l'unique sujet de cette Contestation, on est également surpris de la témérité avec laquelle on entreprend d'exposer ce mystere d'iniquité aux yeux de la Justice.

Si on l'envisage dans la Sentence qui l'a confirmé, c'est un attentat qui viole également, & les Libertés de l'Eglise Gal-

licane, & les droits sacrés de l'autorité Royale.

Si l'on y veut chercher la dignité & la fainteté d'un Sacrement, on n'y trouve qu'une profanation scandaleuse, & un véritable facrilége.

Enfin, si l'on ne regarde ce Mariage que comme un contrat civil, l'on n'y découvre que séduction & artifice d'un côté, qu'aveuglement & incapacité de l'autre. La bonne soi s'éléve contre cet engagement, & la Loi ne sçauroit le reconnoître. Elle n'y remarque que des sujets également dignes de sa juste sévérité; un François rebelle à son Roi, condamné dans ce Royaume, & mort civilement; une étrangere, & une étrangere ennemie de l'Etat. La révolte a commencé cet ouvrage, la passion l'a entretenu, & la fraude l'a consommé.

Si l'on examine d'abord la procédure de la Rote, l'éloquent Défenseur des Princes qui parlent par sa bouche dans cette Cause, vous a dit que l'on est surpris de voir naître sous ses pas une soule de moyens d'abus, qui semblent croître & se multiplier à l'infini. Nullités générales, nullités particulieres:

il est plus difficile de les choisir que de les trouver.

Trois nullités générales qui influent sur tous les Jugements de la Rote, s'offrent d'abord à l'esprit : incompétence dans le Tribunal; nullité de la citation qui a été faite aux héritiers de M. le Duc de Guise; mépris des désenses prononcées par vos Arrêts.

Incompétence dans le Tribunal. Est-il nécessaire, vous a-t-on dit, de s'étendre sur ce moyen? La Pragmatique-Sanction & le Concordat, l'usage qui les a précédés & qui les a suivis, vos Arrêts qui dans cette matiere, comme dans

plusieur

plusieurs autres, ont eu également la gloire, & de prévenir la 1700, disposition de la Loi, & d'en affermir l'exécution, sont autant de titres inviolables qui s'élevent aujourd'hui contre cette procédure inouie dans nos mœurs, par laquelle on a entrepris de porter à Rome, en premiere Instance, le Jugement de la vali-

dité d'un Mariage contracté par un François.

En vain, pour donner quelque couleur à une entreprise si nouvelle, on a voulu en rejetter toute la faute sur M. le Duc de Guise, unique auteur des premieres poursuites qui ont été

faites devant les Juges de la Rote.

Depuis quand ose-t-on soutenir dans ce Tribunal, que l'ordre des Jurisdictions, que la conservation de ces précieuses Libertés qui a coûté tant de soins & tant de peines à nos Peres, foit déposée entre les mains des particuliers, & que le caprice ou l'intérêt des Parties puisse déroger à des Loix qui font une portion si considérable de notre Droit public?

S'agit-il même ici de relever scrupuleusement toutes les démarches téméraires que M. le Duc de Guise a pu faire à Rome contre les Loix du Royaume, contre ses propres intérêts? Est-ce avec lui que la Cause se plaide aujourd'hui? Est-ce avec lui qu'elle a été jugée à la Rote en 1666? & qui peut ignorer le changement que sa mort a causé non-seulement dans les qualités extérieures, mais dans la substance & dans l'intérieur même de la contestation.

Avec lui on a vu expirer & s'éteindre la Question du lien & de l'engagement de son Mariage. Sa mort a rompu les nœuds, ou véritables ou supposés, qui l'unissoient à la Comtesse de Bossu. Il ne s'agissoit plus après cela, ni d'examiner les défauts de solemnités par rapport au Sacrement, ni de prononcer sur les effets du Contrat par rapport à l'obligation intérieure de la conscience. La matiere, de Spirituelle, ou pour parler plus exactement, de mixte qu'elle étoit auparavant, étoit devenue toute Séculiere & toute profane. Car quelle étoit la Question qui devoit être décidée entre la Comtesse de Bossu & les Héritiers de M. le Duc de Guise? Une Question d'Etat, mais d'un état purement civil & politique, où il ne s'agissoit

Tome V.

£700.

plus d'examiner le Mariage comme Sacrement, mais de le considérer comme Contrat, & dans laquelle les Juges avoient à prononcer, non sur les suites qu'une union sainte ou facrilége devoit avoir dans l'Eglise, mais sur les essets qu'un engagement légitime ou vicieux pouvoit produire dans l'Etat.

C'est cependant cette Question, si naturellement soumise à la Jurisdiction Royale & Séculiere, que l'on entreprend de porter, non-seulement dans un Tribunal Ecclésiastique, mais

dans un Tribunal étranger.

Et qui sont ceux avec lesquels on prétend la faire juger? Ce sont les Héritiers de M. le Duc de Guise que l'on cite à

Rome, pour reprendre une Instance périe avec lui.

Citation aussi abusive, que le Tribunal étoit incompétent. Car ensin, non-seulement la mort de M. le Duc de Guise avoit changé la nature de la Question principale: elle avoit essacé jusqu'aux qualités des Parties. Avant ce moment fatal, la Dame Comtesse de Bossu étoit Défenderesse, & M. le Duc de Guise étoit Demandeur. Mais aussitôt que la mort eût terminé ce Procès qui ne pouvoit jamais subsisser qu'entr'eux, les Héritiers de M. le Duc de Guise, saiss par la Loi de la possession de ses biens, devoient attendre paisiblement que celle qui prenoit le nom de sa Veuve, vînt les attaquer dans le Royaume. Ils devenoient Désendeurs en France, au lieu que M. le Duc de Guise avoit toujours été Demandeur à Rome. Toutes les maximes du Droit commun, tous les priviléges des François, que M. le Duc de Guise avoit oubliés ou méprisés, commençoient à revivre en faveur de ses Héritiers.

On les viole une seconde sois en leur personne, &, ce qui fait le troisieme Moyen d'abus général, on les viole contre l'autorité précise, contre la prohibition expresse de vos Arrêts. Ni les défenses qu'ils contiennent, ni l'Appel comme d'abus qu'ils reçoivent, ne peuvent arrêter le cours des entreprises de la Dame Comtesse de Bossu; & pendant que les Héritiers de M. le Duc de Guise se croyent assurés à l'ombre des Loix générales du Royaume, & sous la protection de la Loi particuliere de votre Arrêt, ils apprennent que l'on a surpris à la

Rote une Sentence par défaut, aussi injuste dans le sond,

qu'elle est nulle & irréguliere dans la forme.

Mais comme si ce n'étoit pas assez de tant de Moyens généraux pour la combattre, on y découvre encore des Moyens particuliers, qui achevent d'en essacer le préjugé, & qui ne permettent plus de la regarder que comme une procédure inutile, que l'on pouvoit & que l'on doit retrancher entièrement de cette Cause.

C'est en esset dans cette Sentence, que l'on reconnoît parfaitement que la surprise & les artifices de la Dame Comtesse de Bossu n'ont pas moins régné dans la procédure de la Rote,

que dans la célébration du Mariage.

On y voit un Juge d'Eglise exercer directement son autorité sur les matieres les plus séculieres & les plus profanes, décerner des aliments à la Dame Comtesse de Bossu, & couronner ensin son ouvrage, ou plutôt celui de la Partie qui a obtenu ce Jugement, en déclarant son Mariage légitime par rapport à toutes sortes d'esses, validum ad quoscumque effectus, consondant ainsi les limites des deux Puissances, & exerçant sur le Contrat, une autorité qui ne lui est donnée que sur le Sacrement.

Tels sont les abus généraux & particuliers de la Sentence, de la Rote. Rien de plus abusif que ce Jugement, si ce n'est le Mariage qu'il a consirmé. C'est ce que l'on a tâché de vous prouver avec beaucoup plus d'étendue, dans la seconde Partie de la Cause.

L'on vous a dit d'abord que toutes les nullités qui sont répandues séparément dans les Mariages, que la sévere Juris-prudence de vos Arrêts déclare non valablement contractés. & célébrés, sont toures réunies dans celui-ci, comme pour en faire un assemblage monstrueux, également odieux à l'Eglise & à l'Etat.

Inégalité dans les personnes; désaut de consentement de la Mere; Mariage du Ches de la Maison de Guise, sans aucun Contrat public & authentique; clandestinité, dans toutes les circonstances de la célébration; nulle proclamation de Bans;

E ij

dispense ou fausse, ou plus abusive que le désaut de proclamation même; un Ministre infidele, sans caractere, sans autorité, sans autre pouvoir qu'une permission nulle & inutile; des Témoins suspects & en petit nombre; ensin un Mariage sans date; le lieu où il a été célébré aussi inconnu que le jour de la célébration; la Loi & la Religion également violées dans un Acte dont la persection dépend du concours & de l'une & de l'autre. Voilà le précis & l'abrégé de tous les Moyens d'abus qui s'élevent aujourd'hui contre ce Mariage.

Qui pourra envisager d'abord l'inégalité des Parties & la différence de leur fortune, sans être convaincu que la séduction & l'artifice ont été les premiers conciliateurs de ce Ma-

riage?

D'un côté, un Duc de Guise, aîné de sa Maison, héritier des grands biens que ses Ancêtres y avoient sait entrer, revêtu du titre auguste de Pair de France, Grand dans sa disgrace même; l'Empereur & l'Espagne lui avoient déséré le titre de Général de leurs Troupes. Peu de personnes le précédoient en France, aucune ne le précédoit dans les Armées des Pays-Bas.

De l'autre côté, Honorée de Berghes, Veuve d'un Seigneur d'une naissance distinguée, mais réduite à ne pouvoir presque soutenir l'éclat de ce Nom, possédoit à peine cinquante ou soixante mille livres de patrimoine, lorsqu'elle a ravi M. le Duc de Guise à la France, a sa Famille, à lui même.

Mais heureusement l'autorité maternelle vient à son secours,

pour rompre le charme de la séduction.

M. de Guise, quoiqu'âgé de 27 ans, étoit encore soumis à

ce pouvoir salutaire.

Vos Registres sont pleins d'Arrêts qui, suivant l'esprit de l'Ordonnance de 1556, ont prolongé cette espece de Minorité savorable aux Familles, pendant laquelle les enfants ne peuvent encore se nuire à eux-mêmes, & trouvent dans la puissance de leur Pere, & dans la protection de la Loi, un asyle assuré contre une impression étrangere & contre leur propre soiblesse.

Que si, après avoir examiné la qualité de ceux qui ont contracté ce Mariage, on rassemble ou réunit toutes les circonstances de sa célébration, on n'en trouvera pas une seule qui ne soit un indice & une preuve infaillible de la clandestinité.

Premiere circonstance. Point de Contrat de Mariage, point de Tables Nuptiales, si l'on ose se servir de ce terme confacré par les Loix. Car peut-on donner le nom de Contrat à cet Acte informe que l'on honore du titre de Contrat de Mariage, & dans lequel on ne trouve ni dot, ni conventions matrimoniales? Une promesse de Douaire, une assurance de faire comprendre la Dame Comtesse de Bossu dans le Traité de Paix, composent toute la substance de cet Acte. La forme en est encore plus extraordinaire; nul Notaire, nul Officier public n'en atteste la vérité par sa signature. Deux Témoins, beaucoup moins connus & beaucoup moins croyables que les Contractants mêmes, sont les seules personnes dans lesquelles réside la foi de la date de ce Contrat.

Seconde circonstance, encore plus importante que la premiere. Défaut de publication de Bans, défaut qui est la plus grande & la plus éclatante preuve de la clandestinité, défaut ensin qu'on a voulu réparer, mais trop tard, en supposant une dispense de Bans, qui n'a jamais été ni véritablement ni légitimement accordée.

Où trouve-t-on cette dispense? Ce n'est point dans l'Acte de célébration, inscrit sur le Registre de la Paroisse de Sainte Gudule. C'est dans un certificat donné par le Ministre sacri-lége qui prétend avoir célébré ce Mariage.

Dans quel temps fait-on paroître ce Certificat? Quinze

jours après la célébration.

Enfin, quel est celui qui a donné cette dispense, si l'on peut ajouter quelque soi à un Acte si suspect? C'est ce même Mansfeld qui a assisté à la cérémonie du Mariage, c'est-à-dire, le complice & l'instrument, peut-êrre l'auteur, mais certainement le ministre de ce mystere d'iniquité. C'est un Prêtre qui usurpe une sonction réservée aux Evêques. Ensin, c'est un Ecclésiatique indigne, qui abuse de la sonction qu'il usurpe, non-

.1700.

feulement parce qu'il entreprend de l'exercer à l'égard de la Dame Comtesse de Bossu qui n'étoit point soumise à son pouvoir, mais encore plus par la précipitation téméraire avec laquelle il accorde verbalemeut, & dans le moment même de la célébration, une dispense qu'il auroit dû toujours resuster à un Etranger de la qualité de M. le Duc de Guise.

Troisieme circonstance qui fait croître, comme par degrés, la preuve de la clandestinité. Mariage sans Témoins, ou si l'on veut soutenir l'énonciation qui se trouve dans l'Acte de célébration, Témoins suspects, coupables eux-mêmes, du moins complices du rapt de séduction, & peut-être de violence, que l'on a commis en la personne de Henri de Lorraine.

Un Duc de Guise, un Général des Armées de l'Empereur & du Roi d'Espagne se marie dans Bruxelles. Comme Duc de Guise, il y trouvoit alors des Parents considérables: Madame de Chevreuse sa Tante, M. le Duc d'Elbeuf, Chef d'une des Branches de sa Maison. Comme Général de l'Armée, il semble qu'il devoit avoir pour Témoins de son Mariage, tout ce qu'il y avoit de principaux Officiers dans les Troupes qu'il commandoit. Cependant, au milieu de cette foule de Témoins, témoins étrangers, témoins domestiques, qu'il semble que la fortune avoit assemblés pour augmenter par leur présence la solemnité du Mariage de M. le Duc de Guise, on ne trouve qu'une affreuse solitude, aucun Témoin ne signe l'Acte de célébration; & il faut croire, sur la parole d'un homme aussi suspect que Charles de Mansfeld l'est dans cette affaire, que deux Ecclésiastiques, l'un d'Anvers, l'autre de Cambrai, tous deux dévoués aux intérêts de la Dame Comtesse de Bossu, ont affisté à cette profane célébration.

Dans quel lieu s'est accompli cet ouvrage de ténébres? C'est un secret qui n'a été révélé qu'aux Héritiers de la Dame Comtesse de Bossu. Eux seuls ont pu vous apprendre, Messieurs, qu'une Chapelle domestique de l'Hôtel de Grimberghes avoit été choisie, pour dérober aux yeux du Public la connoissance de ce Mariage clandestin. Les Appellants comme d'abus tirent un grand avantage de cette recon-

noissance, & elle forme le quatrieme degré, ou la quatrieme circonstance de la clandestinité.

Le temps de la célébration, & c'est la cinquieme circonstance qui vous a été expliquée, n'est pas moins douteux & moins inconnu que le lieu même. Aucun Acte public n'en assure la date. On convient qu'il n'y en a point eu de rédigé dans le jour même de la célébration : & qui peut sçavoir précisément combien de jours se sont écoulés, avant que l'on ait eu la pensée d'en laisser une preuve par écrit? Si l'on s'arrête à la premiere inspection des Registres, il semble que l'on n'y ait inféré l'Acte de célébration dont il s'agit qu'au mois de Février de l'année 1642, c'est-à-dire, près de trois mois après le Mariage. Quand même l'on admettroit sur ce point tous les faits qui sont avancés par l'Héritier de la Dame Comtesse de Bossu, il y auroit au moins quatre jours d'intervalle entre la célébration & l'Acte qui en établit la vérité. Où étoit alors l'existence, la certitude, l'indissolubilité d'un Mariage, qu'il dépendoit absolument des Parties, ou de saire subsister, ou d'anéantir?

Mais quelque fortes que paroissent toutes ces preuves de clandestinité, on permet presque de les oublier entièrement; & l'on vous a dit, MESSIEURS, qu'il suffiroit de vous préfenter cette nullité irréparable, que les Loix de l'Eglise & de l'Etat ont également attachée au désaux de présence du propre Curé.

Car enfin, Charles de Mansfeld qui a célébré ce Mariage, n'a pu le faire qu'en deux qualités différentes; ou comme Vicaire Général des Armées, ou comme exerçant le pouvoir du Curé de la Paroisse de Sainte Gudule, suivant la permission qui lui avoit été accordée.

Il n'y a point de milieu entre ces deux qualités; mais laquelle choisira-t-on, puisque toutes les deux lui sont également inutiles, & qu'elles ne servent l'une & l'autre qu'à montrer en même-temps & le défaut de son pouvoir, & l'abus qu'il en a fait?

Dira-t-on d'abord, que comme Vicaire Apostolique, comme

Délégué par le Pape & par l'Archevêque de Malines, pour exercer toute forte de Jurisdiction spirituelle sur ceux qui servent le Roi d'Espagne dans ses Armées, il a pu être regardé, non-seulement comme le Curé légitime, mais comme l'Evêque ordinaire de M. le Duc de Guise, capable en cette qualité, non-seulement d'assister à la célébration de son Mariage, mais de lui accorder toutes les dispenses, dont la concession appartient aux Evêques?

C'est en effet, MESSIEURS, ce que l'on ose soutenir; mais pour pouvoir le saire avec succès, il salloit auparavant essacer la Bulle du Pape, qui est cependant l'unique titre sur lequel on appuye ce pouvoir imaginaire, dont on veut revêtir la per-

sonne de Charles de Mansfeld.

Il est vrai que cette Bulle lui accorde une Jurisdiction sort étendue, sur ceux qui combattent en Flandre sous les auspices du Roi d'Espagne.

Mais sans vous saire remarquer ici que cette commission, quelque générale qu'elle soit, ne comprend point le pouvoir de célébrer les Mariages, & que les plus sçavants Canonistes ont soutenu que ce pouvoir est si important & si délicat, qu'il ne peut être exercé que par ceux auxquels il a été nommément & expressément accordé, sans ajouter qu'il paroît absurde d'étendre à un Etranger, & un Etranger de la naissance & de l'élévation de M. le Duc de Guise, ce qui n'a été introduit que pour la discipline des simples soldats. Il sussit de s'attacher aux termes mêmes de la Bulle qui contient la délégation Apostolique, pour y découvrir les bornes légitimes du pouvoir des Vicaires délégués, & pour y reconnoître en mêmetemps combien Charles de Mansfeld les a excédées.

Quel est le but & l'objet de cette Bulle? De pourvoir aux besoins spirituels de ceux qui sont actuellement dans l'Armée, de suppléer au désaut de la Jurisdiction ordinaire, de donner des Pasteurs légitimes à ceux que leur état, le lieu où ils servent, les engagements de leur profession, empêchent de recourir à leurs Supérieurs naturels.

Le préambule nous apprend d'abord que l'institution ou l'établissement

l'établissement du Vicaire Apostolique a été fait, pro salute eorum qui in castris degunt ac versantur... propterea quod non facile ad locorum Ordinarios aut ad Sedem Apostolicam recursus haberi potest.

Le dispositif marque d'une maniere encore plus expresse, que le pouvoir extraordinaire du Vicaire délégué, cesse aussitôt que la Junisdiction ordinaire de l'Evêque peut être exercée. Car, selon le dispositif, qui sont ceux qui sont soumis au Vicaire du Saint Siege? Ce sont ceux qui ne sont point dans leur Diocèse, dans lequel leurs Supérieurs ordinaires puissent exercer sur eux leur autorité ordinaire. Qui tamen in proprià Diœcest, sub quâ illorum Ordinarii Jurisdictionem suam ordinariam in cos exercere possint, non sint.

Qui pourroit après cela, appliquer la disposition de ce Bref,

à l'espece du Mariage dont il s'agit?

M. le Duc de Guise étoit-il actuellement dans l'Armée, occupé à quelque expédition militaire, rensermé dans le camp, hors d'état de pouvoir recourir à la Jurisdiction ordinaire?

N'étoit-il pas au contraire, dans la Capitale du Brabant, ou pour mieux dire, des Pays-Bas, dans un lieu que sa rébellion contre son Roi & son union avec le Roi d'Espagne, faisoit alors regarder comme son véritable domicile? Qui pouvoit l'empêcher de s'adresser à l'Ordinaire? Le Curé de Sainte Gudule étoit présent, l'Archevêque même de Malines ne pouvoit-il pas être aisément consulté? Mais le Général des Armées disposoit absolument de la personne du Vicaire Militaire, il ne pouvoit trouver ailleurs un Ministre assez dévoué à sa passion, & aux intérêts de la Dame Comtesse de Bossu, pour vouloir célébrer ce Mariage. Voilà quel a été le véritable sondement de la Jurisdiction de Charles de Mansseld, sondement vicieux, que la passion avoit jetté, mais que la raison a renversé, & qui n'est pas plus solide dans les Maximes de la Jurisdiction du Vicaire Apostolique, que dans celles du Droit commun.

C'est en vain que l'on cherche à le soutenir par des certificats récents, accordés plutôt à la qualité de Gouverneur de Bruxelles, dont la Partie de M° Nouet est revêtu, qu'à la jus-

Tome V.

tice de sa prétention; certificats même qui prouvent seulement, que les Vicaires des Armées peuvent marier des Soldats qui sont soumis à leur Jurisdiction, sans attendre la permission de leur Pasteur naturel, mais qui ne sçauroient jamais prouver que ces Pasteurs extraordinaires ayent étendu leur autorité contre les termes mêmes de leur titre, sur ceux que leur domicile, ou du moins leur demeure actuelle, soumettoit à la Jurisdiction ordinaire.

Que si ce premier Titre est ébranlé, que deviendra le second? & comment pourra-t-on, dans un Tribunal aussi instruit des véritables Maximes de l'ordre public, soutenir la permission que le Curé de Sainte Gudule a donnée à Charles de Mansfeld?

Acte incertain dans celle de toutes les matieres où la cer-

titude doit être la plus grande & la plus entiere.

Acte vague & indéterminé, qui ne désigne pas plus M. le Duc de Guise & la Dame Comtesse de Bossu, que toute autre personne. Qui pourra reconnoître un Duc de Guise, Général des Armées d'une Ligue puissante, au Titre de Nobilis vir Militaris? Qui croira que la personne de la Dame Comtesse de Bossu, est suffisamment déterminée par le nom de Paroissienne de Sainte Gudule? Qui sçait même, si cette permission a été accordée pour M. le Duc de Guise & pour la Dame Comtesse de Bossu? Ne convient-elle pas également à tous les Officiers qui servoient dans l'Armée du Roi d'Espagne, & à toutes les semmes qui demeuroient dans la Paroisse de Sainte Gudule?

Le Curé n'a pu sçavoir à qui il accordoit cette dispense. Ceux qui l'ont obtenue, ne pouvoient pas même assurer que ce sût en leur saveur qu'elle eût été accordée. Ensin le Prêtre, le Ministre auquel elle s'adressoit, ne pouvoit être instruit par cet Acte, de la qualité des Sujets que l'on soumettoit à sa Jurisdiction.

Ignorance, aveuglement, incertitude de tous côtés. L'esprit, les termes mêmes du Concile violés, la plus sainte Loi que l'Eglise ait jamais saite sur les Mariages, éludée par un

artifice criminel, la porte ouverte à la licence, les Familles frustrées de la seule précaution que l'ordre public leur ait laissée, pour s'opposer à des Mariages qui les troublent ou qui les deshonorent, la profanation des Sacrements devenue inévitable : telles seront les suites sunestes de la tolérance que l'on ose vous demander.

Tolérance contre laquelle les Docteurs & les Canonistes les plus relâchés se sont élevés hautement. Il n'y en a pas un qui ne soutienne que la permission du Curé doit être expresse; sans cela, tout Prêtre deviendroit le véritable Curé & le Pasteur ordinaire des Parties. En vain le Concile auroit déposé sa vigilance & son autorité entre les mains de ceux qui portent le poids de la sollicitude pastorale: on surprendroit leur facilité, on abuseroit de leur confiance; & sous le vain prétexte d'une permission limitée en apparence, mais indéfinie en effet, il n'y a point de Mariage qu'un Prêtre étranger ne pût célébrer.

Que si pour éluder la force de cet argument, on veut confondre la permission dont il s'agit, avec les permissions générales que les Curés accordent à leurs Vicaires, sans connoître la qualité des Contractans, il est aisé de répondre avantageu-

sement à cette objection.

Le Curé partage avec son Vicaire, les fonctions de son Ministere. Il le rend dépositaire de sa consiance, aussi-bien que de son autorité; il le charge de s'informer pour lui, de la condition de ceux qui se présentent pour être unis par les liens du Mariage. Il n'y a donc nul inconvénient à craindre de ces fortes de concessions ou de commissions générales. Le Vicaire représente parfaitement le véritable Pasteur, ou plutôt, il est lui-même en ce point, le Pasteur légitime. Il agit avec examen, il connoît, il délibére, & le Curé est censé connoître, délibérer, agir en lui, par lui, avec lui.

Il n'en est pas de même d'un pouvoir singulier, accordé sans aucune désignation des personnes. Celui qui est déségué n'examine plus; l'examen est censé fait par le Curé; & comment le Curé a-t-il pû faire cet examen, puisqu'il ne paroît pas qu'il 44

1700.

ait connu les personnes? Il accorde en aveugle, une grace qu'il auroit peut-être resusée en connoissance de cause; & l'examen qui doit nécessairement précéder la permission, ne se fait ni par le Curé, qui ne connoît pas les Contractants, ni par le Prêtre délégué, parce qu'il n'est délégué que pour célébrer le Mariage, & non pour examiner la qualité des Contractants?

Que dira-t-on donc pour soutenir une permission si abusive?

Relevera-t-on ici l'autorité d'un Certificat donné en 1643; augmenté en 1646, & perfectionné en 1652, par l'Archevêque de Malines? Certificat donné dans un temps où le retour de M. le Duc de Guise en France avoit irrité tous les Espagnols contre lui, & où son Mariage sembloit être devenu, non le simple sujet d'une cause particuliere, mais une affaire d'Etat entre deux Nations ennemies; Certificat donné sans avoir vû les pièces, & sans aucune connoissance de cause; Certificat ensin, qui ne contient tout au plus que l'opinion singuliere de l'Archevêque de Malines, contre laquelle toutes les Loix Civiles & Ecclésiastiques réclament également.

S'arrêtera-t-on à des vaines conjectures par lesquelles on veut vous persuader que le Curé de Sainte Gudule a connu le nom & la qualité des Contractants? comme si l'on pouvoit jamais s'imaginer que si ce Curé avoit été un des considents de cette intrigue criminelle, il n'eût pas exprimé le nom de M. le Duc de Guise dans un Acte qui ne devoit être connu que du seul Charles de Mansfeld. Mais ensin, est-ce par des présomptions & par de simples conjectures, que l'on doit être assuré d'un fait de cette qualité? Sa vérité, sa certitude dépendront-elles de la subtilité de l'Orateur, & de son adresse à répandre des couleurs apparentes sur les saits les plus douteux; & dans le temps que l'on peut trouver le vrai écrit dans des Actes authentiques, le négligera-t-on pour chercher le vraifemblable?

Faut-il, après cela, entrer dans la discussion des prétendues Fins de non recevoir dont on se sert ici, comme d'un voile favorable pour couvrir l'abus & la profanation d'un Mariage si criminel?

1700.

C'est en vain que l'on reproche aux Parties de Me Robert, la qualité d'héritiers collatéraux. Vous écoutez leurs plaintes tous les jours, lorsqu'ils opposent aux demandes d'une veuve, ou d'un fils illégitime, l'abus du Mariage qui sert de titre à leur prétention.

La possession, qui est la seconde couleur dont on se sert pour réparer les désauts du Mariage dont il s'agit, est une possession clandestine dans son origine, rapide dans sa durée,

contestée dans ses effets.

Les prétendues reconnoissances de l'état de la Dame Comtesse de Bossu sont ou fausses, ou surprectes, ou inutiles.

Fausses, comme le fait du Tabouret donné par la Reine-Mere à la prétendue Duchesse de Guise; sait que seue Madame a cru trop légérement, & qu'elle a mandé sans examen, à la Dame Comtesse de Grimberghes.

Suspectes, par la division de sentiments, & par la contrariété d'intérêts qui partageoit alors la Maison de Guise, unique source de l'approbation que les Princes & les Princesses dont on vous a cité tant de sois les noms dans cette Cause, ont

donnée au Mariage de la Dame Comtesse de Bossu.

Enfin, reconnoissances inutiles, soit parce qu'il n'y en a aucune qui soit écrite dans des Actes publics, soit parce que la plûpart de ces reconnoissances sont de simples témoignages d'amitié & d'honnêteté, contenus dans des Lettres écrites à la Dame Comtesse de Bossu même; soit parce qu'au milieu de ces reconnoissances, on ne laisse pas de marquer toujours que son état est contesté, & qu'il faut qu'elle le fasse confirmer par un Jugement authentique; soit ensin, parce que des Lettres & des déclarations de la qualité de celles qu'on allégue dans cette Cause, ne sont point des Titres capables de réparer les vices essentiels d'un Mariage, ni des voyes légitimes par lesquelles on puisse acquérir un état que la Loi seule peut donner.

Que reste-t-il donc, après avoir montré que le Mariage qui sert de sondement aux prétentions de la Partie de Me Nouet.

est un amas consus d'abus & de nullités également irréparables, si ce n'est d'ajouter dans la derniere partie de la Cause, que quand même on trouveroit dans ce Mariage, une union avouée par l'Eglise, si l'on peut s'exprimer ainsi, on n'y reconnoîtroit jamais un Contrat autorisé par la Loi.

C'est ainsi, vous a-t-on dit, MESSIEURS, que la Cause n'a pas besoin de preuves. Elle s'explique, & se démontre d'elle-

même, par la simple proposition.

Deux sortes d'Încapacités, ou si l'on veut, deux obstacles également insurmontables, anéantissent le Mariage dont il s'agit, par rapport aux essets civils.

Quel étoit l'état de M. le Duc de Guise, quel étoit celui de

la Dame Comtesse de Bossu?

L'un condamné en France, & mort civilement dans le Royaume; comment auroit-il pu donner à son engagement la participation des effets civils, qu'il avoit perdus lui-même par sa retraite, & par sa rébellion?

L'autre étrangere par sa naissance, ennemie de l'Etat, par la conjoncture du temps dans lequel le Mariage a été célébré.

Qui pourra feindre un Contrat légitime, dans le lien qui a

uni deux personnes si incapables?

Dira-t-on que ce lien nul & vicieux dans son principe, a commencé à acquérir une sorce qu'il n'avoit pas dans son origine, par les Lettres d'abolition que le Roi a accordées à M. le Duc de Guise?

Mais la Dame Comtesse de Bossu n'a jamais été comprise dans cette grace; elle n'a point partagé avec M. le Duc de Guise, le bienfait de la clémence & de l'indulgence du Roi.

Mais l'Acte est demeuré toujours dans le vice & dans la honte de son origine; & c'est par son principe, que l'on doit décider de sa validité.

Mais enfin, l'indulgence du Prince note celui qu'elle abfout; elle l'exempte de la peine, mais elle ne confirme point tous les Actes qu'il a passés dans le temps de cette mort civile, que la Loi retranche de la vie d'un citoyen. Elle n'admet point de siction en saveur d'un coupable; & c'est attaquer la nature & l'essence même des Lettres d'abolition, que de vouloir lui donner un esset rétroactif.

1700.

A quoi serviroit même cette siction, si ce n'est à confondre encore la prétention de l'Héritier de la Dame Comtesse de Bossu? Car, si les Lettres d'abolition essacent tout le passé, elles sont perdre à M. le Duc de Guise ce domicile passager que son crime lui donnoit dans les Pays-Bas. Il redevient François, Sujet du Roi, Fils de Famille, domicilié à Paris; & comment pourra-t-on feindre dans cette supposition, qu'il a trouvé dans les Pays-Bas, un Pasteur légitime, un véritable Curé capable par sa présence, de confacrer son Engagement?

C'est ainsi que l'erreur, toujours contraire à elle-même, se détruit par ses propres mains, & que la crainte d'un précipice

la fait tomber dans un autre.

Seroit-il même nécessaire d'entrer dans toutes ces maximes du Droit public? Ne suffiroit-il pas d'opposer au Contrat de Mariage dont il s'agit, la forme même du Contrat, nulle, irréguliere, vicieuse?

Passé sous signature privée, demeuré toujours dans la posfession de la Dame Comtesse de Bossu, comment a-t-il pu produire un lien, une obligation réciproque; & s'il n'y a point d'obligation, où sera le sondement de la Demande principale?

Que deviendront enfin, toutes les demandes incidentes de la Partie de Me Nouet? Suites naturelles du Mariage; si le Mariage est anéanti, pourront-elles se soutenir par elles-

même ?

Effets de la même féduction qui a été l'ame de ce mystere d'iniquité, ne tomberont-elles pas du même coup qui punira la séduction dans les Héritiers de la séductrice?

Enfin, des avantages indirects, des donations frauduleuses, extorquées par une personne beaucoup plus dangereuse, & plus suspecte à la Loi, qu'une semme légitime, seront-elles traitées plus favorablement dans un engagement criminel, que dans un véritable Mariage?

S'il falloit même entrer dans le détail de toutes ces De-

mandes que la Partie de Me Nouet forme, pour être payée des sommes qu'on prétend que M. le Duc de Guise a touchées sur les biens de la Dame Comtesse de Bossu, quels défauts. quelles nullités effentielles ne vous feroit-on pas remarquer dans les Actes qui leur servent de fondement? On n'y trouve nul titre original; on n'y voit que des Copies collationnées en l'absence des Parties intéressées, & souvent des copies collationnées sur d'autres copies : voilà tout ce que près de 50 ans, ont pû fournir de titres à la Partie de Me Nouet. Il est temps d'imposer silence à une si ancienne & si odieuse recherche, & de venger par un même Arrêt, l'autorité de nos Libertés violée par la procédure de la Rote, la fainteté du Sacrement profanée par une célébration facrilége, & la puissance de la Loi méprifée, & si l'on ose le dire, outragée par le Mariage d'un Sujet rebelle à son Roi avec une Etrangere, & une Etrangere ennemie de l'Etat.

Le Public emporté par des raisons si solides & si victorieuses en apparence, sembloit déja prévenir vos Oracles, & se hâter de prononcer un premier Jugement dans cette Cause, lorsqu'une voix éloquente a arrêté ces suffrages précipités; & surmontant le dangereux obstacle d'une prévention contraire, elle a sçu entraîner les uns, faire douter les autres, & jetter tous les Auditeurs dans une attente inquiéte du Jugement que vous prononcerez sur une Cause si dissicile.

On a d'abord posé les sondements solides de la désense du sieur Prince de Berghes, sur des Fins de non recevoir qui paroissent invincibles. La qualité des parties; la possession publique & certaine de son état dans laquelle la Comtesse de Bossu a vécu; la confirmation de cet état, solemnellement prononcée par un Tribunal souverain; ensin la longueur du temps, & la mort même, sont autant de retranchements insurmontables, qu'il faut renverser avant que de pouvoir attaquer un Mariage, qui ne se soutient pas moins par lui-même, que par ces avantages extérieurs.

Qui sont ceux qui paroissent dans cette Cause, pour combattre l'état de la Dame Comtesse de Bossu? Ce sont des Princes.

Princes que leur élévation & leurs vertus rendent aussi dignes de la venération des Etrangers que de celle des François. Mais quelque respect que l'on doive à leur haute naissance, ils souffrent qu'on ne les considere dans ce Tribunal, que comme de simples Parties.

Or en cette qualité, on ose dire ouvertement, qu'ils ne sont pas recevables à attaquer le Mariage de M. de Guise qu'ils

représentent.

L'intérêt public ne souffre pas que l'on consie à toutes sortes de personnes, la permission d'interjetter appel comme d'abus de la célébration d'un Mariage.

La Loi n'admet à cette action, qu'elle regarde comme toute publique, que ceux qui sont dépositaires d'une partie de son

autorité.

Elle écoute les plaintes des Peres & des Meres, des Tuteurs & Curateurs, mais elle rejette celles des héritiers collatéraux. Comme ils n'ont jamais eu aucune puissance légitime sur l'état de celui dont ils veulent détruire les engagements, ils ne sont pas capables d'intenter une action, qui ne peut être solidement établie que sur le fondement d'une puissance & d'un caractere public.

Par combien d'Arrêts avez-vous établi cette sage Jurisprudence, si favorable au repos & à la tranquillité des samilles? Que si quelquesois vous avez jugé à propos de vous en écarter, c'est lorsque vous avez vû des enfants reprendre une poursuite commencée par le pere ou par la mere, & interrompue par

leur mort.

Mais ici, peut-on dire que Madame la Duchesse de Guise ait intenté l'action que l'on porte aujourd'hui devant vous? Toutes ses poursuites se sont terminées à une seule Procuration, qui a été inutile. Jamais elle n'a fait entendre sa voix dans le Tribunal de la Justice. Jamais elle n'a reclamé votre autorité; & comment des Collatéraux pourroient-ils être reçus à attaquer un Mariage que la Mere a respecté, & qu'elle semble avoir approuvé par son silence?

Mais que sera-ce encore, si l'on passe de la qualité des Tome V. G

## CINQUANTE-SEPTIEME

1700.

Parties, à l'examen de la possession qui a suivi le Mariage; ce qui forme une seconde sin de non-recevoir, encore plus sorte & plus puissante que la première?

Quelle possession a jamais été revêtue de caracteres plus respectables?

De quelque côté qu'on la considere, soit par rapport à M. de Guise, soit par rapport à la Maison Royale & à la Maison de Lorraine, soit enfin par rapport aux plus grandes Puissances de l'Europe, & au Roi même, il semble qu'il sorte de toutes parts une voix éclatante qui prononce en saveur d'un état, que tant d'illustres témoignages ont consirmé.

A peine M. le Duc de Guise est-il marié, que toute l'Europe est instruite de la vérité & de la solemnité de son Mariage. Il demeure publiquement à Bruxelles avec la Dame Comtesse de Bossu. Elle prend hautement le nom, le rang, les honneurs de Duchesse de Guise. Elle contracte, elle plaide, elle agit en cette qualité. Elle partage les disgraces aussi-bien que les avantages qui y sont attachés, & elle épouse le malheur encore plus que la fortune de M. le Duc de Guise.

Qu'on ne dise point ici que M. de Guise étoit encore aveuglé par la passion, séduit par les charmes, & captif dans les fers de la Dame Comtesse de Bossu. Il a recouvré une parfaite liberté, & pendant long-temps il a conservé pour elle les mêmes sentiments. La France l'a vu pendant une année entiere, aussi sidèle & aussi persévérant, que les Pays-Bas-l'avoient vû pendant le séjour qu'il y avoit sait.

Un nombre infini de lettres écrites de Paris à la Dame Comtesse de Bossu, sont des témoignages irréprochables de l'attachement que M. de Guise conservoit pour elle, & de la persuasion intime dans laquelle il étoit de la validité de son engagement.

En cet état, qui oseroit-dire que M. le Duc de Guise sût recevable à attaquer lui-même un Mariage qu'il avoit contracté majeur de 25 ans, & qu'il a consirmé majeur de trente années? L'auriez-vous écouté; Messieurs; s'il s'étoit plaint devant

vous, d'avoir été la victime d'un rapt de violence, ou d'un

rapt de séduction?

Si vous n'auriez pû l'entendre lui-même, comment pourriezvous écouter plus favorablement ceux qui le représentent; & des héritiers de M. le Duc de Guise, seront-ils capables de former une demande que M. le Duc de Guise ne pourroit pas intenter, s'il étoit encore vivant?

En effet, quelle nuée de Témoins augustes, irréprochables, ne s'éléveroient pas contre lui pour étousser ses pour-

suites odieuses?

Ces mêmes Témoins parlent encore aujourd'hui. Leurs lettres vivront toujours, & seront un obstacle éternel aux

prétentions des héritiers de M. le Duc de Guise.

C'est dans ces lettres qu'on apprend que seu Monsieur, Duc d'Orleans; que seue Madame, que seue Mademoiselle, & seu M. le Prince de Condé, ont donné publiquement à la Dame Comtesse de Bossu, le nom & la qualité de Duchesse de Guise.

Quels Témoins plus dignes de respect, peut-on opposer aux

grands Princes qui sont Parties dans cette Cause?

Le premier est Légataire universel de seue Mademoiselle d'Orleans; mais c'est cette Princesse même qui s'est déclarée hautement la protectrice de l'état & de la personne de la Dame Comtesse de Bossu.

Le second est le digne héritier de M. le Prince de Condé; mais ce grand Prince est encore un des approbateurs illustres

du mariage dont il s'agit.

Avec de tels défenseurs, la Partie de Me Nouet avoue qu'elle ne sçauroit craindre les efforts que l'on fait aujour-d'hui, pour ébranler un état que tant de mains puissantes ont affermi.

Dans quels termes ces Princes & ces Princesses, dont l'autorité seule pourroit décider cette Cause, se sont-ils exprimés

sur le Mariage qui en fait le sujet?

Tantôt ils déclarent que toute la Cour l'approuve, & blame le procédé extravagant de M. le Duc de Guise.

G ij

1700.

5 2

Tantôt ils donnent à la Dame Comtesse de Bossu, des confeils salutaires.

Tantôt ils l'affurent d'une puissante protection.

Les Têtes couronnées se joignent à ces grands noms, & se hâtent à l'envi, de publier l'innocence de la Dame Comtesse de Bossu, & de condamner l'injustice de M. le Duc de Guise.

Le Roi d'Espagne lui donne le titre de sa Cousine, & lui fait rendre les honneurs qu'on ne rend qu'aux semmes de Grands d'Espagne.

L'Impératrice lui écrit dans la même qualité.

Le Duc de Lorraine la félicite sur son Mariage. Le Duc François la console de l'inconstance de M. le Duc de Guise.

Enfin le Roi même la reconnoît publiquement, & souffre que dans un passeport, on lui donne le titre de sa Cousine la Duchesse de Guise. Et pour mettre le sceau & le dernier degré à cette reconnoissance, la Reine-mere prononce une est pece de Jugement en sa faveur, lorsqu'elle accorde à la Dame Comtesse de Bossu l'honneur du Tabouret.

Opposera-t-on à une possession si publique & si solemnelle; une contestation que M. le Duc de Guise n'a jamais osé faire décider? Il l'a abandonnée presque aussi-tôt qu'il a entrepris de la former; & il semble que la Providence n'air permis qu'il intentât cette action, qu'asin de faire voir l'impossibilité dans laquelle il étoit de la soutenir.

A quoi s'est donc terminé ce Procès commencé de sa part avec tant d'ardeur? A mettre l'honneur & l'état de la Dame Comtesse de Bossu en sûreté, en lui faisant obtenir une Sentence savorable qui a décidé la Quession que l'on renouvelle aujourd'hui, & qui forme la troisième sin de non-recevoir que l'on oppose aux prétentions des héritiers de M. le Duc de Guise.

En vain, pour détruire un titre si puissant, on a recours à la voix de l'appel comme d'abus.

Appel comme d'abus aussi nouveau que téméraire, puisqu'il attaque un Jugement rendu dans un Tribunal souverain.

Mais appel comme d'abus encore plus infoutenable dans le

fonds, qu'il est extraordinaire dans la forme.

Pour lui donner quelque couleur, on emprunte l'autorité des Loix les plus facrées; la Pragmatique-Sanction, le Concordat, les Libertés de l'Eglise Gallicane. Mais toutes ces Loix resusent également leur secours à ceux qui veulent s'en servir dans une espece à laquelle elles ne peuvent avoir aucune application.

Il est vrai que les François ne peuvent être traduits devant le Tribunal de la Rote. C'est une maxime qui n'a pas besoin d'être prouvée. Mais dans quels cas doit-elle avoir lieu, si ce n'est lorsque ce sont les Sujets du Roi qui sont désendeurs, & qu'en cette qualité, leur domicile décide de la Jurisdictions

dans laquelle ils doivent procéder?

Mais lorsque ce sont les François qui attaquent des Etrangers, comment peuvent-ils s'exempter de subir la Loi commune de toutes les Nations, c'est-à-dire, cette regle du Droit des Gens, plutôt que du Droit Civil, qui oblige le Demandeur à suivre la Jurisdiction du Désendeur?

Ainsi dans cette espece, l'Officialité de Malines é oit le Tribunal naturel où les Parties devoient procéder; parce que, d'un côté, il est certain que la Dame Comtesse de Bossu étoit défenderesse, & que de l'autre, il n'est pas moins constant qu'elle avoit son domicile dans l'étendue de l'Archevêché de Malines.

Mais ce Tribunal paroît suspect à M. le Duc de Guise. Il demande au Pape un Juge extraordinaire. La Dame Comtesse de Bossu y résiste d'abord. Enfin, elle aime mieux suivre M. de Guise dans toutes sortes de Tribunaux, que de prolonger l'incertitude de son état, par celle de la Jurisdiction; & c'est dans toutes ces circonstances, que les héritiers de M. le Duc de Guise alléguent après sa mort, l'incompétence d'un Tribunal qu'il a lui-même choisi, malgré la Dame Comtesse de Bossu.

Que si, pour colorer cette espece nouvelle d'incompétence, on dit que la mort de M. le Duc de Guise avoit rendu la Cause profane & temporelle, de sacrée & de spirituelle qu'elle étoit 1700.

5 4

1700.

auparavant ; la Partie de Me Nouet soutient, que ce prétexte spécieux tombe de lui-même, par une discussion solide que l'autorité de vos Arrêts a confirmée.

Il est vrai qu'il ne s'agissoit plus de sçavoir, s'il y avoit un Mariage subsistant entre M. le Duc de Guise & Honorée de Berghes; mais il étoit toujours question de décider s'il y en avoit eû. Que cette Question ait pour objet ou le présent ou le passé, c'est ce qu'il est assez peu important d'approfondir. Il sussit de sçavoir, qu'il s'agit de prononcer sur la validité du lien; il n'en faut pas davantage pour assurer la Jurisdiction du Tribunal Ecclésiastique.

Après cela, empruntera-t-on l'autorité de vos Arrêts, & voudra-t-on vous persuader que l'on n'a pû procéder à la Rote, après les défenses qu'ils ont prononcées? Mais ces Arrêts sont, ou postérieurs à la Sentence, ou inconnus à la Dame Comtesse de Bossu. Ils ne lui ont jamais été valablement signifiés. Le seul dont elle a pû avoir connoissance, a été obtenu sur un faux exposé. On a représenté à la Cour, que la Dame Comresse de Bossu vouloit obliger les héritiers de M. le Duc de Guise à procéder à la Rote, sur l'opposition qu'elle avoit sormée à son scellé. La Cour a regardé avec raison, cette procédure comme nouvelle, comme abusive, & même, si l'on vent, comme un paradoxe dans nos mœurs; & jugeant du droit par le fait qui lui a été exposé, elle a accordé les désenses qu'on lui a demandées. Mais quel rapport a cet exposé, quel rapport ont ces défenses, avec la véritable & la seule question de la validité du Mariage, que la Dame Comtesse de Bossu prétendoit saire décider à la Rote?

Il faut donc les retrancher absolument de cette Cause. Mais aurez-vous plus d'égard, MESSIEURS, au dernier moyen d'abus que l'on veut trouver dans la Sentence qui a confirmé l'état de la Dame Comtesse de Bossu?

On se plaint qu'elle renserme un abusinsupportable, parce qu'elle déclare le Mariage valable, par rapport à toutes sortes d'esses; & l'on se récrie contre ce Jugement, comme s'il

s'agissoit d'une Sentence rendue par un Juge d'Eglise dans l'étendue du Royaume.

17000

Mais on vous supplie, Messieurs, de vous souvenir que le Tribunal de la Rote représentoit dans cette Cause, le Tribunal naturel de l'Official de Bruxelles. Or, cet Official est constamment en possession de connoître des esses civils, incidemment aux causes de Mariage. Un grand nombre de Sentences rapportées par la Partie de Me Nouet, prouvent la certitude de cet usage; & qui peut douter, que la Rote exerçant l'autorité du Tribunal de Bruxelles avec un caractère encore plus éminent, n'ait pû faire, sans commettre aucun abus, ce que les Juges naturels des Parties étoient en possession de faire tous les jours?

Enfin, si cette partie de la Sentence de la Rote vous paroît trop contraire à nos mœurs, pour pouvoir être dissimulée, retranchez-la, par votre autorité souveraine; mais ne confondez pas ce qui est régulier, avec ce qui peut être abusis. Que la Sentence soit détruite, si l'on veut, par rapport aux essets civils, mais qu'elle subsiste toujours par rapport au lien, & au Sacrement. C'est le seul fruit que la Partie de Me Nouet prétend en recueillir.

Quel est donc, encore une sois, la Cause que l'on porte devant vous? Une Cause jugée, & jugée irrévocablement dans un Tribunal souverain. Mais, est-il nécessaire de recourir à l'autorité de ce Tribunal. Le temps seul l'a décidée. Ecouterez-vous un appel comme d'abus de la célébration d'un Mariage, cinquante-huit ans après qu'il a été contracté? L'abus ne se couvre point, il est vrai; mais n'est-il pas également certain qu'il n'y a point de Cause où les sins de non-recevoir, qui se tirent de la longueur du temps, soient plus essicaces & plus invincibles que celles où il s'agit d'une question d'état?

Ensin, la mort même joint son suffrage à celui du temps, pour assure l'état de la Dame Comtesse de Bossu. Le Droit Romain lui prête son autorité, & ne sousser pas que l'on trouble l'état des morts, après un silence de cinq années.

Que si malgré tant de sins de non-recevoir, également solides, également insurmontables, on veut encore forcer la Partie de Me Nouet à se désendre dans le sond; on vous a d'abord représenté qu'il ne seroit pas juste de soumettre une Partie & une Cause, que l'on peut appeller également étrangeres aux Loix & aux Usages particuliers de ce Royaume; qu'il étoit de votre équité, d'oublier en ce moment, cette prévention si juste & si naturelle que vous avez dans les autres Causes, pour ces Loix saintes & salutaires que la France suit dans les Causes de Mariage; de vous transporter en esprit dans les Pays-Bas, où le Mariage dont il s'agit a été contracté, & d'y prononcer sur sa validité, avec encore plus de lumiere que le Conseil de Malines, mais non pas avec moins de désérence pour les Loix du pays.

Après cela, on vous a dit que toute la Cause se réduisoit à l'examen de deux points principaux; la fainteté du Sacrement; la capacité des essets civils.

Que quoiqu'on eût d'abord accumulé un grand nombre de moyens d'abus, pour attaquer le Mariage confidéré en luimême, & par rapport à la folemnité de sa célébration, on a été obligé de les abandonner presque tous, pour se réduire à un seul.

Et en effet, comment auroit-on pû persister à soutenir :

Qu'il y avoit une si grande inégalité de naissance entre M. le Duc de Guise & la Dame Comtesse de Bossu, qu'elle sussirie feule pour faire présumer le rapt de séduction:

Que le défaut de consentement de la mere, pouvoit donner atteinte au mariage d'un Majeur de plus de vingt-sept ans, dans lequel on prétend néanmoins, d'un autre côté, que la condamnation avoit effacé non-seulement la qualité de Fils de famille, mais les droits mêmes & le nom de Citoyen:

Que la proclamation des Bans est une solemnité si essentielle, que son défaut est seul capable de rompre le lien du mariage d'un Majeur, & cela, contre l'autorité du Concile

de Trente, reçu dans les Pays-Bas (a), contre la Jurispru- 🕿 dence certaine de vos Arrêts:

1700.

Que l'on doit présumer qu'il n'y a point eu de Bénédiction Nuptiale, parce que l'acte de célébration n'en parle point expressément:

Que le Mariage dont il s'agit, a été contracté sans Témoins, quoique le Prêtre qui l'a célébré, attestent le contraire; parce que, selon l'usage du Pays, les Témoins n'ont point signé l'acte de célébration:

Qu'un Mariage est nul, parce qu'on n'a pas marqué le lieu où il a été célébré, ou parce qu'on ne l'a écrit sur le Registre des Mariages, que quatre jours après sa célébration.

Encore une fois, comment auroit-on pu prouver de pareilles Propositions? Aussi les a-t-on presque toutes retranchées dans la suite de cette Cause. Mais le moyen auquel on s'est réduit, n'est pas plus solide, lorsqu'il est proposé dans ses véritables circonstances.

C'est en cet endroit que l'on vous a dit, Messieurs, que personne ne pouvoit révoquer en doute la certitude de ce principe tant de fois répété dans cette Cause: Que le défaut de présence du propre Curé, est un empêchement qui suffit seul pour détruire le lien du Mariage.

Quand on auroit pu autrefois douter en France de la vérité de cette maxime, on reconnoît qu'elle a toujours été incontestable dans les Pays-Bas, depuis que le Concile de Trente y a été reçu d'une maniere solemnelle, sans aucune modifica-

tion sur sa disposition à cet égard.

Mais sans s'étendre sur des questions de Droit inutiles, on soutient dans le Fait, que Charles de Mansfeld qui a célébré le Mariage dont il s'agit, réunissoit en sa personne deux qualités différentes, dont une seule suffisoit pour assurer la validité du Mariage.

Vicaire général des Armées du Roi d'Espagne; & en cette

Tome V.

<sup>(</sup>a) Ce Concile n'y a été reçu qu'avec des Modifications, mais elles concernent d'autres dispositions. Voy. Stokmans, Jus Belgarum, circà Bullarum Pontificiarum receptionem, Chapitre 3, qui a pour titre: Relatio Gestorum circà Concilii Tridentini in Belgio promuigationem & receptionem.

58

1700.

qualité, Pasteur ordinaire, propre Curé de M. le Duc de Guise.

Prêtre commis par le Curé de Sainte Gudule, pour la célébration de ce Mariage; & dans cette qualité, regardé comme le propre Curé de la Dame Comtesse de Bossu.

La premiere qualité est établie sur le Bref de la Délégation Apostolique, tant de sois expliqué dans cette Cause; titre authentique, respecté dans les Pays-Bas, approuvé par les Evêques, & confirmé par une longue possession.

Il suffit d'examiner ce titre, pour y découvrir le fondement

solide du pouvoir de Charles de Mansfeld.

Qui peut douter, qu'il n'eût l'autorité d'assister à la célébration des Mariages de ceux qui servent dans l'Armée du Roi d'Espagne, lortque l'on voit que l'administration des Sacrements lui est confiée, en général? Cette Commission, suivant les plus habiles Canonistes, renserme sans dissiculté, le pouvoir de célébrer des Mariages.

Mais le meilleur & le plus fûr de tous les Interprêtes, c'est-à-dire, l'usage & la possession, ont expliqué le titre en sa faveur.

Cet Usage est prouvé;

Par les Concordats passés entre l'Archevêque de Malines; comme Vicaire délégué du St. Siege, & les autres Evêques des Pays-Bas;

Par le témoignage de Zypœus, Official d'Anvers, Auteur également prévenu en faveur de la Jurisdiction ordinaire, & contre la Jurisdiction déléguée du Commissaire Apostolique;

Par un nombre infini d'Actes de possession, & sur-tout, par l'extrait de toutes les Dispenses de Bans, que le Vicaire général établi en 1671 sur le modèle de l'établissement qui avoit été fait en 1626, a accordées à toutes sortes de personnes engagées dans les Armées du Roi d'Espagne;

Par le Certificat des Curés de Bruxelles, témoins d'autant plus dignes de foi, qu'ils déposent contre eux-mêmes, & que la seule force de la vérité les oblige à parler contre leurs pro-

pres intérêts;

Enfin, par un Témoin beaucoup plus illustre, & plus irréprochable; c'est M. l'Archevêque de Malines, qui joignoit à la qualité d'Archevêque, celle de Délégué du St. Siege.

1700.

C'est lui qui, en l'année 1646, a donné une attestation décisive dans cette Cause. Il déclare, qu'après avoir entendu le Vicaire général qui avoit assisté à la célébration du Mariage de M. le Duc de Guise, il tient cet engagement bon devant Dieu & devant les hommes.

Quelle preuve, quel témoignage plus authentique, quelle approbation plus honorable, de la qualité de Charles de Mansfeld?

Mais si son pouvoir ne peut être révoqué en doute, par rapport à la célébration des Mariages, en général, il le doit être encore moins, par rapport à la célébration particuliere

du Mariage dont il s'agit.

La Jurisdiction du Vicaire général des Armées, est une Jurisdiction, &, si l'on peut parler ainsi, une espece de Paroisse personnelle, qui n'est bornée ni par la qualité des lieux, ni par la conjoncture des temps. Elle s'exerce dans les Villes comme dans les Camps & dans les Armées. Elle n'est point suspendue pendant l'hyver; & par-tout où elle trouve un sujet capable de la recevoir, elle s'y applique indifféremment. Elle ne reçoit qu'une seule exception à l'égard des Officiers; elle cesse par rapport à eux, lorsqu'ils se retirent dans le lieu de leur domicile. Mais peut-on dire que M. de Guise eût un véritable domicile à Bruxelles? Il est donc toujours demeuré soumis à l'autorité du Vicaire général des Armées.

C'est en esset, ce que l'Archevêque de Malines, parsaitement instruit de l'étendue & des bornes de la Délégation Apostolique, a bien reconnu, lorsqu'il a donné le Certificat dont nous venons de parler.

Et pouvoit-il s'empêcher de le reconnoître, puisque luimême, trois ans avant le Mariage de M. le Duc de Guise, avoit fait une Ordonnance générale, par laquelle il défend à tous ses Curés, sans distinction, de célébrer les Mariages de



ceux que l'usage du Pays appelle les Militaires, sans permissions du Vicaire général. Il nous apprend donc par-là, que sa Jurisdiction s'étend par tout, & que dans tous les temps, & dans tous les lieux, les Curés sont obligés de la reconnoître.

Mais on va plus loin. On consent que l'on oublie tout ce que l'on vous a dit, pour établir l'autorité du Vicaire général des Armées du Roi d'Espagne. On prétend que le Mariage qui a été célébré par Charles de Mansfeld, ne seroit pas moins légitime, quand même il n'auroit eu pour titre, que le pouvoir qu'il avoit reçu du Curé de Sainte Gudule; pouvoir que l'on s'efforce inutilement de rendre suspect, en vous disant, qu'il ne contient aucune désignation expresse des personnes sur lesquelles il doit être exercé.

Où est la Loi civile, où est la Loi Ecclésiastique, qui prescrivent la forme de ces sortes de Permissions, & sur-tout, qui ordonnent que l'on y marquera exactement le nom & la qualité des Parties?

L'usage n'autorise-t-il pas les Permissions générales que les Curés accordent à leurs Vicaires? & soussiriez-vous, Messieurs, que l'on vînt attaquer en votre présence, un Mariage célébré par un Vicaire, sous prétexte que le Curé ne lui a pas expliqué l'état & la condition des Parties?

Mais enfin, peut-on dire que la personne de M. le Duc de Guise, & celle de la Dame Comtesse de Bossu, ayent été inconnues au Curé de Sainte Gudule, lorsqu'il a donné à Charles de

Mansfeld la permission d'assister à leur Mariage?

Qui pourra se persuader qu'il ait ignoré leurs noms, lorsque l'on voit qu'il prescrit à Charles de Mansseld de les écrire au bas de la Permission qu'il lui confioit? Mais cette conjecture ne devient-elle pas une espece de démonstration invincible, lorsqu'on se souvient que la Permission, & que la Célébration ont été faites dans le même jour, & presque dans le même moment? Pourquoi auroit-on caché la qualité des Parties au Curé de Sainte Gudule, en lui demandant sa permission, puisqu'il l'alloit apprendre par la célébration?

Mais enfin, ce Curé a lui-même inscrit ce Mariage dans

les Registres de sa Paroisse. On a été obligé d'abandonner les arguments par lesquels on avoit voulu répandre ici quelque soupçon d'antidate & de fausseté. La seule explication de la forme des Registres les dissipe tous; & comment peut-on soutenir après cela, que le Curé a signé en aveugle une Permission inutile & abusive? Si l'on avoit surpris sa simplicité, si l'on avoit abusé de sa consiance, auroit-il voulu consirmer, ratisser, approuver cet ouvrage de ténèbres, en lui donnant un caractere public, par l'inscription qu'il en a faite dans les Registres?

Il est même surprenant qu'on ose accuser aujourd'hui sa conduite, cinquante ans après que l'Archevêque de Malines l'a justifiée publiquement. Il l'a entendu: il a sçu par sa bouche, aussi-bien que par celle de M. le Duc de Guise, la vérité de toutes les circonstances qui ont accompagné ce Mariage; & ce n'est qu'après un examen religieux, qu'il a déclaré la conduite du Curé innocente, & le Mariage bon devant Dieu & devant les hommes.

Que reste-t-il donc dans cette affaire, lorsqu'on a levé tous les voiles qui vous déroboient la connoissance des véritables Faits qui la composent? Jamais engagement n'a été contracté avec tant de précaution. Une double qualité a été le fondement solide du pouvoir de Charles de Mansseld. Celle de Vicaire général pouvoit suffire; on y a joint celle de Prêtre commis par le Curé de la Dame Comtesse de Bossu. La prévoyance & la circonspection des Parties ont été portées si loin, que bien loin d'avoir obmis des formalités essentielles, elles ont pris même des précautions surabondantes.

Que reste-t-il encore une sois, pour assurer ensin, l'état de la Dame Comtesse de Bossu, si ce n'est de repousser les derniers essorts que l'on sait pour l'attaquer, en resusant de reconnoître comme contrat civil, ce que l'Eglise a certainement

reconnu pour Sacrement?

Mais où en est-on réduit, lorsque l'on a recours à une si foible défense?

Que l'on dise si l'on veut, que l'engagement de M. le Duc

de Guise, condamné à mort, rébelle à son Prince, ne pouvoit, dans son principe, produire aucuns essets civils.

Mais l'engagement de M. le Duc de Guise revenu dans le Royaume, sidèle à son Roi, rétabli, par sa clémence, dans la possession de tous ses biens, est en même-temps devenu un contrat capable de tous les effets civils.

Deux titres, également authentiques, parlent en sa faveur:

Le Droit commun, & le Privilége fingulier que le Roi lui a accordé.

Le Droit commun ne permet pas que l'on puisse opposer une condamnation par contumace, à celui qui est venu luimême s'offrir à la Justice, dans le terme fatal des cinq années.

Qu'on ne dise pas, que M. de Guise ne s'est pas représenté en personne. Le Roi même l'en a dispensé.

Si la condamnation est détruite par le principe, comment pourra-t-on en faire subsister les effets?

Mais la Loi particuliere concourt ici avec la Loi générale, & le Privilége ne sert qu'à confirmer le Droit commun.

Qui pourra foutenir M. le Duc de Guise, incapable, lorsque le Roi même l'a déclaré capable?

Le Roi le réputoit mort civilement, il l'avoit retranché du nombre de ses Sujets; mais ce n'étoit qu'une siction. L'Auteur de la Loi la dissipe; & essaçant de la vie M. le Duc de Guise, tout le temps qu'il n'avoit pas dévoué à son service, il veut qu'il ne reste plus aucune trace, aucun vestige, ni du crime, ni de la peine du crime; & l'on peut dire, qu'il a décidé, il y a cinquante-six ans, la question que l'on renouvelle aujourd'hui, lorsqu'il a rétabli M. le Duc de Guise dans ses biens & dans ses dignités, pour en jouir comme auparavant les condamnations, & comme si rien n'étoit advenu.

Ainsi, tout est anéanti par la plénitude de la puissance & de la volonté du Souverain. Il pardonne à M. de Guise toutes les erreurs, tous les égarements de sa jeunesse: par-là, il confirme tout ce qu'il a fait étant incapable; il lui rend la capacité

qu'il avoit perdue; il la rend à tous les actes qui sont sortis de ses mains, ou plutôt, il ne fait que lever l'obstacle qui suspendoit leur exécution.

1700.

Comment peut-on donc aujourd'hui faire revivre une Loi de rigueur, qu'une Loi de grace a effacée?

Dira-t-on que l'ordre public du Royaume, ne sçauroit approuver les Mariages des grands Seigneurs, contractés sans la permission du Roi?

Mais où est la Loi qui prononce la peine de la nullité? On l'a alléguée plusieurs sois; mais on ne l'a jamais pu montrer; & ensin, tous les Nobles assemblés à S. Germain en 1583 ont remontré au Roi, que cette Coutume, ou cette Loi, étoit, ou inconnue dans le Royaume, ou abolie par une longue désuétude.

Reprochera-t-on à la Dame Comtesse de Bossu, sa qualité d'étrangere, ou celle d'ennemie? Mais la premiere n'est point parmi nous un obstacle au Mariage, & la seconde a été entiérement essacée par la Paix.

On va encore plus loin. On soutient que le Roi a prévenu ce temps, en faveur de la Dame Comtesse de Bossu. Dans un Pa eport signé de sa main, il l'a traitée comme Duchesse de Gusse; il a approuvé son état, & par-là, il a achevé de condamner par avance, ces vains efforts que l'on fait pour le troubler.

Ainsi, où se réduit la principale difficulté de cette Cause? Un Mariage célébré il y a cinquante-huit ans, en fait la matiere. Ce Mariage est environné, & comme désendu par une soule de Fins de non-recevoir qui ne permettent pas qu'on ose l'attaquer, quand même les choses seroient encore entieres. Il est aussi faint comme Sacrement, que légitime comme Contrat; & il ne s'agit plus en le confirmant, que de prononcer sur des Demandes qui en sont des suites naturelles. Le Douaire, le Préciput, peuvent-ils être contestés dès le moment que la qualité de semme légitime sera assurée à la Comtesse de Bossu?

Les autres demandes ne peuvent souffrir aucune difficulté.

64

1700.

M. le Duc de Guise & ses Créanciers, ont touché plusieurs sommes qui appartenoient à la Dame Comtesse de Bossu; la preuve en est constante, par des pieces publiques, ou par des pieces privées, mais collationnées, il y a cinq ans, par des Officiers publics.

C'est ici, Messieurs, qu'il est indissérent pour la décision de cette partie de la Cause, que M. le Duc de Guise air eu la qualité de mari de la Dame Comtesse de Bossu: qu'importe qu'il ait reçu sa Dot comme mari légitime, ou comme en portant le nom sans l'être véritablement? Il faut toujours que ses Héritiers la restituent; & comme la discussion des Titres de créance ne peut se faire à l'Audience, on demande qu'il vous plaise de la renvoyer devant un de Messieurs, qui fera en même-temps la liquidation des sommes qui sont dûes à la Partie de Me Noüer.

Enfin, on a terminé toute cette Cause par une Requête, par laquelle on demande, qu'une Information faite en 1655 contre la Dame Comtesse de Bossu, Information contraire à la vérité, contraire à l'Ordonnance, véritable libelle dissamatoire, ouvrage du ressentiment & de la vengeance de M. le Duc de Guise, soit déclarée nulle, & rejettée de cette Cause.

C'est ainsi que l'on soutient les trois chess de Demande sur lesquels vous avez à prononcer. L'on prétend qu'ils sont tous trois également bien sondés; & que la Partie de Me Nouet a lieu d'espérer, qu'en sixant ensin, la destinée d'un Mariage, douteuse & incertaine depuis près de 60 ans, vous rendrez à la Dame Comtesse de Bossu son état, ses biens, & ce qui doit être encore plus précieux à son Héritier, son honneur & sa réputation.

Tels sont, MESSIEURS, tous les Moyens qui vous ont été proposés de part & d'autre, Moyens si spécieux & si apparents, qu'après vous les avoir expliqués, nous souhaiterions qu'il nous sût permis d'attendre demain en silence, avec le Public, l'Arrêt par lequel vous déciderez de leur solidité.

## SECONDE AUDIENCE.

Jusqu'i et nous n'avons envisagé que l'étendue, & si on ose le dire, l'immensité de cette Cause. Simples & sideles Historiens des circonstances du Fait & des Moyens des Parties, nous nous sommes acquittés du premier & du plus facile de nos devoirs, qui nous engage à être les organes de la vérité.

La Justice attend de nous aujourd'hui, que nous remplisfions la seconde & la plus difficile partie de nos obligations, & qu'après vous avoir expliqué la Cause des Parties, nous commencions enfin à soutenir la Cause du Public.

C'est donc en ce moment, que nous sentons tout le poids & toutes les difficultés de notre ministere. Une multitude infinie de questions épineuses s'offre en soule à notre esprit, capables de le consondre par leur nombre, de l'essrayer par leurs conséquences, de le surprendre par leur nouveauté.

Ce que la Religion a de plus sacré, ce que l'ordre public a de plus important, ce que le Droit des Gens a de plus

difficile, est aujourd'hui soumis à votre Jugement.

La dignité d'un Sacrement auguste, l'autorité éminente du Tribunal de la Rote, la force des usages des Pays-Bas, perpétuellement comparées dans cette Cause, & souvent opposées à nos mœurs; le pouvoir du Roi sur les Mariages des grands Seigneurs de son Royaume, la capacité ou l'incapacité des Etrangers & des Ennemis de l'Etat, l'interprétation des graces du Prince, l'effet des Lettres d'Abolition, & presque partout, la Loi même, aussi obscure que les faits auxquels on veut l'appliquer: voilà, Messieurs, les grands objets qu'une premiere vûe nous montre de loin dans cette affaire. Approchons-en par degrés, & si nous ne pouvons les embrasser dans toute leur étendue, tâchons au moins de les envisager successivement, & distinguons d'abord les dissérentes faces sous lesquelles nous pouvons les considérer.

Tome V.

1700-

Un Mariage si fécond en questions aussi illustres que nouvelles, est le sujet commun de toutes les Parties de cette grande Cause.

Mais tout Mariage renferme en soi deux rapports dissérents: l'un, à la Religion qui le sanctifie, en l'élevant à la dignité de Sacrement; l'autre à la Loi qui l'autorise, en lui imprimant le caractere de Contrat. Sans la Religion, il est criminel : sans la Loi, il est inutile. Ouvrage commun de ces deux Puissances, il doit à l'une & à l'autre sa validité & sa perfection.

Ce font ces deux vûes qui ont fait, jusqu'à présent, le partage de cette Cause. On a d'abord envisagé le Mariage de M. le Duc de Guise dans l'ordre de la Religion, & on vous l'a représenté, d'un côté, comme un sacrilège, & de l'autre, comme un Sacrement. On l'a considéré ensuite, dans l'ordre de la Société civile; & l'on vous a dit, d'un côté, que la Loi doit être attentive à punir dans ce Contrat, les artissices d'une Etrangere, & la révolte d'un François; & de l'autre, au contraire, on a soutenu, que la clémence du Prince a effacé en même temps, & le crime & la peine; & que, par un effet de la plénitude de sa Puissance, il a rendu à M. le Duc de Guise, ses biens, son état, sa liberté, sa vie.

Ne craignons pas de marcher ici par une route connue, & ne rougissons point de suivre l'ordre qui nous a été tracé par ceux qui ont parlé avant nous. Renfermons-nous donc dans ces deux questions générales : le Mariage dont il s'agit, peut-il être honoré du titre de Sacrement? Supposé qu'il mérite de porter ce nom, peut-il produire en France des essets civils? C'est à ces deux points que nous devons nous attacher uniquement.

Mais avant que de nous engager dans ces questions aussi vastes qu'importantes, deux grands obstacles semblent nous arrêter, dès l'entrée de cette Cause, & demandent d'aborde toute notre attention.

Le premier, est cette multitude de Fins de non-recevoir, qui semblent mettre, & la sainteté du Sacrement & la validité

du Contrat, à couvert de tous les efforts que l'on fait pour les attaquer.

1700.

Le second, est l'autorité d'un Jugement solemnel qui paroît avoir décidé la Question que l'on renouvelle aujourd'hui, & assermi l'état que l'on s'essorce d'ébranler.

Attachons-nous donc d'abord à la discussion des Fins de nonrecevoir, mais commençons par en diminuer le nombre en retranchant de cet endroit de la Cause, toutes celles que l'on tire de la possession publique dans laquelle on prétend que la Dame Comtesse de Bossu a vêcu de son état, & des reconnoissances augustes qui semblent l'avoir consirmé.

Quelque importants que soient tous ces saits, ce n'est pas encore ici le lieu de les examiner. Ils sont trop étroitement liés à l'examen du Mariage, considéré en lui-même, pour pouvoir en être détachés. Ce seroit vouloir diviser le principe & les conséquences; séparer la cause & les essets; partager le titre & la possession, & vous expliquer les suites d'un engagement, avant que vous en avoir marqué l'origine & le progrès. Remettons donc la discussion de ces saits dans sa place naturelle, c'est-à-dire, dans le lieu où nous examinerons la validité du Mariage, dans son commencement, dans ses suites, dans sa sin, & contentons-nous, à présent, de vous proposer nos réstlexions sur les Fins de non-recevoir, que nous pouvons appeller extérieures, parce qu'elles ne sont point tirées de ce qui compose le fond & la substance même de la Contestation.

Nous en distinguons trois de ce caractere qui peuvent toutes

s'expliquer en très-peu de paroles.

La premiere, est tirée de la qualité des Parties.

La feconde, de la longueur du temps qui s'est écoulé depuis la célébration du Mariage.

Et la derniere, de la mort de M. le Duc de Guise & de la Dame Comtesse de Bossu, & de la prescription des cinq ans, prescription favorable, par laquelle les Loix Romaines ont voulu que toutes les questions d'état sussent terminées.

Commençons par examiner la premiere Fin de non-recevoir,

& demandons d'abord en général, s'il est vrai, comme on l'a foutenu, que la Loi ne puisse presque jamais écouter les plaintes des Héritiers collatéraux, lorsqu'ils entreprennent d'attaquer un Mariage contracté par celui qu'ils représentent: cherchons ensuite, si cette Jurisprudence peut être suivie dans l'espéce particuliere de cette Cause.

Si nous consultons les régles générales, nous y découvrirons trois ou quatre principes tant de sois consirmés par l'autorité de vos Arrêts, que c'est les avoir prouvés que de les avoir sim-

plement proposés.

Un Mariage peut être attaqué, ou pendant la vie de celui

qui l'a contracté, ou après sa mort.

Pendant sa vie, deux sortes de personnes ont seules le droit d'en saire prononcer la nullité; les unes, sont les Parties mêmes entre lesquelles ce lien a été sormé; les autres, sont les peres & les meres, les tuteurs & les curateurs. Ministres de la Loi, dépositaires de son pouvoir, dans ce qui regarde la conduite des Fils de samille & des Mineurs, ils peuvent venger en même-temps, & l'offense publique & leur injure particuliere.

Mais comme les parents collatéraux ne sont point revêtus de cette espéce de caractere public, qui est une image de la Puissance du Magistrat, ils ne peuvent jamais saire entendre leur voix dans le Tribunal de la Justice, jusqu'à ce que la mort de celui dont ils veulent contester le Mariage, ait ouvert la bouche à leurs plaintes.

Ce n'est pas qu'ils acquierrent seulement après sa mort une autorité qu'ils n'ont point eue pendant sa vie. Mais, comme l'intérêt des Parties est la seule régle qui détermine la capacité qu'elles ont d'intenter une action, on juge qu'ils sont capables d'attaquer son Mariage, parce qu'ils ont alors un intérêt sensible à le détruire.

Mais comment doivent-ils user de ce droit, que vos Arrêts ne l'ur ont jamais absolument resusé? C'est ce qui fait la matiere du second Principe, qui est comme une suite & une application du premier.

Deux fortes de nullités peuvent rendre le fort d'un Mariage douteux, ou plutôt, deux fortes d'abus peuvent le faire déclarer non valablement contracté & célébré.

1700.

Les uns, sont des nullités que le style barbare des Docteurs Scholastiques a appellé des nullités relatives, c'est-àdire, des nullités qui ne sont établies qu'en faveur de certaines personnes. Ce sont des armes tellement propres, tellement attachées à leur caractère, qu'elles perdent toute leur force, & qu'elles deviennent absolument impuissantes, lorsqu'elles passent en d'autres mains que la Loi n'honore pas de la même protection.

Mais il y a d'autres nullités, qui font des armes communes à tout le monde. Comme les Loix qui les prononcent, n'ont eu pour objet que l'utilité publique, tous ceux qui ont intérêt d'attaquer un Mariage, ont également droit de les proposer. La Justice les écoute plus favorablement dans la bouche des peres, mais elle ne les rejette pas lorsqu'elles sont expliquées

par des collatéraux.

Votre Audience a souvent retenti de leurs plaintes. Chaque année en souveile d'un exemple éclatant. L'ancienne & la nouveile Jurisprudence sont parfaitement d'accord sur ce point; & lorsque les collatéraux ont allégué des nullités générales, essentielles, absolues, comme, par exemple, le défaut de présence du propre Curé, vous n'avez pas cru que la qualité de collatéraux pût saire passer pour légitime dans ses suites, ce qui avoit été nul & vicieux dans son principe.

C'est ainsi qu'en l'année 1642, vous déclarâtes le Mariage du sieur Comte de Laval non valablement contracté, sur la plainte de M. le Duc de la Trimouille, son frere & son hé-

ritier.

C'est ainsi que l'année derniere, vous rendîtes un pareil

Jugement en faveur de parents collatéraux.

Avouons néanmoins, & c'est le troisième principe qui nous reste à vous expliquer, que lorsque vous voyez, d'un côté, un Mariage suivi de la naissance de plusieurs enfants, ratissé par une longue cohabitation, consirmé par une possession

tranquille, publique, continuelle, dont la mort seule a interrompu le cours, sans que jamais le mari ou la semme, leurs
peres ou leurs meres, ayent sait la moindre démarche pour
rompre les nœuds qui les unissoient; & que, d'un autre côté,
vous voyez des collatéraux avides & intéresses, venir après
la mort de l'un ou de l'autre, troubler le repos de ses cendres,
& déshonorer sa mémoire, en attaquant un Mariage qui a
éclaté pendant long-temps aux yeux de la Famille & du Public, & qu'ils ont peut-être eux-mêmes approuvé par leur
conduite: vous rejettez alors leurs plaintes avares avec une
juste indignation; & par un de ces Jugements qu'une souveraine équité dicte souvent dans ce Tribunal, vous leur imposez
un perpétuel silence, en les déclarant non-recevables.

C'est par ces principes, que l'on concilie parfaitement la contrariété apparente de vos Arrêts sur cette matiere; la diversité des circonstances produit seule la diversité des Juge-

ments.

Vous admettez quelquesois les collatéraux, & par-là vous condamnez l'excès de ceux qui veulent étousser toujours la voix de leurs plaintes, en les déclarant perpétuellement non-recevables.

Vous les excluez dans d'autres Causes, afin de réprimer l'aveugle témérité de ceux qui voudroient rendre ces sortes d'actions trop fréquentes, & vous nous prouvez par-là, que la seule régle que l'on puisse suivre dans ces questions, est de s'attacher aux faits de chaque Cause, à la grande vûe de l'intérêt public, & de ne point établir de régle générale & sans exception \*.

Attachons-nous donc aux circonstances de cette affaire. Qu'y trouverons-nous d'abord, & quelles sont les Parties que l'on prétend faire déclarer non-recevables?

Sont-ce des parents collatéraux, qui veulent troubler l'union d'un Mariage subsisfant? Mais il y a plus de trente-cinq ans que

<sup>\*</sup> Voyez sur cette Question les Observations qui sont à la suite du Plaidoyer XXXIII; Tome III, pag. 155, les endroits du Plaidoyer XI, & les Arrêts cités dans ces Observations.

la mort l'a séparé? Sont-ce des Parents, qui ne proposent que 🚐 des nullités relatives établies par les Loix en faveur des Peres, & dont toute la force soit renfermée dans leur personne? Il est vrai qu'ils proposent quelques moyens de ce caractere, mais ils en ajoutent d'autres, qui sont communs à toutes sortes de personnes, le défaut de présence du propre Curé, l'incapacité des Contractants, la clandestinité de leur engagement. Enfin. sont-ce des Héritiers qui viennent attaquer une union, dont les Parties qui l'ont contractée ont toujours reconnu, respecté, conservé la dignité? Mais, au contraire, ne sont-ce pas des Héritiers, qui ne font que reprendre une action déja intentée, foutenue, poursuivie par celui qu'ils représentent? Bien loin d'être mort dans la paisible possession de sont état, M. de Guise n'a cherché lui-même qu'à la troubler. A peine dix-huit mois de cohabitation, & deux ans de silence, ont ratissé sespremiers engagements. Le reste de sa vie a été une longue réclamation. Vingt années entieres se sont écoulées, pendant lesquelles il n'a rien dit, il n'a rien écrit, il n'a rien fait, par rapport à son Mariage, qui ne marque une volonté ferme de l'anéantir. Ce n'est donc pas ici le cas où l'on peut opposer aux

Faut-il ajouter à tout cela, que c'est à la Partie de Me Nouet à s'imputer l'appel comme d'abus, que les Parties de Me Robert interjettent de la célébration du Mariage de M. le Duc

Héritiers collatéraux, qu'ils attaquent le Jugement de celui-

de Guise?

qu'ils représentent.

Tranquilles possesseurs des biens de M. le Duc de Guise, ils n'ont formé aucune contestation touchant l'état de la Dame Comtesse de Bossu. Son Héritier vient les attaquer aujour-d'hui. Il intente contr'eux une action contre laquelle ils n'ont aucune autre désense à opposer, que l'Appel comme d'abus-de la célébration du Mariage. Seroit - il juste qu'il eût la liberté de les attaquer, & qu'ils n'eussent pas celle de se désendre?

Passons à la seconde Fin de non-recevoir, qui mérite encore moins d'examen. C'est celle que l'on tire de la longueur du

1700,

temps qui s'est écoulé depuis la célébration du Mariage, que 1700. l'on attaque par la voie de l'appel comme d'abus.

Quel Mariage pourra être en sûreté, vous a t-on dit, si l'espace de cinquante-huit ans ne sussit pas pour en fixer l'état & la destinée?

Mais sans nous étendre en de longues dissertations, sans emprunter en cet endroit l'autorité de ces grandes maximes, tant de fois répétées dans votre Audience, que l'abus ne se couvre point, que l'on ne peut prescrire contre la pureté de la discipline des Mariages, que la nullité du titre réclame perpétuellement contre ceux qui veulent s'en servir, & qu'elle pousse toujours une voix éclatante, qui excite dans tous les temps la juste sévérité de la Justice; disons seulement, que l'on oublie encore dans cette Fin de non-recevoir, que l'appel comme d'abus de la célébration, n'est pas tant une demande formée par les Héritiers de M. le Duc de Guise, qu'une défense qu'ils opposent à la prétention de l'Héritier de la Dame Comtesse de Bossu, & qu'ainsi cet appel ne doit jamais paroître trop lent, dès le moment que l'on convient qu'il a été aussi prompt que la demande à laquelle on l'a opposé. S'il falloit même imposer le silence à l'une ou à l'autre des Parties, quel seroit ici le coupable de retardement & de négligence, ou de la Dame Comtesse de Bossu, que tant d'intérêts devoient exciter à parler, à agir, à poursuivre, ou de la Maison de Guise, qui pouvoit fe contenter de jouir en repos, du silence & de l'oubli de son ennemie?

Retranchons donc ces vaines accusations de silence & d'inaction. La Cause est portée toute entiere devant vous, & le temps n'a rien décidé, dans une question qui devoit être uniquement réservée aux lumieres de votre Justice.

Retranchons, en même-temps, la derniere Fin de non-recevoir, que l'on emprunte de cette Loi équitable du Droit Romain, qui confacroit l'état des morts, si l'on peut parler ainsi, & qui le rendoit sixe & immuable après l'espace de cinq années.

N'examinons point ici, si cette espéce de prescription est reçue

reçue & adoptée dans nos mœurs. Peut-être auroit-on de la peine à trouver des Arrêts dans vos Registres qui l'eussent autorisée. Mais quand même vous la regarderiez comme un exemple digne d'être imité, nous croirions pouvoir dire que cet exemple ne conviendroit pas à l'espece de cette Cause.

Deux conditions essentielles étoient requises par le Droit Romain, pour pouvoir profiter de cette savorable prescription.

La premiere, que celui dont on vouloit défendre l'état contre une recherche odieuse, après le laps de cinq années, sût mort dans une possession certaine & publique de sa condition. Tel qu'il avoit paru au moment de sa mort, tel la Loi le réputoit toujours, lorsque le temps fatal de cinq années avoit mis le dernier sceau à sa destinée. Si.... ut Civis Romanus usque in diem mortis vixit. Si quasi ingenua communi opinione vixit.... pro ingenuâ in die mortis egerit. Ce sont les termes des Loix 1. 4. 6. Cod. Ne de statu defunctor. post quinquenn. quæratur.

Ce n'est pas tout. En vain cet état auroit-il été public, s'il avoit été contesté. La Loi ne regarde savorablement que les possessement pacifiques. Le moindre trouble, la moindre interruption, est suivie de la perte d'une grace, qui n'est accordée qu'à la bonne soi de celui qui est mort en possession de son état.

Si quamdiu vixit, sine interpellatione ut Civis Romana egit.
Si... velut ingenus vixit, nec status controversiam passus est.
L. 2. L. 7. Cod. eod. Telles sont les conditions sous lesquelles la Loi protége l'état des morts, conditions qui manquent toutes deux également dans l'espece de cette Cause. L'état de la Dame Comtesse de Bossu n'a jamais été un état public, reconnu, approuvé dans ce Royaume. Et peut-on alléguer, en sa faveur, une possession que la dissérence des Royaumes peut saire regarder comme clandestine, ou du moins comme absolument inutile? Ne pourroit-on pas, au contraire, lui appliquer ces termes d'une Loi, qui conviennent si parsaitement à son état? Nec enim Senatus consultum intervenit, si defunctus in sugam conversus atque latitans decessit. L. 8. Cod eod.

Tome V.

La Dame Comtesse de Bossu a toujours sui la lumiere de ce Tribunal, & l'éclat du rang que sa qualité de Veuve d'un Duc de Guise auroit dû lui donner en France. Elle a vêcu dans les Pays-Bas, pendant plus de quatre années de paix entre les deux Couronnes, obscure, inconnue, & presque ignorée des héritiers de M. le Duc de Guise. In fugam conversa & latitans decessit.

Mais enfin, cet état, ou public, ou caché, n'a point été paisible. C'est en vain que l'on veut se servir ici de l'autorité de Papinien, qui décide que la prescription des cinq ans peut revivre en saveur de celui dont l'état a été contesté, lorsque la contestation est éteinte, & comme assoupie, par un long silence. Il saudroit que ce long silence eût précédé la mort de la Dame Comtesse de Bossu. Mais comment feindre un moment de silence, dans un temps où son héritier ne se désend de la prescription, que par les guerres continuelles qui l'ont empêchée d'agir?

Cette troisiéme fin de non-recevoir n'est donc pas mieux établie que les autres. Le premier obstacle, qui nous empêchoit d'entrer dans le fond de la contestation, est donc entiérement levé. Voyons si le second ne sera pas plus insurmontable. Nous voulons parler de la Sentence de la Rote, par laquelle on prétend que la question que l'on agite devant vous aujourd'hui, a été non-seulement préjugée, mais décidée

irrévocablement.

L'appel comme d'abus, que l'on interjette de ce Jugement, renferme deux questions également considérables.

La premiere consiste à sçavoir, si cet appel est recevable dans la sorme.

La seconde se réduit à examiner, si les moyens en sont solides & légitimes dans le fond.

Sur la premiere question, il semble que, sans s'expliquer trop ouvertement, on ait voulu vous insinuer que cet appel étoit en même-temps, & suspect parce qu'il est nouveau, & téméraire parce qu'il attaque l'ouvrage d'un Tribunal souverain.

Reconnoissons d'abord, qu'il est très-rare, disons même qu'il est presque inoui, que l'on ait porté devant vous l'appel comme d'abus d'un Jugement de la Rote. Mais disons, en même-temps, que ces sortes d'appellations ne sont pas néanmoins absolument nouvelles dans votre Tribunal.

Nous en trouvons un exemple, dès l'année 1542, dans le sçavant & précieux Recueil des Libertés de l'Eglise Gallicane.

Nous y apprenons que Nicole le Pars, pourvu d'une Cure dans le Diocèse de Verdun, vous porta ses plaintes des esforts que l'on faisoit pour l'obliger de plaider en Cour de Rome sur le titre de son Bénéfice. Il vous représenta qu'on l'avoit fait citer pardevant un Auditeur de Rote, & qu'on avoit obtenu dans ce Tribunal, une Sentence contenant plusieurs clauses abusives. La Cour ne sit aucune difficulté de le recevoir Appellant de l'exécution de cette Sentence, & de toutes les procédures qui avoient été faites contre lui : des incidents, encore plus importants que le principal même, rendirent cette affaire célebre. On surprit à Rome un interdit, pour contraindre Nicole le Pars de déférer aux Jugements de la Rote. Il fut déclaré abusif, par un Arrêt solemnel. Il seroit superflu de vous expliquer le détail des dispositions de cet Arrêt. Nous n'ayons aujourd'hui qu'à en tirer une seule conféquence, & vous la tirez, MESSIEURS, avant nous.

Cet Arrêt prouve manisestement, que vous n'avez pas cru que la voie de l'appel comme d'abus sût interdite à l'égard des Sentences de la Rote.

Il est vrai que cet exemple est singulier; mais en faut-il chercher d'autres raisons, que la singularité du mal auquel ce remede est appliqué? Pourquoi ne trouvons-nous presque point d'exemple d'appels comme d'abus, reçus & autorisés en France, contre les Jugements émanés du Tribunal de la Rote? C'est, parce qu'il est presque inoui, qu'un François ait procédé dans cette Jurisdiction. La Pragmatique, le Concordat, un usage plus ancien que l'une & l'autre de ces Loix, l'autorité perpétuelle de vos Arrêts, tout s'oppose à une telle procédure. A peine trouve-t-on dans ce siècle, une seule K ij

.1700.

infraction d'une Loi si favorable. Il ne faut pas s'étonner après cela, si l'on ne trouve aussi qu'un Arrêt qui ait réprimé une entreprise si rare. Le remede est presque ignoré, parce que le mal est presque inconnu. Mais comme le mal n'est pas moins dangereux, parce qu'il est nouveau, aussi le remede n'est pas moins légitime, parce que depuis long-temps on n'a point éprouvé la malheureuse nécessité de s'en servir. Disons donc, ce que disoit autresois l'Empereur Marc-Antonin, dans une semblable conjoncture: Nova res novum Juris remedium desiderat. Qu'il soit permis d'opposer à une entreprise nouvelle; un nouvel appel comme d'abus. Mais si cet appel n'est pas indigne d'être écouté, parce qu'il est nouveau, fera-t-il moins recevable, parce qu'il est interjetté d'une Sentence rendue par un Tribunal auquel on donne le nom de Souverain. C'est ce qu'il faut encore examiner très-sommairement.

Ce seroit d'abord une grande question, de sçavoir si l'Auditoire de la Rote peut mériter en général, & sans aucune distinction, le titre de Tribunal souverain. Si le temps nous permettoit d'entrer dans des dissertations plus curieuses qu'utiles, nous vous ferions voir, MESSIEURS, que par sa nature, tout premier Jugement d'un Auditeur de Rote, est sujet à être réformé. Que dans leur premiere origine, les Auditeurs n'étoient pas même de véritables Juges; qu'ils recevoient les plaintes, qu'ils écoutoient les prieres & les supplications de ceux qui avoient recours à l'autorité du St. Siège, faisant auprès du Pape, à peu près la même fonction que les Maîtres des Requêtes faisoient autrefois auprès du Roi. Que bien loin de rien prononcer par eux-mêmes, ils se contentoient de recevoir la décisson du Pape, & de l'annoncer aux Parties. Que depuis que Jean XXII. en eut fait une espéce de Tribunal ordinaire, quoique toujours délégué, ils ont commencé à faire véritablement la fonction de Juges, mais que l'on a commencé aussi en même-temps, à demander la réformation de leurs Jugements.

C'est ce que nous apprenons de Guillaume Durand dans

fon Livre intitulé, Speculum Juris. C'est ce qui est confirmé par Gomez sur les Regles de Chancellerie, & par Westrius, dans le Traité singulier qu'il a fait des Jugements Romains. Ensin, c'est ce que nous apprend un Auteur beaucoup plus illustre, dont toutes les paroles doivent être des oracles pour nous. Nous voulons parler de seu M. Bignon, dans le Traité qu'il a donné au Public, de l'Etat de Rome.

C'est dans cet Ouvrage, que ce grand homme nous explique une partie de la procédure de la Rote. C'est-là qu'il marque, que pour rendre une décision irrévocable, dans ce Tribunal, il faut qu'elle ait passé par trois dégrés dissérents, dont le dernier est regardé comme le Jugement définitif. C'est à cette condition, que la Rote peut porter en Italie, le titre de Tribunal souverain.

Enfin, nous vous observerions, que sans sortir des bornes de cette Cause, il sussit au jourd'hui, pour être convaincu que les Rote, dont il s'agit au jourd'hui, pour être convaincu que les Juges de ce Tribunal ne sont pas toujours regardés comme Juges souverains. Nous y apprenons, qu'il a fallu insérer une clause précise dans la commission de l'Auditeur que le Pape a établi Juge du Mariage de M. le Duc de Guise, pour interdire aux Parties la liberté d'appeller du Jugement qui seroit prononcé. Donc, pourrions-nous conclure avec beaucoup de raison, le droit de se plaindre des Sentences d'un Auditeur de Rote est regardé à Rome, comme le Droit commun; & il resteroit après cela, à examiner si la clause qui déroge à ce Droit commun, n'est point une clause abusive, & contraire à nos Libertés.

Mais pourquoi nous étendrions-nous ici sur une question qui nous paroît absolument superflue?

Accordons, ce qui pourroit être très-légitimement contesté, que l'Auditeur de Rote a pû exercer dans cette Cause cette espéce de Jurisdiction suprême qu'on lui attribue; s'ensuivroitil, pour cela, que l'on eût plus la liberté d'interjetter appel comme d'abus de sa décision?

Son pouvoir ne seroit-il pas semblable, en ce cas, à celui

1700.

des Commissaires délégués par le St. Siége dans le Royaume, pour y prononcer sur l'appel de deux Sentences conformes? Si ces Commissaires rendent un troisième Jugement conforme à ceux qui l'ont précédé, qui doutera, en ce cas, qu'ils n'ayent exercé un pouvoir que l'on peut appeller souverain, puisque leur Jugement ne peut plus être résormé par la voie de l'appel simple?

Qui pourra cependant être assez peu instruit de nos Maximes, pour soutenir que l'appel comme d'abus des premieres & de la derniere Sentence ne sera plus recevable? Nos plus sçavans Auteurs ne s'éléveroient-ils pas contre une semblable proposition, & ne lui apprendroient-ils pas, que si l'on ne peut plus faire résormer la derniere Sentence par la voie de l'appel simple, on peut toujours l'attaquer par la voie de l'abus, si elle renserme une entreprise maniseste sur la Juris-diction séculiere?

Ensin, comment pourroit-on soutenir que l'appel comme d'abus des Jugements de la Rote, ne soit pas recevable dans un Tribunal, qui, chargé plus que tous les autres, du précieux dépôt des Libertés de l'Eglise Gallicane, a tant de sois signalé son zèle & sa vigilance, toujours attentive à conserver la pureté de la discipline, en recevant les appellations comme d'abus interjettées ou par les Parties, ou par nous-mêmes, de l'exécution, & même de l'obtention des Rescrits & des Bulles de Cour de Rome, sans croire manquer pour cela au prosond respect, & à la parsaite vénération qu'il a toujours eue pour la dignité, la primauté, & l'autorité légitime du St. Siege?

Et en effet, l'appel comme d'abus, bien différent en cela de l'appel simple, ne suppose dans le Juge qui le reçoit, aucune supériorité sur le Juge dont on attaque la Jurisdiction.

Il a succédé à l'ancienne voie du recours qui est encore usitée dans quelques Royaumes, & qui l'a été pendant longtemps en France, jusqu'à ce que les appellations comme d'abus, devenues plus fréquentes vers la fin du XVe siècle, ayent fait oublier nos premiers usage, ou plutôt les ayent

perfectionnés, en conservant sous un autre nom la faculté de recourir aux Dépositaires de l'autorité du Souverain.

1700.

Qu'étoit-ce donc autrefois que la voie du recours, & qu'est-ce aujourd'hui que l'appel comme d'abus, si ce n'est une priere respectueuse, par laquelle on implore le secours de la Jurisdiction séculiere, pour se mettre à couvert des entreprises de la Jurisdiction ecclésiastique? Ce n'est point précisément un acte de supériorité: c'est un acte de désense & de protection, qui tend, non pas à élever l'Empire au-dessus du Sacerdocé, mais à empêcher que le Sacerdoce n'usurpe les sonctions de l'Empire, ou plutôt qui n'a pour but que de conferver les limites qui séparent les deux suprêmes Puissances, & d'entretenir entre elles cette concorde & cette union qui leur est également salutaire.

Il est donc inutile d'examiner ici la qualité du Tribunal, dont on accuse le Jugement d'abus & d'incompétence. Cette question qui pourroit être importante, s'il s'agissoit d'un appel simple, est absolument étrangere dans un appel comme d'abus.

Telles sont, Messieurs, toutes les observations que la nouveauté de la demande nous a obligés de faire sur cette partie de la Cause, plutôt pour la décharge de notre Ministère, que pour la nécessité de la décision. Car on s'est désendu si foiblement sur ce point, que nous aurions pû même nous dispenser de le traiter, si dans une question qui est toute de Droit public, nous n'avions cru qu'il ne sussition pas d'avoir dissipé les doutes qu'on a formés, qu'il falloit encore éclaircir ceux que l'on auroit pû former, & qu'ensin, dans une matière si délicate, nous devions entendre, non-seulement les paroles, mais même le silence respectueux des Parties.

L'appel comme d'abus de la Sentence de la Rote, nous paroît donc recevable dans la forme. Mais est-il légitime dans le fond? C'est, MESSIEURS, ce que nous osons dire, qui ne nous paroît pas difficile à décider.

En effet, si nous considérons toute la procédure que l'on a faite à la Rote, si nous l'envisageons d'une seule vue générale,

nous y découvrons d'abord deux nullités essentielles, que les couleurs les plus ingénieuses ne sçauroient essacer.

Incompétence certaine dans le Tribunal:

Procédure continuée devant un Juge d'Eglise, au préjudice des défenses prononcées par vos Arrêts.

L'Incompétence peut être envisagée dans deux temps différents: pendant la vie de M. le Duc de Guise, & après sa mort.

Pendant sa vie, on ne peut douter que la Cause ne sût naturellement soumise à la Jurisdiction ecclésiastique. Il s'agissoit du lien & de l'engagement de Mariage; & lorsque ce nœud, ou véritable ou apparent, est attaqué directement par la voie de la demande en nullité, la matiere, mixte en elle-même par les rapports qu'elle a nécessairement avec la Religion & l'Etat, est regardée comme intéressant le spirituel, & portée, suivant nos mœurs, au Tribunal du Juge d'Eglise.

Mais ce Tribunal pouvoit-il être celui de la Rote? C'est ce qui résistoit, non-seulement à nos Libertés (il est inutile de s'arrêter à prouver ici une vérité, que nous pouvons justement appeller un premier principe); mais ce que nous sommes indispensablement obligés de remarquer, c'est ce qui ne résistoit pas moins aux usages des Pays-Bas (a); usages reconnus par toutes les Parties; usages approuvés par les Papes mêmes; usages ensin si constants, que la Dame Comtesse de Bossu a long-temps réclamés contre la citation que M. le Duc de Guise lui avoit sait saire de procéder à la Rote, & que les Officiers du Roi d'Espagne se sont joints à elle pour soutenir & pour appuyer la Justice de ses prétentions.

Ne nous étendons point ici fur les preuves que l'ancienne

&

<sup>(</sup>a) Stokman, très-bon Jurisconsulte, attaché au Roi d'Espagne, a sait un Traité sort précis sur cette mauere, intitulé: Desensio Belgarum contra Evocationes & peregrina Judicia. On le trouve dans le Recueil de ses Œuvres. Il a été imprimé séparément, chez Sebastien Créel, en 1665. On voit dans ce Traité, & dans un autre du même Auteur, intitulé: Jus Belgarum circa Bullarum Pontificiarum receptionem, qui se trouve anssi dans le Recueil de ses Œuvres, & qui a été imprimé séparément par Créel, en 1645, que la Flandre a suivi, de tout temps, les maximes de la France, dont elle faisoit partie, & que les Princes de la Maison d'Autriche avoient toujours été attentis à les maintenir dans cette Province, & dans tous les Pays-Bas, depuis qu'ils en étoient en possession.

& la nouvelle Discipline de l'Eglise pourroit nous sournir de cette espèce de Droit des Gens observé dans les Royaumes les plus Catholiques, qui ne permet pas que l'on oblige les Sujets du Prince à aller chercher à Rome, & sur-tout en premiere Instance, des Juges que sa protection doit leur faire trouver dans ses Etats.

Ce Principe est également reconnu par l'une & par l'autre Partie.

Mais avouons en cet endroit, que le Défenseur de l'Héritier de la Dame Comtesse de Bossu a eu raison de vous dire, que l'application de ce Principe pourroit être ici justement contestée, au moins pendant que M. le Duc de Guise a vécu.

Quelle étoit à Rome sa qualité? Il y agissoit comme Demandeur, pour faire déclarer son Mariage nul; & dans cette qualité, n'étoit-il pas obligé de suivre la Loi du Domicile de la Dame Comtesse de Bossu qui étoit la Désenderesse?

Ce n'est donc point ici le cas de faire valoir les priviléges des François, ou plutôt le Droit commun, que la France a toujours été plus attentive à conserver, que toutes les autres Nations.

La France n'a point d'intérêt à empêcher que dans une matière purement personnelle, ses Sujets ne traduisent à Rome les Sujets d'un autre Prince.

C'étoit aux Pays-Bas à se plaindre, à réclamer la force de leurs priviléges & l'autorité du Droit commun.

Mais dès le moment qu'ils ne l'ont point fait, ou que l'ayant fait, ils s'en sont désistés par un long silence, ou plutôt par une approbation expresse de la procédure de la Rote, nous osons dire, que si la Cause étoit réduite à cet unique Moyen d'abus, elle ne paroîtroit pas foutenable. Nos Libertés n'y seroient point intéressées, puisqu'il seroit indissérent à la France que M. le Duc de Guise procédât ou devant l'Official de Bruxelles, Juge naturel du différend, ou devant l'Auditeur de Rote, Juge extraordinaire approuvé par toutes les Parties.

Ne relevons donc point tout ce qui s'est passé dans ce premier temps, & n'agitons point une Cause qui étoit plutôt Tome V.

1700.

celle de la Dame Comtessé de Bossu & des Pays-Bas, que celle de M. le Duc de Guise, & de la France.

Mais, si la procédure a pû devenir juste & légitime pendant la vie de M. le Duc de Guise, comment at-elle pû cesser de l'être après sa mort? Ses héritiers ne succédent-ils pas à ses droits, & ne sont-ils pas comme liés & engagés par les démarches de celui qu'ils représentent? C'est ce que nous avons à examiner dans le second temps que nous avons distingué d'abord par rapport à la procédure de la Rote.

Arrêtons-nous ici à une seule distinction.

Si la Cause est demeurée la même après la mort de M. le Duc de Guise qu'elle étoit pendant sa vie, il est évident que le Tribunal a dû être encore le même entre les héritiers de la Dame Comtesse de Bossu.

Si au contraire, la face de l'affaire a été entiérement changée; si de spirituelle ou mixte qu'elle étoit, elle est devenue toute profane, comment la même Jurisdiction auroit-elle pû être encore compétente?

Nous n'avons donc qu'un seul point à examiner, qui consiste à sçavoir, s'il est vrai que la question du Mariage de M. le Duc de Guise, ait pû encore après sa mort, être regardée comme une affaire purement spirituelle. Et c'est, Messieurs, cequ'il est aisé d'éclaircir, & par les premieres notions des causes de Mariage, & par les exemples sans nombre de ce qui se passe tous les jours dans ces sortes de Questions.

Le Mariage, nous l'avons déja dit, peut être confidéré ou comme un lien indiffoluble, honoré par l'Eglise de la dignité de Sacrement, ou comme un acte de la Société civile auquel la Loi attache certains effets.

Lorsqu'il s'agit de ce lien même que l'Eglise a consacré, c'est à elle qu'il appartient d'en connoître entre ceux qu'elle a unis par la Bénédiction donnée par ses Ministres. C'est à elle à considérer si leur union est fainte ou sacrilége, & à leur apprendre s'ils sont libres ou s'ils sont engagés: c'est à quoi se termine son pouvoir, & c'étoit ce que la Rote avoit à pro-

noncer entre M. le Duc de Guise & la Dame Comtesse de Bossu.

700.

Mais lorsqu'il ne s'agit plus du Sacrement, qu'il n'y a d'autre objet que le Contrat civil, qu'il est question de décider des suites, des essets de ce contrat dans l'ordre de la Société, d'examiner si les conventions en sont légitimes, si ceux qui les ont faites étoient capables de s'engager par rapport aux régles de la Police extérieure; en un mot, lorsqu'il est question, non de leur état intérieur & spirituel, si l'on peut s'exprimer ainsi, mais de leur état extérieur & politique, alors la Puissance de l'Eglise cesse absolument, elle rend à César ce qui appartient à César, & elle n'entreprend point de connoître de ce qui est essentiellement soumis à la Puissance Temporelle.

Or, telle étoit la nature de la contestation qui devoit être jugée entre les héritiers de M. le Duc de Guise & la Com-

tesse de Bossu.

Jamais question n'a plus porté les marques & les caractères

d'une Cause purement temporelle.

Temporelle dans son principe, puisqu'elle a pour sondement, non le Sacrement, qui seul ne suffiroit pas pour sormer un état politique, mais uniquement, le contrat & l'obligation extérieure.

Temporelle dans les personnes entre lesquelles elle doit être agitée. Le lien du Sacrement n'à jamais uni les Héritiers de M. le Duc de Guise à la Dame Comtesse de Bossu. Ce lien a été rompu par la mort; l'obligation spirituelle est absolument détruite. Il ne reste donc plus dans cette Cause, que des Laïcs qui ne sont pas naturellement soumis à la Jurisdiction contentieuse de l'Eglise, & des Laïcs qui n'ont plus d'autre sujet de contestation, qu'une obligation civile, séculiere, telles que toutes celles qui sont tous les jours la matière de vos Jugemens.

Temporelle dans ses essets. Il n'y en a plus aucun qui regarde l'Eglise & la Religion: tous, au contraire, appartiennent uniquement à l'Etat & à la Loi. Qualité de Veuve, Douaire, i700.

Préciput, restitution de la Dot, remploi des Propres aliénés; indemnité des Dettes. Qu'y a-t-il en tout cela, qui puisse avoir le moindre rapport avec la Jurisdiction Ecclésiastique?

Mais, dit-on, il est vrai qu'il ne s'agissoit plus de sçavoir s'il y avoit un lien, un engagement, une obligation spirituelle subsistante entre M. le Duc de Guise & la Dame Comtesse de Bossu; mais il s'agissoit au moins, de décider s'il y en avoit eu; & sur le sondement de cette distinction, on demande si celui qui est Juge d'un Acte présent ne peut pas être Juge d'un Acte passé. Qu'importe, dit-on, qu'il soit question d'un lien qui existe, ou d'un lien que la mort a rompu? Ne doit-on pas toujours décider par les mêmes régles, de sa validité?

Nous croyons, Messieurs, qu'il est facile de dissiper la force apparente de cette objection.

Ce qui détermine la nature des actions, & par une suite nécessaire, ce qui distingue l'ordre des Jurisdictions, n'est pas la raison ni le motif de décider; c'est la qualité & l'intérêt de la Partie qui agit, l'objet direct & principal de son action. Souvent la même regle, la même maxime de droit & d'équité servira à décider deux questions; l'une spirituelle, & l'autre purement temporelle. S'ensuivra-t-il pour cela, qu'elles puissent être toutes deux décidées indisséremment, par l'une & par l'autre Jurisdiction? Combien de Principes sont communs aux Juges Laïcs & aux Juges d'Eglise? Doit-on en conclure que les matieres auxquelles ces Principes s'appliquent, leur soient communes? Non, Messieurs, encore une sois, ce qui détermine la diversité des Actions, c'est la compétence des Tribunaux; c'est l'objet auquel l'Action se rapporte; c'est l'esset que l'on veut en tirer; c'est le fruit que l'on prétend en recueillir.

Quand l'objet auquel on aspire est purement spirituel, l'Action est purement spirituelle; mais aussi l'Action est toute prosane, quand son objet est tout séculier.

Ce principe supposé, qu'est-ce donc qui distingue ces deux questions; s'une dans laquelle il s'agit de sçavoir s'il y a un engagement véritable entre deux personnes encore vivantes;

l'autre, dans laquelle il faut décider s'il y a eu un engagement entre deux personnes, dont il y en a une de décédée?

1700.

C'est que dans la premiere, l'objet de cette question est l'obligation spirituelle & intérieure, à laquelle on peut assujettir ceux dont le Mariage est porté devant un Tribunal Ecclésiastique; au lieu que dans la seconde, l'unique sin, l'unique but de l'action, est un avantage, une qualité, un état purement temporel & profane.

Donc, puisque la compétence du Juge se détermine par l'objet de l'action, la premiere de ces questions sera justement désérée au Tribunal de l'Eglise; mais la seconde ne pourra jamais être portée ailleurs que dans la Jurisdiction Royale & séculiere.

Et sans cela, Messieurs, quelles seroient les suites de la distinction nouvelle que l'on vous a proposée? De quoi ne connoîtroient point les Juges d'Eglise, s'il suffisoit de dire, pour soutenir leur Jurisdiction, qu'il s'agit de sçavoir, non pas s'il y a actuellement, mais s'il y a eu autresois, un Mariage entre deux personnes?

Ne seroient-ils pas en droit de prononcer sur l'état des Enfans, sur la qualité de Fils légitime & de bâtard, sur la parenté, sur le droit même de succéder, puisque toutes ces questions dépendent souvent de sçavoir s'il y a eu un Mariage, ou s'il n'y en point eu?

La Bigamie seroit toujours de leur compétence, puisque pour juger si le second Mariage est un crime, il saut commencer par examiner si le premier a subsisté.

Toutes ces conséquences, & une infinité d'autres semblables, ne suffisent-elles pas par elles-mêmes, pour rejetter la dangereuse distinction que l'on a imaginée dans cette Cause?

Faut-il recourir aux exemples de ce qui se pratique tous les jours, pour achever de la résuter?

Qui a jamais prétendu que, lorsqu'une des Parties meurt pendant le cours d'un Procès pendant en l'Officialité sur une

promesse de Mariage, on fasse assigner les héritiers pour reprendre le Procès?

Qui a jamais prétendu que lorsqu'un Ecclésiastique est poursuivi devant un Juge d'Eglise, pour une demande purementpersonnelle, on puisse, après sa mort, la faire juger avec des Héritiers Laïcs, dans le Tribunal de l'Officialité?

Cependant, on pourroit toujours dire dans ces espèces, comme dans celle de cette Cause, qu'à la vérité, il ne s'agit plus de sçavoir s'il y a une promesse ou une obligation capable de donner une action contre un Ecclésiastique, mais qu'il s'agit d'examiner s'il y en a eu.

Si l'on n'a jamais foutenu de semblables prétentions, c'est parce que l'on sçait que rien ne peut ébranler ce grand principe, que la compétence des Juges se détermine par l'objet de la contestation, & que toutes les sois que l'objet change, l'ordre des Jurisdictions est obligé de changer avec lui.

En vain, pour appuyer la distinction que nous avons tâché de détruire, l'on cite le préjugé d'un Arrêt sans date, sans aucun Auteur qui en atteste la vérité, inséré témérairement dans un Recueil d'Arrêts, dont on ignore le compilateur. On a jugé, dit-on, par cet Arrêt, que les héritiers qui attaquoient l'état d'une Veuve, consirmé par le Juge d'Eglise pendant la vie de son Mari, étoient obligés de relever pardevant le Métropolitain, l'Appel qu'ils avoient interjetté du premier Jugement.

Mais quand même cet Arrêt seroit véritable, son espèce est si disférente de celle que nous examinons, qu'on peut dire que

son application est ici absolument étrangere.

Il s'agissoit alors d'une affaire consommée par un Jugement définitif; & dès le moment que les héritiers du mari ne vou-loient point en interjetter Appel comme d'abus, il est certain que l'Appel simple n'en pouvoit être relevé que pardevant le Juge supérieur dans l'ordre Ecclésiastique.

Mais ici tout étoit entier. Quelques instructions, à la vérité, avoient précédé la mort de M. le Duc de Guise; mais l'Auditeur de la Rote n'avoit encore rien prononcé. C'est donc avant

le Jugement, que la question spirituelle a dégénéré dans une question purement temporelle. C'est donc avant le Jugement, 1700.

que le Juge a cessé d'être compétent.

Si cette vérité ne peut plus être révoquée en doute, c'est avec raison que l'on en a tiré une conséquence nécessaire, certaine, infaillible, qui forme le second Moyen, ou plutôt qui nous découvre une nouvelle espèce d'Incompétence dans le Tribunal de la Rote.

Et quelle est cette conséquence? Le changement de la Caufe produisoit nécessairement un changement de qualité & d'actions dans les Parties.

Les héritiers de M. le Duc de Guise n'avoient plus d'intérêt à reprendre une Instance qui étoit périe avec lui. Ils pouvoient, & ils devoient même, abandonner la Demande qu'il avoit formée, pour faire prononcer la nullité de son en-

gagement.

Cette Demande, encore une fois, ne les regardoit plus. La Loi les avoit mis en possession des biens de M. le Duc de Guife, & cette possession leur donnoit cet avantage, qu'elle obligeoit la Dame Comtesse de Bossu, non-seulement à les attaquer, mais à les attaquer dans le Royaume, parce qu'elle étoit devenue Demanderesse, & qu'ils étoient au constaire, devenus Défendeurs.

C'est donc en leur faveur que l'on peut justement alléguer ces Maximes inviolables dont la défense vous est confiée, qui ne permettent pas qu'un François puisse jamais être traduit ni en premiere Instance, ni même par appel, devant un Juge étranger. En vain, voudroit-il lui-même y donner son consentement. La Loi réclameroit pour lui contre lui-même, & vous ne lui permettriez pas de violer cette portion de l'ordre public qui regarde l'utilité commune de l'Etat, & non pas seulement l'avantage des particuliers.

Concluons donc de toutes ces réflexions, qu'une double incompétence détruit le fondement de la Jurisdiction de la Rote dans cette affaire.

Incompétence, par rapport à la matière qui étoit devenue

toute séculiere: incompétence, par rapport aux personnes qui n'ont jamais pu être obligées de reconnoître un Tribunal étranger.

Et comme si ce premier moyen n'étoit pas suffisant, comme si ce n'étoit pas assez de la Loi générale pour attaquer la procédure de la Rote, nous trouvons encore une Loi particuliere dans l'autorité de vos Arrêts, qui acheve de la condamner entiérement.

Il n'est pas nécessaire de prouver ici une maxime écrite dans l'Ordonnance, consirmée par la tradition constante & invariable de vos Arrêts en cette matière. Et qui peut ignorer que l'appel comme d'abus a la force de suspendre, d'interrompre le cours de toutes sortes de procédures, si ce n'est lorsqu'il s'agit de correction & de discipline? Qui ne sçait encore, que lorsque la Jurisdiction Royale est une sois saisse de la connoissance d'une affaire, & sur-tout, lorsqu'elle a prononcé des désenses de procéder dans un autre Tribunal, le Juge d'Eglise commet une entreprise & un abus maniseste, lorsqu'il ose troubler l'Empire & le Sacerdoce, en ne respectant pas l'autorité de vos Jugemens?

Dans le Droit, ces maximes ne peuvent jamais recevoir d'atteintes; dans le Fait, elles en ont reçues. L'Appel comme d'abus est certain, vos défenses ne le sont pas moins. La Dame Comtesse de Bossu les a connus : c'est un fait que l'on a été obligé d'avouer par rapport à un des Arrêts. Que reste-t-il donc, si ce n'est de détruire un ouvrage que la surprise d'une Partie a élevé sur les ruines de la Jurisdiction séculiere?

Après cela, il est assez inutile d'entrer dans l'intérieur de la procédure de la Rote, d'examiner si l'on peut exécuter en France un Jugement Ecclésiastique qui prononce des condamnations pécuniaires, qui déclare un Mariage valable par rapport à toutes sortes d'esseus. Encore une sois, Messieurs, il suffiroit presque de proposer le titre de ces questions, pour les faire décider. On rapporte, il est vrai, quelques Sentences par lesquelles il paroît que les Officiaux de Malines & de Bruxelles ont quelques or prononcé sur des Demandes

purement

purement civiles à l'occasion de la dissolution ou de la consirmation des Mariages. On prétend que la Rote, exerçant ici en quelque maniere, la Jurisdiction qui auroit dû naturellement appartenir aux Officiers des Pays-Bas, a pu se consormer à cet usage, & prenant la place de ces Juges, s'attribuer en mêmetemps une autorité indirecte sur les essets civils.

Mais fans examiner la force de cet argument, fans vous représenter la dissérence infinie qui reste toujours entre les Sentences des Officiaux de Malines, & celle de la Rote, puisque dans les unes la question des esfets civils n'étoit qu'accessoire, au lieu que dans l'autre elle étoit la principale, ou, pour mieux dire, l'unique question; renfermons-nous dans des principes dont il ne nous est pas permis de nous départir, & disons qu'en quelque Tribunal qu'une Sentence soit rendue, il faut qu'elle soit conforme à nos mœurs, pour pouvoir être exécutée sur des biens situés dans le Royaume. Et c'est en esset, ce que le Défenseur du sieur de Berghes a bien senti, lorsqu'il vous a proposé de partager la Sentence de la Rote, d'en retrancher ce qui est abusif, & de laisser subsister ce qu'on prétend qui ne l'est pas. Distinction que vos Arrêts ont faite quelquesois, mais qui ne peut jamais convenir à une procédure dans laquelle tout nous paroît également abusif, & à laquelle on peut plus justement appliquer qu'à aucune autre, cette ancienne formule dans laquelle on expédioit autrefois tous les reliefs d'appels comme d'abus, Tamquam ab abusu notorio, ou ce dispositif des premiers Arrêts que vous avez rendus en ces matieres, Notorie abusivum fuisse.

Nous ne trouvons donc plus aucun obstacle qui nous empêche d'entrer dans l'examen du Mariage. Les sins de non-recevoir sont trop soibles. La Sentence de la Rote est trop abusive, pour nous dispenser d'approsondir une question qui semble croître à nos yeux, à mesure que nous approchons du moment où nous allons être obligés de la traiter.

Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, ne sait point, à proprement parler, une véritable partie de cette Cause; questions étrangeres, dissertations, si nous l'osons dire, indisséren-

tes. Les Parties, en les présentant nous ont obligé d'y entrer; c'est à elles que nous avons donné les premiers moments de ce Discours. Il est temps de facrifier tout le reste à la Justice.

Et pour ne point répéter ici l'ordre & le plan que nous nous sommes déja tracés, hâtons nous de traiter la premiere question qui se présente à nous sur le Mariage de M. le Duc de Guise, & envisageons d'abord ce Mariage par rapport au lien considéré en lui-même, & au Sacrement.

Mais ce lien qui fait ici le sujet d'une question importante, peut être envisagé dans deux temps dissérens, c'est-à-dire, dans son commencement & dans ses suires, dans le temps que le consentement l'a formé, & dans le temps que la possession l'a affermi.

Cette double idée renserme tout ce que l'on peut proposer touchant la validité du Mariage. Examinons s'il est légitime dans son principe; & supposé qu'il renserme quelques désauts, examinons ensuite, si le silence de M. de Guise, si l'approbation de sa Famille, si la possession, les a réparés.

Lorsque nous considérons ce Mariage dans son principe, nous sommes obligés de distinguer d'abord deux sortes de moyens d'abus ou de nullités, par lesquels on s'est essorcé de

donner atteinte à cet engagement.

Les uns sont des moyens qui, quoique graves & importans, ne sont néanmoins une impression solide que par leur réunion, mais qui détachés les uns des autres, & proposés séparément, peuvent bien rendre le Mariage suspect ou de surprise ou de clandestinité, mais n'ont pas assez de sorce par eux-mêmes, pour le faire déclarer non-valablement contracté.

Les autres, au contraire, sont des nullités & des vices tellement essentiels, que sans le secours d'aucune autre circonstance, ils suffisent seuls pour détruire tout engagement qui en est infecté.

Attachons-nous d'abord à la premiere espèce de moyens d'abus, & contentons-nous de les parcourir rapidement.

L'inégalité des Parties, le défaut de consentement de Madame la Duchesse de Guise, l'obmission de la Dispense de la proclamation des Bans, la cérémonie de la Bénédiction nuptiale négligée, le désaut de signature des témoins, & leur qualité;

enfin, l'incertitude où l'on est du jour & du lieu de la célébration, voilà, Messieurs, le dénombrement exact de tous les moyens que nous avons à examiner.

1700.

Nous venons de vous dire, qu'on peut les envisager ou sé-

parément ou conjointement.

Si nous les confidérons d'abord séparément, le premier qui

se présente à nous, est l'inégalité des Parties.

Sans retracer ici l'histoire si connue de tout ce que la sagesse & la pureté des mœurs Romaines avoit autrefois établi sur ce point, contentons-nous de remarquer dans le Droit, que ces Loix saintes & salutaires n'ont point été reçues parmi nous, & ajoutons dans le Fait, que l'on peut distinguer deux sortes d'inégalités: inégalité de naissance; inégalité de biens & de fortune.

La premiere ne se trouve point dans cette Cause, ou si elle s'y trouve, elle n'est pas dans un degré & dans une disproportion capable de faire une présomption d'artifice & deséduction.

Personne ne peut révoquer en doute, l'ancienneté, la grandeur, & l'élévation de la Maison de Lorraine; & si M. le Duc de Guise avoit voulu trouver une parfaite égalité dans un Mariage, à peine un petit nombre de Maisons dans l'Europe, auroient-elles pû lui offrir des Partis convenables.

Mais quelque justice que l'on rende à la splendeur de sa naissance, on doit avouer en même-temps, que son éclat n'a point été terni par l'alliance qu'il a contractée avec la Maison de Berghes, qui depuis très-longtemps, comme nous le dissons hier, est en possession de voir son sang uni avec celui des plus illustres Maisons de l'Allemagne & des Pays-Bas.

Aussi, quoique d'abord on eût paru insister sur cette premiere espèce d'inégalité, il semble qu'on l'a abandonnée dans la suite de cette Cause, & qu'on s'est rensermé dans la seconde qui ne regarde que les biens & la fortune.

Inégalité qui se rencontre certainement dans le Mariage

dont il s'agit.

Vous vous souvenez, Messieurs, de ce que nous avons déja observé sur ce point.

Ne considérons point ici l'état malheureux où la faute de

M. le Duc de Guise l'avoit réduit par rapport à sa Patrie; n'envisageons point cette éclipse passagere que sa fortune a éprouvée, ne pensons qu'à l'éclat qui l'a précédée, & à celui qui l'a suivie. Quelque grand que sût le crime de M. le Duc de Guise, l'exemple de M. le Duc de Bouillon sembloit lui promettre une ressource assurée dans la clémence du Roi, & l'événement l'a bien tôt justissé. Mais quand même nous ne considérerions M. le Duc de Guise que dans l'état de sa disgrace, un tel proscrit pouvoit encore attirer les yeux de toute l'Europe, & un Général de l'Armée de l'Empereur & du Roi d'Espagne, devoit naturellement espérer une meilleure fortune, que celle d'épouser la Dame Comtesse de Bossu, qui n'avoit alors tout au plus que 60000 l. de parrimoine, avec un douaire de 7500 l.

Mais quelque grande que fût l'inégalité dans les biens, c'est une circonstance, qui, par elle-même, ne peut sormer qu'une

présomption souvent équivoque, de la séduction.

Ne nous y arrêtons donc pas davantage, passons à la seconde circonstance, & disons en un mot, que le désaut de consentement de Madame la Duchesse de Guise, ne nous paroît pas non plus un moyen victorieux dans cette Cause. La révolte de M. le Duc de Guise, & la condamnation que vous aviez prononcée contre lui, avoient rompu non-seulement les liens qui l'attachoient à sa famille, mais encore ceux qui le lioient à sa Patrie; le nom de Fils de samille, n'étoit pas moins essacé en sa personne, que celui de Citoyen: & comment Madame sa mere auroit-elle conservé sur lui cet empire domessique que la Loi lui donnoit, puisque la Loi même l'avoit retranché du nombre de ceux sur qui elle exerce sa puissance, en le mettant au nombre des morts?

Quand même il auroit conservé également le caractere de Fils de famille & celui de Citoyen, l'âge de vingt-sept ans l'avoit presque affranchi de la puissance paternelle, ou, s'il y étoit encore soumis, ce n'étoit plus que pour porter la peine de l'exhérédation, & non pour pouvoir rompre un engagement criminel, en implorant le secours & la protection de Madame sa mere.

En vain cherche-t-on à appliquer ici l'autorité de vos Arrêts, qui dans les Causes de Mariage, semblent avoir étendu quel-

quefois les bornes de la minorité jusqu'à l'àge de trente ans. Vous ne l'avez jamais fait que dans quelque cas singulier, où vous avez considéré la séduction plutôt dans son principe, que dans ses essets, & trouvant le commencement du Rapt de subornation placé dans la minorité, vous avez jugé qu'il avoit la force de la perpétuer, pour ainsi dire, & de saire toujours réputer mineur, celui qui étoit devenu majeur sans cesser d'être séduit.

Ce défaut seroit donc encore trop foible par lui-même, pour

donner atteinte à un Mariage contracté.

Celui qui le suit paroît beaucoup plus considérable. La solemnité si salutaire de la proclamation des Bans introduite par la France, confacrée par le Concile de Latran, renouvellée par le Concile de Trente, a été entiérement négligée dans le Mariage de M. le Duc de Guife. On ne trouve dans un des Actes de célébration, aucune mention ni de publication, ni de dispense; & cependant, c'est l'acte le plus important, puisque c'est celui qui a été inséré dans les Registres publics de la  $ilde{\mathbf{P}}$ aroisse de Sainte Gudule. Il est vrai que dans l'autre alphate de la même célébration que Charles de Mansfeld a remis entre les mains de la Dame Comtesse de Bossu, il est dit qu'il y a eu une dispense de trois Bans accordée par le même Charles de Mansfeld. Mais le pouvoir de ce Ministre est contesté par rapport à M. le Duc de Guise, & l'on convient qu'il n'avoit aucune Jurisdiction sur la Dame Comtesse de Bossu. Tel est le Fait. Voyons maintenant quelle peut en être la conféquence.

N'examinons point encore ici quelle pouvoit être l'autorité & la mission de Charles de Mansseld, nous entrerons bien-tôt dans la discussion de cette importante question; & dans l'impatience que nous avons d'y arriver, supposons que la dispense de la publication des Bans, soit ou fausse ou abusive, & par le désaut de cause légitime, & par le désaut de pouvoir de celui qui l'accorde, quand même cette supposition s'eroit véritable, que pourrions-nous en conclure par rapport à la validité

du Mariage?

Nous nous éléverions, à la vérité, contre la surprise des Contractants, contre la prévarication d'un Ministre des Autels:

1700.

nous dirions que la célébration du Mariage est illicite, téméraire, criminelle, mais nous ne pourrions pas aller jusqu'à soutenir qu'elle est nulle, abusive, illégitime.

Vos Arrêts arrêteroient notre zèle, & nous apprendroient que depuis long-temps vous ne regardez plus le défaut de publication de Bans entre majeurs, comme un défaut, qui, par lui-même, & dégagé de toute autre circonstance, puisse mé-

riter le nom d'empêchement dirimant.

Et quand même nous serions encore dans le temps qui a suivi immédiatement l'Ordonnance de Blois, & où une Juris-prudence plus sévere regardoit comme nuls tous les Mariages qui n'avoient pas été précédés d'une proclamation de Bans, ne nous souviendrions-nous point ici, qu'il ne s'agit pas de décider cette question suivant nos maximes & nos usages, mais suivant les maximes & les usages des Pays-Bas; & ne serions-nous pas forcés de vous représenter que le Concile de Trente a été reçu dans ces Provinces, & que ce Concile permet de dissérer la publication des Bans jusqu'après la célébration des Mariages, loin de considérer le désaut de cette solemnité comme une nullité irritante & irréparable.

Disons presque la même chose du prétendu désaut de Béné-

diction nupriale.

Ici, Messieurs, nous pourrions nous engager dans une longue dissertation sur l'antiquité d'une si sainte cérémonie, vous faire voir que dès les premiers siécles de l'Eglise, elle a été en usage, vous rapporter ces célébres paroles de Tertullien, Fælix connubium quod Ecclesia conciliat, consecrat oblatio, obsignatum Angeli renuntiant, où, sous le nom d'Anges, il désigne les Prêtres qui consacrent l'engagement des Fidèles par le sceau de leur Bénédiction; vous citer les Conciles d'Afrique, les Decrets des Papes, les Décissons de l'Eglise Gallicane, l'autorité des Capitulaires, & composer de tous ces témoignages une tradition suivie pendant plusieurs siécles, qui n'a été interrompue que par les opinions nouvelles des Scholastiques, qui dans cette matière, comme dans plusieurs autres, ont souvent prévalu aux grandes régles que l'on puise

dans les sources toujours pures de l'ancienne Discipline.

Enfin, nous ajouterions une autorité encore plus singuliere & plus propre à cette Cause, & nous l'emprunterions du Rituel même de Malines imprimé dès l'année 1598. C'est-là que nous vous serions voir que bien loin qu'il soit vrai, comme on vous l'a dit, que l'on ne connoisse point en Flandre, & dans les Pays-Bas, les termes de Célébration, de Bénédiction, d'Administration des Mariages, & qu'on n'y parle des Curés, que comme de simples témoins du consentement des Parties, il n'y a point de Rituel au contraire, dont les expressions s'accordent plus parsaitement avec les termes dont les anciens Peres se servent pour exprimer les sonctions des Parties dans les Mariages des Fidèles.

Vous trouveriez d'abord dans ce Rituel, ce titre si conforme à nos usages, Canones administrationis Sacramenti Matrimonii.

Vous y remarqueriez ensuite un Canon conçu en ces termes: Benedictio nuptiarum à proprio Parocho sieri debet.

Vous y liriez ces paroles aussi fortes que les précédentes: Sacerdos celebraturus Matrimonium, &c.

Et pour ne s'attacher qu'à ce qui est encore plus précis, vous y observeriez sur tout d'un côté, cette sormule importante que le Rituel met dans la bouche du Curé: Et ego tanquam Dei Minister, vos in Matrimonium conjungo; & de l'autre, ces mots qui se trouvent encore dans le même endroit: Sacerdos hujus Sacramenti Minister.

Après cela, MESSIEURS, nous vous laisserions à décider avec quelle apparence on a pu vous dire, que tout le devoir du Curé se réduisoit à une simple assistance corporelle dans la célébration des Mariages qui se contractent dans le Diocèse de Malines.

Mais après toutes ces observations que nous nous contentons d'indiquer en passant, nous sommes obligés de reconnoître que le prétendu désaut de Bénédiction nuptiale ne vous paroît pas encore ici un obstacle insurmontable; & cela, par deux rassons.

L'une, que l'Eglise n'a point prononcé entre l'ancienne

1700.

discipline, d'un côté qui semble attacher à la bénédiction du Prêtre, toute la sainteté du Mariage, & une grande partie des Théologiens Scholastiques, qui ont cru que la seule présence du Curé pouvoit être suffisante; il semble même, que la Congrégation des Cardinaux, établie pour l'interprétation du dernier Concile, ait plus incliné vers cette derniere opinion; & quoique son autorité ne pût pas être citée dans une autre cause, elle est néanmoins de quelque poids dans une affaire qui doit être jugée par les loix d'un Pays où nous apprenons par les Auteurs qui ont écrit sur ces matieres, que l'on tire souvent un grand avantage de ces sortes de décisions (a).

L'autre raison, encore plus puissante que la premiere, qui ne nous permet pas de nous arrêter à ce désaut, c'est que nous ne pouvons sçavoir précisément si la bénédiction exigée par le Rituel a été obmise ou donnée en esset. L'usage du Pays n'est point constamment de marquer dans les Registres, que l'on a satisfait à cette cérémonie. On rapporte plusieurs Extraits non suspects, des Registres publics où l'on ne trouve aucune mention de la Bénédiction nuptiale; on la donne, mais

on n'écrit point qu'on l'a donnée.

Achevons d'expliquer le reste des moyens qui sont de même nature.

Les Témoins, dit-on, n'ont point signé l'Aste de célébration; mais comme il n'y a point de Loi dans les Pays-Bas, ni civile, ni ecclésiastique, qui les oblige à le signer (b), c'est à

(a) On pourroit douter si même dans les Pays-Bas, l'autorité de cette Congrégation pourroit balancer les anciens usages de ces Pays, fondés sur les maximes de la France, l'esprit général des modifications sous lesquelles le Concile de Trente y a été reçu, ayant été de les conserver, & ces termes du Rituel de Malines, tanquam Dei Minister... vos conjungo, décident clairement pour la premiere opinion. L'Auteur de ce Plaidoyer, sans traiter expressément ce point, indique en peu de mots, ce qui doit décider entre ces deux sentimens. L'un est conforme à l'ancienne Discipline, & aux premiers monuments de la Tradition de l'Eglise: l'autre vient de plusieurs Scholastiques. L'un a donc un sondement solide: l'autre n'a été introduit que depuis un certain temps. La régle. Quod semper ... creditum est, peut s'appliquer au premier, & non pas au second. L'un paroit approuvé par l'Eglise; l'autre ne paroit que toléré.

(b) La Déclaration du 9 Avril 1736, sur les Registres des Baptêmes, Mariages, Sépultures, &c. qui est un des sruits du travail de M. le Chancelier d'Aguess au sur la Législation, exige, par l'Article VII, la signature des Témoins au nombre de quatre, au moins, aussi-bien que celle du Césébrant & des Contracsants, dans les Actes de

l'ulage

l'usage à prononcer sur cette question. Or, l'usage prouvé par les mêmes Extraits des registres, nous apprend que toute la preuve des Mariages consiste dans la soi du Curé, qui se contente de les insérer dans les Registres sans même les signer, & dans l'autorité du Registre qui en est regardé comme un monument authentique.

1700.

Le Concile de Trente semble se contenter de cette sormalité: Habeat librum, &cc.

Zypœus marque même, que quand le Mariage ne seroit point du tout inscrit, il ne seroit pas nul, s'il étoit certain qu'il eût été célébré véritablement.

Enfin, le jour & le lieu du Mariage sont incertains.

Le jour paroissoit d'abord suspect d'une antidate; mais cette trim. poss.

Le quidquid suspect d'une antidate; mais cette sur quidquid suspect d'une antidate; mais cette trim. poss.

Le quidquid videri potest sur des la maniere de tenir les Registres.

Quand même cette explication seroit aussi solide qu'elle est pletur per prævraisemblable, il faudroit toujours convenir que le Mariage sentiam Paroquia été inscrit sur le Registre que le 20 Novembre; car il y est placé après un Acte de fiançailles qui est de ce jour.

Donc, pendant quatre jours, l'état des Contractants étoit incertain, Pendebat ex dubià side Ministri, imo ab ipsis contrahentibus.

S'il falloit même ajouter foi aux Nouvelles publiques, nous dirions ici que le Mariage a été célébré dès le 11 Novembre la Gazette dit que le Duc de Guise a déclaré le 3 Décembre à Bruxelles, le Mariage qu'il avoit contracté le 11 Novembre précédent.

Si le jour de la célébration est incertain, le lieu l'est encore plus; il n'est marqué ni dans l'Acte inscrit sur le Registre, ni dans le certificat de Charles de Mansseld; & ce n'est que par ce qui a été dit dans la plaidoierie de cette Cause, que nous

Notitia Juris Belgici, Lib. 5, Cap. 2. Idem. Refp. Jur. Can. Tit. Qui accus. matrim. post.

Lt quidquid videri potest sidei testium deesse, hodie suppletur per præsentiam Paroz chi,

célébration de Mariage, ou qu'il y soit sait mention de la Déclaration de ceux qui ne sçauroient ou ne pourroient figner. Et l'Article IX. désend d'écrire les Actes de célébration sur des seuilles volantes, à peine de déchéance de tous avantages portés par le Contrat de Mariage, même de privation des effets civils.

Tome V.

pouvons apprendre que le Mariage fut célébré dans la Chapelle de l'Hôtel de Grimberghes.

L'incertitude du lieu est regardée par tous les Auteurs comme un argument de clandestinité; & si l'on prétend que ce lieu est une Chapelle domestique, on retombe encore, non-seulement dans une autre suspicion de mystere & d'obscurité, mais dans une contravention manifeste au Rituel de Malines, qui ordonne aux Curés de ne célébrer les Mariages que dans l'Eglise: Sacerdos celebret Matrimonium in Ecclesia tantiim. On ne rapporte point de permission de l'Archevêque, ainsi le Droit & le Fait sont également certains sur ce point, mais également incapables de rompre le lien du Mariage.

Que nous reste-t-il donc, après avoir prouvé par une induction exacte de toutes ces prétendues nullités, qu'il n'y en a pas une qui, considérée séparément, puisse entraîner avec soi la ruine du Mariage où elle se trouve? Que nous restet-il, encore une fois, si ce n'est de réunir ce que nous avons divisé, & de vous dire, que quoique ces moyens, détachés les uns des autres, ne soient peut-être pas absolument décisifs, il est difficile néanmoins de résister à l'impression qu'ils sont, lorsque leur force est réunie, & comme rassemblée en un seul

point.

Traçons donc ici, d'un seul coup de pinceau, la description abrégée, & la peinture générale du Mariage que nous examinons.

Un François, & un fils de famille, fort du Royaume, pour un crime qui le jette entre les bras des Etrangers; il acquiert, dans leur pays, une espece de domicile, qui n'est fondé que fur la mort civile, par laquelle il avoit été retranché en France du nombre des Citoyens. Il trouve, dans Bruxelles, une Veuve d'une naissance distinguée, mais qui n'avoit pour dot qu'une beauté, plus fatale encore à elle-même qu'aux autres. Il l'épouse, oubliant également les engagements qui l'attachoient, & à sa famille & à sa patrie. Nulle publication de bans ne précéde son Mariage, une dispense sans cause, & accordée par un Ministre dont le pouvoir est douteux, est le voile

fous lequel on cache, & le violement des Loix, & le renversement de la discipline; des témoins dévoués à la Maison de Berghes, sont les seuls confidens du Mariage d'un Duc de Guise, d'un Général de l'Armée de l'Empereur & de l'Espagne, qui devoit naturellement avoir tout le Camp & toute la Ville de Bruxelles pour témoins. On ignore jusqu'au jour de la célébration. Quatre jours, au moins, se sont écoulés, avant qu'on en ait ofé confier la preuve aux Registres publics; le lieu même où ce mystere s'accomplit, est absolument inconnu; & si l'on veut bien nous l'apprendre, après cinquante-huit années, c'est pour nous découvrir encore une nouvelle infraction des Loix Ecclésiastiques du Diocèse de Malines, qui enjoignent aux Curés de ne célébrer les Mariages que dans le lieu qui représente l'assemblée des Fidèles. Ce Mariage est un fecret pendant trois semaines, dans Bruxelles même où il est contracté; car nous pouvons, au moins sur un fait de cette qualité, donner quelque créance aux Nouvelles publiques Telles sont, Messieurs, toutes les circonstances dans lesquelles on porte ce Mariage aux yeux de la Justice : circonstances nouvelles, fingulieres, incroyables, dont le concours semble former une preuve parfaite de clandestinité.

Mais suspendons encore notre Jugement; ne regardons point toutes ces circonstances comme véritablement décisives, ne leur donnons point d'autre nom que celui de suspicions générales, ou de simples préjugés contre le Mariage dont il s'agit, & venons à la grande & importante Nullité, qui fait le nœud de toute la dissiculté de cette premiere Partie de la Cause, nous voulons parler du désaut de la présence du propre Curé: désaut essentiel dans le Droit; mais est-il véritable dans le Fait? C'est l'unique question qui nous reste à examiner, par rapport au Mariage considéré dans son principe & dans son commencement.

Ne nous arrêtons point ici à prouver ce qui n'a pas été contesté dans cette Cause. Il n'y a point de Loi plus fainte, plus falutaire, plus inviolable, dans tout ce qui regarde la célébration des Mariages, que la nécessité de la présence du

propre Curé; Loi qui fait, en même temps, & la sûreté des familles, & le repos des Législateurs. Unique conservatrice de la sagesse du contrat civil, & de la sainteté du Sacrement, elle a mérité d'être reçue avec soumission par les pays qui ont accepté la discipline du Concile de Trente, & d'être ensin imitée avec joie par les Etats qui ne l'ont point reçue; & nous pouvons justement l'appeller une regle du Droit des Gens, dans la célébration du Mariage des Chrétiens.

Les Conciles de Malines & de Cambray, tenus depuis le Concile de Trente, ne se sont pas contentés d'exécuter cette Loi, ils ont cherché encore à en assurer l'observation par de nouvelles précautions; & soit que l'on examine ces Conciles, soit que l'on considére les Rituels de ces Archevêchés, on reconnoît partout, qu'il n'y a aucun point dans la discipline Ecclésiastique pour lequel les Pays-Bas ayent plus de vénération.

C'est donc de l'examen d'une Loi si respectable qu'il s'agit aujourd'hui; & pour mettre la question dans tout son jour, supposons, ce qui vous a été observé par les deux Parties, que Charles de Mansseld, qui a célébré le Mariage de M. le Duc de Guise, n'a pu être considéré comme le véritable Ministre de l'Eglise, dans l'esprit du Concile général & des Conciles particuliers, qu'en deux qualités différentes, ou comme Vicaire général des Armées, délégué par l'Archevêque de Malines, ou comme représentant le Pasteur ordinaire, & délégué par le Curé de Sainte Gudule.

Telle est, en ce point, la différente condition des Parties, qu'il semble sussifiant à celle de Me Nouet d'établir solidement l'une ou l'autre de ces qualités; au lieu que l'on prétend qu'il seroit inutile aux Parties de Me Robert d'avoir essacé l'une, s'ils ne pouvoient parvenir à détruire l'autre.

Mais, sans pousser plus loin ces réflexions générales, commençons d'abord par examiner, quel étoit le pouvoir & les fonctions de Charles de Mansfeld, en qualité de Vicaire général des Armées: cherchons ensuite, quel titre & quel caractere la permission du Curé de Sainte Gudule a pu lui im-

primer; & quelqu'importantes que soient ces deux questions, tâchons néanmoins de les rensermer dans des bornes étroites.

Remarquons d'abord, que toutes les difficultés qui ont été formées, touchant le pouvoir du Vicaire général des Armées, se rédussent à deux points principaux:

Le premier, consiste à sçavoir, si son autorité s'étendoit

même sur la célébration des Mariages:

Le second, si M. de Guise pouvoit y être soumis, soit par rapport à la dignité de sa personne, soit par rapport à la qua-

lité du lieu dans lequel le Mariage a été célébré.

Sur le premier point, après avoir supposé avec tous les Docteurs, que tout privilege, toute délégation, toute exception du Droit commun, est odieuse, & que par conséquent elle ne doit pas être facilement étendue, nous croyons, Messieurs, que l'on peut, ou considérer le Bref de la délégation Apostolique en lui-même, ou l'envisager dans l'usage qui l'a interprété.

Si nous l'examinons d'abord en lui-même, son esprit & ses dispositions, l'opinion des plus graves Auteurs, & même les sentiments des Docteurs les plus relâchés, semblent réclamer également contre l'exercice de ce pouvoir que les Vicaires généraux se sont attribué, dans la suite, de célébrer les

Mariages.

Sans nous étendre sur les preuves de cette vérité, qui n'est pas absolument essentielle à la décision de cette Cause, contentons-nous de faire quelques observations générales.

1°. Sur l'esprit du Bref, qui donne à l'Archevêque de Malines une Jurisdiction extraordinaire sur les Armées du Roi d'Espagne dans les Pays-Bas.

Quel est le motif de cette délégation? Nous serons obligés

de le répéter plus d'une fois.

Il arrive plusieurs choses dans les Armées, dit le Pape, qui demandent le secours & la vigilance d'une personne constituée en dignité Ecclésiastique, parce qu'il n'est pas facile de recourir, ou aux Ordinaires, ou au Saint Siege.

Cum Militantibus multa sæpe pertingant, in quibus pro salubri

directione, & animarum falute eorum qui in Castris degunt, & versantur, proque cognoscendis & decidendis inter eos causis & controversiis ad forum ecclesiasticum pertinentibus. Operâ & industriâ unius personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ opusest, propterea quod non facilè ad locorum Ordinarios, aut ad nos, & Sedem Apostolicam recursus haberi potest.

C'est ainsi que le Pape explique les motifs de la délégation. Pesons-en tous les termes, & voyons si l'administration du

Mariage y est comprise.

Cum Militantibus multa sapè pertingant, &c. Il n'y a perfonne qui ne conçoive d'abord par ces termes, une idée d'accidens, d'occasions subites, d'événements fortuits. Mettrat-on le Mariage dans le nombre de ces sortes de rencontres inopinées?

Le Pape ajoute, que dans ces cas imprévus qui se trouvent dans les Armées, on ne peut recourir facilement aux Ordinai-

res, encore moins au Saint Siege.

Dira-t-on encore que cela convienne au Mariage? Est-il donc si dissicile, ou d'obtenir une permission de l'Evêque pour célébrer le Mariage dans le Camp, ou de dissérer son accomplissement jusqu'après la campagne? Est-ce là un de ces cas, où la dissiculté de s'adresser à la Jurisdiction ordinaire puisse être un fondement solide de la Jurisdiction déléguée?

2°. Si l'esprit du Bres pouvoit être douteux, ses dispositions

acheveroient de l'éclaircir & de le fixer absolument.

Qu'on entre dans le détail des clauses qu'il contient, qu'on parcoure les différentes especes de pouvoir qu'il donne au Vicaire délégué, il n'y en a pas une seule qui ne convienne uniquement au motif général exprimé dans le commencement de ce titre, & qui ne se renserme dans les cas de nécessité:

Exercer sommairement, & sans aucune sorme de justice ordinaire, une Jurisdiction Ecclésiastique sur les Prêtres Séculiers ou Réguliers, & sur les Laïcs, dans les cas de Droit:

Entendre les Confessions de toute l'Armée, absoudre, sous certaines conditions, de tous les Cas réservés aux Évêques & au Saint Siege:

Permettre aux Officiers principaux de l'Armée d'avoir un Autel portatif:

1700.

Réconcilier les Eglises, les Chapelles, les Cimetières profanés, dans les lieux où l'Armée se trouvera.

Voilà, MESSIEURS, l'énumération de tous les Cas qui sont rensermés dans la disposition de la Bulle.

Vous voyez, par ce seul dénombrement, que comme nous l'avons déja dit, il n'y en a aucun qui ne suppose, d'un côté, une nécessité pressante, & de l'autre, une impossibilité morale d'obtenir le secours de la Jurisdiction ordinaire.

3°. Il est vrai que l'on observe dans ce Bref quelques clauses générales, dont nous osons dire que l'on a abusé, contre l'intention du Pape, pour étendre le pouvoir du Vicaire général; & c'est ici où nous aurons besoin de l'autorité de quelques Docteurs, pour achever de déterminer le véritable sens de la Bulle.

Deux seules clauses peuvent faire le sujet de la difficulté.

L'une, est celle qui donne au Commissaire Apostolique, omnem & quamcumque Jurisdictionem Ecclesiasticam, in eos qui ibi pro Sacramentis Ecclesiasticis militibus ministrandis pro tempore erunt .... perinde ac si quoad Clericos Sæculares eorum verus Præsul & Pastor, quoad Regulares verò illorum Superior Generalis esset.

L'autre clause, est celle qui, après avoir expliqué toutes les sonctions du Vicaire des Armées, ajoute en général le droit de saire & d'exécuter tout ce qui semblera nécessaire & convenable dans les cas ci-dessus exprimés.... Cateraque faciendi & exequendi in pramissis necessaria, & quomodolibet opportuna.

Retranchons d'abord cette clause, qui est manisestement restreinte par les termes mêmes dans lesquels elle est conçue, aux dispositions nommément exprimées dans le Bref: Catera faciendi in pramissis necessaria, &c.

Il ne reste donc plus que la premiere clause, qui puisse mériter quelque attention; mais plus nous l'examinons, plus nous sommes surpris de voir que, sur un sondement aussi soible,

on ait élevé un pouvoir aussi important que celui de célébrer les Mariages.

Premiere observation sur les termes de cette clause. Elle n'accorde pas même directement, le pouvoir d'administrer les Sacrements. Elle donne seulement toute sorte d'autorité, toute sorte de Jurisdiction, à l'Evêque Militaire, sur les Prêtres qui seront établis dans l'Armée pour administrer les Sacrements aux Soldats. Ce n'est donc qu'en passant, ce n'est que par une simple énonciation, que le Bref parle en général des Sacrements; & comment pourroit-on conclure de cette énonciation, que le pouvoir d'administrer toutes sortes de Sacrements, & même le Mariage, est accordé au Vicaire de l'Armée, puisqu'il n'y est fait mention des Sacrements que pour marquer ce fait, & non pour attribuer aucun droit? In eos qui ibi pro Sacramentis Ecclesiassicis Militibus ministrandis erunt.

Seconde Observation. Quand même le pouvoir d'administrer les Sacrements seroit nommément, expressément, directement accordé par cette clause, pourroit on soutenir que la célébration des Mariages y seroit rensermée?

Ici, Messieurs, & les maximes générales, & la qualité particuliere du Bref, s'élevent également contre cette prétention.

Dans la thèse générale, c'est un principe établi par Pontius, par Zypœus, & par la plus saine partie des Canonistes, que le pouvoir d'administrer les Mariages, est si délicat, si important, si dangereux, qu'il doit être nommément compris dans la permission d'administrer les Sacrements, ou du moins, qu'il faut que cette permission contienne ces mots essentiels: Omnia & quæcumque Sacramenta.

Les Docteurs les plus relâchés foutiennent ce sentiment, comme les plus sévères; & celui même que vous n'avez jamais sousser que l'on citât en cette Audience, & qui mériteroit de ne l'être en aucun endroit, Sanchez, dont nous prononçons le nom avec peine dans la place que nous avons l'honneur de remplir, n'a pu s'empêcher, en cette occasion,

d'être

dans le parti de la régle, & de s'attacher à la seule opinion qui puisse paroître légitime.

1700.

Comment donc peut-il se faire qu'on vous l'ait cité comme savorable à l'extension que l'on a donnée à la Bulle? Le voici, MESSIEURS, & il est facile de concilier cette contrariété par une seule distinction.

Dans quels cas les Docteurs, & entr'autres celui dont nous sommes forcés d'examiner l'autorité, ont-ils décidé qu'un pouvoir général comprenoit même l'administration des Mariages? C'est lorsque ce pouvoir est donné pour exercer tout ce qui appartient à la cure des ames : Cùm datur licentia alicui, ut exerceat pertinentia ad animarum curam:

Alors la généralité de ces termes comprend, sans difficulté, la célébration du Mariage, qui fait une partie essentielle du soin des ames & de la sollicitude pastorale.

Mais lorsqu'au contraire, on s'est contenté de permettre l'administration des Sacremens, alors on distingue, comme on vous l'a dit, entre les Sacremens que les Théologiens appellent Sacremens de nécessité, & ceux auxquels ils donnent le nom de Sacremens de volonté.

Les premiers, sont censés compris dans les concessions générales: les autres méritent une expression spéciale, & une mention particuliere.

Si ces maximes étoient véritables avant le Concile de Trente, quanto magis, depuis ce Concile, qui a rendu la permission expresse de l'Ordinaire ou du Curé, absolument nécessaire dans la célébration des Mariages.

Sanchez lui-même, qui doit avoir encore plus de poids qu'un autre Docteur, lorsqu'il parle de la régularité de la discipline, Sanchez nous rapporte un exemple, qui est celui de tous les exemples qui a le plus de rapport avec la délégation Apostolique que nous examinons.

Il parle deux fois des Bulles générales accordées pour les Croisades, & deux fois il soutient, que quoique ces Bulles contiennent une faculté générale d'administrer les Sacremens, elles ne doivent jamais être appliquées à la célébration des

Tome V.

Mariages: Quia videtur ea licentia intelligenda de Sacramentis Confessionis & Eucharistia, qua sunt maxima necessitatis.

L'esprit général de l'Eglise s'accorde donc parfaitement avec l'esprit & l'intention particuliere du Souverain Pontise, qui a accordé le Bref que nous examinons; & l'un & l'autre concourent également à restraindre, à limiter ces sortes de concessions ou de délégations générales, aux seuls Sacremens de nécessité; & s'il falloit encore ajouter de nouvelles raisons, nous releverions ici la difference essentielle qui se trouve entre le Bref de 1626, & celui qu'on a fait renouveller en 1670.

On a inséré dans le dernier ces termes essentiels, qui ne se trouvent point dans le premier.

Mais quelque solides que soient toutes ces raisons, lorsque nous envisageons le Bref en lui-même, avouons qu'elles changent de face, lorsque nous les comparons avec l'usage qui l'a fuivi.

Or, quel a été cet usage? C'est, Messieurs, ce que nous apprenons par la bouche d'un témoin irréprochable. Nous entendons parler de Zypœus, Official d'Anvers, dont on a eu raison de citer les Ecrits avec éloge, témoin non suspect, encore une fois, puisqu'étant occupé des régles du Droit commun, & plein des grands principes par lesquels on doit fixer les bornes de la Jurisdiction ordinaire & de la Jurisdiction déléguée, il a lui-même foutenu, dans le Livre premier de ses Consultations canoniques, que l'esprit, que les termes du Bref, que les maximes générales & particulieres résistoient également au pouvoir que les Vicaires Militaires s'étoient attribué de célébrer les Mariages des Soldats.

Cependant ce même Auteur atteste la certitude de l'usage, non-seulément dans le même endroit où il en attaque le fondement, mais encore dans le quatriéme Livre de ses Consultations, Consult. 14, qui commence par ces termes:

Matrimonium ut contrahi debet coram proprio cujusque Parocho ex Concilio Tridentino; ita Miles coram proprio etiam Parocho contrahere hic intelligitur, dum contrahit coram cohortis sua sacellio à Vicario Generali Exercitûs Belgican ex delegatione =

1700.

Il assure encore cette vérité dans la Consult. 23.

Il prétend même, comme on vous l'a dit, que cet usage est prouvé par les Concordats passés entre les Ordinaires & l'Archevêque de Malines, pour l'exécution du Bref; mais, sans examiner si ces Concordats, qui ne parlent point de la célébration des Mariages, ont donné néanmoins la naissance à l'établissement de cette coutume, il est certain, au moins, qu'elle avoit passé en force de Loi du temps de Zypœus; & ce qui est encore plus important à observer, c'est que son Livre des Consultations canoniques a été imprimé la premiere sois en l'année 1638, c'est-à-dire, environ dans le temps de la cé-lébration du Mariage de M. le Duc de Guise.

Il est inutile après cela, d'examiner si cet usage étoit légitime.

Trois propositions également certaines:

L'une, que, quoiqu'il soit opposé à l'esprit de la Bulle, il n'est pas néanmoins absolument contraire à ses termes:

L'autre, que l'usage a donc pû l'étendre, sans que l'on puisse

dire, Titulus perpetuò clamat, &c.

La troisième, que cet usage a été observé sous les yeux des Ordinaires, uniquement intéressés à s'y opposer; ils l'ont sous-fert, ils l'ont approuvé par leur silence. Zypœus a donc raison de conclure, que cette espéce de ratification ou de ratihabition générale qui comprend & le présent & le passé, peut s'étendre aussi sur l'avenir, & assurer les mariages contractés sur la foi de cet usage, contre toute sorte d'événements: Ratihabitio de præsenti & præterito sanat in omnem eventum castrensium Matrimonia.

Ainsi, si nous ne pouvons point dire, en cette occasion, Optima legum interpres consuctudo, disons au moins, Error communis facit jus; car il s'agit ici, de Jurisdictione non de Ordine.

Exemple du Curé intrus, qui est, in quasi possessione beneficii.

Mais ce pouvoir, que l'usage a étendu par rapport à la matiere, doit-il aussi être étendu par rapport aux personnes ? C'est la seconde difficulté que nous avons à examiner sur la Jurisdiction du Vicaire général de l'Armée.

Et comme cette difficulté, peut devenir un principe de décision dans cette Cause, soussirez, Messieurs, que nous supposions ici quelques faits historiques qui peuvent donner un grand jour à toutes les observations que nous serons dans la suite sur une question si importante.

L'établissement ou la délégation d'un Vicaire Apostolique dans les Armées du Roi d'Espagne, est plus ancienne que ce siécle.

Dès l'année 1594, le Pape adressa un Bres à l'Archevêque de Cambray, par lequel il le choisissoit pour exercer cette sonction.

Ce même pouvoir sut accordé à l'Archevêque de Malines en l'année 1597; & depuis ce temps-là, cet Archevêque a toujours été en possession d'être appellé par le Saint Siège, à l'exercice de ce ministere.

La Trêve que les Provinces-Unies firent en 1609 avec le Roi d'Espagne, sit apparemment cesser la Jurisdiction du Vicaire délégué, elle fut du moins suspendue comme la guerre; mais la guerre ayant recommencé en 1621, il y a lieu de croire, que le pouvoir du Commissaire Apostolique commença à revivre avec elle. Mais sans examiner les conjectures, qui semblent établir la vérité de ce Fait, attachons-nous à ce qui est absolument certain; & disons seulement, que le Pape Ûrbain VIII. renouvella le pouvoir & l'autorité de la délégation en l'année 1626, par le Bref qui est devenu si célébre dans cette Cause; que ce Bref n'a fini qu'avec la guerre, c'est-à-dire, qu'il a duré jusqu'à la paix des Pyrénées; & qu'enfin, dans les deux dernieres guerres qui ont agité si longtemps la France & l'Espagne, il paroît que la même délégation a encore été accordée par le Saint Siege, à l'Archevêque de Malines.

Telle a été, Messieurs, l'origine, le progrès, & les suites

de ce pouvoir extraordinaire qui paroît si contraire à nos mœurs, mais qui a été desiré plusieurs fois, & toujours reçu par les Pays-Bas avec approbation.

Il n'y a eu que les Evêques qui ayent supporté avec impatience cette puissance nouvelle, qui les dépouilloit d'une partie de leur Jurisdiction.

Leurs plaintes suivirent de près l'établissement du Vicaire général, mais elles furent bien-tôt appaifées par les Concordats dont on vous a parlé: Concordats passés en l'année 1595, renouvellés en 1624 & en 1628, qui semblent avoir rétabli la paix & l'union entre l'Archevêque de Malines & les autres Evêques des Pays Bas.

Outre cette premiere espéce de Loi, qui a interprêté le Bref du Pape, nous trouvons encore une Ordonnance de l'Arche-

vêque de Malines, qui peut y avoir quelque rapport.

C'est celle dont la Partie de Me Nouet prétend tirer de si grands avantages. Ordonnance de l'année 1638, qui fait défenses aux Curés de marier les Soldats, sans la permission ou le consentement par écrit du Vicaire général de l'Armée, ou du Chapelain de leur Régiment.

Voilà, Messieurs, quels sont tous les Actes authentiques par lesquels on peut juger du pouvoir & de l'autorité que la qualité de Commissaire Apostolique donnoit à Charles de

Mansfeld, sur la personne de M. le Duc de Guise.

Après vous avoir donné une premiere idée de ces Actes, cherchons à en pénétrer le véritable esprit; & pour y parvenir, envisageons d'abord le Bref en lui-même, & voyons si l'on peut présumer qu'il s'applique à la personne de M. le Duc de Guise, demeurant actuellement dans la Ville de Bruxelles. Considérons ensuite ce même Bref, par rapport aux Loix qui l'ont suivi, c'est-à-dire, aux Concordats des Evêques, & aux Ordonnances de l'Archevêque de Malines. Enfin, examinons les preuves de cet usage qu'on allégue, & par lequel on prétend que ce Bref a été interprêté en faveur de la Partie de Me Nouet; c'est par cette voye que nous espérons de parvenir à la connoissance certaine de la vérité.

Le Bref en lui-même. Réflexion générale.

C'est déja donner une grande extension à un privilége de la qualité de celui dont il s'agit, que de l'appliquer à la célébration des Mariages, qui certainement n'est comprise, ni dans ses termes, ni dans son esprit.

Mais, c'est étendre l'extension même, que de vouloir qu'un privilége, qui n'est accordé que pour exercer une Jurisdiction sur le Camp & sur l'Armée, puisse avoir lieu dans les Villes, & sur une personne de la naissance & du rang de M. le Duc de Guise.

Rien donc qui foit moins favorable que l'interprétation étendue que l'on donne au Bref du Pape.

Mais est-elle juste en soi, quoique peu savorable; c'est ce qu'il saut examiner plus en détail.

Le préambule, le dispositif, tout conspire à exclure cette explication.

Le préambule.

Quels termes plus forts & plus décisifs, que ceux qu'on vous a lûs tant de fois ? 1°. Pro salubri directione, & animarum salute eorum qui in Castris degunt & versantur.

C'est donc avec raison, que Charles de Mansseld dit luimême dans les Traités dont nous allons vous parler incontinent, que le lieu qui sert de théatre à la guerre, est à proprement parler, le territoire, ou si l'on veut, le diocèse de l'Evêque Militaire, auquel on donne le nom de Vicaire général des Armées.

Pour quelles personnes sa Jurisdiction a-t-elle été établie? Pour ceux qui vivent, qui habitent continuellement dans le Camp, Qui in Castris degunt & versantur.

On ne sçauroit trop remarquer la force de ces termes, qui marquent une espéce de domicile du Soldat dans l'Armée; degere emporte avec soi, l'idée d'une habitation constante, & presque perpétuelle.

Or, qui pourra appliquer ces mots à M. le Duc de Guise? Etoit-il dans l'Armée, lorsqu'il a contracté le Mariage dont il

s'agit? Etoit-il même, tellement attaché à cette Armée, que l'on pût dire, qu'il n'avoit point d'autre demeure? Qui ne voit 1700. combien cette interprétation est forcée, &c.

2°. Le préambule ajoute le motif de la disposition.

Propterea quòd non facilè ad locorum Ordinarios recursus

haberi potest.

Qui dira, que M. le Duc de Guise dans Bruxelles, c'est-àdire, dans la Capitale des Pays-Bas, au milieu de la Cour de l'Archiduc, ne pouvoit pas trouver de Pasteur ordinaire auquel il fût facile de s'adresser?

Et que deviendra la Jurisdiction du Vicaire général, si son principal fondement est détruit; & si la seule cause, le seul motif d'un privilége si extraordinaire est anéantie, comment le privilége pourra-t-il subsister?

Le dispositif.

Il semble que la clarté croisse, que les ténébres se dissipent, & que la vérité éclate dans toute sa pureté, à mesure que l'on avance dans la lecture du but.

Sur qui le Pape donne-t-il toute Jurisdiction au Vicaire Apostolique? directement sur les Clercs, indirectement sur les Laïcs; mais avec cette restriction importante, Qui tamen in propria Diæcesi non sunt sub quâ illorum Ordinarii Jurisdictionem suam ordinariam in eos exercere possunt.

Toutes les réflexions que l'on pourroit faire sur ces paroles, ne serviroient qu'à les obscurcir. Nous osons dire, que quand le Bref auroit été dressé par rapport à la décision de cette Cause, on n'auroit pû y mettre une disposition plus claire, plus précise, pour exclure le cas dont il s'agit, du nombre de ceux qui sont

soumis à la Jurisdiction extraordinaire du Délégué.

Supposons, en effet, qu'on eût voulu marquer dans ce Bref, qu'un Général d'armée, & tous les autres Officiers, ne pourroient se marier devant le Vicaire Militaire, dans les Villes, & dans les autres lieux où la Jurisdiction ordinaire peut exercer librement toutes ses fonctions. Que devoit on, ou plutôt que pouvoit-on faire, si ce n'est de décider en général, que l'autorité du Délégué ne s'étendroit point sur la personne de

ceux qui seroient dans leur diocèse, en état de s'adresser à leur Pasteur naturel.

Voilà ce que l'on devoit faire pour prévenir le cas dont il s'agit, & voilà en même-temps ce que l'on a fait : ce cas est arrivé; qui osera dire, qu'il n'est pas dans l'exception de la Loi?

Si le Bref étoit le feul titre par lequel on pût décider la Question que nous examinons, pourroit-elle paroître douteuse & problêmatique; quoi de plus simple & de plus facile à décider? Et ne devroit-on pas raisonner en cette maniere?

Il s'agit de sçavoir, si un Vicaire général des Armées du Roi d'Espagne, a pû être considéré comme le propre Curé & le Pasteur légitime de M. le Duc de Guise.

Voyons d'abord quel est son titre; mais nous trouvons en le lisant, qu'il n'est établi que pour le secours de ceux qui demeurent dans le Camp, c'est-à-dire, qu'il est institué pour l'Armée, & non pour les Villes. Cette expression inspire d'abord quelque défiance du droit du Vicaire général. Nous allons plus loin, & nous voyons que cette Jurisdiction extraordinaire ne lui est accordée, que parce qu'il est souvent très-difficile dans les Armées, d'avoir recours aux Ordinaires, alors les doutes augmentent, & l'on a de la peine à concevoir comment on pourra persuader aux homines qu'un Duc de Guife ne pouvoit avoir recours aux Supérieurs ordinaires dans la Ville de Bruxelles. Enfin, nous lisons un peu plus bas, que ceux qui sont dans le lieu de leur demeure, où ils peuvent facilement jouir du secours de la Jurisdiction ordinaire, ne scauroient plus s'adresser au Vicaire général; c'est en ce moment, que la difficulté semble devenir insurmontable, & que l'on est prêt à conclure, que pour confondre le Ministre du Mariage dont il s'agit, il suffit de lui opposer son propre titre, & que rien ne détruit davantage sa prétendue Jurisdiction, que le Bref même, sur le fondement duquel il ose l'élever.

Ajoutons à tout cela que l'esprit, que les termes, que l'esset de la délégation Apostolique, s'appliquent beaucoup plus naturellement naturellement aux simples Soldats, qu'aux Officiers, & surtout à un Général d'armée. Que si les Evêques ont souffert, que contre la premiere intention du Pape, les Vicaires Militaires se soient attribué indirectement le pouvoir de célébrer des Mariages, ils n'ont eu cette tolérance, que parce qu'ils ont cru que les Vicaires, que les Chapelains de l'armée connoissoient souvent mieux l'état & la condition des simples Soldats, que les Curés ausquels ils pourroient s'adresser; mais que cette raison ne peut jamais convenir à une personne du rang & de l'élévation de M. le Duc de Guise, Chef des armées de l'Empereur & du Roi d'Espagne.

Ce seul nom, cette seule qualité, réclament perpétuellement contre l'entreprise du Vicaire général. Il n'en faudroit presque pas davantage, pour montrer combien il a abusé du pouvoir que le Pape & l'Archevêque de Malines ne lui

avoient pas confié pour l'exercer si indignement.

Mais, c'est trop s'arrêter au Bref même. Voyons si les Concordats & les autres Loix qui l'ont suivi, ont dérogé à sa disposition.

Ici, Messieurs, nous avouons que nous avons été surpris d'entendre citer ces Concordats comme favorables à la Cause de la Dame Comtesse de Bossu: nous les avions jusques-là regardés comme un des plus forts arguments que l'on pût lui opposer; & quelque tour ingénieux qu'on ait voulu leur donner, nous ne pouvons nous empêcher de les considérer encore comme des titres aussi forts que le Bres même, pour condamner le mauvais usage que Charles de Mansfeld a fait de son autorité.

Trois articles importants dans ces Concordats.

Nous ne parlons point du premier, par lequel il est dit, que le Gouverneur des Pays-Bas n'est point soumis à la Jurisdiction du Vicaire général, si ce n'est pendant qu'il est actuellement dans l'armée.

Attachons-nous à trois autres, qui peuvent avoir une relation plus immédiate à la matiere que nous traitons.

Tome V.

1700.

## PREMIER ARTICLE.

Similiter omnes nobiles & alii inferiores qui, cessante exercitu, habent suos ordinarios in his partibus, quando subsistunt iis in locis ubi est fixum eorum domicilium, censentur subditi eorum-dem locorum Ordinariis, etiamsi alioqui habeant officia & sti-pendia ratione dicti exercitus.

## SECOND ARTICLE.

Qui verò non habent in his partibus suos ordinarios, & castra sequuntur, habentque officia & stipendia regia ratione ejustem exercitus, ii censentur, quamdiù exercitus consistit, subditi Delegato Apostolico.

## TROISIEME ARTICLE.

Personæ autem castra sectantes, & ad exercitum spectantes, si de exercitu sese ad tempus negotiorum causa ad urbes, & alia loca extra exercitum recipiant, manent in omnibus subjecti Delegato Apostolico.

Par le premier de ces articles, les Nobles qui ont un domicile fixe dans les Pays-Bas, & qui se retirent dans les heux où ils ont leur domicile ordinaire, rentrent aussi-tôt sous le joug & l'autorité de leur Supérieur naturel.

Par le second, ceux qui n'ont point de domicile ordinaire dans les Pays-Bas, sont soumis au Vicaire général tant que l'armée est assemblée; ce que Charles de Mansseld, dans la Paraphrase qu'il a laissée sur cet article, étend avec raison, aux corps de troupes qui sont en quartier d'hyver. Les Ossiciers étant obligés d'y être avec leurs Soldats, demeurent aussi soumis au Subdélégué du St. Siége.

Enfin, par le troisième, tous ceux en général, qui suivent l'armée, & qui la quittent pour un temps, pendant que leur

devoir les y fait réputer présents, demeurent aussi assujettis à l'autorité du Vicaire Apostolique.

1700.

Tel est le précis de ces trois articles.

Nous croyons pouvoir dire, qu'il n'y en a pas un qui ne contienne une décision contre l'usurpation que Charles de Mansfeld a faite en mariant M. le Duc de Guise, en qualité de Vicaire Militaire.

Argument tiré du premier article.

Tous les Nobles qui reviennent dans le lieu de leur demeure ordinaire, sont affranchis de la Jurisdiction du Délégué, & soumis à la Jurisdiction de leurs Evêques.

En faut-il davantage, pour décider la question du pouvoir de Charles de Mansfeld?

Dira-t-on que M. de Guise n'avoit point de domicile, ou dira-t-on, qu'il ne l'avoit pas à Bruxelles?

Dire que M. de Guise n'avoit point de domicile, absurdum, ce seroit faire un vagabond du Général des armées de l'Empereur & du Roi d'Espagne.

Dire que son domicile n'étoit pas à Bruxelles, absurdius, tous ceux qui servent le Roi d'Espagne en Flandre, ne peuvent être censés avoir leur domicile ailleurs que dans la Capitale des Pays-Bas; exemple de Paris, réputé domicile de tous les grands Seigneurs qui n'en ont point d'autre de fait.

Or, si le domicile de M. de Guise étoit à Bruxelles, le premier article des Concordats, exclud toute Jurisdiction du Subdélégué Apostolique. Donc, &c.

Cet argument est d'autant plus fort, que suivant l'aveu même de Charles de Mansfeld, dans un Traité dont nous parlerons incontinent avec plus d'étendue, il ne s'agit point dans cette question d'examiner scrupuleusement la qualité du domicile, on regarde plutôt la demeure, l'habitation actuelle, & pour nous servir de ses termes mêmes, quasi domicilium.

Après avoir marqué que le Gouverneur des Pays-Bas est soumis, non au Vicaire Militaire, mais à l'Evêque de son

.

domicile ou de son habitation; il ajoute ces paroles remarquables: Eâdem ratione alii qui domicilium vel quasi domicilium habent, quando in illis subsistant.

Or peut-on dire que M. le Duc de Guise n'avoit pas au

moins un quasi domicile dans la Ville de Bruxelles?

Argument tiré du second article.

Quand même on voudroir soutenir que M. le Duc de Guise n'avoit aucune espece de domicile dans les Pays-Bas, quene seroit la Loi qu'il faudroit suivre, ce seroit celle de l'art. 2.

Qui décide expressément que les Officiers qui n'ont point de domicile dans les Pays-Bis, sont soumis au Délégué Apostolique, quandiù exercitus consistet. Donc, quand l'armée n'est plus assemblée, quand le devoir des Officiers leur permet de la quitter, ils cessent de reconnoître l'autorité du Vicaire des armées.

C'est ainsi que Zypœus explique cet article, dans ses réponses du Droit canonique, au tit. de off. jud. Delegati.

Et c'est ici, Messieurs, que pour mieux comprendre son raisonnement, il faut joindre l'article trois au second que nous examinons.

L'art. 3. décide en général, que toutes personnes attachées au camp & à l'armée, demeurent sujettes à la Jurisdiction du Délégué, quoiqu'elles soient pour un temps dans une Ville, ou dans un autre lieu éloigné de leur station Militaire.

Pourquoi, dit Zypœus, l'art. 2. décide-t-il que ceux qui n'ont point de domicile ordinaire dans les Pays-Bas, sont seu-lement soumis au Délégué Apostolique, tant que l'armée est en campagne, quamdiù exercitus consistit; & pourquoi au contraire, l'article suivant semble-t-il décider le contraire, en dissat que ceux qui sont attachés au camp, demeurent toujours assujettis à ce même Subdélégué, quoiqu'ils soient absens de l'armée?

C'est, dit cet Auteur, que l'art. 2. a lieu pour les étrangers qui ont dans les Pays-Bas une demeure comparée en cette matiere à un véritable domicile; c'est dans cette demeure qu'ils ont accoutumé de laisser, leur semme, leur maison, leur

équipage, lorsqu'ils partent pour la campagne. C'est-là qu'ils = reviennent, lorsque le temps de l'expédition est fini.

1700.

Mais l'art. 3, continue cet Auteur, a rapport à ceux qui sont tellement attachés à l'armee, qu'ils n'ont nulle autre espèce de demeure & d'habitation véritable: Personæ castra sectantes, & al exercitum spectantes.

Les paroles de cet Auteur sont trop importantes pour n'être pas rapportées: Si uxorem, familiam, impedimenta, ibi relinquent dum ipsi in expedicionem proficiscuntur, illà sinità eodem reversuri proxima domicilio est hujusmodi commoratio quasi incolatus, eoque d'étus art. secundus non simpliciter videtur tales relinquere Delegato, sed quamdà, inquit, exercitus consissit, eos autem qui sine hujusmodi laribus extrà exercitum ex causà temporali diversunt, simpliciter art. 3.

Talis igitur distinctionis summa. Ou les Officiers ont une espèce de domicile, où ils out accoutumé de revenir tous les ans, ou ils n'en ont point; dans le premier cas, ils ne sont soumis au Délégué que quamdià exercitus consistit; dans le second cas, ils demeurent toujours assujettis à son autorité.

La raison de cette distinction est une derniere preuve de sa vérité.

Nous avons vu plusieurs sois des Seigneurs étrangers venir se dévouer au service du Roi pendant la guerre. Ces Officiers n'avoient point de domicile en France, mais cependant ils revenoient presque tous les hyvers à Paris, où ils avoient leur maison & une partie de leur équipage. Si la sevérité de noue discipline avoit pû recevoir l'établissement des Vica les Militaires, y a-t-il quelqu'un qui osat dire, que de tels Officiers auroient été assujettis dans Paris à l'autorité du Déségué Apossocient été assujettis dans Paris à l'autorité du Déségué Apossocient été assujettis dans Paris à l'autorité du Déségué Apossocient été assujettis dans Paris à l'autorité du Déségué Apossocient été assujettis dans Paris à l'autorité du Déségué Apossocient été assujettis dans Paris à l'autorité du Déségué Apossocient légitimement?

Concluons donc que les Concordats se joignent au Bref qu'ils expliquent pour anéantir la Jurisdiction que Charles de Mansfeld a voi lu usurper dans la Ville de Bruvelles.

Achevons d'expliquer en un mot la seconde Loi, qui a

quelque rapport avec le Bref; nous voulons parler de l'Or-

Cette Ordonnance, dont on a relevé ici l'autorité, ne contient rien qui puisse donner la moindre couleur à l'entreprise de Charles de Mansseld. C'est une simple précaution que l'Archevêque de Malines est obligé de prendre, pour empêcher les profanations fréquentes des Mariages contractés par des Soldats, qui dissimuloient aux Curés leur premier engagement. Il ordonne que les Curés ne pourront les marier qu'en vertu d'une permission du Vicaire général de l'armée, ou d'un consentement par écrit du Chapelain, qui attestera qu'il croit que le Soldat est libre & en état de s'engager.

Et delà, on conclut, que le Vicaire des armées a eu le droit de célébrer dans la Ville de Bruxelles le Mariage de M.

le Duc de Guise.

Quelle conséquence sut jamais plus éloignée? &c.

Toutes les Loix Eccléfiastiques s'élevent donc également contre l'extension que l'on a voulu donner au pouvoir de Charles de Mansfeld.

Mais, au moins, l'usage sera-t-il pour lui, c'est le dernier point qu'il faut achever de discuter.

Deux sortes de preuves de l'usage.

Les unes, sont des actes en grand nombre, par lesquels il paroît que le Vicaire général de l'armée a donné des dispenses de bans, célébré des Mariages, prononcé des Jugements sur leur validité.

Mais,

1°. Actes tous postérieurs à l'année 1671, & au nouveau Bref que Clement X accorda, en cette année, à l'Archevêque de Malines, incapables, par conséquent, de prouver l'usage qui s'observoir en 1641.

2°. Actes qui ne prouvent rien, quand même ils feroient tous du temps fatal dans lequel le Mariage a été contracté.

Tous ces actes nous apprennent, à la vérité, que le Vicaire général a assisté à la célébration de plusieurs Mariages, qu'il a accordé des dispenses, qu'il a rendu plusieurs Jugements sur

différentes Causes de Mariage qui ont été portées devant lui. Mais on ne voit point si ces Mariages ont été célébrés dans l'armée ou dans les Villes, s'ils ont été contractés par des personnes qui eussent un domicile ou une habitation certaine, ou par des Soldats qui n'eussent point d'autre habitation que leurs tentes ou leurs garnisons. Ensin, si les Curés ont donné une permission au Vicaire général, ou s'ils ne lui en ont point donnée.

Tant qu'on ignorera ces circonstances, qu'il est abbsolument impossible de sçavoir, ce sera en vain que l'on multipliera les actes de possession de la part du Vicaire général. Il a pu célébrer des Mariages, l'usage le lui a permis. Ce n'est pas la question sur laquelle vous avez à prononcer. Il s'agit de décider sur quelles personnes, & dans quels lieux, il a pu exercer cette autorité. Or c'est ce que ces actes ne sçauroient jamais nous apprendre.

Faisons presque la même réflexion sur l'autre espece de preuve qu'on allegue de l'usage, preuve infiniment plus soible

encore que la premiere.

Elle n'est composée que de certificats donnés par des Curés & par des Officiaux de Bruxelles, en 1687, en 1698 & en 1699.

Certificats suspects, par la qualité de celui auquel on les

donne, Gouverneur de Bruxelles, &c.

Certificats inutiles par leurs dates, pour prouver l'usage de 1641.

Certificats encore plus inutiles, par ce qu'ils contiennent. Car, qu'est-ce que nous apprennent ces certificats, que l'on regarde comme légitimes les Mariages que la présence du Vicaire général de l'armée a confacrés, qu'il est en possession d'accorder des dispenses, & de prononcer même sur la validité des Mariages que les Chapelains Militaires ont célébrés.

Quel fruit la Partie de Me Nouet peut-elle espérer de toutes ces déclarations vagues & générales? Tout au plus elles confirment l'usage dont nous avons déja parlé tant de fois; mais

nous instruisent-elles sur le point essentiel de la difficulté; nous marquent-elles cette étendue indéfinie sur les lieux & sur les personnes, que l'on veut attribuer ici au Vicaire général, contre le Bref qui le commet, & contre les Concordats qui expliquent le Bref?

C'est, Messieurs, ce qui n'est pas seulement indiqué de loin, & comme en passant, par ces certificats.

Ceux qui les ont donnés, se sont étendus sur la partie la plus facile de cette Cause, mais ils sont muets lorsqu'il s'agit de parler sur la véritable, sur la solide difficulté qu'elle renferme.

Ou plutôt, disons que leur silence parle en cette occasion. Auroient-ils manqué d'assurer que le Vicaire général célébre les Mariages des Officiers, même pendant l'hyver, même dans la Ville Capitale des Pays-Bas, & sous les yeux des Curés, sous ceux de l'Archevêque, si ce fait avoit eu la moindre couleur, s'ils n'avoient pas appréhendé que tout le pays, que la notoriété publique, que leur conscience ne s'élevât contre leur témoignage?

On ne peut pas dire qu'ils ayent ignoré que c'étoit-là la principale difficulté de cette Cause, sur laquelle on les confuitoit. Il y a des certificats, parmi ceux qu'on rapporte, qui ont été donnés depuis que la plaidoierie de cette Cause est commencée.

Que reste-t-il donc à conclure, si ce n'est que leur silence est un aveu sormel, qu'ils n'ont trouvé aucun usage, aucun sait même, qui pût appuyer les prétentions de la Partie de Me Nouet?

L'induction de ce filence est confirmée encore par la proposition que quelques-uns d'eux avancent témérairement, que les Vicaires de l'armée sont en possession de marier les Soldats, sans obtenir la permission ou le consentement des filles qu'ils épousent.

Proposition inutile ici, puisque, quand elle seroit véritable, il resteroit toujours à examiner si M. de Guise étoit de

la qualité des Soldats soumis à la jurisdiction du Vicaire Général.

1700.

Mais ajoutons encore, proposition téméraire, dont la fausfeté évidente répugne également au Concile de Trente, au Concile de Malines, au Rituel de cet Archevêché, à l'usage même observé dans cette Cause, où vous voyez que Mansfeld a cru devoir obtenir une permission du Curé.

Croira-t-on des témoins convaincus de fausseté dans une

matière si importante?

Mais au défaut de témoins dignes de foi, produits par les Parties, qu'il nous soit permis, MESSIEURS, d'en faire entendre un, qui ne peut pas être justement suspect à la Partie de Me Nouet.

C'est ce même Charles de Mansfeld, qui a célébré le Ma-

riage de M. le Duc de Guise.

Deux Traités composés par lui, comme pour saire l'éloge de son pouvoir, en qualité de Vicaire Général... Espèce d'apologie de sa jurisdiction.

Le premier appellé, Castra Dei, sive Parochia Militaris,

imprimé à Bruxelles en 1642.

Le second, qui a pour titre: Magisterium Mulitare, sive de Jure & Jurisdictione Militiæ Belgicæ, imprimé à Anvers en 1649.

Nous avons examiné ces deux Traités; & quelques efforts que Charles de Mansfeld y fasse, pour proroger sa jurisdiction, & pour l'étendre à l'infini, il faut néanmoins avouer qu'il est beaucoup plus sage & plus modéré lorsqu'il écrit comme Auteur, que lorsqu'il agit comme comme Grand-Vicaire.

Trois passages entr'autres, où lui-même il nous sournit des armes pour détruire l'ouvrage que ses propres mains ont

élevé.

Premier passage, que nous avons déja rapporté, où il dit qu'il suffit d'avoir un domicile, ou un quasi-domicile, dans une Ville, pour n'être plus soumis à la jurisdiction militaire du Vicaire Général, lorsqu'on y est une sois revenu.

Second passage, encore plus important, qui se trouve dans

Tome V.

Q

le Chapitre V, qui a pour titre: Finis delegationis & subde-

legationis.

C'est là, qu'il établit ce grand principe, qui suffit seul pour décider cette partie de la Cause : Que la Jurisdiction déléguée cesse toutes les sois que le recours à la Jurisdiction ordinaire est certainement & évidemment aussi sûr, aussi sacile, aussi utile au Public, que le pourroit être l'autorité du Subdélégué.

Verum enim vero cum hæc delegatio præcipuè data videatur, ut Pontificiæ potestati, Ordinariorumque sollicitudini substitueretur, quia non facile ad hanc, vel illam recursus militi esset. Itaque, dum hæc præest, cessare illa videtur, nam constituendæ persona qua exercitui praesset, necessitas. Ipsa est recurrendi difficultas quæ omninò cohæret Sanctæ Sedis Constitutioni, cujus tam est sine effectu ordinatio, quam reipsa amota est illa difficultas, est enim ipsius Constitutionis ratio & causa.

Troisiéme passage, non moins démonstratif.

Il est tiré du Livre intitulé, Castra Dei, Chap. 3.

Charles de Mansfeld s'oppose, en cet endroit, ces termes décisifs du Bref : Nisi in Diocæsi propria sit, sub quâ illius Ordinarius Jurisdictionem suam ordinariam exercere posset.

Et voici comme il y répond.

Il dit, que cela s'entend d'une possibilité morale; car autrement, dit-il, le falut des Soldats seroit trop exposé, si l'on prétendoit que toutes les fois qu'il y a une possiblité physique de recourir à l'Ordinaire, le pouvoir du Subdélégué est suspendu.

Donc, il reconnoît qu'au moins il est suspendu, lorsqu'il y

a une possibilité morale.

Il continue ensuite son raisonnement, & il distingue entre

les Officiers & les simples Soldats.

A la bonne heure, dit-il, qu'on foutienne que les premiers peuvent être soumis, sans inconvénient, aux Pasteurs ordinaires, quand ils reviennent au lieu de leur domicile; mais il y auroit beaucoup de danger à établir la même chose pour les simples Soldats.

Donc, il reconnoît que l'exception du Bref a lieu pour les Officiers, toutes les fois qu'ils sont dans une impossibilité morale d'avoir recours à l'Ordinaire.

Voici ses termes.

Après avoir rapporté ceux du Bref qui contiennent l'exception: Verendum est, dit-il, ne non salva Militum salute, cum effecta sit exceptio, si ad physicam non moralem possibilitatem exercitium Episcoporum reducamus, moralem autem non esse, verùm sciens fatebitur, ubi recta ratio iniri non potest curandæ subditorum saluti, possunt fortassis qui cingula habent, ubi belli fors ad domicilia deduxit, Pagano eique soli Parochiæ juri subjici absque damno, at quis poterit gregarius procurare.

Remarquez ici trois choses essentielles.

L'une, qu'il convient que la lettre de la Loi est contre lui. L'autre, qu'il tâche de l'éluder, par une distinction dans laquelle il abandonne les Officiers à l'Ordinaire, ce qui suffit.

La troisième, qu'il ne rapporte aucun fait, aucun usage,

qui ait confirmé fon opinion.

Ainsi Charles de Mansfeld, contraint par la force de la vérité à être contraire à lui-même, est devenu une des plus grandes preuves de l'abus qu'il a commis.

Finissons cette longue discussion par trois réflexions impor-

tantes.

1°. Si la qualité de Vicaire Général étoit un titre suffisant, pourquoi obtenir une permission de l'Ordinaire, qu'il semble même que Charles de Mansfeld ne pouvoit jamais recevoir, sans déroger à son droit; puisque, comme vous le voyez par les certificats que l'on rapporte, une des prétentions des Vicaires Généraux est de n'avoir jamais besoin du consentement, ni de la permission des Curés?

2°. Si cette même qualité étoit le titre de Mansfeld; pourquoi n'en a-t-il rien dit dans l'acte inscrit sur le Registre? Il y prend la qualité de Vicaire Général, mais comme un simple titre d'honneur; & quand il est question de la Célébration, il dit qu'il l'a fait comme autorisé par le Curé. D'où vient ce grand oubli de ses intérêts? &c. Ce n'est que quinze jours

après la Célébration que l'on s'avise de faire donner un certificat par Mansseld, où il ajoute, que c'est en qualité de Vicaire Général, & non pas seulement en vertu de la permission du Curé, qu'il a célébré le Mariage.

Certificat qui n'a été fait que pour donner au Mariage une nouvelle couleur qui pût couvrir le défaut de la permission, mais qui ne sert qu'à faire voir qu'on a senti le désaut, & qu'on

n'a pu le réparer.

Certificat même qu'on doit rejetter comme une piéce informe, soit parce qu'il n'a jamais été déposé dans aucun Registre public, soit parce qu'il n'a jamais été remis qu'entre les mains de la Comtesse de Bossu.

3°. Enfin, la Rote même, dont on a voulu vous faire passer la décision comme l'ouvrage du Pape, interprétant le Bref de délégation, &c. la Rote même, comment a-t-elle traité ce moyen? Il n'y a qu'à lire l'endroit de la Sentence où il en est parlé, vous y verrez, MESSIEURS, la timide défiance avec laquelle on le propose.

Après s'être beaucoup étendu sur la permission du Curé, qu'on regardoit comme la principale désense de la Dame Comtesse de Bossu, l'on ajoute à la sin: Addebant aliqui ex Doctoribus, quod cùm Dux Guissa tempore Contracti Matrimonii militaret in Belgio, in Exercitu Regis Catholici, subjacebat in spiritualibus eidem à Mansfeld, Vicario Generali.

Addebant aliqui. Sentiment particulier de quelques Docteurs, c'est ainsi que parle une Sentence par désaut, dans laquelle on a pu insérer tout ce que l'on a voulu, &c.

Passons maintenant à la seconde qualité de Charles de Mansseld, & voyons si la qualité de Prêtre commis par le Curé, a été, pour lui, un titre plus solide que celle de Commissaire Subdélégué par l'Archevêque de Malines.

Trois principes à supposer.

1°. Que, Licentia tacita non sufficit, nisi forte adsit Parochus & subscribat. Expressa requiritur. Tous les Docteurs conviennent sur ce point, & même celui que l'on a cité avec

tant d'éloge. Les deux Parties reconnoissent également la vérité de cette première maxime.

2°. Qu'il y a deux sortes de permissions.

Permission générale.

Permission spéciale & particulière.

Différence de ces deux espèces de permissions.

La première attribue toujours, à celui qui la reçoit, une jurisdicton inséparable de la qualité de la permission. Il n'a pas seulement droit d'assister au Mariage, il a droit de l'examiner, d'entrer en connoissance de cause. Délégué général du Curé, il doit faire tout ce que le Curé feroit, si ses occupations lui permettoient d'agir par lui-même.

La feconde, renfermée dans certaines personnes, ne suppose aucune jurisdiction, aucun examen, aucune connoissance de cause, dans celui qui la reçoit. Le Curé est censé avoir rempli ce qui est de jurisdiction, & ne laisser à celui qu'il commet, que ce qui regarde la cérémonie extérieure.

3°. Ces conditions une fois observées, il n'y a point de forme essentielle à ces sortes de permissions, parmi nous elles doivent seulement être par écrit. Le Concile de Trente, ni les usages des Pays-Bas, n'ayant rien dit sur ce point, il semble que la preuve devroit s'en faire de la même manière, pour la sûreté publique; mais, non de hoc agitur, car ici,

Après ces principes généraux, passons à l'examen particulier de la permission dont il s'agit.

Trois raisons la rendent absolument nulle.

Son incertitude.

scripta licentia.

Sa convenance à toute forte de personnes.

Sa fraude, par laquelle les plus saintes Loix pourroient être impunément éludées.

Incertitude de la permission.

Principe général, que tout acte incertain est nul de sa nature, surtout lorsqu'il demande quelque connoissance de cause.

Principe établi par le Droit, qui, bien loin d'admettre la

moindre incertitude dans les actes solemnels, ne souffriroit pas même qu'on y ajoutât un tems ou une condition.

Adus legitimi . . . vitiantur per temporis vel conditionis ad-

jectionem, dit la Loi Actus 77, ff. de diversis reg. Juris.

Or, qu'est-ce qu'un Acte légitime? C'est celui qui doit se faire aux yeux de la Justice, avec une certaine solemnité prescrite par la Loi.

Tels étoient, l'émancipation des enfants, la création d'un

Tuteur, l'adition d'hérédité.

Y a-t-il aucun de tous ces Actes qui soit comparable au Mariage? Comment donc l'incertitude, qui détruit les uns, ne pourroit-elle pas vitier l'autre?

Suivons encore cette comparaison.

Supposons qu'une émancipation soit conçue en ces termes: J'émancipe un de mes enfants, sans dire lequel.

Qu'une création de tuteur se fasse en cette manière : Un certain Chevalier Romain sera tenu de se charger de la tutelle.

Qu'une adition d'hérédité s'écrive ainsi : J'accepte la suc-

cession d'un certain homme mort, il y a quarante jours.

Qui ne regarderoit tous ces Actes, comme des Actes dérisoires? Tombera-t-il dans l'esprit de quelqu'un de les soutenir aux yeux de la Justice?

C'est cependant ce que l'on fait aujourd'hui, dans l'Acte

le plus important de la Société civile.

Ajoutez l'exemple des dispositions testamentaires incertaines.

Que diroit-on d'un legs conçu en ces termes : Je donne ma maison à un certain Officier de l'Armée des Pays-Bas?

Le Droit Canonique est parfaitement d'accord avec le Droit

Romain sur cette matière.

Qu'un Evêque donne des Lettres de dimissoire à un certain homme en général, sans le désigner, l'Evêque auquel ces Lettres seront adressées, pourra-t-il l'ordonner légitimement?

Et pour réunir le Droit Civil avec le Droit Canonique, Qu'un Juge soit commis pour une certaine affaire qui est entre certaines personnes, qui osera dire qu'il a un pouvoir suffisamment expliqué?

1700.

Nous nous arrêtons avec peine, &c.

Convenance de la permission à toute sorte de personnes.

C'est l'effet naturel & la suite nécessaire de l'incertitude.

Ce qui ne convient à personne en particulier, convient à tous en général?

Or, jamais vérité fut-elle mieux appliquée?

Que l'on nous dise comment on peut déterminer la permission dont il s'agit, à M. le Duc de Guise & à la Dame Comtesse de Bossu?

Nous sçavons que souvent, demonstratio nominis vice fungitur; mais il faut que ce soit une désignation si caractérisée, que l'on ne puisse jamais s'y méprendre.

Or, ici quelles sont les désignations?

Un noble Homme d'épée, une noble Dame de la Paroisse de Sainte Gudule, sont-ce là donc ces désignations qui tiennent lieu du nom de la personne? N'y auroit-il qu'un Homme noble dans l'Armée du Roi Catholique, qu'une noble Dame dans la Paroisse de Sainte Gudule? Il faudroit pourtant que cela sût, &c.

Expliquons encore plus cette pensée.

Toute permission particulière est nulle, inutile, abusive, lorsque celui qui la donne, ceux qui l'obtiennent, celui auquel on l'adresse, ne peuvent montrer, par la permission même, qu'ils connoissent les personnes qu'elle regarde.

Or, comment le Curé prouvera-t-il, par sa permission même, qu'il a connu M. le Duc de Guise & la Dame Com-

tesse de Bossu?

Comment M. le Duc de Guise & la Dame Comtesse de Bossu, ont-ils pu persuader aux autres qu'ils étoient nommément désignés dans cette dispense?

Enfin, comment Charles de Mansfeld l'a-t-il pu connoître? Ne devoit-il pas rejetter cette permission indéterminée, & dire, que comme elle ne convenoit pas plus à M. de Guise

qu'à tout autre, il n'avoit aucune autorité, jusqu'à ce que le Curé se sût expliqué.

Quel est donc cet ouvrage de ténèbres, où l'aveuglement femble également répandu, & sur le Curé qui accorde la permission, & sur ceux qui l'obtiennent, & sur celui qui la reçoit?

Que diroit-on d'un Mariage célébré par un Prêtre commis par le Curé fous le nom vague & indéfini d'un certain Prêtre? . . . . Cuidam Presbytero damus licentiam.

Que jugeriez-vous, MESSIEURS, d'une célébration où l'on se contenteroit de dire, que certains témoins y ont assisté, sans marquer leurs noms?

Les personnes des Contractans seront-elles plus incertaines, plus douteuses, que le Prêtre & les témoins? &c.

Enfin, fraude contre les Loix les plus saintes; point sur lequel il est inutile de s'étendre.

Le Concile désire en vain une permission du Curé, si par une exécution seinte de la Loi, on trouve le moyen de l'éluder impunément.

Car enfin, si cette permission peut être utile à M. le Duc de Guise, elle peut l'être également à tous ceux qui peuvent prendre, avec vérité, le titre de noble Homme Militaire, pour ne rien changer aux termes mêmes dans lesquels elle est accordée.

Donc, en vertu d'une permission, qui cependant, dans l'esprit de celui qui l'accorde, & dans ses termes mêmes, est limitée à un seul, on pouvoit marier aisément toute l'Armée, ou du moins, tous les Nobles qui s'y trouvoient.

Pourquoi s'arrêter à exagérer un tel abus? la chose parle plus fortement que les plus vives expressions ne pourroient le faire.

Deux grandes objections.

L'une de Droit, l'autre de fait.

Dans le Droit, on vous a dit, qu'une permission générale suffit; or, les personnes ne peuvent pas y être désignées. Donc, &c.

Le principe que nous avons établi d'abord, a prévenu cette objection.

1700.

Différence infinie entre les permissions générales & les permissions particulieres.

Et pour développer cette différence d'une maniere plus sensible,

Supposons ici ce qui ne peut être contredit par personne. Que deux choses sont également essentielles par rapport au

ministere du Curé, dans la célébration du Mariage.

- 1°. La connoissance exacte de l'état & de la condition des Parties.
  - 2°. Sa présence actuelle à la célébration du Mariage.

Le Concile, à la vérité, semble d'abord charger uniquement le Curé de ces deux obligations; mais il l'en dispense, en quelque maniere, en lui permettant de commettre un autre Prêtre à sa place.

Or, ce Prêtre peut être commis en deux manieres différentes; ou de telle maniere, que non-seulement il soit chargé du ministere de la célébration, mais encore de cette espece de jurisdiction, qui consiste à s'informer soigneusement de la qualité des Contractants; ou, au contraire, de telle sorte, que toute sa fonction consiste à donner aux Contractants la Bénédiction Nuptiale.

Dans le premier cas, qui est celui des permissions générales, le Vicaire représente absolument le véritable Pasteur. Il est pour-lors le propre Curé, & pour l'examen de l'état des Contractants, & pour la célébration du Mariage. Les Loix de l'Eglise, l'intérêt public, tout est en sûreté; & voilà pourquoi il n'est pas nécessaire alors, que le Curé sçache le nom des personnes qui veulent s'engager par le lien sacré du Mariage. Il est censé le sçavoir par l'organe de son Vicaire, avec lequel il partage le poids de la sollicitude pastorale.

Mais il n'en est pas ainsi dans les permissions particulieres, si ce n'est qu'elles contiennent une clause expresse, qui commette aussi au Prêtre délégué, l'examen de l'état des Contrac-

Tome V.

tants; sans cela, il n'y a que le seul ministere de la Bénédiction qui passe dans la personne du Prêtre commis. Le Curé est toujours censé s'acquitter de la plus importante de ses sonctions, qui est celle qui regarde la qualité des Contractants; mais comment a-t-il pu s'en acquitter ici, puisqu'il ne les connoissoit pas?

Une partie essentielle, intégrante, disons même la principale partie de ces sortes de permissions, y manque donc absolument, c'est-à-dire, l'examen & la connoissance. Le Curé ne l'a point eue, la permission en est une preuve incontestable. Charles de Mansseld n'avoit point de caractere pour exercer cette espece de jurisdiction, puisque la permission du Curé ne lui accordoit que le droit d'assister à la célébration du Mariage, & non pas de l'examiner.

Donc, nul examen, nulle connoissance de cause, & par conséquent nulle permission, puisqu'elle ne peut jamais être

légitime, que sur cet unique fondement.

Les exemples éclairciront encore cette vérité.

Qu'un Evêque permette à un autre Evêque d'ordonner tous les Clercs qui se présenteront à lui dans son Diocèse, alors il ne faudra point d'expression ni de désignation particuliere, parce que ce n'est pas seulement la puissance de l'Ordre, & le ministere de l'imposition des mains, qui est exercée, en ce cas, par un Evêque étranger. L'examen des personnes lui est consié par cette espece de délégation, il est donc inutile de les spécisier chacune en particulier, parce qu'elles doivent être connues toutes, non par celui qui délégue, mais par celui qui est délégué.

Supposons, au contraire, qu'un Evêque n'accorde qu'une permission particuliere à un autre Evêque, de consacrer un de ses Clercs, suffira-t-il qu'il lui envoye ce Clerc sous le nom

équivoque, d'un certain Clerc de mon Diocèse?

Qu'un Juge soit délégué pour connoître de toutes les contestations qui naîtront dans l'étendue d'un certain territoire, il seroit inutile & impossible de les désigner toutes séparéments.

Mais que l'on ne commette ce Juge que pour une affaire.

finguliere, suffira-t-il de dire, qu'on le commet pour juger une Cause qui s'agite entre deux personnes désignées par un nom aussi incertain que celui de Quidam?

1700

Et, pour ne point fortir de l'espece de cette Cause, supposons que la question du Mariage de M. le Duc de Guise eût été renvoyée par l'Archevêque de Malines pardevant Charles de Mansseld, auroit-il suffi, pour lui donner un pouvoir légitime, de lui dire, en imitant le style de la permission du Curé de Sainte Gudule, qu'on le commet pour juger de la validité du Mariage contracté entre un certain Homme noble de l'Armée, & une certaine Dame de la Paroisse de Sainte Gudule? & si, sur le fondement de cette absurde délégation, il avoit connu du Mariage de M. de Guise, se trouveroit-il quelqu'un qui os st soutenir son Jugement? Soussiriez-vous, Messieurs, que pour le désendre, on vous dit, que les personnes n'étant point désignées dans les délégations générales, elles peuvent ne l'être pas non plus dans les délégations particulieres, comme si une dissérence essentielle ne les distinguoit pas?

Allons plus loin, & disons, qu'il est même impossible de fixer la nature & la qualité de l'Acte que nous examinons.

Est-ce une permission générale? mais les termes de la permission y résistent. C'est un seul Mariage, dont on consie la célébration à Charles de Mansseld. Un Homme noble de l'Armée, une Dame de la Paroisse de Sainte Gudule, rien de plus singulier.

Est-ce une permission particuliere? mais elle ne désigne, elle ne détermine, elle ne caractérise point les Contractans; elle peut s'appliquer également à un nombre infini de personnes.

Elle n'est donc ni générale ni particuliere, cependant toute permission doit être rapportée à l'une ou à l'autre de ces deux especes. Qu'est-elle donc, si ce n'est un acte incompréhensible, un acte qu'on ne sçauroit définir, un acte qui n'est qu'erreur, illusion, aveuglement, mais une erreur esfentielle, une illusion criminelle, un aveuglement sacrilége, dont le but & la fin ont été la profanation du Sacrement.

Seconde objection, dans le fait.

Il est à présumer que le Curé de Sainte Gudule a été parfaitement instruit de la qualité des Parties.

Mais comment le prouve-t-on?

Est-ce par la permission même? mais cette permission y résiste ouvertement.

Est-ce par des conjectures étrangeres? mais, 1°. l'utilité publique ne souffre pas qu'on les écoute. Dépendra-t-il du caprice ou de la complaisance d'un Curé, d'anéantir à son gré, ou de faire subsister un engagement? La destinée des Contractants est fixée dans le moment de la célébration. Si le Mariage est légitime, toutes les Puissances de la terre, &c. S'il est abusif, toutes les Puissances de la terre, &c.

On écoute le Curé, lorsque dans les fonctions de son ministere, soutenant le caractere d'une personne publique, honoré de la confiance des Ordinaires, & soumis aux Canons,

il atteste un fait qui s'est passé à la face des Autels.

Mais, lorsqu'il commence à reprendre le caractere d'une personne privée, & qu'il veut, par des déclarations postérieures, réparer un vice essentiel, les mêmes Loix, qui le sont écouter comme un Ministre, le rejettent comme particulier.

2°. Où est même ici cette déclaration des Curés? on n'en rapporte point. Quelques témoins, dit-on, entendus à la Rote, font présumer que le Curé a sçu ce qu'il faisoit, en accordant la permission; mais où sont les dépositions de ces témoins? Que ne les rapporte-t-on aujourd'hui? Nous examinerons incontinent, la force & l'autorité du certificat de l'Archevêque de Malines.

3°. Les conjectures peuvent-elles suppléer au défaut des

preuves véritables?

Quelle apparence, dit-on, que le Curé ait ignoré le nom de ceux auxquels il accordoit la permission? Il a lui-même ordonné, qu'après la célébration, leurs noms seroient marqués au bas de la permission même.

Vous entendez, MESSIEURS, la foiblesse de ce raison-

nement.

Il faut le joindre à celui que l'on a tiré de l'inscription faite fur les Registres, de la main du Curé ou du Vicaire.

1700.

Si cette inscription avoit été faite comme on le croyoit d'abord, & comme la Rote l'a présumé, dans le jour & dans le moment même de la célébration, il faut avouer que cette conjecture seroit d'un très-grand poids.

La permission & l'acte de célébration seroient trop proches, pour présumer que le Curé eût connu les noms des Parties dans l'une, & qu'il les eût ignorés dans l'autre; & cependant

cette présomption ne seroit pas infaillible.

Mais ici le jour de l'inscription dans le Registre, est douteux. On est forcé de convenir, que le Mariage, célébré dès le 16, n'a été au plutôt inscrit dans un Dépôt public que le 20.

Il y a donc eu quatre jours d'intervalle, pendant lesquels on a pu surprendre la simplicité du Curé; & se servant auprès de lui du moyen ordinaire que l'on employe auprès des esprits foibles, lui persuader que la chose étant consommée, il ne falloit plus penser qu'à en couvrir les nullités, & à en réparer les désauts, en adoptant l'ouvrage de Charles de Mansfeld.

Ajoutons une réflexion importante, qui n'a pas été touchée. Qui peut même sçavoir si la permission a précédé la célébration du Mariage? Cette permission ne peut avoir de date que par l'acte de célébration: or cet acte n'en peut avoir d'autre que le 20; donc, il n'est point certain que la permission ait été accordée plutôt le 16 que le 17, & les autres jours qui ont suivi la célébration, mais qui en ont précédé l'inscription dans le Registre.

Enfin, s'il falloit ici exercer son esprit par la subtilité des conjectures, on peut dire qu'il y a presque une espece de démonstration, de l'ignorance où le Curé étoit de la qualité

des Parties.

S'il étoit vrai qu'il l'eût connue, pourquoi se seroit-il exprimé en termes si vagues, si incertains, si absurdes? On ne fait pas gratuitement un acte aussi contraire aux bonnes mœurs & à la raison naturelle; on n'a pu le faire que pour

cacher une célébration, que nous avons déja appellée plu-1700. sieurs sois, avec raison, un ouvrage de ténébres.

Or, à qui prétendoit-on la cacher, dans un acte secret tel que la permission dont il s'agit? Car enfin, cet acte se pasfoit entre le Curé & Charles de Mansfeld. Etoit-ce donc aux Contractants qui obtenoient cette permission, qu'on vouloit cacher leur nom & leur qualité? Etoit-ce à Charles de Mansfeld, confident & ministre de leur passion? Ce ne pouvoit donc être qu'au Curé même. Qui pourra jamais répondre à cet argument?

Mais enfin, vous a-t-on dit, le Supérieur a été consulté; il a approuvé également & la conduite de Charles de Mansfeld, & celle du Curé de Sainte Gudule, il en a donné une

déclaration, qui renferme une espece de Jugement.

Examinons donc & la forme, & la substance, & l'autorité de ce certificat.

Dans la forme

1°. Simple avis de l'Archevêque de Malines, qui ultrò & sponte, sans que personne le requiere, juge à propos de donner un certificat, non sur un point d'usage, mais sur une question importante, dont le Jugement étoit déja porté à la Rote.

2°. Avis donné depuis que M. le Duc de Guise avoit abandonné le parti de l'Espagne, dans un temps où personne ne pouvoit expliquer ses raisons, & où la Maison de Berghes

avoit tout crédit dans les Pays-Bas.

3°. Avis donné par un homme suspect, qui, dès le commencement, s'étoit déclaré ouvertement contre M. le Duc de Guise. C'est un fait que M. le Duc de Guise a exposé dans la Supplique qu'il a présentée au Pape, où il représente qu'il ne lui est pas possible d'espérer aucune justice à Bruxelles, parce que l'Archevêque de Malines s'y est déclaré ouvertement contre lui.

Aussi dès l'année 1644, l'Archevêque de Malines avoit déja pris parti dans une affaire sur laquelle il devoit suspendre son jugement, puisqu'il en étoit le Juge naturel, ou par lui, ou par son Official.

En eût-il fallu davantage pour le récuser? Et cet avis précipité, cette déclaration ambitieuse qu'il a donnés de luimême, n'auroient-ils pas été une juste cause de suspicion contre lui?

Comment pourra-t-on donc aujourd'hui faire passer pour un Jugement, ce qui seul auroit pu sussire pour l'empêcher d'être suge?

Dans le fonds,

1°. Tout au plus, c'est le sentiment de l'Archevêque de Malines: ce sentiment seroit bien plus sort, s'il l'avoit configné dans une Sentence authentique; & cependant n'en recevriez-vous pas l'Appel comme d'abus, & ne la déclareriez-vous pas aussi abusive que la célébration du Mariage, si elle paroissoit, comme cet avis, dénuée de tout sondement légitime?

2°. Nulle raison rapportée pour appuyer son sentiment.

3°. Il se sonde uniquement sur les circonstances qu'il dit avoir apprises du Curé, de Charles de Mansseld, des Partiesmême; mais il n'explique point quelles sont ces circonstances, & d'ailleurs n'est-il pas sort possible, que dans le dessein que l'on avoit de faire subsister ce Mariage, à quelque prix que ce sût, on ait exposé de fausses circonstances à l'Archevêque de Malines, ou qu'on en ait supprimé de véritables?

Comment tirer une conséquence certaine d'un fait aussi incertain que celui de l'exposé que l'on a fait à l'Archevêque

de Malines?

4°. Qui sçait même si l'Archevêque de Malines n'a point été consulté sur une question toute différente de celle dont il

s'agit?

Vous avez vu, Messieurs, que d'abord on avoit voulu attaquer le Mariage de M. le Duc de Guise, sous prétexte qu'il avoit de premiers engagements avec la Princesse Anne de Mantoue; & qui sçait, encore une sois, si ce n'est point par rapport à cette premiere question, que l'Archevêque de Malines a donné son certificat?

Mais c'est trop s'arrêter à une preuve aussi légere.

136

1700.

Nota. On voit par le Manuscrit, que M. l'Avocat Général a récapitulé ce qui regarde le désaut essentiel, & qu'il a repris ce qui est plus haut, de la réunion des Moyens particuliers. Puis il a continué ainsi qu'il suit.

Mais si ce Mariage, considéré en lui-même & dans son principe, n'est qu'une profanation maniseste d'un Sacrement; si les Loix Civiles & Canoniques ne peuvent le regarder dans son commencement qu'avec indignation, se laisseront-elles désarmer par des considérations de faveur & d'équité? Seront-elles vaincues par la force de la possession & par les approbations publiques que les plus grands noms de l'Europe ont données à ce Mariage? Tout ce qui a suivi la célébration, aura-t-il le pouvoir d'essacre les nullités qui l'accompagnent? C'est, MESSIEURS, ce qui nous reste à expliquer en très-peu de paroles, sur la question du lien & de la validité du Mariage.

Quatre confirmations dissérentes, qui méritent d'être discutées avec attention. De toutes les parties de la Cause, il n'y en a aucune qui paroisse favorisse d'une maniere plus éclatante les prétentions de la Partie de Me Nouet; & il faut avouer que si la Cause est dissicile, c'est principalement par cet endroit.

Premiere espece de consirmation. La cohabitation publique & la sidélité persévérante de M. le Duc de Guise, depuis le mois de Novembre 1641, jusqu'au mois d'Avril 1644, près de deux années & demie.

Seconde espece de consirmation. Le suffrage d'une partie de la Maison Royale & de la Maison de Lorraine.

Troisiéme espece de confirmation. Les honneurs qu'elle a reçus des Rois étrangers.

Quatriéme espece de confirmation. L'approbation que le Roi même & la Reine Régente ont donnée à sa qualité.

Quelque fortes que paroissent toutes ces approbations, attachons-nous néanmoins aux grands principes qui doivent décider de l'état des hommes, & ne les laissons pas ébranler par des raisons d'équité, qui rendroient arbitraires toutes les décisions de la Justice.

Opposons donc deux sortes d'argumens à ces confirmations de l'état de la Dame Comtesse de Bossu.

Les uns, généraux & communs à toutes ces espéces d'approbations différentes.

Les autres, particuliers & propres à chaque espéce singuliere de confirmation.

Argumens généraux.

1°. Principe certain de Droit, que l'état des hommes ne peut jamais être que l'ouvrage de la Loi. Les lettres, les déclarations, les reconnoissances des particuliers, ne peuvent rendre légitime ce qui est nul dans son principe; il faut toujours revenir à la vérité. La Loi même n'impute que rarement ces fortes de reconnoissances à ceux qui les font; une erreur probable a pu les arracher, mais la vérité reconnue les fait tomber d'elles-mêmes & les dissipe absolument.

Faut-il citer encore une fois ici ces Loix fameuses, dont votre Audience retentit tous les jours.

Non epistolis necessitudo consanguinitatis, sed natalibus, vel L. 13. Codide Probationi.

adoptionis solemnitate conjungitur.

Non nudis asseverationibus, nec ementità professione (licet L. 14. eod. tit. usrique consentiant) sed Matrimonio legitimo concepti, vel adoptione solemni filii civili jure patri constituuntur.

2°. Distinguons, comme nous l'avons déja fait, deux fortes de nullités; les unes relatives à certaines personnes, les autres absolues.

Les premieres s'effacent souvent par la longueur du temps, par la possession, par le silence, ou par l'approbation de ceux qui pouvoient se plaindre dans le commencement du Mariage.

Ainsi, un jeune homme séduit pendant sa minorité, peut réclamer contre son engagement; mais s'il persévére pendant long-tems; si la majorité ne lui ouvre point les yeux, alors, après plusieurs années de possession, son mariage s'assermit si solidement, qu'il n'est plus possible de l'ébranler.

De même, si un pere laisse passer un temps considérable sans se plaindre du mariage que son fils mineur a contracté Tome V.

à son insçu, s'il l'approuve expressément ou tacitement, quod ab initio non valet, tradu temporis non convalescit.

Mais il n'en est pas de même des nullités absolues; ni le temps, ni la possession, ni l'approbation d'une famille entiere, ne peut imprimer à un Mariage le caractere de Sacrement & de Contrat civil, que l'Eglise & la Loi lui resusent également.

Or le défaut de présence du propre Curé est une de ces nullités victorieuses du temps, contre lesquelles il est presque

toujours permis de réclamer.

3°. Lorsqu'il est question de réparer les vices d'un Mariage par une longue, une savorable possession, il saut au moins que cette possession ait tous les caracteres qui peuvent la rendre légitime.

C'est-à-dire, qu'elle soit libre & volontaire;

Longue & perpétuée pendant un grand nombre d'années 3

Publique & connue de tout le monde;

Approuvée par ceux qui ont véritablement intérêt de la contester, & approuvée solemnellement;

Enfin, jamais interrompue par une sérieuse contestation.

Si toutes ces confidérations ne sont pas réunies en faveux de celui qui allégue la possession, il faut revenir au titre, & décider la cause par les régles générales.

Ces principes supposés, on doit examiner chaque espéce de confirmation en particulier.

1°. Cohabitation avec M. le Duc de Guise, & témoignages, réitérés de sa persévérance pendant deux ans.

Mais deux défauts: 1°. Possession courte, pour réparer une nullité essentielle. 2°. Possession peu libre. Comment M. le Duc de Guise pouvoit-il rompre les liens qui l'attachoient à la Comtesse de Bossu, pendant qu'il conservoit encore quelque engagement avec l'Espagne? Il falloit qu'il redevint François, avant que de cesser de paroître Mari de la Dame Comtesse de Bossu. On ne peut donc presque tirer aucun avantage des reconnoissances de M. le Duc de Guise, que depuis son retour em

France; mais alors il restera à peine dix mois de possession, & ce temps-là sera-t-il sussissant pour autoriser un Mariage que l'Eglise & l'Etat condamnent également.

1700.

2°. Approbation d'une partie de la Maison Royale & de la Maison de Lorraine.

Mais, 1°. De quelles personnes?

Retrancher d'abord M. le Duc de Lorraine & le Duc François son frere, qui n'avoient nul intérêt à examiner ce Mariage, & qui peut-être se faisoient un devoir de politique de l'approuver, pour réunir M. le Duc de Guise avec l'Espagne, & pour le brouiller avec la France.

Retrancher aussi Monsieur & Madame d'Orleans, qui n'étoient point non plus les héritiers présomptifs de M. de Guise.

Retrancher de même M. le Prince de Condé.

Il ne reste donc que Mademoiselle d'Orleans, qui avoit une qualité beaucoup plus importante, puisqu'elle étoit niece de M. le Duc de Guise.

Mais ce seul suffrage sera-t-il plus fort que tant de Loix qui

s'élevent contre son Mariage?

Madame sa mere, Mademoiselle de Guise, M. de Joyeuse l'ont-ils approuvé? or, il s'agit ici de la succession de Mademoiselle de Guise: ce seroit d'elle qu'il faudroit par conséquent rapporter des reconnoissances.

2°. Dans quels Actes se font ces prétendues reconnois-

Est-ce par des partages, des contrats de Mariage, des créations de Tuteur, en un mot, par des Actes de samille?

C'est uniquement par des lettres écrites à la Dame Comtesse de Bossu, ou à la Dame sa mere, dans la fausse persuasion où ceux qui ont écrit ces lettres, étoient que le Mariage étoit légitime.

Et comment est-ce que la Loi s'explique sur ces sortes de reconnoissances? Elle déclare expressément, que l'on ne doit

y avoir aucun égard.

S ij

Sive quasi ad sororem... epistolam emisisti, dit la Loi 13 au Code de Probationibus, fraternitatis quæstio per hæc tolli non potuit.

Loi qui semble faite pour l'espèce de cette Cause.

Car enfin, le plus grand avantage que la Partie de Me Nouet puisse tirer des lettres qu'il rapporte, est de vous montrer que la Comtesse de Bossu a été honorée du nom de sœur par Madame, & de celui de tante par Mademoiselle.

Que dit cependant la Loi Sive quasi ad sororem epistolam

emisisti?

Ces reconnoissances n'ont donc point un des caracteres essentiels pour produire une possession légitime; soit parce qu'elles ne sont point écrites dans des actes de famille; soit parce qu'elles ne sont faites, la plûpart, que pour des personnes qui n'avoient nul intérêt d'attaquer le Mariage de M. le Duc de Guise.

Dans quelles circonstances & dans quel temps sont ces reconnoissances?

Au milieu du trouble que la Dame Comtesse de Bossa

éprouvoit dans son état.

Toutes les lettres supposent ce trouble, & puisque les Princesses qui les ont écrites, conseillent à la Dame Comtesse de Bossu de faire confirmer à Rome son état, elles ne peuvent l'approuver que conditionnellement, c'est-à-dire, en supposant qu'il sera confirmé. Donc le dernier caractère de la possession, qui est d'être paissble, manque ici, comme les autres.

3°. Enfin, qui peut sçavoir quels motifs secrets sont souvent saire ces sortes de reconnoissances dans les maisons les plus illustres?

4°. Les Rois étrangers. L'Espagne, l'Empereur.

Mais unis de politique, n'est-il point naturel de soutenir son sujet contre un étranger, & contre un étranger qui avoit abandonné le Roi d'Espagne, contre la promesse qu'il lui avoit saite de ne quitter les armes qu'avec lui.

50. Le Roi même & la Reine Régente.

Mais Reine Régente, fait incertain.

Les Rois n'agissent pas toujours en Législateurs.

Toutes leurs paroles ne sont des Loix que quand il leur plaît.

Exemple des Mariages dont le Roi a signé le Contrat.

Il a trouvé bon que l'on foutînt l'exhérédation prononcée par le pere.

Deux faits; Tabouret incertain,

Passeport inutile.

1°. Quel acte? 2°. Pendant contestation.

Si non licet in medio litis preces offerre, combien moins

est-il permis de travestir un passeport en jugement.

Après toutes les observations que nous venons de vous faire sur le lien du Mariage, considéré en lui-même, & sur la sainteté, ou plutôt, sur la profanation du Sacrement, il est peut-être assez inutile d'entrer dans l'examen de ce même mariage, considéré par rapport à ses suites & aux esses civils

qu'il peut avoir dans ce Royaume.

Mais, comme il ne nous appartient pas de pénétrer dans le fecret de vos Jugements, & que l'honneur que nous avons d'approcher, plus près que les autres, du Sanctuaire de la Justice, doit nous inspirer encore plus de respect pour le mystere de vos délibérations, nous croyons devoir examiner cette seconde question avec autant d'exactitude que si elle nous paroissoit absolument nécessaire pour former les Conclusions que l'ordre public nous oblige de prendre dans cette affaire. Mais pour ménager les derniers moments de votre attention & de nos forces, nous nous contenterons de proposer ici simplement, & sans aucune explication, les faits & les principes par lesquels cette derniere partie de la Cause peut être décidée.

Commençons d'abord par mettre l'état de la question dans

tout fon jour.

Deux sortes d'incapacités dissérentes peuvent servir d'obstacle à l'exécution du Contrat de mariage de M. le Duc de Guise.

1700.

142

1700.

Premiere incapacité, tirée non-seulement de la condamnation prononcée contre lui, mais du crime même; car telle est la nature du crime de lèze-Majesté, qu'il prévient la condamnation, ou plutôt, telle est l'horreur que la Loi a pour cet attentat, qu'elle n'attend point l'office du Juge pour livrer le coupable à cette espéce d'interdiction, qui est la premiere peine de son crime. Ne nous arrêtons point encore ici à l'explication de cette maxime, elle est si certaine, qu'elle n'a pas besoin de preuve; mais d'ailleurs nous serons bientôt obligés de l'approsondir, en examinant la question que nous nous contentons à présent de proposer.

Seconde incapacité, qui peut être établie & sur le mépris de l'autorité du Roi, qui n'a point été consulté sur le Mariage d'un Pair de France & du Chef de la Maison de Guise, ou sur la qualité d'étranger, ou ensin sur celle d'ennemie, qu'on ne sçauroit nier que la Comtesse de Bossu n'eût dans le temps

que le mariage a été contracté.

Or, toutes ces incapacités, ou certaines, ou douteuses, ont-elles pu être teilement essacées, tellement anéanties par les Lettres d'abolition, que l'on doive, par une siction favorable, supposer qu'elles n'ayent jamais subsissée? En un mot, les Lettres d'abolition ont-elles un esset rétroactif? S'étendent-elles également, & sur le passé, & sur l'avenir? C'est la question importante que vous avez à décider.

Supposons d'abord deux Propositions générales, qui peuvent écarter une partie des difficultés de cette question, &

la renfermer dans ses bornes légitimes.

Premiere Proposition. Il ne s'agit point ici d'examiner scrupuleusement, comme on l'a fait, si cette Loi sameuse tant de fois citée dans ce Tribunal, indulgentia Principis quos liberat, notat, est reçue dans nos mœurs; si la grace du Prince essace jusqu'au moindre vestige de cette honte, qui est inséparable du crime; ou si remettant la peine, il n'est pas en son pouvoir de réparer l'atteinte mortelle que la réputation du criminel a reçue par sa faute.

S'il falloit expliquer nos sentiments sur ce point, non-seu-

lement nous embrasserions avec plaisir cet usage savorable, attesté par Papon, par Denis Godesroy, & par Bugnion, qui a tempéré dans ce Royaume l'extrême rigueur de cette Loi Romaine, nous irions encore plus loin, & nous soutiendrions, que dans le Droit Romain même, le jugement de cette question dépendoit uniquement de la maniere & des termes dans lesquels le Prince avoit expliqué sa volonté.

S'il n'avoit accordé qu'une rémission & une indulgence imparfaite, c'est-à-dire, s'il paroissoit avoir voulu seulement saire grace de la peine civile, la peine naturelle qui n'est autre que

l'infamie, survivoit à la restitution.

Mais lorsque l'Empereur avoit donné une entiere abolition, l'honneur, la dignité, la réputation du coupable étoit rétablie

dans son premier état.

Il n'en faut point d'autres preuves que la définition célébre de cette espèce d'indulgence parsaite que nous trouvons dans la Loi premiere, au Code de Sententiam passis & restitutis. Ut autem scias quid sit integrum restituere honoribus & ordini tuo, & omnibus cœteris te restituo; formule remarquable.

La même idée se trouve encore dans la Loi derniere du même titre, §. 4. Utque deportationis ipsum per se nomen rerum omnium spoliatio est, ita indulgentià restitutio bonorum ac dignitatis suo nomine amissorum omnium sit recuperatio: ensorte que la Loi veut que, tantum ad restitutionem indulgentia valeat

quantum ad correctionem Sententia valuit.

Mais ces dissertations sont inutiles dans cette Cause. Il ne s'agit pas de sçavoir s'il est resté sur la personne de M. le Duc de Guise quelque impression de cette note que son crime avoit répandu sur sa réputation. Personne ne peut douter ni du pouvoir, ni de la volonté du Roi. Le premier est écrit dans le cœur de ses Sujets; le second est marqué trop clairement dans les Lettres d'abolition, pour pouvoir être contesté.

Seconde Proposition. On peut distinguer en général deux sortes de restitutions; les unes de justice, & les autres de grace; & cette distinction s'applique à celles qui rétablissent

les condamnés dans la possession de leur état.

.1700.

Les premieres sont des restitutions accordées par la Loi même à celui qui vient se justifier devant la Justice, des absolutions plutôt que des restitutions, des preuves de l'inno-cence du sujet & non pas de l'indulgence du Souverain.

Les secondes sont au contraire, de véritables graces, marques éclatantes de la bonté du Prince, qui comme Loi vivante a le droit de saire cesser en certaines occasions, le pouvoir des Loix générales, & de suspendre le cours de sa justice pour

fignaler sa clémence.

Telle est la différence qui distingue ces deux espéces de restitutions, que dans l'une on ne doute point que le Jugement n'ait un esset rétroactif. Il attaque le principe & le sondement de l'incapacité; & dès que l'innocence paroît, nonseulement toutes les suites du crime sont essacées de plein droit, mais on juge qu'elles n'ont jamais subsisté. Le ministere du Juge déclare l'innocence & ne la donne pas ; c'est même parler improprement que de dire qu'un Jugement d'absolution a un effet rétroactif, disons plutôt que l'innocence n'a été qu'obscurcie pendant que la condamnation par contumace a subsitté; elle a souffert une espéce d'éclipse, son éclat extérieur a été effacé, mais sa pureté intérieure n'a jamais souffert d'atteinte; & bien loin qu'il faille emprunter le secours de la siction pour détruire dans le passé l'effet d'une telle condamnation, on peut dire au contraire, qu'il faudroit admettre une espéce de siction pour réputer coupable celui qui a toujours été innocent.

Mais est-il aussi facile de donner un esset rétroactif à l'autre espèce de restitution, qui ne vient point de l'innocence de celui qui l'obtient, mais de la clémence du Prince qui l'accorde? Nous ne disons point encore qu'elle ne puisse pas avoir un esset rétroactif, mais c'est au moins une très-grande question qu'il faut maintenant examiner le plus sommairement

qu'il nous sera possible.

Mais auparavant, commençons par écarter la couleur que l'on a voulu répandre dans cette Cause, en faisant passer la restitution de M. le Duc de Guise pour une de ces restitutions

favorables

favorables que la Justice prononce en faveur de ceux qui se représentent dans les cinq ans, après avoir été condamnés par contumace.

1700.

Nous ne disons point qu'il ne s'est pas représenté, nous

sçavons que le Roi l'en a dispensé.

Mais ce qui est décissif, c'est qu'il ne peut jamais y avoir de dissérence entre la condamnation par contumace & la condamnation contradictoire, en matiere de crime de lèze-Majesté, lorsqu'une sois le crime est aussi public & aussi constant qu'il l'étoit dans la personne de M. le Duc de Guise. Non-seulement cela est décidé par la Loi sameuse post contractum, mais il y a une Loi plus précise : c'est la Loi 31. §. 4. au Digeste de Donationibus.

Ratæ donationes esse non possunt post crimen perduellionis contractum, cum heredem quoque teneat, etsi nondum postulatus

vità decesserit.

Le moment qui l'a rendu coupable d'un tel crime, voila le temps de l'incapacité marquée par la Loi 6 au Code ad Legem Juliam Majestatis, §. 1.

Qui incidit in hoc crimen, neque vendere potest, neque manumittere, neque ullo modo alienare, nec recte ei solvit debitor.

La Loi 8 au même titre répéte la même décision.

Ce principe supposé, remarquons d'abord que personne ne doute que le Roi n'ait le pouvoir de donner telle étendue qu'il lui plaît à ses graces. La Justice a des bornes : il n'y en a point à sa bonté. Il peut donc donner un esset rétroactif à ses graces, pourvu que ce ne soit pas au préjudice d'un tiers; parce qu'en accordant un biensait à un de ses Sujets, le Roi n'ôte jamais le droit acquis à un autre.

Mais il faut que cette volonté soit connue par les Lettres mêmes; & lorsque le Roi ne s'y est point expliqué précisément sur les actes passés pendant que l'incapacité a subsisté, alors quelle regle doit on suivre? C'est ce qu'il est assez difficile de décider dans une matiere où nous trouvons peu de guides, soit dans les Loix, soit dans les Arrêts, soit dans les

Ecrits des Docteurs.

146

1700.

Essayons cependant d'en découvrir les véritables principes, & distinguons deux cas dissérents, dans lesquels on peut demander si la grace du Prince confirme tous les actes qui sont placés dans l'intervalle odieux de l'incapacité.

Premier cas. Lorsque l'acte en soi est valable, & n'a d'autre désaut que l'incapacité qui résulte d'un crime précédent,

sans qu'on puisse le regarder comme un nouveau crime.

Second cas. Lorsque l'acte est non-seulement désectueux par le temps dans lequel il est passé, mais augmente encore le crime qui avoit produit l'incapacité.

Le premier cas peut paroître très-difficile.

D'un côté on peut dire:

1°. Que l'incapacité est une partie de la peine, & que la Loi éteignant la peine avec le crime même, on ne peut en

faire subsister une partie contre l'intention du Prince.

2°. Que les Lettres d'abolition, & sur-tout celles de M. le Duc de Guise, contiennent une clause expresse par laquelle on le rétablit dans la possession & jouissance de ses biens, ainsi qu'il a fait ou pu faire auparavant toutes les procédures & condamnations, & comme si rien ne fût advenu. Paroles si fortes, qu'il semble qu'elles décident nettement la question.

3°. Enfin, que l'on ne sçauroit donner trop d'étendue à ces sortes de graces, puisque, suivant la remarque de M. Cujas, c'est à elles que s'appliquent ces paroles de la Loi 3, st. de Constitutionibus Principum beneficium Imperatoris..... quam

plenissimè interpretari debemus.

D'un autre côté on peut répondre :

- 1°. Que la peine n'est essacée, n'est remise, n'est abrogée que pour l'avenir, & non pour le passé; & que puisqu'on veut regarder l'incapacité comme une partie de la peine, on doit en conclure que l'incapacité ne cesse aussi que du jour des Lettres d'abolition.
- 2°. Que c'est un principe général, que les Lettres d'abolition n'ont d'esset que pour ce qui est expressément contenu dans la grace du Prince; & comme il n'y est point parlé du passé, on ne doit pas saire violence aux termes des Lettres,

pour leur donner une extension qui n'est point comprise dans l'intention du Roi.

1700.

Au reste tous ces termes, pour en jouir comme auparavant les condamnations, & comme si rien ne sût advenu, se rapportent toujours au temps présent.

Et il y en a même deux preuves écrites dans l'espéce de cette Cause.

Une dans l'Arrêt d'enregistrement, qui a ordonné que l'amende ne seroit point rendue à M. le Duc de Guise.

Et pouviez-vous marquer plus évidemment, MESSIEURS, que vous n'avez pas cru que l'on puisse donner un effet rétroactif à la grace du Prince; que c'étoit assez pour M. le Duc de Guise de recouvrer son premier état, par rapport à l'avenir, sans faire revivre ce même état, par rapport au passé; & qu'ensin, il étoit du bien public & du salut de l'Etat, qu'il restât toujours quelque trace de cette juste sévérité avec laquelle vous avez puni la révolte d'un Pair de France contre son Roi?

L'autre preuve est dans les mêmes Lettres d'abolition. Lorsqu'il a été question de faire revivre les titres de Duché & de Principauté, que le Roi avoit éteints dans le temps de la retraite de M. le Duc de Guise, & de révoquer le don qui avoit été fait de ses biens à Madame sa mere, s'est-on contenté de ces clauses générales, qu'on releve ici avec tant de soin, & n'a-t-on pas jugé qu'il étoir nécessaire d'insérer une clause spéciale dans les Lettres d'abolition? & c. Donc le Prince qui a accordé la grace, n'a pas cru qu'elle eût de plein droit un esser rétroactif, & sur-tout, sur ce qui n'étoit qu'une suite de la condamnation, parce que les choses n'étoient plus entieres, & qu'elles avoient été consommées dans le temps de l'incapacité.

3°. N'y aura-t-il point de différence entre un innocent abfous par la Justice, & un coupable absous par la grace du Prince. Le Roi peut à la vérité, égaler l'un à l'autre, mais ne faut-il pas qu'il le déclare?

Тij

Nota. M. l'Avocat Général le prouva par la différence qui est entre les Lettres de naturalité & les Lettres de déclaration, entre la légitimation. per subsequens matrimon. & la légitimation per rescriptum Principis. Puis il continua ainsi.

4°. Qu'il doit y avoir quelque différence entre un sujet sidèle, qui après avoir été pris par les ennemis de l'Etat, revient en France jouir du droit de retour, appellé postliminium, & un sujet auquel le Prince sait grace par un excès d'indulgence. La Loi sait aisément des sictions savorables, lorsqu'il s'agit du premier; mais elle resuse d'en faire pour le second.

Transfugæ nullum postliminium est, nam qui malo consilio & proditoris animo Patriam reliquit, hostium numero habendus est. L. 19. §. 4. ff. De captivis & postliminio.

Il n'est pas à présumer que la Loi sasse une siction en saveur d'un coupable : il faudroit donc qu'elle l'eût expliquée expressément, sinon cette siction ne peut être suppléée.

5°. Que le Droit Romain nous apprend que l'on ne donne point un effet rétroactif aux Lettres d'abolition, contre les actes consommés pendant l'incapacité de celui qui est condamné.

Un pere à la vérité, recouvre par l'indulgence du Prince, les droits de la jouissance paternelle qu'il avoit sur ses enfants avant la condamnation; mais tout ce que ses enfants ont sait pendant son incapacité, est consirmé par la Loi, même leur testament, à l'égard duquel on ne peut pas dire cependant, qu'il y eût encore de droit acquis irrévocablement à un tiers, de peur, dit la Loi derniere, §. 1. Cod. de Sententiam passis & restitutis, que par une étrange absurdité, il n'arrive que l'on juge que le fils a été en même-temps, pere de famille & fils de famille, affranchi de la puissance paternelle & soumis à cette même puissance. Ne eorum rescisso efficiat ( quod est maxime absurdum) eodem tempore nec in patris nec in sua fuisse potessate.

Disons ici la même chose.

1790s

N'est-il pas également impossible de présumer que M. le Duc de Guise a été en même-temps capable & incapable de contracter un Mariage légitime? Capable, si on examine son domicile actuel dans les Pays-Bas, qui le soumettoit au Curé de Bruxelles : incapable, si l'on admet l'effet rétroactif que l'on veut donner aux Lettres; puisqu'alors, il faudra supposer que son domicile a toujours été en France, & qu'ainsi il ne pouvoit trouver ailleurs un Pasteur légititime & un véritable Curé.

Partagera-t-on la grace du Prince? &c.

6°. Que notre usage confirme encore l'autorité du Droit Romain, puisque c'est une maxime incontestable que les successions échues depuis la condamnation ou depuis le crime, lorsqu'il s'agit d'un crime de lèze Majesté, ne sont point rendues au condamné lorsque le Prince le restitue.

Hyeron. Gig. Tract. s.ng. de quæst.negat donationem post jest. factam convalescere, si reus tisutus sit.

- Nota. M. l'Avocat Général a étendu cet argument par l'exem- à Principe refple des condamnations par contumace, par la diversité de la Jurisprudence du Parlement de Paris & du Parlement de Toulouse. Ensuite il a continué ainsi.
- 7°. Que les Traités de paix parlant de ceux qui possédent des biens dans les deux Royaumes, ou qui ont suivi le parti d'un des deux Rois, ne les remettent en possession que pour prendre les biens dans l'état où ils sont.

Ces exemples peuvent souffrir un contredit, qui est que par-tout il s'agit de jure alteri quæsito quod Principis gratia auferre non potest.

- Mais: 1°. Cela seul qu'interim alteri jus irrevocabile quari potuit, ne suffit-il pas pour montrer que la Loi n'a point pensé à donner jamais un effet rétroactif à la grace du Prince?
- 2°. La raison du Droit Romain suprà 5°. est indépendante, &c.
- 3°. Il faudroit donc faire voir que dans les autres cas où il ne s'agit point de préjudicier à un tiers, on a donné un effet rétroactif à l'abolition; mais nul exemple allégué.

150

1700.

Telles sont toutes les raisons de cette opinion, raisons au moins aussi fortes que celles de l'opinion contraire.

Nous avouons que notre esprit demeure presque suspendu entre les deux partis; mais pour sinir ce doute, il semble qu'il faut passer au second cas que nous avons proposé d'abord.

Second cas d'un acte criminel en lui-même, indépendam-

ment de la qualité de celui qui l'a passé.

Trois sortes de crimes que l'on prétend trouver en un seul. Mariage d'un des plus grands Seigneurs du Royaume, d'un Pair de France, d'un possesseur de plusieurs siess, qui le soumettoient également au Roi, & comme vassal, & comme sujer, sans avoir obtenu son consentement avant que de le contracter.

Mariage avec une Etrangere.

Mariage enfin avec une ennemie.

Examinons si ces trois circonstances réunies suffisent pour rendre l'Aéte criminel.

Et supposé qu'on ne puisse douter que cet acte ne renserme un nouveau crime, ajouté à celui de la rébellion de M. le Duc de Guise, nous n'aurons plus qu'à tirer des conséquences justes & précises de cette vérité, pour achever de vous expliquer nos sentiments sur le Mariage que nous examinons depuis si long-temps.

Premiere circonstance. Mariage d'un Pair de France & d'un des plus grands Seigneurs de l'Etat, sans le consente-

ment du Roi.

Ce n'est point ici le lieu d'approsondir la grande, la célébre question, qui semble rensermée dans l'examen de cette premiere circonstance.

Une question si importante demanderoit des forces toutes

nouvelles, & un discours tout enrier.

Ou plutôt, disons que cette question a été si doctement traitée & si sçavamment approfondie dans ce siécle, par des Ecrits qui sont entre les mains de tout le monde, que cette matiere, toujours grande & toujours illustre en elle-même, semble être devenue commune par les dissertations qui l'ont éclaircie & qui l'ont presque entiérement épuisée.

Contentons-nous donc de remarquer en général :

Que les Mariages des Princes du Sang, & même des grands Seigneurs, ont toujours été regardés comme une action, qui, loin de se rensermer dans leur famille particuliere, intéressoit toute la République.

On a jugé qu'ils appartenoient à la Patrie & à leur Prince, d'une maniere encore plus étroite & plus singuliere que le reste des Citoyens; & que toutes leurs actions devant avoir pour but le bien & la gloire de l'Etat, c'étoit à l'Etat encore plus qu'à eux-mêmes, à examiner si l'alliance qu'ils vouloient contracter pouvoit lui être avantageuse.

Enfin, que les Rois étant regardés comme les peres, les tuteurs, les gardiens & les protecteurs des Princes du Sang, & de ceux que leur naissance éleve aux premieres dignités de l'Etat, ils commettoient un véritable crime lorsqu'ils méprisoient tant de titres & tant de qualités réunies à celle de Souverain, en se mariant sans avoir obtenu la permission du Roi.

Qu'autresois même, ce droit n'étoit pas uniquement propre aux Rois & aux Souverains, que les simples Seigneurs l'exerçoient sur leurs vassaux, & que l'Eglise même a reconnu cette autorité dans le huitième siècle, puisque par un Canon du Concile de Compiegne, de l'an 757, elle déclara le Mariage d'un vassal absolument nul, parce qu'il l'avoit contracté sans le consentement de son Seigneur.

Que depuis, cette obligation renfermée dans la personne des Rois, a été renouvellée de temps en temps, par des conventions expresses, qui ne doivent pas être regardées comme des Loix particulieres, mais comme une simple confirmation de la Loi générale.

Que ceux qui ont osé violer cet engagement, & rompre ce nœud qui doit paroître si précieux aux Seigneurs du Royaume, puisqu'il les attache si étroitement à la personne du Roi, ont souvent été régardés, poursuivis, punis comme criminels d'une espèce d'attentat contre l'autorité du Souverain. Les exemples fameux du Comte d'Armagnac & du

1700.

152

1700.

Comte d'Alençon sous Charles VII; sans remonter plus haut; l'exemple du procès du Maréchal de Biron, en sont des preuves éclatantes.

Enfin, nous pouvons ajouter, que quoique dans ces derniers temps, l'on ait souvent dissimulé ces sortes de Mariages par rapport aux grands Seigneurs, comme on l'a voulu prouver par la réponse de la Noblesse à la proposition que le Roi Henri III sit dans l'Assemblée de Saint-Germain de les rétablir, il faut néanmoins avouer que la raison d'Etat qui subsiste toujours, & les circonstances qui accompagnent ces Mariages, peuvent donner lieu aux Juges de les regarder, ou comme tolérables, ou comme absolument criminels.

Pour se réduire, attendu la longueur de la Cause, on se bornera à ces deux maximes:

L'une, que le Mariage des Princes du Sang est absolument nul, même quoad fœdus, & que cette loi est encore dans sa pleine vigueur, comme le prouve l'exemple de seu Monsieur.

L'autre, qu'à l'égard des grands Seigneurs, attendu la longue désuétude, il n'en est pas de même. Mais que ces Mariages, à leur égard, sont sujets à des peines arbitraires selon la gravité des circonstances.

Or, entre les peines, quelle peine plus douce & plus pro-

portionnée, que la privation des effets civils?

Or, quelles sont ces circonstances? C'est ce qui nous conduit nécessairement à l'examen des deux derniers degrés qui peuvent rendre cette saute plus inexcusable.

Seconde circonstance. Mariage avec une Etrangere.

Nota. M. l'Avocat Général dans son Manuscrit, indique qu'il ne citera point le Droit Romain, où le Mariage exigeoit la qualité de Citoyen Romain. Justas nuptias inter se Cives Romani contrahunt. Instit. de Nuptiis, ni même le Droit Romain dans le dernier âge de la République, presqu'entiérement aboli sur ce point, & par conséquent qu'il ne parlera ni de Cléopatre ni de Berenice. Puis reprenant son texte, il continue ainsi qu'il suit.

<sup>\*</sup> On peut voir la décisson du Clergé de France sur cette assaire, & l'inventaire de M. Molé dans la même assaire.

Mais il est certain toujours que c'est un crime, quando Rege inconsulto, alienigena uxor ducitur.

1700.

Et en effet, c'est presque toujours dans ce cas que l'on s'est élevé autresois contre les Mariages contractés par les grands Seigneurs, &c.

Troisiéme circonstance. Mariage avec une Ennemie.

Ou il faut abolir tout vestige de cet ancien usage, conforme à la raison naturelle & à l'utilité publique, ou il faut avouer que jamais il n'y a eu plus de sujet d'en réserver au moins quelques restes par rapport aux essets civils.

Nota. M. l'Avocat Général a repris ici les principales circonftances de l'affaire; après quoi il a dit.

Un Duc de Guise se lier aux ennemis de l'Etat, & sceller son union par un Mariage qui le lie étroitement avec une des plus puissantes Maisons du Brabant, &c.

S'il est défendu, comme le dit M. Le Bret, aux grands Seigneurs, d'équiper des vaisseaux, d'avoir des maisons fortes, &c. quantò magis, de se lier par le plus inviolable de tous les engagemens avec les Ennemis de l'Etat.

Ce crime qui a paru si grand à nos Peres, deviendra-t-il léger par l'oubli des anciennes maximes, & parce qu'il se préfente rarement des occasions de le punir?

Au contraire, c'est parce qu'il est rare qu'il semble que l'on est plus obligé de saisse une occasion de soutenir avec sermeté l'intérêt de l'Etat.

Cela supposé, peut-on dire que les Lettres d'Abolition ont confirmé un tel Acte?

S'il étoit innocent en soi, grande question, & la rigueur du Droit seroit contre, &c.

Mais il est coupable, & nous venons de compter jusqu'à trois différents dégrés dans un seul crime.

Comment appliquer à ce crime des Lettres d'Abolition qui

n'en parlent point?

1°. Les Lettres ne se rapportent qu'aux faits qui y sont V.

énoncés, quelque générales qu'elles paroissent; or ce fait n'y

est point marqué.

2°. Damhouder & autres Praticiens, tiennent que l'omission ou la réticence d'un crime, rend les Lettres subreptices & inutiles pour le crime qui y est expliqué, de même que dans les provisions de Cour de Rome, &c.

On ne peut point présumer que le Roi ait eu intention de

l'y comprendre.

1°. S'il avoit eu cette intention, certainement on n'auroit pas négligé de l'exprimer; Confeil de M. de Guise trop habile

pour tomber dans cette négligence.

2°. On a bien pris la précaution de marquer que les Lettres auroient un effet rétroactif par rapport à la confiscation & au rétablissement des dignités; & cependant ce rétablissement, effet beaucoup plus naturel de la grace du Prince, pourquoi a-t-on donc obmis de parler du Contrat?

3°. Nous apprenons par un fait singulier, qu'il n'est pas nouveau de faire mention de cette espèce de crime dans des

Lettres d'Abolition.

Il est nommément exprimé dans celle que Charles VII accorda au Comte d'Armagnac, & qui furent enregistrées au Parlement de Tholose en 1446.

4°. Enfin, sans cela, quelle dissérence y auroit-il entre un Mariage contracté en France avec une Françoise, avec l'agrément du Roi, & un Mariage contracté pendant la guerre avec une Etrangere & une Ennemie de l'Etat?

Et cela, n'y ayant eu aucune possession en France, quod imprimis notandum : car c'est une plaisante possession que le

passeport.

S'il y avoit eu une possession de l'état publique & certaine en France, on pourroit dire que le Roi auroit approuvé, que la Loi auroit tacitement confirmé ce Mariage, quant aux effets civils; & alors on examineroit si cette espéce de ratisication remonteroit jusqu'au contrat, ou si son esset n'auroit lieu que du jour des Lettres d'Abolition : mais ici rien de tout cela.

Nota. Le Manuscrit indique en abrégé que M. l'Avocat Général conclut ici, que ce Mariage est aussi indigne d'être regardé comme légitime dans l'Etat, que comme Sacrement dans l'Eglise, qu'ensuite il récapitula & expliqua les demandes incidentes, & qu'il continua ainsi qu'il suit.

1709.

Sur l'Appel comme d'abus, tant des procédures de la Rote que de la célébration du Mariage, dire qu'il y a abus, & en conséquence débouter la Partie de Me Nouet de toutes les demandes par elles formées en exécution du Contrat du 16 Novembre 1641; & sur le surplus des demandes, les Parties hors de Cour, si ce n'est que la Cour ne juge plus à propos d'accorder un délai à la Partie de Me Nouet, pour rapporter les titres originaux & piéces justificatives de ses prétendues créances.

L'Arrêt a jugé conformément aux Conclusions sur les premiers Chefs, & sur le dernier, concernant les demandes incidentes, il a ordonné que les Parties se pourvoiront, &c.

Il a été prononcé le Mardi 5 Janvier 1700, plaidant Robert de Saint-Martin pour M. le Duc d'Orleans, M. le Prince de Condé & Madame d'Hanower, & Nouet pour le sieur Prince de Berghes. Voici cet Arrêt tel qu'il est dans les Registres.

## EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Du 3 Janvier 1700.

NTRE Monsieur, Fils de France, Frere unique du Roi, Duc d'Orleans, Légataire universel de seue Mademoiselle Anne-Marie-Louise d'Orleans, Duchesse de Montpensier, Héritiere bénésiciaire quant aux meubles & acquêts & propre maternel, de seue Damoiselle Marie de Lorraine, Duchesse de Guise, & encore de son ches Héritiere bénésiciaire de Henri de Lorraine, Duc de Guise, second du nom, & ayant repris, par acte du 26 Février 1699, au lieu de ladite seue Demoiselle d'Orleans. Henri-Jules de Bourbon, Prince de Condé, Prince du Sang, Duc d'Anguien, Chateauroux, Pair & Grand-Maître de France; Anne Palatin de Baviere, Princesse, son épouse; & Henriette-Benedicte

156

1700.

Palatin de Baviere, Duchesse Douairiere d'Hanower, lesdites Dames Princesse de Condé & Duchesse d'Hanower, Héritieres par bénéfice d'inventaire quant aux propres paternels de feue ladite Demoiselle de Guise, & ayant repris au lieu d'elle, par acte du 17 Août 1699. Appellants comme d'abus de toutes les procédures faites à la Rote de Rome, commissions qui y pourroient être décernées, & exécution d'icelle. Commission de ladite Rote du 3 Janvier 1665. Citation faite en conséquence du Jugement rendu à la Rote le 9 Juin 1666, d'une part; & Messire Philippe-François de Berghes, seul & unique Héritier de défunte Honorée de Berghes, au jour de son décès, veuve du Comte de Bossu, Intimé & Demandeur, aux fins de la commission par lui obtenue en Chancellerie le 20 Octobre 1698, & exploit fait en conséquence le 19 Novembre audit an, à ce qu'il fût reçu oppofant à l'exécution des Arrêts de la Cour des 31 Mars, 16 Septembre 1665, 10 Décembre 1666 & 6 Septembre 1667; faisant droit sur son opposition, ensemble sur lesdites appellations comme d'abus; il sût dit qu'il n'y avoit abus, les Appellants condamnés en l'amende de l'Ordonnance, & en conféquence que les Parties seroient renvoyées au Châtelet, pour y procéder sur la demande dudit de Berghes du 13 Août 1687, suivant les derniers erremens; si mieux n'aime la Cour. ainsi que ledit de Berghes le requiert, évoquer le principal différend des Parties pendant audit Châtelet sur ladite demande, & y faisant droit, déclarer le Contrat de Mariage d'entre Henri de Lorraine Duc de Guife, & ladite Dame Honoree de Berghes, du 16 Novembre 1641, exécutoire contre lesdits Héritiers & biens tenans desdites Damoifelles de Montpensier & de Guife, comme il étoit contre icelles en qualité d'Héritieres dudit Henri de Lorraine, Duc de Guise; ce faifant, qu'ils feroient condamnés perfonnellement, pour telles parts & portions qu'ils feront Héritiers desdites Damoiselles de Montpensier & de Guise, hypothéquairement & solidairement pour le tout, payer audit de Berghes, audit nom de seul Héritier de ladite seue Honorée de Berghes, premiérement, les arrérages du Douaire de ladite Honorée de Berghes, à raison de quarante mille florins par chacun an valant cinquante mille livres monnoye de France, à compter du deux Juin 1664, jour du décès dudit sieur Duc de Guise, jusqu'au 19 Août 1679, jour du décès de ladite de Berghes; foixante mille florins, valant soixante-quinze mille livres monnoye de France, pour la chambre étoffée & pierreries accordées à ladite feue de Berghes par ledit Contrat de Mariage; la fomme de huit mille florins, valant dix mille livres monnoye de France, prétendue reçue par ledit feu sieur Duc de Guise, de Eugene de Bossu, frere & héritier de Albert, Comte de Bossu, vivant, mari de ladite de Berghes, suivant l'acte du 13 Août 1642 & faifant partie de quatorze mille florins prétendus apportés en do par ladite de Berghes audit Comte de Bossu, & adjugés par Jugemen

rendu à Malines entre ledit fieur de Guise & ladite de Berghes & ledit Eugene de Bossu, le 18 Juillet 1642; la somme de quinze cent livres par chacun mois de provision, adjugés à ladite Dame de Berghes contre ledit feu sieur Duc de Guise, par le Jugement rendu à la Rote de Rome le 31 Mai 1656, jusqu'au décès dudit sieur Duc de Guise; la somme de sept mille neuf cent cinquante-cinq florins, valant onze mille cinq cent cinquante-quatre livres huit fols monnoye de France, pour la valeur de la chambre étoffée, adjugée par Jugement du Grand-Conseil de Malines, rendu contre ledit Eugene de Bossu, héritier dudit Comte de Bossu, des 18 Juillet 1642 & 28 Juin 1647, déduction faite de huit cent quarante cinq florins douze sols, pour la valeur des chevaux & autres meubles reçus par ladite de Berghes, après le décès dudit Albert, Comte de Bossu; la somme de trente-un mille six cent cinquante-neuf florins quatre sols, revenant monnoye de France à trente-neuf mille cinq cent foixante-quatorze livres, prétendues employées pour ledit sieur Duc de Guise au payement de ses Créanciers demeurants à Bruxelles, auxquels on prétend qu'il avoit fait obliger avec lui ladite Honorée de Berghes, suivant la liquidation faite par le Commissaire du Grand-Conseil de Malines; par l'état du 26 Février 1649, lesquelles trente-neuf mille cinq cent soixante-quatorze livres ledit de Berghes prétend provenir des arrérages du douaire de ladite Honorée de Berghes, à cause de son mariage avec ledit Comte de Bossu; la somme à laquelle se trouvera monter la valeur d'une boëte à portrait de diamants, & d'une paire de pendans d'oreilles couverte de diamants qui étoient engagés ; & ledit feu sieur Duc de Guise & ladite de Berghes, par leur prétendu écrit du 28 Août 1642, ont reconnu que ledit Eugene de Bossu leur a fait rendre la somme de quatre mille neuf cent florins, valant monnoye de France fix mille cent vingtcinq livres, contenues en quatre prétendues quittances des 12, 19 & 24 Décembre 1641, prétendues données par la Dame de Grimberghes à Allonzo Lopez, en l'acquit dudit fieur Duc de Guise, au moyen de l'obligation de ladite de Berghes, du 21 Décembre 1641, au profit de ladite Dame de Grimberghes sa mere, de lui saire désengager ses hardes & pierreries qu'elle avoit engagées au Mont de Piété à Bruxelles; la somme de six cent livres de gros, valant six slorins chaque livre de gros, revenant à six mille livres monnoye de France, portée par la prétendue obligation du 15 Mai 1645, faite par ladite de Grimberghes au profit du nommé Dahose, & à lui par elle payée, fuivant la quittance du 20 Novembre 1648, en l'acquit de ladite Dame de Berghes, pour sa dépense à Douvres; la somme de trois mille deux cent florins, valant monnoye de France quatre mille livres, pour la valeur de deux rentes héréditaires de deux cent florins chacune, transportées par lad. de Berghes aux nommés Lemire & Marie Vennel, sa belle-sœur, qui étoient dues à ladite de Berghes par ledit Comte de

Bossu, & constituée le 9 Mai 1648, ledit transport fait pour demeurer quitte de six mille cinq cent florins, pour marchandises de drap & autres denrées, suivant la Sentence rendue au Grand-Conseil de Malines le 24 Décembre 1646, contre ledit sieur Duc de Guise & Dame de Berghes; aux intérêts au denier feize desdits arrérages de douaire, à raison de cinquante mille livres par an; soixante-quinze mille livres de préciput; huit mille livres, faisant partie de quatorze mille livres des deniers dotaux apportés en mariage par ladite de Berghes audit Comte de Bossu; onze mille cinq cent cinquante-quatre sivres huit sols, pour le prix de la chambre étoffée adjugée à ladite de Berghes par Jugement rendu à Malines les 18 Juillet 1642, 28 Juin 1647; trente-neuf mille cinq cent soixante-quatorze livres prifes sur le douaire de ladite de Berghes avec ledit Albert Comte de Bossu, prétendue employée au payement des dettes dudit sieur Duc de Guise, à compter du jour qu'ils ont été reçus par ledit sieur Duc de Guise, & des autres fommes, à raison de l'Ordonnance, d'une part : Et Monsieur, Fils de France, Duc d'Orleans, Frere unique du Roi; Henri-Jules de Bourbon, Prince de Condé, Prince du Sang; Madame Anne Palatin de Baviere, Princesse, son épouse, & ladite Dame Duchesse Douairiere d'Hanower, esdits noms, désendeurs d'autres: Et encore entre Monsieur, Fils de France, Duc d'Orleans, Frere unique du Roi, le Prince de Condé & Madame Anne Palatin de Baviere, Princesse, son épouse, Madame Henriette-Benedicte Palatin de Baviere, Duchesse Douairiere de Hanower, esdits noms, demandeurs en Requête des 3 Juin & 20 Novembre 1699, à ce qu'en plaidant sur les appellations & demandes dudit fieur de Berghes, & fur les appellations comme d'abus interjettées par Mademoifelle d'Orleans, Duchesse de Montpensier, & Damoiselle Duchesse de Guise, reçues par lesdits Arrêts des années 1665 & 1666, les Parties viendroient pareillement plaider sur les appellations comme d'abus, permission du Curé de Sainte Gudule, célébration dudit Mariage, du 16 Novembre, Sentence de la Rote, de provision des 31 Mai 1656 & 5 Mars 1666, commission du 9 Juin 1666, contenues dans les Lettres de la grande Chancellerie, données à Versailles les 28 Mai & 18 Novembre 1699, & y faisant droit, il foit dit qu'il a été mal, nullement & abusivement permis, procédé & célébré, tant par Jacques Cossier, Curé de Sainte Gudule de Bruxelles, que par Charles de Mansfeld; qu'il a pareillement été mal, nullement & abusivement procédé & jugé à la Rote, débouter ledit sieur de Berghes de ses demandes & oppositions, & le condamner aux dépens; & ledit sieur de Berghes, intimé & défendeur, d'autre : Et encore entre Monsieur, Fils de France, Duc d'Orleans, M. le Prince de Condé, Madame la Princesse son épouse, & ladite Dame Duchesse Douairiere de Hanower, demandeurs en Requêtes par eux présentées à la Cour les 20 & 23 Novembre 1699, à ce qu'en prononçant

sur lesdites appellations comme d'abus & oppositions, & déboutant ledit de Berghes de ses oppositions, il soit dit qu'il a été mal, nullement & abusivement procédé, célébré, décerné & jugé, & en tant que besoin est ou seroit, leur donner acte de ce qu'ils consentent, même requierrent l'évocation des demandes dudit de Berghes pendantes au Châtelet, du 13 Août 1687, & à laquelle évocation ledit de Berghes a aussi conclu, & y faisant droit, le débouter de toutes ses demandes, tant formées au Châtelet qu'en la Cour, par sa Commission du 26 Octobre 1698, & le condamner aux dépens, d'une part, & ledit de Berghes, défendeur, d'autre: Et encore entre ledit de Berghes, de. mandeur en trois Requêtes; la premiere du 14, & la seconde & troisième du 15 Décembre 1699; la premiere tendante à ce que Monsieur. Fils de France, Duc d'Orleans, M. le Prince de Condé, Madame la Princesse son épouse, & ladite Danie Duchesse de Hanower, soient condamnés pour telles parts & portions qu'ils font héritiers de ladite feue Damoiselle Duchesse de Guise, & hypothéquairement pour le tout, lui payer premiérement, vingt mille florins valant vingt-cinq mille livres, d'une part, prétendues dues par la succession du feu Comte de Bossu, mari de ladite de Berghes, pour partie des arrérages de son douaire; secondement, fix mille quatre cent florins valant monnove de France huit mille livres, faisant partie du douaire de deux cent florins par an, à prendre par ladite de Berghes sur la succession dudit sieur Comte de Bossu, le tout prétendu cédé & transporté par ledit feu fieur Henri de Lorraine, Duc de Guise, & ladite Dame de Berghes, à Henri Boudon, Marchand en la ville de Bruxelles, suivant l'acte passé pardevant Notaires, contenant ledit transport, du 9 Octobre 1642; en tro sième lieu, seize mille florins valant monnoye de France vingt mille livres, aussi dûes à ladite de Berghes pour arrérages de son douaire, sur la succession dudit seu Comte de Bossu, aussi transportées par ledit feu sieur Duc de Guise & ladite Dame de Berghes audit Boudon, avec huit cent florins valant monnoye de France mille livres, pour deux années desdites deux rentes de deux cent florins chacune, par acte prétendu passé pardevant Notaires à Bruxelles, le 10 Octobre 1642; en quatriéme lieu, la fomme de vingt mille florins valant monnoye de France vingt cinq mille livres, pour la valeur des meubles & pierreries appartenants à ladite Dame de Berghes, & dont l'on prétend que ledit fieur Duc de Guise a disposé, ainsi que l'on prétend qu'il résulte de la Lettre écrite par ledit sieur Duc de Guise à Dom Francisco de Meslo, du 12 Octobre 1642, reconnue dudit sieur Duc de Guife par deux autres Lettres par lui écrites à ladite Dame de Berghes les 8 Août & 6 Septembre 1643, & par la Requête présentée par ladite

Dame de Grimberghes au Chancelier de Brabant, aux intérêts desdites sommes à raison des Ordonnances, à compter des jours que ledit sieur Duc de Guise a disposé & reçu lesdites sommes, & aux dépens : la

1700.

seconde desdites Requêtes, à ce qu'en adjugeant audit de Berghes les conclusions par lui prises, les informations faites à la Requête dudit seu fieur Duc de Guife, de l'Ordonnance du Lieutenant Criminel du Châtelet, à l'encontre de ladite feue Dame de Berghes, & qui ont été apportées au Greffe de la Cour, de l'Ordonnance d'icelle, & depuis mites entre les mains des Gens du Roi, soient déclarées nulles, & comme telles, qu'elles seront rejettées de la Cause, avec défenses de s'en servir, & en cas de contestations, condamnés aux dépens; & la troisiéme desdites Requêtes, à ce qu'en adjugeant audit de Berghes les fins & conclusions par lui prises en l'Instance, & particulièrement des premier, deux, quatre & neuviéme Chefs de sa demande, comme dépendante de la question du Mariage, qui sera confirmé, le surplus de ses autres Chess, concernant la restitution des sommes prétendues touchées par ledit seu sieur Duc de Guise, en vertu d'aliénation que l'on prétend avoir été par lui faites des biens appartenans à ladite Dame de Berghes, ou prétendues payées par elle aux Créanciers dudit feu fieur Duc de Guise & à son acquit, renvoyer les Parties pardevant tel des Conseillers de la Cour qu'il lui plaira commettre, pour procéder à la liquidation des sommes qui doivent être restituées, sur les pièces qui seront représentées par ledit de Berghes, d'une part; & Monsieur, Fils de France. Frere du Roi, Duc d'Orleans, M. le Prince de Condé, Madame la Princesse son épouse, & Madame la Duchesse Douairiere de Hanower. esdits noms, défendeurs d'autre; sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier. Après que Nouet, Avocat du fieur de Berghes, & Robert de Saint-Martin, Avocat de Monsieur, du sieur Prince de Condé, de son épouse, & de ladite de Hanower, ont été ouis pendant quinze Audiences, ensemble d'Aguesseau pour le Procureur Général du Roi.

LA COUR ayant aucunement égard à la Requête de la Partie de Nouet du 15 Décembre 1699, concernant l'information faite au Châtelet le 19 Novembre 1655, ordonne que ladite information sera rejettée; & sans s'arrêter aux oppositions formées par la Partie de Nouet, aux Arrêts des 31 Mars & 16 Septembre 1665, 10 Décembre 1666, & 6 Septembre 1687, en tant que touchent les appellations comme d'abus interjettées par les Parties de Robert, tant de la célébration du prétendu Mariage, que des Jugements intervenus à la Rote de Rome, Dit qu'il a été mal, nullement & abusivement procédé, célébré, statué & ordonné; & en conséquence, évoquant le principal sur les demandes de la Partie de Nouet, résultantes du prétendu Contrat de Mariage du 16 Novembre 1681, met les Parties hors de Cour & de procès, & la condamne aux dépens ; & sur les autres demandes de la Partie de Nouet 🕻 ordonne qu'elle se pourvoira ainsi qu'il verra bon être; désenses & fins de non-recevoir des Parties de Robert au contraire. Fait ce cinq Janvier mil sept cent.

MÉMOIRE

## MEMOIRE

SUR la nécessité de la présence ou du consentement du propre Curé de chacun des Contractants, pour la validité du Mariage.

 A présence du propre Curé est considérée aujourd'hui. comme une solemnité qui est en même temps Ecclésiastique & Politique. Ainsi pour juger de sa nécessité, il fact consulter également & les Canons & les Loix. On peut de même que les Canons peuvent mériter, en cette matiere, une attention encore plus grande que les Loix mêmes, parce que les Loix ayant adopté, en ce point, la disposition des Canons, il semble que, pour bien entendre les Loix, il faut recourir aux Canons, qui en ont été la source, le sondement & le modèle.

On ne connoît point de Concile qui ait établi clairement & formellement la nécessité de la présence du propre Curé, avant le Concile de Trente, adopté à cet égard par les Ordonnances du Royaume. C'est donc par les termes du Decret de ce Concile, que l'on doit juger si l'intention de l'Eglise assemblée a été de rendre la présence du propre Pasteur tellement nécessaire à la validité des Mariages, que son absence emportat une nullité absolue.

Mais avant que d'entrer dans cet examen, il faut supposer qu'entre les empêchements que les Canonistes appellent dirimans, il y en a de deux fortes. Les uns, ont la force de rendre le Mariage nul d'une nullité absolue, qui a lieu dans toutes fortes de cas & à l'égard de toutes fortes de personnes; les autres, ne produisent qu'une nullité relative, qui ne donne atteinte au Mariage que dans certaines circonstances

& par rapport à certaines personnes.

Ainsi, par exemple, l'empêchement du sang & de la Tome V.

parenté est suivi d'une nullité absolue, même à l'égard des Contractants, & sans attendre que ce désaut soit relevé par d'autres parties intéressées à combattre la validité du Mariage.

Mais il n'en est pas de même du désaut de consentement des peres & meres, & du désaut de publication de bans. Il est constant, suivant l'esprit des Ordonnances & la Jurisprudence des Arrêts, que ces deux désauts n'opérent qu'une nullité relative, c'est-à-dire, que leur esset est rensermé dans le cas du Mariage des mineurs, & lorsque les peres ou les meres ou les tuteurs s'en plaignent.

Cette distinction étant une sois supposée, il saut examiner de quel genre est la nullité sondée sur le désaut de présence du propre Curé, c'est-à-dire, si elle est absolue suivant le

Concile de Trente, ou si elle est seulement relative.

Cette question peut être traitée en deux cas dissérents.

Le premier, lorsqu'aucun des deux Curés des Contractants n'a célébré le Mariage.

Le second, lorsqu'au moins un des Curés y a assisté, sans qu'il paroisse que l'autre Curé ait approuvé ni permis la célébration du Mariage.

Dans le premier cas, les termes du Concile de Trente ne

paroissent susceptibles d'aucune difficulté.

Qui aliter, dit ce Concile, qu'am præsente Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius Parochi sui ordinarii licentià, & duobus vel tribus testibus, Matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta Synodus ad sic contrahendum omninò inhabiles reddit, &

hujusmodi Contradus irritos & nullos esse decernit.

Il n'y a rien dans ces termes qui n'établisse une nullité abfolue: on n'y trouve ni condition ni restriction. La Loi n'est
point faite en faveur d'un certain genre de personnes dont
l'expression modifie, limite & détermine son application; il
n'y est fait mention ni des mineurs, ni des majeurs, ni des
peres de famille, ni de ceux qui sont en la puissance d'autrui:
au contraire, le Concile y déclare en termes généraux &
absolus, que tous ceux qui voudroient contracter un Mariage
hors la présence de leur propre Pasteur, sont par-là même

incapables de contracter valablement, & que les Contrats qu'ils pourroient passer en ce cas, sont nuls & inutiles.

1700.

Si l'intention du Concile pouvoit être douteuse, à n'envisager que les termes mêmes de sa disposition, il seroit aisé de montrer par le préambule & par toute la suite de ce Decret, qu'on ne peut y donner aucun autre sens légitime.

En effet, on voit par tout ce qui précéde & qui suit ces dispositions, que le but du Concile a été d'empêcher les Mariages clandestins, & que c'est dans cette vûe qu'il a établi la nécessité de la présence du propre Curé. Or le vice de clandestinité pouvant infecter le Mariage d'un majeur comme celui d'un mineur, on ne peut pas douter que l'intention du Concile n'ait été de comprendre l'un & l'autre dans sa disposition; & l'on en doutera encore moins, si l'on considere la dissérence que les Peres du Concile ont mise entre la proclamation des bans & la présence du propre Curé. Ils ont regardé la premiere de ces solemnités comme utile, non comme nécessaire, puisqu'ils laissent à l'Ordinaire la liberté d'en dispenser dans certains cas; au lieu que le désaut de l'autre emporte, selon eux, une incapacité absolue dans les Contractants, & une nullité essentielle dans le Contrat.

Il n'est plus temps de dire, comme on l'a dit autresois, que ce Decret ne devoit pas être reçu dans le Royaume, parce que le Concile y avoit étendu son autorité sur le Contrat, au lieu de ne régler que ce qui regarde le Sacrement, uniquement soumis à la Puissance de l'Eglise.

Les Ordonnances du Royaume ont trouvé ce Réglement si utile, que sans s'arrêter aux expressions dans lesquelles il est conçu, & allant jusqu'au fond de la chose qui a paru salutaire, elles en ont, pour ainsi dire, purissé la disposition en l'adoptant, & en lui prêtant par-là le secours de la Puissance séculiere, dont ce Réglement avoit besoin. C'étoit à elle en esset, qu'il appartenoit de prononcer sur la nullité du Contrat; mais elle l'a fait par les Ordonnances qui ont adopté une regle si utile.

Aussi depuis ces Loix, & sur-tout depuis l'Edit de 1697,

il ne paroît pas qu'on ait douté qu'un Mariage, même entre des majeurs, ne fût nul, lorsqu'il avoit été célébré sans la participation d'aucun des Curés des Contractants, & sans la permission de l'Evêque.

Il n'y a donc que le second cas qui puisse faire la matiere d'une véritable dissiculté, c'est-à-dire, celui d'un Mariage cé-

lébré par un des Curés sans la permission de l'autre.

Ce cas peut arriver en trois manieres.

Car, ou la proclamation des bans a été faite dans les deux Paroisses, & alors il est constant, que quoiqu'il n'y ait point de permission expresse de la part du Curé qui ne célébre point le Mariage, le simple certificat de la publication des bans délivré par lui, a la même force qu'un consentement formel donné à la célébration du Mariage.

Ou il n'y a point, à la vérité, de proclamation de bans, mais ce défaut est couvert par une dispense de l'Evêque; & en ce cas, comme l'Evêque est le Pasteur des deux Parties, comme le premier Curé de son Diocèse, si l'une & l'autre y demeurent, & que d'ailleurs les Ordonnances qui ont établi la nécessité de la permission du Curé des Contractants, y ont toujours ajouté à l'exemple du Concile de Trente, l'alternative de la permission de l'Evêque, on peut encore soutenir qu'en ces cas l'esprit du Concile & des Ordonnances est suffisamment rempli, & que le propre Curé des deux Contractants est censé avoir approuvé la célébration du Mariage.

Ou enfin, il n'y a ni proclamation de bans faite dans une des deux Paroisses des Contractants, ni dispense de cette proclamation; & c'est là l'espece véritable de la difficulté que l'on sorme sur l'interprétation du Concile & des Ordonnances en cette matiere.

Pour l'approfondir solidement, il faut observer d'abord que la Loi qui établit la nécessité de la présence ou du consentement du propre Curé, a pu avoir deux motifs dissérents.

Le premier, fondé sur l'opinion de plusieurs Théologiens, qui regardent le Curé non-seulement comme témoin néces-

saire, mais même comme Ministre du Sacrement de Mariage.

1700.

Le second, tiré de la nécessité de prévenir l'abus & les

grands inconvénients des Mariages clandestins.

Si le premier motif étoit le seul sondement de la Loi, la question seroit décidée par le principe même de cette Loi; car l'Eglise ayant déclaré d'un côté qu'il n'y a point de Sacrement sans Ministre, si elle avoit décidé de l'autre que le propre Curé des deux Contractants est le Ministre du Sacrement de Mariage, il seroit sans difficulté que tout Mariage à la célébration duquel les deux Curés n'auroient point concouru, seroit essentiellement nul à l'égard de l'Eglise par l'absence du Ministre; & les Loix Civiles ayant imité en ce point les Loix Ecclésiastiques, & ne reconnoissant plus de véritables Mariages entre les Catholiques s'ils ne sont aussi élevés à la dignité de Sacrements, ces sortes de Mariages ne seroient pas moins nuls par rapport à l'Etat.

Mais on peut douter que ce premier fondement ait servi de motif à la Loi, parce que l'Eglise n'a point encore décidé absolument & expressement que le Curé sût le Ministre du Sacrement de Mariage. Plusieurs Théologiens le soutiennent; d'autres le regardent seulement comme témoin nécessaire. On dispute tous les jours sur ce point, qu'on ne regarde que comme une opinion sur laquelle les Théologiens peuvent exercer librement la subtilité de leurs controverses; & s'il falloit niême juger des sentiments des Prélats qui ont assisté au Concile sur cette question, par les termes dans lesquels leurs Decrets ont été conçus, ils paroîtroient n'avoir considéré dans le Curé que la qualité de témoin nécessaire.

C'est ce que la Congrégation des Cardinaux, établie pour l'interprétation du Concile de Trente, paroît avoir aussi supposé dans la plûpart de ses décisions: il sussit de les parcourir pour en porter ce jugement; & quoique les Decrets de cette Congrégation ne soient d'aucune autorité dans ce Royaume, ils peuvent néanmoins servir à faire connoître de quelle manière ceux qui sont beaucoup plus attachés que nous aux

décisions du Concile de Trente, en matiere de Discipline, l'ont entendu & l'exécutent encore aujourd'hui (a).

On ne peut donc révoquer en doute que le second motif que l'on vient de marquer, ne soit en esset la véritable raison qui a déterminé le Concile à faire cette Loi; les Peres du Concile l'ont si clairement exprimé dans leur Decret, qu'il est inutile de s'arrêter à prouver ici une vérité claire & évidente. Ils ont eu pour objet d'empêcher la clandestinité des Mariages, & ils ont cru qu'il n'y avoit pas de moyen plus sûr pour y parvenir, que d'établir la nécessité de la présence du propre Curé.

Or la clandestinité des Mariages a deux caracteres différents.

1°. Elle renferme un défaut de forme & de solemnité.

2°. Par ce défaut de forme & de solemnité, elle sait souvent un préjudice sensible à un tiers, qui avoit intérêt que

la chose fût publique, afin de pouvoir l'empêcher.

Il faut donc examiner si la présence d'un des deux Curés, sans la participation de l'autre, remédie à ces deux inconvénients; car si cela est, elle purge suffisamment le vice de clandestinité: au contraire, si cela n'est pas, comme ce désaut se trouvera toujours dans le Mariage, il sera toujours justement soumis à la peine de nullité prononcée par la Loi.

Or, peut-on dire d'abord qu'il n'y ait plus aucun défaut de forme & de solemnité, lorsqu'un des deux Curés célébre le

Mariage sans que l'autre en soit averti?

Pour en bien juger, il faut entrer dans l'esprit du Concile lorsqu'il a établi la solemnité de la présence du propre Curé.

Il a voulu par-là que l'Eglise sût instruite de l'engagement des Parties, parce que suivant l'ancienne Doctrine contenue dans ce passage de Tertullien, Nuptiæ non priùs apud Eccle-

(a) Les raisons de ceux qui regardent le Célébrant comme Ministre du Sacrement, ne sont pas rapportées dans ce Mémoire, qui tend à prouver la nécessité de la présence du propre Curé, quelque opinion que l'on puisse embrasser sur ce point. Ils répendent aux Auteurs qu'on leur oppose, que dans tous les Sacrements il y a un Ministre dissérent de celui qui les reçoit; qu'il y a des paroles prescrites pour l'administration de ce Sacrement, où le Célébrant parle comme unissant les Contractants, & que dans des Rituels anciens il disoit: Ego, tanquam Dei & Ecclesia Minister, vos conjungo; ce qui paroit indiquer la Tradition de l'Église de France sur ce sujet.

sam professæ juxta mæchiam judicari periclitantur, il faudroit régulierement que les Mariages se fissent devant toute l'Eglise assemblée; mais comme cela seroit impossible, il faut au moins que le Pasteur de chaque Eglise particuliere, à laquelle les Fidèles doivent rendre compte de leur conduite, soit témoin de leur engagement, & qu'il y représente, pour parler ainsi, tout le Corps des Fidèles dont il est le Pasteur. C'est en vain qu'on voudroit prétendre que l'Eglise est suffisamment représentée par le Curé de la Paroisse dans laquelle le Mariage se célébre, ce Curé ne peut représenter que le Troupeau dont il est le Pasteur, mais il ne sçauroit représenter celui qui est fous la conduite d'un autre; & pour développer encore plus clairement cette pensée, on peut dire que les deux Paroisses des Contractants, représentées chacune par leur Pasteur, sont les dépositaires essentielles & nécessaires du Mariage : ainsi quand un des Curés n'en est pas instruit, il en est de même que si dans un acte dont la solemnité dépend de la signature de deux témoins, il n'y avoit qu'un de ces témoins qui eût figné.

Celui des Conjoints qui se marie hors de sa Paroisse n'est pas moins assujetti que l'autre des Conjoints aux Loix de l'Eglise, & ne doit pas moins lui déclarer son Mariage, & il n'est pas moins obligé d'avoir son approbation; cependant il ne le fait pas, dans le moment que son propre Curé ignore l'engagement qu'il veut contracter, & par conséquent le Mariage n'a point à son égard, celle de toutes les sormalités qui lui est la plus essentielle en genre de Sacrement, c'est-à-dire,

la connoissance & l'approbation de l'Eglise.

Autrefois, dans le temps que l'Evêque seul exerçoit les fonctions de Pasteur dans son Diocèse, comme il étoit toujours le propre Curé de l'une & de l'autre Partie, la solemnité se trouvoit toujours également remplie à l'égard des deux Contractants, qui lui déclaroient l'un & l'autre leur engagement; mais la multitude des Fidèles ayant obligé les Evêques à partager le poids de la sollicitude pastorale entre plusieurs Curés, il faut nécessairement que les deux Curés,

qui ne représentent qu'un seul Evêque, sassent ce que l'Evêque seul saisont autresois, sans cela l'Eglise ne connoîtroit le Mariage que d'un côté & par rapport à l'une des deux Parties: ne connoître un acte qui est essentiellement le lien & l'engagement de deux personnes que par rapport à une seule, c'est ne le connoître que par rapport à aucune; & en esset l'expérience apprend tous les jours que la connoissance du Curé qui célébre le Mariage est souvent presque aussi inutile dans les cas où l'on veut le tromper, que s'il ne connoissoit aucune des deux Parties.

Il est donc évident que le premier caractère de la clandestinité, qui consiste dans un désaut de solemnité, n'est point suffisamment réparé par la présence d'un des deux Curés, sans la participation de l'autre, puisqu'en ce cas même, il est toujours vrai de dire qu'une des deux Eglises auxquelles le Mariage doit être connu dans la personne de son Pasteur, l'ignore néanmoins absolument.

Mais si ce premier caractère de clandestinité se trouve encore dans ces sortes de Mariages, le second en est encore plus inséparable, puisqu'il est certain que la présence d'un des Curés n'empêche point que ceux qui auroient intérêt de s'opposer au Mariage, ne soient non-seulement surpris, mais dans une impossibilité morale de ne le pas être.

En effet, il est impossible d'exiger que les peres & les meres, les tuteurs ou les curateurs, & en un mot tous ceux qui peuvent s'opposer à un Mariage, veillent également sur toutes les Paroisses du Royaume; & c'est pour cela qu'on a jugé avec beaucoup de raison, que rien n'étoit plus salutaire que la nécessité de la présence du propre Curé, parce que cette regle étant une sois établie, il sussit de veiller sur une seule Paroisse pour être assuré qu'il ne se sera aucune surprisé.

Or, cette précaution si urile, si nécessaire, sera continuellement éludée, si l'on autorise les Mariages faits avec la participation d'un seul des Curés des Parties contractantes; car, quel est le pere ou le tuteur qui puisse être assez heureux pour découyrir la demeure & la Paroisse d'une sille qui voudra engager un fils de famille dans un Mariage inégal & peut-être honteux! Ainsi il arriveroit, si l'on s'écartoit de cette regle, qu'une Loi qui n'a été admise dans la police extérieure de l'Etat que pour l'honneur & pour la sûreté des familles, seroit absolument inutile, par l'expédient toujours sûr d'aller célébrer le Mariage dans la Paroisse où la fille voudroit aller acquérir un domicile, sans en saire part au Curé de celui qui vient l'épouser à l'insçu de sa famille.

Ce raisonnement a toujours paru si puissant, qu'on ne doute point au Palais que lorsqu'il s'agit du Mariage d'un mineur, le défaut de présence, ou du moins de connoissance, de la part du Curé du mineur, ne produise une nullité absolue; & on le jugeoit ainsi même avant l'Edit du mois de Mars 1697, qui contient une disposition plus précise sur ce point que les

Ordonnances précédentes.

Mais toute la difficulté tombe sur le Mariage des majeurs, dans lequel plusieurs sont d'avis que le défaut de consentement d'un des deux Curés, n'est point une nullité.

Ils se fondent sur deux raisons qui méritent d'être exami-

nées.

La premiere, que tout le monde convient que le défaut de publication de bans n'est point une nullité essentielle dans le Mariage des majeurs ; or , comme dans l'usage ordinaire le Curé de la Paroisse où le Mariage ne se célebre pas, n'exprime le consentement qu'il donne au Mariage que par le certificat de la publication des bans faite dans sa Paroisse, il s'ensuit que le défaut de proclamation de bans & de certificat de cette proclamation, renferme aussi le défaut de consentement du propre Curé d'un des Conjoints; d'où l'on conclut, que les Arrêts ayant jugé que le premier de ces défauts ne rendoit point le Mariage d'un majeur nul, ils ont jugé tacitement que le second ne devoit pas non plus être regardé comme une véritable nullité.

La seconde raison est, que l'intérêt de ceux qui auroient pu s'opposer au Mariage ne doit être considéré que lorsqu'en s'y opposant, ils auroient pu y mettre un obstacle insurmon-

Tome V.

1700

table. Mais lorsque leur opposition auroit été inutile, il est indifférent par rapport à la validité du Mariage confidéré en lui-même, qu'ils ayent été avertis ou qu'ils ne l'ayent pas été. Ainsi, quand il s'agit du Mariage d'un mineur, il est juste que l'intérêt d'un pere qui réclame l'autorité des Juges contre ce Mariage, fasse admettre le moyen qui se tire du défaut de présence du propre Curé, parce que si le pere avoit été averti du Mariage de son fils avant que le Mariage eût été célébré, son opposition auroit été capable de l'empêcher absolument. Mais lorsque le fils est majeur, comme l'opposition du pere auroitété inutile, on ne doit pas non plusécouter le moyen qu'il tire du défaut de présence du propre Curé, parce que quand le propre Curé auroit été averti de ce Mariage, quand le pere l'auroit sçu par lui, il n'auroit pas eu l'autorité nécessaire pour l'empêcher : autrement, le désaut d'une précaution qui n'est établie que pour donner au pere le moyen de s'opposer, auroit plus d'effet que son opposition même, & il pourroit rompre ce Mariage déja contracté par son fils, qu'il n'auroit pu empêcher son fils de contracter s'il s'y étoit opposé pendant que les choses étoient encore entieres. En un mot, le défaut de la solemnité établie principalement en faveur des peres, doit avoir des suites proportionnées au pouvoir des peres, & rien ne paroît plus naturel que de décider que ce défaut aura l'effet d'anéantir le Mariage lorsque le pere auroit eu le pouvoir de l'empêcher s'il en eût été averti, & qu'au contraire ce même défaut ne pourra donner atteinte au Mariage, lorsque le pere n'auroit pas eu le pouvoir de l'empêcher, quand même il en auroit été averti.

Voila tout ce qui se peut dire de plus sort pour soutenir cette opinion, que l'on croit avoir été autorisée par quelques Arrêts.

Cependant on y peut faire plusieurs réponses, qui ne paroissent pas susceptibles d'aucune bonne réplique.

1°. On ne peut tirer aucune conséquence de la maxime reçue dans notre usage, que le défaut de publication de bans n'est point une nullité essentielle dans le Mariage des ma-

17009

jeurs. Car quoique le Curé de la Paroisse où le Mariage est célébré, n'exprime ordinairement son consentement que par le certificat de la publication de bans, il ne s'ensuit pas de-là que ce ne soient pas deux formalités distinctes & séparées, l'une, de saire publier des bans, l'autre, d'avoir la permission du Curé. La premiere peut sort bien n'être pas regardée comme indispensable, sans que l'on puisse en conclure que la seconde ne l'est pas non plus; & si dans quelques Arrêts on n'a pas distingué assez exactement ces deux choses, quelque dissérentes qu'elles soient, on ne peut établir sur de tels Arrêts, qui d'ailleurs ont presque toujours été rendus dans des circonstances singulieres, une Jurisprudence sixe & certaine.

La seconde objection, qui suppose que le pouvoir de ceux qui ont intérêt de s'opposer à un Mariage, est la seule mesure de l'esset que doit avoir le désaut de consentement des deux Curés, ou de l'un d'eux, pêche manisestement dans le principe, puisqu'on a fait voir qu'indépendamment de cet intérêt, & à ne considérer le Mariage qu'en lui-même, le consentement des deux Curés étoit une solemnité essentielle à ce Sacrement.

Enfin, quand même l'intérêt des familles auroit été un des principaux motifs de la Loi qui établit la nécessité de la préfence du propre Curé, il ne seroit point étrange que le désaut de cette solemnité eût de plus grandes suites que l'opposition des peres & meres n'en auroit pu avoir; & il n'est pas nouveau que le désaut de sormalités détruise un Acte que la Partie qui s'en plaint n'auroit pu empêcher, si elle s'y étoit opposée avant que la chose sût consommée.

Deux exemples choisis entre plusieurs autres, éclairciront cette vérité.

Si une donation n'est pas insinuée, les héritiers du donateur ont droit de la faire déclarer nulle; & cependant, les auroit-on écoutés s'ils avoient voulu l'empêcher?

Si la procédure sur laquelle un Arrêt est rendu, est contraire à l'Ordonnance; si l'on trouve dans cet Arrêt d'autres ouvertures de Requête civile, n'est-on pas obligé de le détruire,

quoique l'on prévoye bien que ceux en faveur desquels on le détruit, ne pourroient peut être pas empêcher qu'on n'en rende un semblable?

> Dans ces deux exemples, qu'on pourroit aisément multiplier, il arrive que celui qui ne pouvoit pas empêcher la chose avant qu'elle fût faite, a néanmoins le pouvoir de la détruire lorsqu'elle est faite.

> On ne doit donc pas être surpris si dans un Mariage il arrive de même qu'un pere qui n'auroit pu, à la rigueur, empêcher son fils de se marier, puisse réussir, par le secours de la forme, à faire casser ce même Mariage qu'il n'auroit pu empêcher.

> Mais ce qui dans les autres matieres arrive uniquement par la fatalité de la forme, & donne souvent lieu à des inconvéniens contraires au bien de la Justice, est infiniment avanta-

geux à toutes les familles en matiere de Mariage.

Car, quoiqu'à la rigueur un pere ne puisse mettre un obstacle invincible au Mariage de son fils majeur, il peut au moins le retarder, donner par-là à son fils le loisir de rentrer en lui-même, & en un mot profiter du bénéfice du temps, qui amene souvent avec lui des dénouemens imprévus dans les affaires les plus désespérées.

Or cela même est un si grand bien, qu'on ne sçauroit être trop attentif à le procurer aux peres de famille; & voilà néanmoins ce qu'ils perdent, si l'on autorise les Mariages des majeurs célébrés sans la permission d'un des deux Curés des Parries, puisqu'on prive par-là les familles de la derniere ressource qui leur reste, pout saire tomber avec le temps le charme qui tascine souvent les yeux des majeurs comme ceux des mineurs.

Il est inutile de dire que le pere peut en ce cas deshériter fon fils. Les Loix doivent lui épargner, autant qu'il est possible, la nécessité de recourir à ce dernier remède; & c'est pour cela même qu'il est très-important de réparer l'effet prêcipité d'un Mariage clandestin, qui ôte au pere le pouvoir d'empêcher le mal, & qui ne lui laisse que la triste consolation de le punir.

C'est sans doute par toutes ces raisons, que les Ordon-

nances du Royaume qui ont adopté la disposition du Concile de Trente avec peine, n'ont fait aucune distinction entre les majeurs & les mineurs, dans ce qui regarde la nécessité de la présence des propres Curés; & c'est une derniere considération qui acheve de fixer l'esprit dans une question d'ailleurs susceptible de doute & de difficultés.



En effet, on voit que lorsqu'il s'agit du rapt de violence ou de subornation, & du défaut de consentement des peres & meres, les Ordonnances ont marqué expressément, ou par des termes équivalens, qu'elles avoient les mineurs pour objet, comme on peut le voir dans les Articles 40, 41, 42 & 43 de l'Ordonnance de Blois, dans l'Article 25 de l'Edit de Melun, dans l'Article 169 de l'Ordonnance de 1629, par les Articles 1, 2 & 3 de la Déclaration de 1639, par les Articles 2, 4 & 5 de l'Edit du mois de Mars 1697.

Mais lorsque nos Ordonnances ont parlé de la nécessité de la préfence du propre Curé, il n'est échappé à ceux qui les ont rédigées, aucune expression qui pût faire connoître que leur instruction étoit de restreindre cette disposition aux seuls mariages des mineurs; au contraire, elles sont conçues dans des termes si simples & si généraux, qu'il est évident qu'elles ont eu intention d'établir une nullité absolue pour toute sorte de personnes indistinctement.

Sans parler ici de l'Ordonnance de 1629, qui est la premiere qui ait établi cette régle dans les Mariages, il suffit, pour être persuadé de cette vérité, de peser les termes de la Déclaration de 1639 :

Faisons très-expresses défenses à tous Prêtres tant Séculiers que Réguliers, de célébrer aucun Mariage qu'entre leurs vrais & ordinaires Paroissiens, sans la permission par écrit du Curé des Parties ou de l'Evêque Diocésain.

Il n'y a point là de distinction entre les majeurs & les mineurs; & ce qui rend cette observation plus forte, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on ait oublié de parler des mineurs en cet endroit, puisque dans le même Article il en est fait mention

quelques lignes plus haut, par rapport au consentement des peres & meres, &c.

Aussi la dissérence de ces deux conditions est clairement marquée dans le même Article, comme la derniere; c'est-àdire, le consentement des peres & des tuteurs n'est nécessaire que par rapport à ceux qui sont dans la puissance d'autrui, elle n'est établie aussi qu'à leur égard : mais comme la seconde est nécessaire à l'égard de toute sorte de personnes indistinctement, le même Article l'exige aussi en termes généraux, sans saire aucune distinction entre les majeurs & les mineurs.

Mais comme on pourroit dire que cette Déclaration ne prononce pas expressément la peine des nullités, il est nécessaire d'y joindre l'Edit du mois de Mars 1697, qui ne laisse

aucun doute sur ce sujet.

Le Préambule commence par ces mots:

Les faints Conciles ayant prescrit comme une des solemnités essentielles au Sacrement de Mariage, la présence du propre Curé de ceux qui contractent;

Donc, selon ce préambule, cette solemnité est essentielle au

Sacrement;

Donc, selon ce même préambule, elle ne consiste pas dans la présence seule du Curé d'un de ceux qui se marient, il saut que le propre Curé de ceux qui contractent, c'est-à-dire, les Curés de l'une & de l'autre Partie, y soient présens ou censés présens par leur permission;

Donc, il n'y a point ici de distinction à faire, puisque d'une part il s'agit d'une solemnité essentielle au Sacrement, & que de l'autre, elle l'est pour tous ceux qui contractent.

Le Dispositif de l'Edit n'est pas moins fort que son Préam-

bule:

Voulons que les dispositions des saints Canons, & les Ordonnances des Rois nos Prédécesseurs concernant la Célébration des Mariages, & notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre Curé de ceux qui contractent, soient exactement observées, & c.

Donc, la présence des deux Curés est de nécessité; donc,

le Mariage est nul par le défaut de cette solemnité nécessaire; donc, cette nécessité est générale, puisqu'on y assujettit tous ceux qui contractent.

1700.

Quoiqu'après cet Edit on puisse dire qu'il ne manque rien à la plénitude de la Loi sur cette matiere, il semble néanmoins que la Déclaration du 15 Juin suivant, y ait ajouté encore un dernier dégré de lumiere & d'évidence.

Le Roi ne se contente pas dans le Préambule de cette Déclaration, de traiter de profanation les Mariages contractés devant des Prêtres autres que les propres Curés des Contractans, il enjoint ensuite aux Parlemens & autres Juges & Officiers, lorsqu'ils jugeront des Causes ou des Procès dans lesquels il s'agira de Mariages célébrés pardevant des Prêtres autres que les propres Curés des Contractans, sans en avoir obtenu les dispenses nécessaires, d'obliger ceux qui prétendent avoir contracté des Mariages de cette maniere, de se retirer pardevant leur Archevêque ou Evêque, pour les réhabiliter suivant les formes prescrites par les saints Canons, &c.

Il n'y a aucune de ces expressions qui ne confirme & qui n'autorise pleinement le principe que l'on a entrepris d'établir dans ce Mémoire.

Il ne reste pour l'achever, que de répondre à une derniere dissiculté qui se présente quelquesois en cette matiere.

On voit des personnes qui après avoir contracté un Mariage dans une Paroisse étrangere, sans permission de leur Curé ou de l'Evêque Diocésain, après avoir vêcu plusieurs années ensemble comme mari & semme en possession paisible & publique de leur état, se dégoutent l'un de l'autre, & remontant jusqu'à l'origine de leur engagement, veulent prositer de la nullité établie par les Ordonnances, pour recouvrer leur liberté, sans que ni le pere ou la mere de l'un des Conjoints, ni aucune autre personne intéressée, attaque la validité de leur Mariage. En ce cas, on peut justement douter s'il doit être permis aux Contractans même, quand il n'y a eu ni violence ni séduction de la part d'une des Parties, de réclamer contre leur engagement, parce qu'ils n'ont point

## 176 CINQUANTE-SEPTIEME PLAIDOYER.

obtenu la permission de leur Curé pour se marier dans une Paroisse étrangere à tous deux, ou à un seul des Contractants.

D'un côté, il semble qu'on ne doit pas écouter ceux qui viennent alléguer leur propre turpitude, & qui cherchent à se faire, d'une faute dont ils sont coupables, un titre pour rompre leur Mariage.

De l'autre côté, on peut répondre qu'il est vrai que c'est par leur faute qu'ils sont mal mariés, mais il n'en est pas moins vrai que leur Mariage est nul; & il paroît difficile de soutenir que par sorme de peine, on puisse confirmer un engagement qui est nul par le désaut d'une solemnité essentielle.

Au milieu de ces difficultés, il semble que sur cette espèce on ne peut établir une régle générale pour toute sorte de cas; mais s'il y a quelquesois des circonstances assez fortes suivant les régles de la police extérieure, pour sermer la bouche à la mauvaise soi & à l'inconstance de ceux qui réclament sur ce sondement contre un consentement libre & consirmé par une longue possession, il faut au moins, en ce cas, qu'il paroisse que la Justice ne se détermine que par les sins de non-recevoir, & qu'en déclarant les Parties non-recevables, elle ajoute toujours que c'est sans préjudice à elles de se retirer pardevers l'Evêque pour réhabiliter leur Mariage, si faire se doit.



## LVIII. PLAIDOYER.

Du 12 Aoust 1700.

Dans la Cause des Religieuses Ursulines de Castel-Sarrazin, Appellantes; contre Guillaume-Gabriel de Charron, Intimé, & Jean de Charron, Intervenant.

Question de suggestion de Testament.

ORSQUE l'on examine les circonstances nouvelles, singulieres, presque incroyables de cette Cause, on ne sçait lequel doit paroître plus surprenant, ou l'avidité des Religieuses, s'il est vrai que par des artifices odieux, & par une criminelle industrie, & par une imposture punissable, elles ayent abusé de la foiblesse & de la crédulité de leur Bienfaitrice; ou la négligence des héritiers, si pouvant établir la vérité des saits graves & importans qu'ils avancent, ils ont soussert que le nombre des années en ait presque esfacé le souvenir, & que la longueur du temps ait sait passer du côté des Religieuses, toute la faveur, qui, dans les commencemens de la procédure, sembloit appuyer les droits & les prétentions des héritiers du sang.

Avant que de vous proposer nos réslexions sur un doute si important, & d'examiner si l'on peut accuser les Religieuses d'avidité, & les héritiers de négligence; ou si au contraîre, en déclarant les Religieuses innocentes, on doit louer le long silence des héritiers, & ne condamner que leurs nouvelles poursuites, nous sommes obligés, MESSIEURS, de recueillir en très-peu de paroles cette longue suite de saits que l'on a cru essentiels à la décision de cette Cause.

Pour vous les expliquer dans un ordre aussi simple que naturel, nous les rappellerons à deux objets principaux, qui sont

Tome V.

comme les deux points fixes sur lesquels roule toute la contestation des Parties.

Deux Testaments, titre des Religieuses, Testament du mari, Testament de la semme; dans le premier, sidei-commissaires de la moitié; dans le second, héritieres de la totalité des biens: l'un & l'autre, sujet des procès, qui, depuis près de 60 années, ont rendu la succession du mari & celle de la semme également douteuses & incertaines.

Expliquons d'abord les faits qui regardent le Testament du mari; passons ensuite à ceux qui concernent le Testament de la femme : c'est dans ces deux idées que nous rensermons tous

le sujet de cette contestation.

## PREMIERE PARTIE.

Faits qui regardent le Testament du Mari.

François de Testas, mari de Gabrielle de Charron, sait son testament en l'année 1632, & institue sa semme son héritiere universelle, pour jouir & disposer de tous ses biens à ses volontés.

Il survit 12 années entieres à sa disposition. Il meurt en l'année 1644: on ouvre son testament, sa semme entre en possession de tous ses biens.

A peine eut-elle commencé à en jouir paisiblement, qu'elle fut troublée par la prétention du nommé François Bernard, neveu de son mari.

Il foutint, que l'institution, quoique libre en apparence, étoit en effet chargée d'un fidei-commis de la moitié du bien de François de Testas. Le testament ne lui fournissoit aucune conjecture de la volonté de Testateur; mais au désaut de preuves écrites, il eut recours à la preuve testimoniale; &, suivant l'usage dangereux des Provinces qui se régissent par le droit écrit, il demanda permission de faire preuve par témoins de la vérité de ce sidei-commis verbal dont il prétendoit que l'exécution avoit été consiée par le Testateur à la bonne-

foi & à la prudence de Gabrielle de Charron sa femme & fon 🕳 héritiere.

17000

Sa demande sur portée pardevant le Sénéchal de Toulouse. Gabrielle de Charron comparut devant ce Juge. Elle de-

manda à être entendue sur les faits contenus dans la Requête de François Bernard. Le Juge l'interroge, il la presse de déclarer si François de Testas, son mari, ne l'a pas chargée de

rendre la moitié de ses biens à François Bernard.

Elle ne répond pas directement à cette question; mais elle déclare que son mari l'a chargée, en mourant, d'un fidei-commis universel en faveur des Religieuses Ursulines de la Ville de Castel-Sarrazin, qui n'aura lieu qu'après sa mort; elle explique ensuite le détail des charges que le Testateur avoit impofées à sa libéralité.

La moitié de la valeur des immeubles doit être employée à la construction d'une Eglise & d'un Collége portant le nom du Testateur, dans lequel Collége il y auroit une Classe affectée & destinée à l'instruction des pauvres filles de Castel-Sarrazin, à quoi les Religieuses pourront être obligées par

les Consuls.

La valeur de l'autre moitié sera employée en constitution au profit des Religieuses, mais à condition,

De faire célébrer deux Messes par semaine.

De faire tous les ans une aumône de 20 sols tous les vendredis & samedis de chaque semaine, depuis le commence-

ment de Décembre jusqu'à la fin du mois de Mai.

Enfin (ce qui est beaucoup plus important) à condition qu'il y aura quatre places de Religieuses affectées à la famille de François de Testas & de Gabrielle de Charron; deux pour chaque famille : places gratuites, où l'on sera reçu sans dot, sans pension, sans droit d'entrée, &c.

Tel sut le témoignage que Gabrielle de Charron rendit alors aux dernieres volontés de son mari mourant : témoignage très-suspect qu'elle a révoqué dans la suite; mais qui, tout suspect qu'il est, est néanmoins un des titres de la pré-

tention des Religieuses Ursulines.

Sur la fin de cette déclaration, elles interviennent dans la Cause, qui étoit pendante devant le Sénéchal de Toulouse; elles demandent à suire preuve de ce sidei-commis verbal, qui devoit un jour leur désérer la succession de François de Testas.

L'appel d'une Sentence préparatoire porta l'affaire au Par-

lement de Toulouse.

Une nouvelle Partie y intervint. Jean de Testas, neveu du Testateur, joignant à cette qualité l'avantage de porter son nom, prit la même route que les autres Parties pour aspirer à sa succession; il allégua, comme elles, le fait important d'un fidei-commistacite, dont il prétendit que Gabrielle de Charron

étoit chargée à son profit.

Le Parlement de Toulouse, par un premier Arrêt, évoquale principal, permit à toutes les Parties de faire preuve de leurs faits; & par un second Arrêt rendu sur les preuves respectives, il adjugea la moitié des biens à François Bernard, pour en jouir après la mort de l'héritiere instituée; & faisant droit sur la Requête des Religieuses Ursulines, il ordonna que l'autre moitié des mêmes biens leur appartiendroit après le décès de Gabrielle de Charron, en conséquence de la déclaration par elle faite, & aux conditions qu'elle avoit expliquées dans cette déclaration.

Quoique le Parlement de Toulouse ait égalé François Bernard aux Religieuses, & qu'il les eût admis concurremment à la portion des biens du Testateur, leur sort étoit néanmoins bien différent, comme l'événement l'a justissé.

François Bernard étoit mortel, mais les Communautés ne sont point sujettes à la mort; ainsi ce qui n'étoit qu'une espérance fragile dans la personne de Bernard, étoit à l'égard

des Religieuses une assurance parfaite & infaillible.

François Bernard mourut avant Gabrielle de Charron inftituée, & perdit par sa mort tout le droit qu'il auroit pu avoir

sur la moitié des biens de François de Testas.

Ses héritiers voulurent inutilement, après sa mort & aprèscelle de Gabrielle de Charron, demander la délivrance d'un sidei-commis qui étoit devenu caduc par le prédécès du sideicommissaire : leur prétention contraire aux regles du droit sut condamnée par un Arrêt du Parlement de Toulouse, rendu 1700. en l'année 1615.



Nous avons ici troublé l'ordre des dates pour ne point interrompre la suite des faits qui regardent le testament du mari; tel a été son sort & sa destinée : retournons à présent sur nos pas, & tâchons de vous expliquer avec la même exactitude, quelle a été la forme, la disposition, l'événement du testament de la femme, c'est-à-dire de Gabrielle de Charron.

Remarquons d'abord, comme une suite naturelle des faits que nous vous avons expliqués, qu'il paroît que Gabrielle de Charron, ou jalouse du titre de Bienfaitrice, ou animée des fentiments plus élevés d'une piété pure & solide, avoit toujours voulu donner aux Religieuses Ursulines des marques éclatantes de son affection.

Vous l'avez vu, dès l'année 1644, faire, fans y être obli-

gée, une déclaration authentique en leur faveur.

Déclaration que le Parlement de Toulouse a jugée fausse pour la moitié des biens, puisque, sans y avoir égard, il a maintenu Bernard dans le fidei-commis de la moitié de la fuccession.

Déclaration que celle qui l'a faite a reconnue fausse pour la totalité des biens : vous l'allez voir incontinent dans l'explication de son testament.

Il n'en faut pas davantage pour montrer l'excès de sa bien-

veillance pour les Ursulines.

Il paroît même qu'elle n'avoit que de la défiance & de l'éloignement pour Etienne de Charron son frere, c'est-à-dire, pour celui, qui, dans l'ordre de la nature & de la loi, devoit être son héritier. Quoiqu'elle le chargeat du soin & de la conduite de ses affaires les plus importantes, elle ne laissa pas de faire, en 1647, trois actes de protestations contre toutes les donations que son frere pourroit exiger d'elle; elle l'accuse même dans ces actes d'avoir abusé de sa facilité pour exiger d'elle des transports, & pour s'emparer d'une partie de son bien.

Telle étoit la fituation de Gabrielle de Charron depuis l'année 1646 jusqu'en 1655. Aussi pleine d'affection pour les Religieuses Ursulines que de désiance pour son frere, elle sit un testament qui ne permet pas de douter de ses sentiments.

Tout est important dans cet acte, & la forme de ses dispositions n'est pas moins remarquable que ses dispositions

mêmes.

Dans la forme extérieure, tout ce qui peut rendre un testament aussi inviolable que solemnel s'y rencontre.

Testament écrit & signé de la main de la Testatrice.

Testament revêtu de la forme solemnelle des testaments mystiques; sept témoins y souscrivent, & le confirment par leur sceau.

Dans la substance, on peut distinguer trois parties.

1°. Les legs, presque tous pieux, ou à des parents proches, mais très-peu considérables, ne montent pas à 2500 livres.

2°. L'institution. Les Religieuses y sont les seules héritieres de Gabrielle de Charron: si elle fait quelque mention de son frere, c'est pour déclarer qu'elle le prie de se contenter de ce qu'elle lui a donné depuis sa viduité, qu'elle fait monter à une somme de 15000 livres, pour laquelle elle l'institue son héritier.

3°. L'explication de la déclaration faite en 1644 en faveur

des Religieuses.

Gabrielle de Charron reconnoît que son mari lui avoit donné tout son bien sans aucun sidei-commis; que pour se libérer de la persécution de François Bernard, elle sut obligée de déclarer que la volonté de son mari étoit que les Religieuses Ursulines sussent héritieres de ses biens, quoique son mari ne l'y eût jamais obligée, ni par paroles, ni par écrit, lui ayant donné tous ses biens pour en disposer à sa volonté.

Elle ajoute ensuite qu'elle a fait un vœu, du consentement de son mari, de saire une fondation de Religieuses Ursulines, E que son mari, à l'heure de sa mort, consirma ce vœu & le pré-

senta à Dieu.

Enfin elle confirme de nouveau la déclaration de 1644, par

17.00.

rapport aux charges qu'elle impose aux Religieuses; elle en modere une seule: & au lieu que la déclaration portoit qu'il y auroit quatre places affectées à la famille du sieur de Testas, & à celle de Gabrielle de Charron, elle oblige seulement les Religieuses à recevoir gratuitement dans leur Monastere deux de ses parentes qu'elle nomme.

C'est ainsi qu'en l'année 1655 elle explique ses dernières volontés. Treize années d'un long silence ont suivi ce testament, pendant lesquelles on ne trouve aucune preuve de changement de volonté.

Enfin en l'année 1668, Gabrielle de Charron se retire dans le Monastere des Religieuses Ursulines.

Quelle sut la cause de cette retraite? L'attribuera-t-on à ces vaines frayeurs dont on prétend que les Religieuses avoient trouvé le moyen de remplir l'esprit de la Testatrice? N'en cherchera-t-on le motif que dans la piété de Gabrielle de Charron, qui, devenant toujours plus ardente à mesure qu'elle approchoit de sa fin, lui saisoit souhaiter de mourir entre les bras d'une Communauté dont elle estimoit la vertu? C'est, Messieurs, ce que nous examinerons dans la suite.

Contentons-nous d'observer à présent, que Gabrielle de Charron entre dans le Monastere des Ursulines le 8 Décembre 1668, & qu'elle y mourut environ six semaines après, le 28 Janvier 1669.

Ce fut dans cet intervalle qu'elle fit un Codicille qui fut comme le dernier sceau de ses dispositions.

Elle change dans ce Codicille un legs particulier contenu dans son testament, & au surplus elle déclare qu'elle veut qu'il soit pleinement exécuté.

Elle meurt dans ces sentiments; les Religieuses recueillent sa succession.

Etienne de Charron, frere de la Testatrice, attaque le testament; il prétend qu'il est nul par la captation dont il a été le fruit; il articule des faits, il demande à en faire la preuve.

## 184 CINQUANTE-HUITIEME

1700.

Sentence en 1675, qui appointe les Parties, sans ordonner la preuve par provision.

Etienne de Charron en interjette appel le 6 Février 1675.

Un silence de 23 années suit cet appel, & pendant ce temps il semble que les héritiers de Gabrielle de Charron ayent absolument oublié leurs intérêts.

Erienne de Charron meurt, laisse trois enfants; Guillaume, Léonard, & Jean de Charron.

Héritiers du silence, encore plus que des prétentions de leur pere, ils négligent pendant longtems de faire aucunes poursuites.

Léonard de Charron agit le premier, non pour attaquer le testament de Gabrielle de Charron, sa tante, mais pour demander que deux de ses filles sussent gratuitement dans le Monastere, &c. suivant la déclaration de 1644.

Les Religieuses resusent de subir cette loi, sur laquelle la moitié des biens de François de Testas leur avoit été adjugée.

Elles prétendent que le testament de Gabrielle de Charron, les a assiranchies de cette condition onéreuse dont l'audition cathégorique les avoit chargées.

Par Arrêt contradictoire du 12 Juin 1697, on condamne le resus injuste des Religieuses; on ordonne qu'elles seront tenues d'admettre dans seur Communauté deux des silles de Léonard de Charron, après que la vocation aura été examinée par l'Evêque Diocésain.

Ce sut alors que Guillaume de Charron commença à sortir du long sommeil dans lequel il avoit paru comme enseveli pendant tant d'années; soit animé par l'ingratitude des Religieuses, soit déterminé par la découverte de nouvelles preuves.

Reprenant l'instance d'appel abandonnée par son pere dès 1675, il demande qu'en attendant le Jugement, il soit sait preuve des faits que son pere avoit avancés.

Premier Arrêt qui joint sa Requête à l'appel le 9 Avril 1698.

Second

Second Arrêt qui déclare l'appel péri, fauf à se pourvoir e par nouvelle action.

1700,

... Il suit la voie que l'Arrêt lui avoit indiquée.

Assignation le 16 Avril 1698 pardevant le Sénéchal de Toulouse.

Jean de Charron son frere se joint à lui le 2 Mai.

Le 5, Requête où il articule trois faits.

- 1°. Les Religieuses ont gagné les deux Servantes de la Testatrice; elles sirent un grand bruit pendant la nuit : les servantes ont dit avoir vû l'ombre de son mari, qui disoit qu'elle étoit obligée de donner son bien aux Religieuses, sinon qu'il étrangleroit quelqu'un des neveux de la Testatrice.
- 2°. La Testatrice ayant sait coucher les servantes auprès d'elle, le Syndic des Religieuses, logé dans une maison voisine de celle de Gabrielle de Charron, passoit pendant la nuit par-dessus des murs assez bas, & alloit saire le même bruit, &c.
- 3°. Enfin les Religieuses ont obligé la Testatrice à se retirer dans leur Maison, où elle a fair le Codicile du 11 Décembre 1698.

Le 17 Mai 1698, Sentence du Sénéchal de Toulouse, qui appointe, cependant permet de faire preuve.

Les Religieuses appellent le 16 par un simple Acte, le 24

par un relief.

Le 28 Mai, sur une Requête non communiquée, le Parlement de Toulouse rend une Ordonnace, par laquelle il déclare que, sans préjudice de l'appel, il n'entend empêcher la preuve provisionnelle pardevant le premier Juge ou Magistrat royal requis.

Le 31 Mai, Guillaume de Charron requiert le Juge royal

de se transporter sur les lieux pour entendre les témoins.

Transport le deuxième Juin : le Syndic des Religieuses compare, proteste, & disparoît.

Les témoins prêtent le serment, & sont entendus le 2, le 3,

& le 4.

Tome V.

Le 4 Juin, les Religieuses obtiennent une Cédule évocatoire sur les parentés de Guillaume de Charron.

On procède au Conseil. Arrêt du consentement des Parties, qui les renvoye en la Cour.

Appel des Religieuses, & demande en évocation du Principal.

Requête d'opposition à l'Ordonnance, qui permet d'exécuter la Sentence dans les chess qui regardent la preuve, & à tout ce qui a été fait en conséquence.

Telles font les circonstances de la Cause & les moyens des Parties. Cause aussi difficile que singuliere.

La négligence des héritiers, & l'avidité des Religieuses

marchent d'un pas égal.

Elles sont portées l'une & l'autre à un tel degré, que lorsqu'on écoute les Religieuses, on ne sçauroit concevoir quelle peut être l'espérance des héritiers qui veulent renver-fer un Testament qu'une possession de plus de trente années paroît avoir consirmé, & qu'au contraire, lorsqu'on entend les héritiers, on admire comment les Religieuses ofent venir demander à la Justice le prix de leur obsession, & la récompense de leur fraude.

Essayons néanmoins de nous déterminer dans une Cause

douteuse.

Divisons-la en deux parties.

- 1°. N'envisageons que la forme : y a-t-il des fins de nonrecevoir ?
- 2°. Passons ensuite à l'examen du fond, & considérons le Testament en lui-même : est-il nul par la suggestion? Les Religieuses sont-elles indignes d'en recueillir l'effet par les voyes indignes dont elles se sont servi pour en empêcher la révocation?
  - 1°. Forme ou fins de non-recevoir.

On peut les réduire à quatre principales.

- 1°. Les Arrêts qui ont maintenu les Religieuses.
- 2°. La péremption jugée par d'autres Arrêts.

3 °. Le laps du temps.

4°. L'exécution faite par un des héritiers du Testateur, que l'autre attaque aujourd'hui.

Parcourons en un mot chacune de ces fins de non-recevoir.

1°. Arrêts qui ont maintenu les Religieuses.

Si on avoit distingué la succession du mari de celle de la semme, on n'auroit pas relevé inutilement des Arrêts qui sont de bons titres pour les Religieuses lorsqu'on voudra leur enlever la succession du mari, mais qui sont des moyens absolument étrangers par rapport à la succession de la semme.

Reprenons le fait.

Arrêt de 1646 qui maintient Bernard & les Religieuses chacun dans le droit à la moitié des biens.

Mais comme ce droit ne pouvoit se consommer en la perfonne de Bernard que par le prédécès de Gabrielle de Charron, il n'avoit qu'une simple espérance qui a péri avec lui.

Après sa mort, vaine prétention de ses héritiers, le Parlement de Toulouse la condamne. Cet Arrêt ne regarde que la moitié qui auroit appartenu à Bernard, s'il avoit survécu.

Il est vrai que les Religieuses ont eu l'adresse de saire insérer dans l'Arrêt une clause générale, par laquelle elles sont maintenues dans la totalité des biens; mais clause inutile, puisqu'il ne s'agissoit que de ce que Bernard pouvoit prétendre; & à l'égard de cette moitié, les héritiers étoient sans qualité, le sidei-commis étant éteint par sa mort.

Expliquons ceci encore plus clairement.

Deux sortes de personnes pouvoient prétendre cette moitié:

Les héritiers de Bernard, mais sans aucun sondement;

Les héritiers de Gabrielle de Charron, auxquels elle appartient sans difficulté, si le Testament dont il s'agit est détruit.

On fait juger la Cause avec les premiers : victoire facile; mais on n'y a point sait appeller les derniers, avec lesquels il auroit sallu discuter la validité du Testament.

Donc à l'égard des derniers, res inter alios acla.

2°. Péremptiom.

Aa ij

Reprenons aussi les faits.

Sentence en 1675 qui appointe : appel, interruption de poursuite, reprise en 1698. Appel jugé péri par l'Arrêt du 14 Avril 1698.

Or, dit-on, la péremption de l'appel emporte avec soi la confirmation de la Sentence dont l'appointement de 1675 est confirmé; il falloit reprendre cette ancienne instance au lieu d'en commencer une nouvelle.

Mais,

1°. L'Arrêt contradictoire du Parlement de Toulouse a jugé le contraire, sauf à se pourvoir par nouvelle action. Ces termes sont importans; donc jugé que tout étoit péri, & l'appel, & ce dont avoit été appellé. Or cet Arrêt subsisse, il n'est point attaqué, il ne peut l'être.

2°. Cet Arrêt conforme à deux Arrêts de 1603 & de 1607, qui ont jugé que la péremption de l'Appel d'une Sentence intelocutoire ou préparatoire n'emportoit pas la confirmation de la Sentence; mais qu'au contraire tout étoit péri, &

l'Appel, & la Sentence.

Deux motifs de cette Jurisprudence.

1°. Dans les Sentences définitives il n'y a rien à imputer à l'intimé: bien loin d'être obligé d'agir pour faire juger l'appel, il peut au contraire demeurer en repos, parce que le temps seul juge quelquesois sa cause. Il n'en est pas de même dans l'appel d'une Sentence interlocutoire, le droit est encore in pendente; donc l'intimé doit agir comme l'appellant.

2°. Dans le cas des Sentences définitives, il n'y a plus d'instance principale, au contraire dans le cas d'une Sentence interlocutoire, donc l'intimé a dû poursuivre comme l'appellant. Si l'appel n'étoit pas suspensif, rien ne l'empêchoit d'agir; & si l'appel étoit suspensif, il devoit agir pour lever cer obstacle: n'ayant point agi, il suit que la péremption court contre lui comme contre l'appellant.

3°. Le laps du temps.

On peut l'examiner en deux manieres, ou comme ayant éteint l'action, ou comme la rendant peu favorable.

Comme ayant éteint l'action; non, car il n'y a pas trente ans.

1700.

Comme la rendant moins favorable; c'est ce qu'on ne peut nier. A présent il ne s'agit que des sins de non-recevoir.

4°. L'exécution faite par un des héritiers.

Reprenons ici.

L'audition cathégorique... charge de quatre places.

Le Testament qui réduit à deux, & même pour une seule fois.

Cela supposé, point de fin de non-recevoir.

1°. Léonard de Charron qui a agi, n'étoit pas héritier.

2°. Quand il l'auroit été, il agissoit en vertu de l'audition cathégorique, non du Testament. De plus, les Religieuses lui opposoient le Testament comme ayant dérogé à l'audition cathégorique.

Distinguons toujours la succession de la femme de celle du

mari.

Les quatre places affectées à la famille étoient une charge de la succession du mari, car c'étoit une partie des conditions exprimées dans l'audition cathégorique; donc nulle exécution; bien plus, ce que Léonard soutenoit, étoit directement contraire au Testament.

Récapitulons... & concluons qu'il n'y a point de fins de non-recevoir capables d'éteindre l'action.

Deux fonds . . . . on validité du Testament.

Pour traiter ce second point, beaucoup plus important & plus difficile que le premier, envilageons cette Cause dans deux points de vûe bien différens, ou ce qui est la même chose, distinguous deux temps.

Le premier, immédiatement après la mort de la Testa-

trice.

Le fecond, après le grand nombre d'années qui s'est écoulé.

Examinons ce que l'on auroit dû décider, si la question eût été jugée aussitôt après la mort de Gabrielle de Charron.

Examinons ensuite si le temps qui s'est écoulé peut chan-

ger la face de cette Cause, & rendre la décision absolument dissérente de ce qu'elle avoit été.

Premier temps immédiatement après la mort de la Testa-

trice.

Avant que d'examiner quelle auroit dû être alors la décifion de cette Cause... supposer quelques principes généraux.

Les uns, par rapport à la preuve des faits d'artifice & de suggestion: les autres, par rapport à la qualité des héritiers.

Fins de non-recevoir contre un Testament.

Premier principe... voluntas in testamentis dominatur: tout ce qui diminue la plénitude de la liberté, odieux, détesté par la Loi.

Second principe. On a agité autrefois la question de sçavoir si l'Ordonnance de Moulins avoit lieu pour les faits par lesquels on pouvoit attaquer les Testaments, post magnas dubitationes, perpetua & constans Testatorum sententia per testes admitii.

Deux raisons.

1°. La Loi n'a été faite que pour les faits dont on peut avoir preuve par des actes; ceux qui n'ont point fait de convention par écrit, doivent s'imputer à eux-mêmes leur négligence. Mais la Loi n'a jamais prétendu réduire les hommes à l'impossible: or comme celui qui se plaint de la suggestion n'a pu obliger celui qu'il a accusé de lui en sournir une preuve par ecrit, il est absolument hors de l'esprit de l'Ordonnance de Moulins, &c.

2°. Partout où il y a du crime mélé cessat lex, non est maliviis hominum indulgendum, & la Loi n'a garde de favoriser les crimes, en retranchant de la société la seule voie par laquelle ils peuvent être connus.

Multitude d'Arrêts, nos Auteurs les rapportent, les Reli-

gieuses en conviennent.

Troisième Principe. Quoique la preuve soit admissible, elle est admise rarement; on ne doit pas consier légerement le sort des dernieres volontés à la soi souvent suspecte & toujours incertaine des témoins.

Quatriéme principe. Bien moins encore dans un Testament

olographe, unde exulat omnis suspicio.

Cinquiéme principe. Quoique l'on ait confondu la preuve de la suggestion avec celle qui ne tend qu'à faire voir que le Testateur n'a pas eu la liberté de révoquer son Testament, ces deux preuves sont néanmoins extrêmement dissérentes.

L'une vaut adversus scriptum. Le Testament semble contenir en soi une preuve contraire à la suggestion qui est alléguée.

L'autre, au contraire, n'attaque point le Testament, elle a pour but un fait étranger indépendant du Testament; elle ne fait point injure à la sagesse & à la sermeté du Testateur.

Donc la preuve de l'une doit être plus aisément admise que

celle de l'autre.

Sixiéme principe. Mais dans quel cas peut-on prouver Teftatorem impeditum quominus revocaret.

Hoc in genere statuere periculosum.

Rien de plus sur cependant que de suivre les regles suivantes.

1°. Examiner la qualité de l'héritier institué par le Testament, & voir si son caractère fait naître des présomptions.

2°. Peser la qualité & l'importance des faits.

3°. Juger par cet examen, si la violence ou l'artifice doit être portée assez loin pour faire un empêchement réel, enforte que le Testareur ait été dans une espèce d'impossibilité morale de révoquer son Testament.

4°. Y joindre un autre fait important, c'est-à-dire qu'il paroisse que le Testateur ait eu intention de révoquer, &c. Bo-

niface, Basset, Mainard, & autres Auteurs.

5°. Examiner la date du Testament...... si à longo tempore quod decennium excedat faciliùs animus revocandi præsumitur. Arg. duct. ex L. 6. Cod. Théod. de Testam. & ex Leg. Sancimus. Cod. de Testam. P.... Arrêt de 1596 Leg. Ricard....

Septiéme principe. Tout ce qui vient d'être dit, doit avoir lieu, surtout en Pays de Droit écrit, où la preuve est admise beaucoup plus sacilement. L'existence du Testament, la sup-

1700.

pression, les sidei-commis secrets, se prouvent par témoins. Voyez Cambolas, Mainard, & les autres.

Tels font les principes qui regardent les fins que l'on peut

opposer à un Testament.

Principes touchant la qualité des héritiers.

1°. Communautés Religieuses, autrefois regardées comme incapables derecueillir l'effet d'une institution universelle.... Raisons d'état, bien des familles, &c cependant la Jurisprudence se relâchant toujours en faveur de l'équité, a toléré plutôt qu'approuvé ces fortes de dispositions, jusqu'à ce qu'il ait plû au Roi de les défendre.

2°. Mais quoique tolérées, toujours peu favorables; & lorsqu'excessives ou pravis artibus quasita, alors le zèle du bien public doit animer les Juges à faire dans une espèce particulière ce que des raisons singulières, ce que le Législateur devroit faire dans tous les cas & par des raisons générales.

Ces principes supposés, quelle en auroit été l'application si la cause avoit été portée devant vous il y a trente ans.

Deux objets principaux auroient frappé vos esprits

1°. La qualité & la conduite des héritiers.

2°. La nature & l'importance des faits.

Qualité & conduite des héritiers.

Qualité. Communauté Religieuse, peu savorable en général, encore moins en particulier; & l'on voit qu'après avoir. obtenu la moitié des biens du mari, elles veulent encore recueillir le reste des biens qu'elles tiennent confondus dans la succession de la femme.

Conduite. Trois traits qui seroient comme autant de préjugés contre elles dans la question de la preuve.

1 er Trait: convaincues d'avoir fait faire une fausse déclara-

tion pour s'emparer des biens de François de Testas.

Reprenons les fairs.

Audition cataégorique, déclarée fausse pour une moitié, par l'Arrêt de 1646; fausse pour l'autre moitié, par le Testament.

Que les Religieuses ne disent point, que la Testatrice n'a pû leur nuire, &c.

I O

1°. Elles soutiennent le testament dans lequel la Testatrice se déclare coupable de cette fausseté.

1700.

2°. Elles ont elles-mêmes prétendu tirer avantage de cette déclaration dans le Procès qu'elles ont essuyé contre Léonard de Charron.

Or, cui prodest scelus, is fecit.

Ce sont donc elles qui ont parlé par la bouche de Gabrielle de Charron en 1644, &c.....

Or, semel malus semper præsumitur malus in eodem genere mali.

Qui a pu dicter une fausse déclaration en 1644, a pu suggérer un testament en 1655, & empêcher de le révoquer en 1668.

Deuxiéme trait. La Testatrice morte entre leurs bras & dans leur possession.

Nous sçavons que le testament est fait long-tems auparavant; mais le testament est un acte imparfait, que la mort seule a droit de sceller d'un sceau éternel.

Aussi c'est principalement au moment du décès que l'on considere l'état des Testateurs, &c.

D'ailleurs on n'accuse pas tant ici les Religieuses d'avoir suggéré le testament, que d'en avoir empêché la révocation.

Or, dans quel temps la Testatrice auroit-elle pû naturellement, & suivant l'usage ordinaire, révoquer son testament, si ce n'est aux approches de la mort, &c.? Mais alors elle étoit obsédée par les Religieuses.

Troisième trait. Ingratitude des Religieuses; duplicité dans leur conduite.

En 1644, pour rendre leur cause favorable, elles chargent le fidei-commis qu'elles supposent avoir droit de demander, d'une infinité de conditions onéreuses.

En 1655, lorsqu'elles ont obtenu ce qu'elles demandoient, elles se font décharger des plus dures conditions par le Testament; & ensin en 1697, elles plaident contre l'héritier de leur Biensaitrice, & sont condamnées. Cette seule ingratitude pourroit aller jusqu'à les rendre indignes, &c.....

Tome V. Bb

Nature & importance des faits.

1°. La Testatrice enfermée dans le Monastère, réduite à

une impossibilité morale de changer son testament.

2°. On ne peut douter qu'elle n'ait eu dessein de révoquer, sur-tout quand on considere les voies dont on s'est servi pour l'obséder.

3°. Enfin, tous ces faits dans l'espece d'un testament sait plus de dix ans avant la mort, forment une circonstance qui paroît d'abord savorable aux Religieuses, mais qui peut se rétorquer contre elles.

Que dit-on contre ces faits?

1°. Imaginaires .... somnia nugæ ægrotantis animi, infor-

mis partûs.

1700.

Mais on doit distinguer, 1°. la question de sçavoir s'il est vrai qu'il y ait de véritables apparitions, ou si tout ce que l'on raconte est l'effet de la crédulité, ou de l'imposture, ou d'une imagination malade.

2°. La question, si les esprits du commun des hommes ne sont pas frappés de cette opinion : or qui en peut douter? Les Histoires sont pleines de preuves de cette persuasion. L'Histoire Romaine, Dion, l'Histoire de l'Eglise, le Pape Célestin, Bonisace VIII.

Qui peut ignorer quelle frayeur, quelle consternation jette dans les esprits, la moindre apparition, &c.?

Joindre ici toutes les circonstances.

Femme âgée, femme dévote jusqu'à la superstition, femme très-soible, par-là très-crédule.

Ainsi faits non destitués de vraisemblance.

Mais pourquoi chercher la vraisemblance où l'on peut trouver lavérité?

Reprendre ici les faits de l'enquête.

1°. Bruit très-grand entendu les nuits, auprès du lieu de la Testatrice; les enfans s'attroupent.

2°. Point de bruit quand des Etrangers couchent dans la

maison.

3°. Une des Servantes a déclaré que les Religieuses lui

faisoient faire ce bruit, lui ont promis de la marier, & l'ont mariée effectivement. Le mari a reçu la dot des Religieuses.

4°. Gabrielle de Charron a témoigné une grande inquiétude; a dit qu'elle étoit obligée de se retirer dans le Couvent des Ursulines.

5°. Le bruit de cette apparition a été si grand, que l'on ne

parloit d'autre chose à Castel-Sarrazin.

6°. Les Religieuses ont donné du bled à la Servante pour l'empêcher de parler; l'ont gardée pendant trois jours en leur maison.

Nous examinerons incontinent ce que l'on oppose à la

preuve dans l'ordre de la procédure.

Contentons-nous d'observer l'importance des saits, & concluons-en que si la cause avoit été portée devant vous aussitôt après la mort de la Testatrice, vous n'auriez pu, en joignant la qualité des héritiers à celle des saits, resuser une preuve qui auroit été aussi favorable que légitime; mais le temps a-t-il étoussé la voix des héritiers? C'est ce qui reste à examiner.

Deux points à examiner.

1°. La régularité de la procédure.

2°. Le laps de temps.

Procédure.

1°. Il s'agit moins ici de statuer sur la preuve saite, que de sçavoir si la preuve est admissible.

Deuxiéme point de nullité.

1°. Appel n'est suspensif, ne s'agissant d'instruction.

C'est par surabondance de droit & pour faire usage du Jugement du Parlement de Toulouse qu'on a pris une espece de pareatis.

Ce qui abonde ne vicie pas.

2°. Juge de Nayac compétent, puisque le Parlement avoit commis le premier Juge Royal requis.

1°. Distance des lieux, suspicion qu'on peut faire valoir.

2°. Le laps de temps.

Avouer que c'est ici le nœud de toute la dissiculté.

Bb ij

1700.

196

Cependant remarquer,

1°. Que le temps peut bien faire naître des présomptions fortes & véhémentes, que les faits ne sont point tels que les héritiers du sang le prétendent: sans cela, comment auroientils presque abandonné leurs poursuites?

Mais telle est la nature des présomptions, qu'elles cédent toujours à une preuve certaine; elles forment une vraisemblance, mais cette vraisemblance disparoît à la premiere lueur

de la vérité.

Donc si les faits sont prouvés, il est inutile de chercher

pourquoi les héritiers ne les ont pas prouvés plutôt.

2°. Mille raisons étrangeres, indifférentes, ont pu suspendre l'action des héritiers : s'ensuit-il pour cela qu'elle soit mal fondée?

3°. Dès le moment qu'il n'y a point de prescription, l'action n'est pas éteinte; & si elle n'est pas éteinte, ne faut-il pas en juger par le fond?

4°. L'intérêt public supplée ici à ce qu'il pourroit y avoir

de défectueux dans la conduite des particuliers.

Souffrira-t-on qu'à la vue de la Justice, une Communauté Religieuse s'empare de toute une succession par des voies aussi criminelles?

La pureté de nos mœurs, l'honnêteté publique, le bien de l'Etat, l'intérêt des familles, tout reclame ici contre la conduite odieuse des Ursulines.

Par quels degrés font-elles parvenues à la succession du mari & de la femme ?

Fausseté, artifices, ce qu'elles appellent pieuse fraude, persuadées que la fainteté de la fin consacre les moyens, quelque pernicieux qu'ils puissent être.

Il est encore temps d'y remédier, la prescription n'est point

accomplie.

Nouvelle raison propre au Parlement de Toulouse.

On y a jugé plusieurs fois que les successions, quæ ut indignis auferuntur, appartenoient au sisc, suivant la regle de Droit. Mainard, Arrêt de 1674.

Ainsi comme il n'y a point encore de prescription contre le Roi, tous ces moyens cessent, &c.

1700.

Donc pour se réduire,

Peut-être que dès-à présent il y en auroit assez pour juger, Soit par toute la conduite des Religieuses,

Soit par les faits de l'enquête.

Cependant plus sûr de confirmer simplement la permission de faire preuve & la procédure qui l'a suivie.

1°. Les héritiers du fang ne demandent point l'évocation

du principal.

2°. Les Religieuses n'ont pu ni reprocher les témoins, ni faire la preuve contraire pendant l'appel; équitable de la leur permettre.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

## Du Vendredi 13 Août 1700.

NTRE les Dames Religieuses Ursulines de Castel-Sarrazin, & leur Syndic, appellans au Parlement de Toulouse de l'appointement ou Sentence rendue par le Sénéchal dudit Toulouse le 15 Mai 1698, prononcé le 17 dudit mois, lequel appel, avec les circonstances, a été renvoyé en la Cour par Arrêt du Conseil Privé du Roi, du 16 Septembre 1699, d'une part, Messire Guillaume Gabriel de Charron, Trésorier Général de France en la Généralité de Toulouse, Intimé d'autre; & entre Messire Jean de Charron, Capitaine au Régiment de la Marine, demandeur en Requête du 30 Juin dernier, tendante à ce qu'il fût reçu Partie intervenante en l'instance d'appel; saisant droit sur son intervention, qu'il lui sût donné acte de ce qu'il adhéroit aux Conclusions dudit Guillaume-Gabriel de Charron son frere, & que lesdites Religieuses susfent condemnées aux dépens, d'une part, & les Religieuses Ursulines de Castel-Sarrazin, leur Syndic.... & ledit Guillaume de Charron, défendeur d'autre; & encore entre lesdites Religieuses Ursulines de Castel-Sarrazin, demanderesses en Requête du 29 Juillet dernier, tendante à ce qu'en venant plaider la Cause d'entre les Parties qui étoit au Rôle des Vendredis, elles fussent reçues opposantes à l'exécution de l'Ordonnance obtenue sur Requête non-communiquée au Parlement de Toulouse, le 28 Mai 1698, & à toute

## 198 CINQUANTE-HUITIEME PLAIDOYER.

1700.

la procédure faite en conséquence, qui seroit déclarée nulle; faisant droit sur l'appel par elles interjetté de la Sentence rendue par le Sénéchal de Toulouse, mettre l'appellation, & ce dont a été appellé, au néant; émendant, évoquant le principal, & y faisant droit, débouter lesdits de Charron de leur demande, & les condamner aux dépens, d'une part, & ledit Messire Guillaume-Gabriel de Charron, Trésorier de France à Toulouse, & ledit Jean de Charron, Capitaine de Grenadiers, défendeurs d'autre; après que Macé, Avocat desdites Religieuses, & Freteau, Avocat desdits de Charron, ont été ouis pendant deux Audiences, ensemble d'Aguesseau pour le Procureur Général du Roi. LA COUR a reçu ledit Jean de Charron Partie intervenante; faisant droit tant sur l'appel que sur l'intervention, sans avoir égard à la Requête & Opposition des Parties de Macé, dont elle les déboute, a mis & met l'appellation au néant : ordonne que ce dont a été appellé fortira effet; & en conséquence permet aux Parties de Freteau de continuer leur enquête dans trois mois pardevant le Sénéchal de Toulouse, & aux Parties de Macé de faire preuve au contraire, si bon leur semble, dans ledit tems, pardevant ledit Juge, même de fournir de reproches, si aucuns elles ont contre les témoins ouis en l'enquête des Parties de Freteau, défenses au contraire; condamne les Parties de Macé en l'amende ordinaire de onze livres, & aux dépens.



# MÉMOIRE,

Où l'on examine si un Cardinal François qui commet un crime de lèze-Majesté, est exempt de la Jurisdiction Royale, par sa dignité.

P OUR embrasser toute l'étendue d'une matiere si importante, on en réduira l'examen à quatre points principaux, qui auront pour objet les diverses qualités, & s'il est permis de parler ainsi, les dissérentes personnes qu'on peut distinguer dans une seule, c'est-a-dire, dans le Cardinal, qui donne lieu d'agiter cette Question.

Il est Clerc, il est Evêque, il est Cardinal; enfin, le degré qu'il remplit dans le College des Cardinaux, le rend Evê-

que d'un Diocèse étranger.

Si on le regarde comme Clerc, le premier point qu'il s'agit d'examiner, parce que ce point est comme le sondement de tous les autres, est la prétendue exemption dont la Cour de Rome soutient que toutes les personnes Ecclésiastiques doivent jouir, même dans les crimes de lèze-Majesté.

Si on le considere comme Evêque, a-t-il, en cette qualité, des privileges que les Ecclésiastiques d'un ordre inférieur n'ayent pas ? C'est le second point qu'on tâchera d'éclaircir.

Si on l'envisage comme Cardinal, a t-il plus de droit que les Evêques à cette exemption prétendue? Ce sera le troi-

siéme point.

Enfin la qualité d'Evêque étranger, qui est en lui une suite de la dignité de Cardinal, le met-elle à couvert de la Jurisduction séculiere du Roi, dont il est sujet, & dont il a offensé la Majesté? C'est la derniere question qui se présente à traiter dans ce Mémoire.

Si l'on entreprenoit d'y faire entrer tout ce qu'une matiere

si riche & si vaste peut sournir, on seroit un Livre, & non pas un Mémoire. On se contentera donc de toucher les grands principes de cette matiere; de les établir par un petit nombre de preuves solides; de les consirmer par quelques exemples éclatans, choisis entre plusieurs autres; en un mot, d'indiquer les sources, sans entreprendre de les épuiser par un travail, que sa longueur même pourroit rendre inutile.

## PREMIER POINT,

Où l'on examine ce que l'on doit penser de la prétendue exemption des Clercs en général, dans les matieres criminelles, & principalement dans les crimes de lèze-Majesté.

Quoique cette question paroisse à présent inutile dans nos mœurs, & que l'usage & la loi soient également contraires dans le Royaume aux prétentions des Ecclésiastiques, il est néanmoins très-important de retracer ici les premieres notions & les principes sondamentaux de cette matiere, parce que les Evêques & les Cardinaux ne pouvant presque établir leur prétendu privilege, que sur des preuves qui leur sont communes avec tout l'Ordre Clérical, on aura détruit le fondement de ce privilege, si l'on fait voir que tous les Ecclésiastiques en général, n'ont aucun titre solide pour se sous à Dieu d'établir pour gouverner les hommes.

On partagera en autant d'articles séparés, les dissérentes preuves qui concourent à établir la vérité de cette proposition, & qui sont comme le précis & l'abrégé de tout ce qu'une longue méditation & une lecture assidue pourroient

fournir avec plus d'étendue sur cette matiere.

I.

On peut considérer les Ecclésiastiques comme Hommes, comme Citoyens, comme Ecclésiastiques.

Comme

Comme Hommes, ils sont sujets aux Loix de la nature; & le droit naturel qui, de l'aveu des Papes, permet à tout Séculier de repousser la violence d'un Ecclésiastique par la violence même, donne à plus forte raison, autant & plus de pouvoir à ces grandes Sociétés qui forment les Etats & les Empires, contre ceux qui en troublent la paix & la sûreté par leur crime, sans distinguer si le coupable est laic, ou s'il est consacré au service des autels.

1700.

Comme Citoyens, l'un des plus zélés, ou pour mieux dire. des plus outrés défenseurs du privilége Clérical, Bellarmin reconnoît que les Clercs font partie du corps politique. L'Eglise est dans l'Etat, disoit un ancien Auteur Ecclésiastique. & non pas l'Etat dans l'Eglise. Quoique consacrés à Dieu d'une maniere particuliere, les Ecclésiastiques ne cessent pas d'être citoyens; ils vivent sous la protection des Loix, ils participent à tous les avantages, à tous les priviléges des citoyens; ils jouissent de la sûreté, de la tranquillité, de l'abondance que la Puissance temporelle procure à ceux qui vivent fous fon Empire. La premiere & la plus inviolable de toutes les conditions sous lesquelles ils goûtent tous ces biens, est de vivre soumis à l'autorité du Gouvernement qui les leur assure : il faut, ou qu'ils renoncent aux avantages de la société dans laquelle ils vivent, ou qu'ils en subissent les charges; & s'ils ne font foumis au Prince comme sujets, ils ne peuvent jouir des biens que le Prince ne procure qu'à ses sujets.

Optat;

Ainsi le Droit naturel les assujettit naturellement à la société, comme à la loi du plus sort. Le Droit Civil rend cette soumission utile, par les avantages qu'elle leur procure; ils naissent hommes & citoyens, ils ne cessent pas de l'être, en devenant Ecclésiastiques.

Le Droit Canonique ajoute à leur état de nouveaux engagemens: ils deviennent les Ministres de Dieu par lequel les Rois regnent; & par-là, ils sont encore plus obligés que le reste des citoyens, à donner aux peuples l'exemple de la sidélité & de la soumission qui est due à une Puissance émanée de

Tome V.

Dieu même. Ils trouvent d'ailleurs dans cette Puissance, une autorité qui se joint par tout à celle de l'Eglise, pour en faire observer les Loix, & pour réprimer par la terreur des peines corporelles, ceux que la crainte des peines spirituelles ne rend pas affez soumis à la puissance de l'Eglise. Ils doivent donc respecter dans la Personne du Souverain, outre la qualité de Roi, celle de Protecteur des Canons, à laquelle ils sont particulierement assujettis. Ainsi leurs devoirs se multiplient par le caractère sacré qu'ils reçoivent, bien loin de soussirir la moindre diminution. Comme Citoyens, avant le Sacerdoce, ils dépendoient du Roi comme Roi; mais comme Ecclésiassiques, après le Sacerdoce, ils commencent à en dépendre d'une maniere particuliere, comme de leur Tuteur, de leur Gardien, de leur Protecteur.

#### II.

A cette premiere notion qui se tire des trois dissérentes personnes qu'on peut distinguer dans celle des Ecclésiastiques, & des trois dissérentes especes de droits qui y répondent, il faut joindre encore une seconde notion tirée de la nature même de la Puissance temporelle.

L'idée la plus simple qu'on puisse s'en former, renferme nécessairement deux caractères essentiels.

Le premier, est d'être universelle; le second, d'être indépendante, & de se suffire pleinement à elle-même.

Toute Puissance suprême par laquelle un Etat est gouverné, doit s'étendre sur tous ceux qui sont rensermés dans cet Etat, par rapport à la sin pour laquelle elle est établie, c'està-dire pour la sûreté, le repos, le bonheur de ceux qu'elle gouverne.

La comparaison de la Puissance Séculiere avec la Puissance Ecclésiastique, suffiroit seule pour établir la vérité de cette proposition.

Ces deux Puissances différentes dans leur effet, sont égales dans leur principe, puisqu'elles sont toutes deux émanées de Dieu même.

La Puissance Ecclésiastique est universelle, par rapport à tous ceux qui sont dans le sein de l'Eglise. Aucune personne n'en est exempte, non pas même ceux qui exercent la puissance temporelle. Le Magistrat, le Général d'Armée, le Roi même, y est soumis comme le dernier de ses sujets, parce que l'Eglise qui exerce la puissance spirituelle, est en cela l'image de Dieu même, à l'autorité duquel personne ne peut résister.

Il en est de même de la Puissance temporelle, aussi étendue dans son genre que la Puissance spirituelle, parce que les Princes qui l'exercent ne representent pas moins le pouvoir de Dieu par rapport au temporel, que l'Eglise le représente par rapport au spirituel : elle s'étend sur les personnes Ecclésiastiques pour le temporel, comme la puissance de l'Eglise s'étend sur les Laïcs pour le spirituel : aussi universelles l'une que l'autre, par rapport aux sujets, elles ne disferent que par la matiere sur laquelle elles s'exercent, & par

les moyens qu'elles employent.

Autrement, il faudroit avancer cet étrange paradoxe, que pendant qu'il n'y a qu'une seule Puissance souveraine, par rapport au spirituel, il y auroit dans chaque Etat deux Souverains, & deux Puissances également suprêmes par rapport au temporel; ensorte que lorsqu'un Séculier auroit troublé le repos, ou la sûreté de l'Etat, on s'adresseroit au Prince Séculier, & que lorsque ce seroit un Ecclésiastique qui l'auroit troublé, il faudroit s'adresser au Prince Ecclésiastique: ainsi l'Empire seroit véritablement divisé entre deux Puissances qui auroient souvent des vues & des intérêts dissérens; l'une pourroit punir comme un crime, ce que l'autre récompenseroit peut-être comme une action vertuense. Ce n'est point ici une de ces confequences outrées, que l'imagination feule fe forme quelquefois pour détruire un principe qu'elle attaque : il n'y a qu'à se représenter l'état où étoit le Royaume au c mmencement du regne de Henri IV, pour faire voir que cette conséquence n'a rien que de très réel, & de très possible.

Il est certain qu'alors, le Pape & tous les Ecclésiastiques

qui agissoient par son impulsion, regardoient Henri IV. comme déchu, par son hérésie, & par l'excommunication que le Pape avoit prononcée contre lui, du droit de succéder à la Couronne. Envain auroit-il voulu faire condamner les Ecclésiastiques qui croyoient que la Religion les obligeoit à se soustraire à son obéissance, si l'indépendance de toute jurisdiction séculiere dont la Cour de Rome les flattoit alors, & dont elle les flatte encore aujourd'hui pour se les assujettir entiérement, étoit bien fondée: d'un côté, le Roi auroit voulu faire punir ces Eccléfiastiques rebelles; de l'autre, Rome les auroit justifiés, & pour ainsi dire canonisés. Ainsi tous les Eccléfiastiques auroient combattu l'autorité du Roi, pendant qu'un petit nombre de ses sujets laïcs l'auroient reconnue. On dit un petit nombre, car combien de Laïcs mêmes se laissoient alors entraîner par l'exemple des Ecclésiastiques, & éblouir par cette apparence de Religion, dont une révolte domestique & une ambition étrangere sçavoient se couvrir. Telles sont les étranges suites de ce partage d'autorité que le prétendu privilége des Clercs tend à établir. Chaque État, chaque République divifée, nourriroit dans son sein une guerre perpétuelle entre la faction des Clercs & celle des Laics; & dans ce schisme continuel, le Pape regneroit enfin sur les Clercs par lui-même, & sur les Laïcs par les Clercs.

> Le second caractère de la Puissance suprême, est d'être indépendante de toute autre Puissance, & de se suffire pleinement à elle même, par rapport à la fin pour laquelle elle est établie.

> Ainsi la Puissance spirituelle par rapport à son objet, qui est le falut éternel de ceux qui lui font foumis, est indépendante de la Puissance temporelle, & elle trouve dans les moyens que Dieu a remis entre ses mains, tout ce qui lui est nécessaire pour arriver à cette fin.

> Elle employe contre les hérétiques la privation des Sacremens, les Censures, les Anathêmes, & tout ce qui compose les armes spirituelles, pour opérer les retranchemens spirituels qui ont rapport à sa fin, & elle n'a pas besoin de recourir pour

cela, à la Puissance temporelle, soit qu'il s'agisse d'un Ecclésiastique, ou qu'il soit question d'un Laïc.

1700.

Si elle implore outre cela l'assistance du bras séculier, ce n'est pas à proprement parler, pour accomplir son œuvre, c'est-à-dire par rapport à la sanctification des Fidèles, elle peut la faire cette œuvre par les armes que Dieu lui a consiées, indépendamment du secours de la Puissance temporelle. Dans les trois premiers siècles de l'Eglise, elle n'étoit pas moins forte ni moins puissante par rapport au genre de force & de puissance qui appartient naturellement à la Jurisdiction spirituelle, que depuis que la protection des Empereurs & des Princes Chrétiens lui eut donné un secours étranger.

C'est d'ailleurs un secours qu'elle demande, & qu'elle ne sçauroit commander, (\*) ainsi il ne tombe point véritablement dans la notion de puissance de laquelle seule il s'agit ici. Elle le recherche pour un plus grand bien, mais il ne lui est pas nécessaire par rapport à la nature de sa puissance, qui se suffit pleinement par rapport à tout ce qui est de son objet.

La Puissance temporelle doit avoir aussi le même caractère; il faut qu'elle trouve dans elle-même, tout ce qui lui est nécessaire pour la fin qui lui est proposée, c'est-à-dire, pour le bonheur de ceux qui lui sont soumis. Un des plus grands moyens que Dieu lui ait donnés pour y parvenir, est le glaive qu'il lui a consié pour la punition des crimes qui s'opposent à la félicité de ceux qu'elle gouverne. Si elle ne peut l'employer que contre une partie des citoyens qui vivent dans un même Empire, ceux-ci demeurent exposés à la violence des autres qui sont affranchis de son autorité; si son pouvoir est imparqui sont affranchis de son autorité; si son pouvoir est impar-

<sup>(\*)</sup> C'est-à-dire, que l'Eglise ni ses Ministres ne peuvent commander à la Puissauce publique de donner ce secours. Mais c'est Dieu même qui le lui commande, parce que, comme le disent les Conciles, c'est aux Princes de la terre qu'il a confié la protection de son Eglise, & c'est à lui qu'ils rendront compte des maux dont ils n'auront pu la prémunir ou la délivrer, ainsi que des biens qu'ils auroient pu lui procurer. Cognoscant ergo Principes sæculi, Deo debere se rationem reddere, pro Ecclessa quam à Christo tuendam suscipiunt. Nam sive augeatur pax & disciplina Ecclessa per sideles Principes, sive solvatur, ille ab eis rationem exiget qui corum potestati suam Ecclessam credidit. (Concile de Paris de l'an 829.) Mais c'est à Dieu, & à Dieu seul, que les Princes doivent en gendre compte.

fait, & insuffisant pour la fin à laquelle elle est destinée; s'il faut, pour parvenir à cette sin, qu'elle ait recours à une autre autorité & qu'elle s'adresse à la Puissance Ecclésiastique, elle sera donc dépendante de cette puissance, dont elle sera nécessitée d'implorer le secours; (\*) il faudra que le Souverain supplie au lieu d'ordonner, qu'il demande au lieu de commander, & qu'il devienne en quelque maniere la partie de ceux dont il devroit être le Juge absolu.

Ainsi, vouloir soustraire les Ecclésiastiques à la Puissance temporelle, c'est anéantir cette Puissance en la divisant, c'est détruire son essence même, en l'assujettissant à une autre Puissance; c'est en un mot la priver de son universalité & de son indépendance, c'est-à-dire, des deux caractères qui sont essentiels à toute puissance suprême, par rapport à la sin pour laquelle elle est établie.

#### III.

Il résulte donc de ces premieres notions, soit des dissérentes qualités que les Eccléssassiques réunissent en leur personne, soit de la nature même de la puissance temporelle, que le droit est du côté des Princes, puisque l'exemption prétendue par le Clergé résiste également & à ce que sont les Ecclésiassiques, & à ce que sont les Princes.

### IV.

La conséquence nécessaire de cette proposition, est que pour donner atteinte à ces grands principes, il faudroit trouver dans

(\*) Ce n'est pas que l'Etat ne puisse recourir à l'Eglise, pour assure davantage l'exécution de ses Loix, par la réunion des peines qui sont du ressort de l'une & de l'autre Puissance. L'Eglise doit même ce secours à l'Etat, sans attendre toujours que l'Etat le lui demande. Elle le lui doit d'autant plus, que les Loix de l'Etat obligeant en conscience ceux qui lui sont sumis, l'Eglise doit, pour le falut de ses enfans, punir comme péché, ce que le l'rince punit comme infraction de la Loi. Mais il ne demeure pas moins vrai, que la puissance du Souverain trouve dans elle même tout ce qui lui est nécessaire, abiolument parlant, pour se faire obéir; comme, de son côté, la Puissance Ecclésiassique a tout ce qu'il saut pour lier les ames & les assujettir à l'exécution de ses Canons relativement à l'ordre spirituel.

le droit divin, une exception qui y dérogeât expressément en faveur des Ecclésiastiques, & qu'ainsi l'on ne peut chercher cette exception, que dans l'ancienne Loi ou dans la nouvelle.

1700.

V.

L'ancienne n'a rien de contraire au droit des Princes.

Si Moyse prévoit dans le livre du Deuteronome, que les Israëlites indignes du bonheur d'être gouvernés immédiatement par Dieu même, désireront un jour d'avoir un Roi comme les autres peuples de la terre, il ne met aucunes bornes au pouvoir de ce Roi, par rapport aux Ministres des Autels.

Si Dieu lui-même avant que d'accorder un Roi aux vœux du peuple Juif, fait expliquer à ce peuple par Samuel, en quoi consistera le droit, c'est-à-dire, le pouvoir & l'autorité de ce Roi, il ne fait aucune distinction entre les Prêtres & les Séculiers.

La Tribu de Levi fut soumise comme les autres Tribus, à la domination de ce Roi nouveau, encore que le Seigneur fût le seul partage de cette Tribu, qu'elle renonçât à la possession des sonds de terres, & que par-là, elle parût plus indépendante du gouvernement politique que les Ministres de la Loi nouvelle.

Le plus sage & le plus sçavant des Rois commença son regne par exercer son pouvoir suprême sur la personne même du Grand Prêtre Abiathar, qu'il regarda comme coupable d'un crime de Lèze-Majesté, parce que ce Grand Prêtre avoit voulu élever sur le Trône, Adonias frere de Salomon. Vous avez mérité la mort, (lui dit ce Prince) mais je ne veux pas vous la faire souffrir, parce que vous avez porté l'Arche du Seigneur devant David mon pere; & que vous avez partagé avec lui, ses longs travaux. Ainsi Salomon se contenta de l'exiler; mais soit en le condamnant à cette peine, soit en lui donnant la vie, il montra également que le Ches même de l'Eglise Judaïque, n'étoit pas exempt de la Puissance Royale, lorsqu'il commettoit un crime de lèze-Majesté.

#### VI.

La Loi nouvelle n'est pas plus favorable que l'ancienne à l'exemption prétendue par les Ecclésiastiques: ils ne sçauroient alléguer aucun endroit du nouveau Testament, qui donne la moindre couleur à leur indépendance.

C'est un principe certain, que Jesus Christ en venant établir dans le monde un regne purement spirituel, n'a rien diminué du pouvoir temporel dont les Rois de la terre jouissoient avant son avénement; il a déclaré que son Royaume n'étoit pas de ce monde. L'Eglise animée de son esprit, chante depuis plusieurs siécles dans une de ses plus anciennes Hymnes : Que celui qui nous donne un Royaume céleste, ne détruit point les Royaumes terrestres. Bellarmin établit lui-même ce principe, que la Loi Chrétienne ne prive personne de son droit & de son domaine; & le Clergé de France se servit principalement de cet argument dans l'Assemblée de 1635 pour prouver que les Princes avoient le pouvoir de mettre des empêchemens dirimans au mariage de leurs sujets. Ils jouissoient de ce pouvoir avant que de s'être convertis à la foi, (dit M. de Fenouillet Evêque de Montpellier, dans l'excellent discours qu'il fit en l'Assemblée de 1635 sur cette matière) : leur conversion leur a fait acquérir la qualité d'Enfans de Dieu, mais elle ne leur a fait perdre aucuns des droits attachés au titre de Roi : ils peuvent donc encore à présent, tout ce qu'ils pouvoient avant leur conversion; ils n'ont donc point perdu en embrassant la Religion Catholique, l'autorité qu'ils avoient sur les personnes Ecclésiastiques, & l'on peut dire même, que cette autorité s'est accrue par leur conversion, puisqu'ils ont joint à la dignité de Roi, le titre non moins respectable, de Protecteur de l'Eglise, & de Défenseur des Canons,

#### VII.

Non-seulement la venue de Jesus-Christ & la prédication de la Loi nouvelle, n'a point ébranlé le pouvoir des Princes, mais

SUR LA JURISDICTION ROYALE.

mais elle l'a affermi ; l'Ecriture & la Tradition en fournissent des témoignages également éclatans.

1700.

#### VIII.

Jesus-Christ ne s'est pas contenté de consirmer indirectement ce pouvoir, en déclarant, comme on a déja remarqué, que son Royaume n'étoit pas de ce monde, ce qui exclut nettement de la puissance du Vicaire de Jesus-Christ toute espèce de pouvoir temporel sur les Ecclésiastiques, comme sur les Laïcs; mais il a mis l'obéissance que les Souverains ont droit d'exiger de tous leurs Sujets, au nombre des préceptes de la Loi nouvelle, lorsqu'il a dit à tous sans aucune distinction: Rendez à Cesar ce qui est dû à Cesar, & à Dieu ce qui est dû à Dieu. On n'est donc pas moins soumis à Cesar pour être consacré particulièrement au service de Dieu, ou plutôt, c'est toujours Dieu que l'on sert, en obéissant à Cesar qui commande au nom de Dieu même.

Ce que Jesus-Christ a ordonné à tous les hommes, il l'a pratiqué lui-même, & dans cette matiere comme dans toutes les autres, il n'a rien enseigné par ses paroles, dont il ne nous

ait donné l'exemple par ses actions.

Il a comparu devant un Juge non-seulement Séculier, mais Idolâtre; & loin de resuser de reconnoître le pouvoir d'un tel Juge, il l'a confirmé au contraire expressément, en déclarant que la puissance de Pilate venoit d'en-haut, c'est-à-dire, que c'étoit du Ciel même que ce mauvais Juge avoit reçu l'autorité qu'il exerçoit sur la personne de Jesus-Christ qui s'étoit soumis par son humanité aux loix communes des Tribunaux de la Terre.

Ce n'est point ici une preuve recherchée avec art par les désenseurs du droit des Princes, c'est une remarque des Peres de l'Eglise. \* Vous méprisez la puissance Sèculiere, (disoit S. Bernard à un Archevêque de Sens.) Mais qui étoit plus séculier

Tome  $V_{\bullet}$  Dd

<sup>\*</sup> Sacularitatem contemnitis? Sed sacularior nemo Pilato, cui Dominus adstitit judicandus. Dicite, si audetis, sui Prasulis Deum ordinationem nescire cum Romani Prazistis potestatem super se Christus quoque sateatur esse colitus ordinatam.

que Pilate, devant lequel Notre Seigneur a comparu comme devant son Juge, & dont il a reconnu le pouvoir sur sa personne sacrée, comme étant émané du Ciel?

#### IX.

Les Apôtres ont parlé & ont agi comme leur Maître & leur modéle.

Nulle Doctrine n'est plus favorable à la puissance des Princesque celle des deux plus grandes lumieres de l'Eglise, c'est-àdire, de S. Pierre, & de S. Paul; & si les Successeurs de ces Apôtres avoient hérité de leur foumission aux Puissances temporelles, aussi bien que de leur autorité sur les choses spirituelles, la cause des Princes n'auroit jamais eu besoin de défenseurs.

Saint Pierre ne parloit-il qu'aux Laïcs, ou plutôt n'est-il pas évident qu'il adressoit la parole à toute l'Eglise sans exception, lorsqu'il disoit aux Chrétiens de son temps : Soyez 1. Epit. de S. foumis au Roi comme au Souverain, & aux Gouverneurs comme à ceux qui sont envoyés par lui pour la punition des méchans, & la récompense des bons..... Que personne d'entre vous ne Ibid. ch. 4. souffre comme homicide, ou comme voleur; mais s'il souffre comme Chrétien, qu'il en glorifie Dieu. Il ne croyoit donc pas que les Clercs fussent affranchis de la soumission qui est dûe aux Princes: il ne croyoit pas qu'il fût injuste qu'un Clerc homicide ou voleur fût puni par les loix temporelles. Et si c'est-là la Doctrine de Saint Pierre, dans quelle source ses Succesfeurs ont-ils puisé celle qu'ils enseignent aujourd'hui?

mains, ch. 13. y. 1. & miv.

Pierre, ch. 2.

y.S, 13 & 14.

7.150

Saint Paul ne s'explique pas moins clairement, lorsqu'il a Ep. aux Ro- dit ces paroles tant de fois citées sur cette matiere : Que toute ame soit soumise aux Puissances souveraines. Il n'y a point de Puissance qui ne vienne de Dieu, & c'est lui qui a établi celles qui sont sur la terre. Qui leur résiste, résiste à l'ordre de Dieu...... Si vous faites le mal, craignez, car ce n'est pas envain que le Prince porte le glaive; il est le ministre de Dieu pour exercer sa vengeance contre ceux qui font mal. Ainsi soyez-lui soumis nonseulement par un motif de crainte, mais par un principe de

conscience.

1700.

Si les Ecclésiastiques prétendent n'être pas compris dans des expressions si générales, Saint Chrysostome & tous les Interprêtes Grecs qui ont marché sur ses traces, leur répondent que les Apôtres même, les Evangélistes, les Prophêtes, & toute ame en général, quelque élevée qu'elle soit, est assujettie aux Puissances temporelles, suivant la doctrine de Saint Paul; & Saint Bernard, concevant toute la force des expressions de cet Apôtre, demande aux Evêques de son temps: Qui vous a exceptés de cette régle générale qui comprend toute pit ab ista uni-forte de personnes. Si toute ame doit être soumise aux Puissances, Si somniserge la vôtre peut elle en être exceptée?

Qui vos excen Siomnis ergo & vestra.

La conduite de ces Apôtres a été conforme à leur doctrine. Ils n'ont point évité de comparoître devant les Tribunaux Séculiers. Lorsque les Juges ont voulu exiger d'eux des choses contraires à la loi de Dieu, ils leur ont résisté avec courage, en leur disant qu'il falloit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes; mais ils n'ont jamais décliné leur jurisdiction. Saint Paul s'est défendu devant un Proconsul Romain contre les accusations des Juifs; craignant l'injustice de ce Juge trop complaisant pour les accusateurs, il appella à Cesar : il déclara qu'il comparoîtroit devant le Tribunal de ce Prince, & que c'étoit-là qu'il Casaris sto, ili devoit être jugé. Χ.

Ad Tribunal me oportet judicari.

Act. cap. 25. ৵. 10.

La tradition la plus pure & la plus respectable, c'est-à-dire, celle qui est la plus proche de sa source, n'est pas moins avantageuse aux Puissances temporelles, que l'Ecriture même, & l'exemple de Jesus-Christ & des Apôtres.

Tous ceux qui dans les trois premiers siécles de l'Eglise ont fait des Apologies de la Religion Chrétienne, y ont toujours pris la précaution de déclarer hautement que cette nouvelle Religion n'apportoit aucun changement à la puissance des Empereurs; qu'au contraire, elle mettoit la foumission qui leur est dûe, au nombre des principaux fondemens de la morale

fon Apolog.

qu'elle enseignoit aux hommes; que les Chrétiens rendoient volontairement aux Souverains par principe de religion, & par un motif de conscience, une obéissance que la crainte ou l'intérêt feul arrachent à la plûpart des autres hommes ; qu'ils Tertull. dans honoroient l'Empereur comme le second après Dieu, le premier entre les hommes, au dessous de la Divinité, au dessus de tout le reste; & qu'enfin Cesar étoit le Cesar des Chrétiens beaucoup plus que des autres hommes, parce qu'ils le regardoient comme étant établi par le Dieu qu'ils adoroient.

Aussi ne voit on point que dans ces jours précieux de la ferveur du Christianisme; aucun Chrétien ait eu la pensée de révoquer en doute la puissance des Empereurs sur les personnes consacrées à Dieu. Les Clercs, les Evêques, les Papes mêmes comparoissoient devant les Tribunaux Séculiers : ils se plaignoient quelquesois de la violence des persécutions, ils accusoient les Empereurs mêmes d'injustice, mais sans se plaindre de l'incompétence des Tribunaux Séculiers; & dans le temps qu'ils s'élevoient contre l'iniquité des Jugemens, ils reconnoissoient la puissance des Juges.

On dira peut-être qu'ils cédoient à la force plutôt qu'à l'autorité de ces Tribunaux, & qu'il auroit été inutile d'alléguer devant des Juges Idolâtres un privilége fondé sur une Religion que ces Juges perfécutoient.

Mais ce qui a précédé & ce qui a suivi cette conduite des

premiers Chrétiens, détruit également cette objection.

Ce qui l'a précédé, c'est l'exemple de Jesus-Christ, qui n'a pas seulement reconnu par le fait la puissance de Pilate, mais qui en a établi le droit, en déclarant qu'elle venoit d'en haut, & par conséquent qu'elle étoit légitime.

Ainsi, non-seulement l'Eglise des premiers siécles n'a point reclamé, mais elle n'a point dû reclamer contre la Jurisdiction des Empereurs; & si elle l'eût fait, elle eût abandonné les traces encore récentes de son divin Maître.

Ce qui a suivi la conduite des premiers Chrétiens, est la reconnoissance expresse que l'Eglise a faite de l'autorité des Tribunaux Séculiers, lors même qu'elle eut quitté, pour ainsi

# SUR LA JURISDICTION ROYALE.

dire, ses habits de deuil & de tristesse, & qu'elle eut été revêtue de gloire & de majesté par la protection des Empepereurs convertis à la foi, & devenus ses peres, & ses nourriciers, suivant l'expression des Prophêtes.

Alors, quoique suivant les mêmes Prophêtes, elle vît se courber devant elle, & se prosterner à ses pieds, les enfans de ceux qui l'avoient humiliée, elle ne rougit point de se soumettre à la puissance temporelle des Empereurs, qui subissoient avec respect sa jurisdiction spirituelle. Alors le Prince, bien loin de perdre aucun des droits dont il jouissoit auparavant comme Souverain, ajouta à ses premiers titres l'auguste qualité d'Evêque extérieur. Il entra presque dans toutes les affaires de l'Eglise, selon la remarque d'un ancien Historien Ecclésiastique; & l'Eglise implorant d'un côté le secours des Empereurs, comme de ses protecteurs dans les matieres spirituelles, se soumettoit de l'autre à leur autorité, comme à celle de ses Souverains dans les affaires temporelles.

Socrate.

Ainsi la piété du Grand Constantin ne l'empêcha pas de prendre connoissance des intrigues secrettes qu'Eusebe Evêque Hist. Ecclesiast. de Nicomédie, & Théognis Évêque de Nicée, entretenoient avec les Ariens : il les condamna au bannissement, comme il le marque lui-même dans la lettre qu'il écrivit fur ce fujet au peuple de Nicomédie; & l'Eglise qui a toujours applaudi à la religion de ce Prince, n'a jamais prétendu qu'il eût entrepris en cela sur les droits de la puissance Ecclésiastique.

Theodoret;

Cette condamnation est même d'autant plus digne de remarque, qu'elle étoit fondée sur la loi générale que Constantin fit en ordonnant l'exécution du Concile de Nicée, & qui portoit que tous ceux qui resuseroient de s'y soumettre seroient condamnés à l'exil, comme rebelles au Jugement de Dieu même. Le pouvoir de juger les crimes, & celui d'établir des peines générales par des loix, contre ceux qui les commettent, sont émanés du même principe. Ainsi tout le Concile de Nicée qui a été témoin de cette loi de Constantin, & qui ne s'en est pas plaint, a reconnu en même-temps que l'Empereur étoit Juge légitime des crimes commis par les

Evêques contre la tranquillité & la fûreté publique, dont la Religion fait une grande partie.

Saint Athanase Evêque & Patriarche d'Alexandrie, assis sur le second Trône de l'Eglise, esprit aussi ferme qu'éclairé, & capable, comme il l'a montré plus d'une sois, de résister en face aux Empereurs, lorsqu'ils vouloient exiger de lui des choses contraires à son devoir, n'a pas hésité néanmoins à comparoître devant Constantin, & devant les Juges que cet Empereur lui donna pour répondre aux fausses accusations que la malice de ses ennemis suscita tant de sois contre lui.

Theodoret, 1. 1. chap. 36.

S'ils l'accusent d'avoir sait des levées de deniers en Egypte, pour sournir sous main l'argent qu'il auroit ramassé par ce moyen, à un sactieux qui vouloit usurper l'Empire, Constantin le sait venir à Constantinople. Athanase comparoît devant lui, il se justisse; & l'Empereur ne le renvoye au gouvernement de son Eglise, qu'après avoir reconnu par lui-même la fausseté de l'accusation qu'on avoit formée contre ce saint Evêque.

Si par une calomnie encore plus aveugle, on veut rendre Athanase suspect d'avoir tué Arsene qui étoit vivant, & qui parut ensuite au Concile de Tyr, l'Empereur Constantin ordonne au Censeur Dalmase de prendre connoissance de l'affaire, & cet Officier écrit à saint Athanase de venir répondre pardevant lui à cette accusation.

Il est vrai que dans la suite cette affaire se trouva consondue dans celles dont le Concile de Tyr, convoqué par l'ordre de Constantin, prit connoissance; mais ce Concile même, quoique composé de Juges Ecclésiastiques, est une nouvelle preuve du pouvoir que Constantin a exercé dans les Jugemens des Evêques, puisque ce Tribunal ne pouvoit avoir d'autorité que celle qu'il tiroit de l'Empereur: sans cela, il auroit été absolument incompétent, puisque suivant les Canons, l'Evêque d'Alexandrie n'auroit pu être jugé que par le Concile des Evêques d'Egypte. Ainsi on ne peut regarder le Concile de Tyr que comme une espéce de commission extraordinaire, com-

## SUR LA JURISDICTION ROYALE.

posée à la vérité de Juges Ecclésiastiques, mais formée par = l'Empereur pour juger faint Athanase.

1700.

Non-seulement l'Evêque de la seconde Eglise du monde Chrétien, mais l'Evêque du premier Siége, c'est-à-dire, le Pape même, a reconnudans Constantin ce pouvoir émané de Dieu, que les Souverains exercent sur les Ecclésiastiques comme sur les Laïcs dans les matieres temporelles.

La fainteté du Pape Sylvestre ne l'ayant pas mis à couvert de la calomnie, il fut accufé; il comparut, & se justifia devant l'Empereur Constantin.

Ce ne sont ni des Magistrats séculiers, ni des histoires profanes qui attestent la vérité de ce fait ; ce sont des Evêques mêmes; c'est un Concile entier assemblé à Rome sous l'Empereur Gratien, qui écrit à cet Empereur en termes formels, que le Pape Sylvestre, accusé par des sacriléges, défendit sa cause Sylvester, Pasdevant l'Empereur Constantin.

L'Eglise n'a pas moins reconnu l'autorité des Empereurs Parentem vefqui ont suivi Constantin.

Saint Ambroise écrivant à l'Empereur Valentinien, ne ré-propriam proseclame pour l'Eglise que les Jugements qui regardent la foi, & Synod. Conla discipline : il cite à ce Prince un rescrit de l'Empereur Valen-cil. Rom. ad tinien son pere, qui avoit voulu que les Prêtres seuls sussent Juges des Prêtres, soit lorsqu'il s'agissoit de la foi, soit lorsqu'il étoit question de la discipline ou du réglement des mœurs. Voilà les feules matieres dans lesquelles l'Eglise prétendoit alors que le Jugement épiscopal devoit avoir lieu. On peut voir même en lisant toute la lettre de S. Ambroise, que s'il établit l'autorité du Tribunal Ecclésiastique sur le droit divin, ce n'est que par rapport aux questions de foi, & qu'il ne le fonde par rapport aux affaires de discipline & de réglement des mœurs, que sur la loi de Valentinien.

L'accusation du Pape Damase sous l'Empereur Gratien, fils de ce Prince, fournit une preuve encore plus éclatante de l'ancienne doctrine de l'Eglise sur ce point.

Le Concile Romain, dont on a déja parlé, marque dans

pa, à sacrilegis accusatus, apud

trum Constantinum caufam

cutus est. Ep.

vejtri tenet infi-

gne judicii.

la même lettre, que Damase sut accusé devant l'Empereur, & qu'il obtint un jugement favorable.

Mais comme les Peres de ce Concile craignoient apparem-In sua causa ment qu'on ne voulut encore citer ce Pape devant les Tribunaux Séculiers, pour lui faire son procès suivant les sormes établies par les Loix Romaines, ils représentent à l'Empereur:

Qu'il avoit lui-même affranchi tous les Ecclésiastiques de la de Rome fait Jurisdiction de ces Tribunaux, & qu'il n'étoit pas juste que le endroit à la Loi Pape qui étoit au-dessus de tous les Evêques par la prérogative

23 au Coue du Siége Apostolique, ne jouit pas de ce privilége :

Le Concile de Reme fait 23 au Code Er Copis & dont elle réserve le jugement l'Eglise: aux Tribunaux Séculiers.

Qu'en cela néanmoins, le Pape Damase n'agissoit point Clericis, &c. dans la vue de décliner le Jugement de l'Empereur, puisqu'il excepte les l'avoit déja subi, mais qu'il le supplioit de conserver en sa grands crimes, personne, l'honneur que ce Prince avoit lui-même déféré à

Que d'ailleurs fon innocence étoit mieux établie par le Jugement favorable de l'Empereur, que si elle avoit été éprouvée suivant les formes prescrites par les loix; outre que Damase, pour rendre public en quelque maniere le témoignage de sa conscience, se soumettoit au jugement encore plus sévere des Prêtres, qui pesoient non-seulement la réputation, mais les mœurs d'un Evêque accufé:

Et qu'enfin l'Empereur pouvoit prendre encore un autre tempérament que le Pape lui proposoit, moins pour son intérét particulier, que pour seconder la piété de ce Prince, sans déroger aux droits de personne, & souhaitant d'augmenter le pouvoir des Princes, plutôt que de le diminuer : Que ce tempérament étoit d'ordonner que lorsque l'Evêque de Rome seroit accusé, & que l'Empereur ne jugeroit pas à propos de renvoyer l'accusation au jugement du Concile de Rome, il seroit permis à l'accusé de se désendre devant le Conseil de l'Emperenr.

Le Concile ajoute, pour appuyer cette priere, qu'elle ne doit pas être regardée comme une nouveauté; que Damase ne fait que suivre en cela les exemples de ses Prédécesseurs, puisque le Pape Sylvestre étant accusé répondit à ses accusateurs devant Constantin, & qu'on trouve même des exemples

d'une

d'une semblable conduite dans les saintes Ecritures, où l'on voit que l'Apôtre saint Paul éprouvant la violence d'un Gouverneur de Province, appella à Cesar & fut envoyé à Cesar.

1700;

Ainsi ce n'étoit point de la puissance temporelle en général que le Pape Damase déclinoit le Jugement par la bouche des Peres du Concile Romain; il vouloit seulement éviter de comparoître devant les Tribunaux ordinaires, & le seul privilége auquel il aspiroit étoit de n'avoir pour Juge que la personne même de l'Empereur avec son Conseil.

Ensin pour ne pas s'étendre à l'infini sur les preuves de la reconnoissance que les plus grands Papes ont faite de l'autorité suprême des Princes en matiere temporelle, tant sur les Ecclésiastiques que sur les Laïcs, il n'y auroit qu'àrenvoyer ceux qui en doutent, à la célébre lettre du Pape Gélase à l'Empereur Anastase, où il établit ce grand principe : que Jesus-Christ connoissant la fragilité humaine, a partagé de telle maniere le pouvoir qu'il a donné aux deux Puissances, que les Princes eussent besoin des Pontifes pour la vie éternelle, & que les Pontifes eussent besoin des Princes pour les choses temporelles, afin que celui qui se consacreroit au service de Dieu ne se mêlât point des affaires profanes, & que celui qui étoit chargé des affaires profanes ne présidât point aux choses divines. Ainsi, dit-il à cet Empereur, comme les Pontifes mêmes vous obéifsent dans tout ce qui regarde la discipline & la police publique, reconnoissant que c'est le Ciel même qui a remis l'Empire entre vos mains, avec quels sentimens ne devez-vous pas aussi obéir à ceux que Dieu a établis pour vous dispenser les Saints Mystères? Quiconque pesera bien les paroles de ce grand Pape, ne trouvera plus qu'une difficulté dans cette matiere, qui est de sçavoir comment on peut concilier les Papes des derniers siécles, avec ces anciens Papes qui semblent avoir entrepris de défendre par avance la cause des Princes contre l'ambition des Papes modernes.

XI.

Si le droit commun est pour les Princes, si la loi divine n'a Tome V. E e

mis aucune exception à leur pouvoir en faveur des Ecclésiassiques, si Jesus-Christ l'a confirmé bien loin de le détruire, si les Apôtres, si l'Eglise primitive, si les Papes & les Conciles l'ont reconnu, & si ce qui n'étoit qu'un droit humain avant la venue de Jesus-Christ, est devenu depuis ce temps-là par ses paroles & par ses actions, un droit humain, & divin tout ensemble, il est évident que l'exemption prétendue par les Ecclésiastiques par rapport aux crimes qui regardent le temporel, n'étant point de droit, ne peut être que l'ouvrage de la volonté libre, & de la bienveillance toute gratuite des Princes.

#### XII.

Il suit donc nécessairement de ce principe:

- 1°. Que comme les Princes peuvent accorder cette exemption au Clergé, ils peuvent aussi ne la lui accorder pas : leur volonté seule est leur régle à cet égard; ils ne sont point d'injustice aux Ecclésiastiques, quand ils leur resusent cette exemption; & quand ils la leur accordent, ils leur font grace.
- 2°. Que puisque l'exemption est un privilége & non pas un droit, le Prince peut l'étendre ou la limiter à son gré, & mettre telles conditions qu'il juge à propos d'ajouter à son biensait, soit par rapport aux personnes, soit par rapport au genre des crimes, soit ensin par rapport à la sorme de procéder.
- 3°. Qu'enfin, comme une libéralité ne peut jamais devenir une dette, & que la continuation d'une grace ne dépend pas moins de la volonté du Prince, que la concession même de la grace, il est toujours en son pouvoir de révoquer, de suspendre, ou de tempérer, comme il lui plaît, le privilége qu'il a accordé aux Ecclésiastiques, selon que les besoins de l'Etat, & la diversité des conjonctures le demandent. Autrement, le Prince consommeroit tout son pouvoir par un seul acte, & pour avoir voulu savoriser l'Eglise en lui accordant une Juris-diction extraordinaire, il se seroit privé lui-même, & ses Suc-

210

cesseurs à perpétuité, du pouvoir naturel que le droit divin & humain attachent inséparablement à son caractère.

1700.

#### XIII.

Il en est de l'exemption des personnes comme de celle des biens. De même que les Princes ont pu affranchir ou n'affranchir pas les biens Ecclésiastiques; de même qu'ils ont pu accorder cette immunité sous les conditions qu'ils ont jugé à propos d'y adopter; de même ensin qu'ils peuvent la faire cesser quand il leur plaît pour le bien de leur Etat: ainsi ils sont les maîtres d'accorder ou de resuser l'exemption personnelle, de ne la donner que sous certaines conditions, & de la révoquer ensin si elle devient nuisible à la tranquillité de leur Royaume.

Ou si l'on veut un exemple qui approche encore plus de la question présente, rien n'est plus naturel que de comparer l'exemption des Clercs en matiere criminelle, avec leurs priviléges en matiere civile. Tous ceux qui ont examiné le fondement, le progrès & le dernier état de ce privilége, sçavent que dans son origine il a été l'ouvrage de la volonté positive des Empereurs Romains, qu'ils ont souvent varié sur ce sujet, selon le degré de pouvoir qu'ils ont jugé à propos d'accorder à l'Eglise, pour prévenir le scandale que les procès entre des personnes Ecclésiastiques excitoient dans les Tribunaux Séculiers; & qu'enfin cette exemption a reçu tant de différens changemens avant que d'être réduites aux foibles restes dont les Ecclésiastiques jouissent encore aujourd'hui, qu'il est évident que ce privilége n'a jamais été regardé dans tous les temps où l'on a fait quelque usage de sa raison, que comme l'esset d'une volonté arbitraire des Princes, à laquelle ils ont donné la forme qu'ils ont jugée convenable au bien de l'Eglise & de leurs Etats. Or quelle dissérence peut-on trouver, pour peu que l'on raisonne exactement, entre le privilége des Clercs dans les matieres civiles, & leur exemption en matiere criminelle? Pourquoi le pouvoir que les Princes ont sur eux cesseroit-il plutôt à l'égard des crimes que les Clercs commettent, qu'à l'égard des actes ordinaires de la société civile? S'ils sont membres

de cette fociété, sujets à ses loix, soumis aux Tribunaux qu'elle a établis, lorsqu'il s'agit d'un contrat particulier, pourquoi en feront-ils affranchis, lorfqu'ils bleffent cette obligation générale par laquelle tous les Citoyens qui vivent dans une même République, se sont engagés réciproquement à procurer le bien commun de la société, & encore plus à ne lui faire jamais aucun mal? On contracte par le crime, suivant les premiers principes de la Jurisprudence, comme par toute autre espèce d'engagement; & pourquoi ce seul contrat, cette seule obligation qui naît de lui & qui affecte la personne & les biens du coupable à la vengeance publique, sera-t'elle exceptée du pouvoir universel des Princes?

> Ainsi, soit que l'on envisage le privilége clérical en luimême, soit qu'on le compare avec les autres espèces d'exemptions qui ont été accordées aux Ecclésiastiques, rien ne peut ébranler la certitude de ce grand principe, que l'exemption des Ecclésiastiques par rapport aux crimes publics étant l'ouvrage de la volonté libre & indépendante des Souverains, les Souverains peuvent en limiter, comme il leur plaît, le temps 200 l'étendue, les conditions.

> > XIV.

C'est en esset ce que toute la suite, & si l'on peut parler ainsi, tout le corps de la législation des Empereurs Romainssur cette matiere montre évidemment : législation qui mérite également d'être respectée, soit par la dignité des Législateurs, soit parce qu'ils ont vécu plus près des temps apostoliques, & par conséquent de la pureté des régles, que l'ambition des siécles suivans a alterée; soit enfin parce que les usages postérieurs de la France & des autres Etats de l'Europe, ont été presque tous établis sur les sondemens de cette-Jurisprudence.

On peut observer deux choses dans ces Loix.

1°. La maniere en laquelle ces Princes se sont expliqués 5 lorsqu'ils ont accordé aux Ecclésiastiques l'exemption des Tribunaux Séculiers en matiere criminelle.

2°. Les divers changemens que cette exemption a éprouvés, les exceptions & les restrictions que les Princes qui l'ont donnée aux Ecclésiastiques, y ont ajoutées.

1700.

Si l'on examine attentivement ces deux points, on y découvrira autant de caractères sensibles, qui prouvent également que c'est de la seule volonté des Princes que les Ecclésiastiques tiennent leur privilége.

Les termes dans lesquels les Empereurs Romains se sont expliqués sur cette matière, ne laissent aucun lieu d'en

douter.

C'est l'Empereur Constance, qui peut-être par de mauvais motifs, & pour forcer les Evêques Catholiques à avoir des Evêques Ariens pour Juges, a ordonné le premier que les Evêques ne pourroient être accusés devant les Tribunaux Séculiers.

Mais dans quels termes leur accorde-t-il ce privilége? Nous défendons, dit-il, par cette Loi, ouvrage de notre douceur & de notre clémence, qu'on accuse les Evêques devant les Juges ordinaires.

Donc, ce qu'il défend par cette Loi avoit été permis jusques-là, & il le défend par une espèce de relâchement & de condescendance; ensorte qu'il paroît manifestement que c'est une exception, & une dispense du droit commun, qu'il

introduit par cette Loi.

Et quel est le motif de cette exception? Il ne le tire ni du droit divin, ni de l'éminence du caractère Episcopal; il dit seulement qu'encore qu'on pût craindre que les Evêques ne fussent assurés de l'impunité des le moment qu'ils n'auroient que des Evêques pour Juges, cependant il étoit encore plus dangereux de les livrer dans un jugement public à la fureur d'une foule d'accusateurs, que leur état & leur ministère leur attireroit tous les jours.

Si l'Empereur Gratien, dans la Loi 23 du même titre, accorde aux Evêques de chaque Diocèse la connoissance des fautes legères commises par les Ecclésiastiques, il ne fonde ce privilége que sur l'exemple de ce qui se passoit dans les affaires civiles par la concession gratuite des Empereurs.

Si Honorius dans la Loi 41 du même titre, ordonne que les Clercs ne pourront être accusés que pardevant les Evêques, il paroît par les termes dont il se sert, que c'est la convenance & la bienséance seule qui l'y déterminent. Clericos non nist apud Episcopos accusari convenit.

Valentinien III va encore plus loin dans sa Novelle 12, & en confirmant le privilége des Ecclésiastiques rensermé dans les bornes qu'il juge à propos d'y preserire, il déclare expresément qu'il est certain que suivant les Loix, les Evêques & les Prêtres n'ont point de Tribunal, & qu'ils ne connoissent

que des causes qui regardent la Religion.

Si Justinien qui a fait plus de Loix sur cette matiere qu'aucun de ses Prédécesseurs, a renvoyé aux Evêques la connoissance d'une partie des crimes commis par des Ecclésiastiques, on peut dire qu'il a conservé néanmoins son autorité sur eux dans le temps même qu'il paroît s'en dépouiller; puisqu'en renvoyant les Prêtres dans certains cas au Jugement des Evêques, il détermine en même-temps la peine à laquelle les coupables seront condamnés.

C'est ainsi qu'en laissant à l'Eglise, dans la Loi 34 au Code de Episcopali audientià, le pouvoir de juger les Evêques & les Clercs accusés d'avoir joué aux Dez, ou d'avoir assisté aux Spectacles, il ordonne néanmoins que les coupables seront séparés du Ministère des Autels, & qu'on leur prescrira un temps pendant lequel ils obtiendront le pardon de leur saute, par les isônes & par les priesses.

par les jeûnes & par les prieres.

On trouve la même chose dans plusieurs Chapitres de la Novelle 123 du même Empereur, & l'on y remarque que dans les dispositions même les plus savorables à la Jurisdiction Episcopale, il connoît de la matière comme Législateur, encore qu'il renonce à en connoître comme Juge.

Les changemens de Jurisprudence, & les différentes exceptions ou restrictions qu'on trouve dans les Loix Romaines sur ce sujet, sont le second caractère de l'autorité souveraine & arbitraire avec laquelle ils ont cru pouvoir dispenser d'un privilége qui n'avoit point d'autre origine que leur volonté.

17000

Un des plus grands Critiques du dernier siècle, Jacques Godesroy, qu'on peut justement appeller le plus docte & le plus
prosond de tous les Interprêtes des Loix Civiles, a cru que la
Loi de l'Empereur Constance qui réserve aux Evêques le jugement des autres Evêques, ne regardoit que les accusations
de religion, que les intrigues des Evêques Ariens tout puissans
auprès de cet Empereur rendoient alors si fréquentes: & en
esse effet, si on donnoit un sens plus étendu à cette constitution,
elle seroit directement contraire aux autres Loix du même
Code & du même titre, qui restraignent la Jurisdiction des
Evêques aux crimes qui regardent la religion, ou aux sautes
legères que les Ecclésiastiques commettent par rapport aux
devoirs de leur Ministère.

Mais quand même on pourroit soutenir que la Loi de Constance s'étendoit à toute sorte de crimes commis par un Evêque, il seroit toujours certain, comme on l'a déja observé, qu'elle ne regardoit que les Evêques, & par conséquent qu'elle contiendroit une premiere distinction par rapport aux personnes, qui supposeroit nécessairement le pouvoir absolu du Législateur.

Si cette distinction a été abrogée par les Empereurs suivans,

ils en ont introduit de plus importantes.

La foi, la discipline, les mœurs des personnes Ecclésiastiques sont le partage de la Jurisdiction Episcopale selon la Loi de Valentinien I. que saint Ambroise cite avec éloge, & par conséquent, suivant cet Empereur, tous les crimes publics, quoique commis par un Prêtre ou par un Evêque, étoient au

contraire le partage des Tribunaux Séculiers.

Gratien fils de cet Empereur a marché sur ses traces, mais en restraignant un peu plus le privilége clérical, puisqu'il le réduit aux dissensons, & aux fautes legères qui regardent la religion, & qu'il en excepte nommément ce qui faisoit la matiere des actions criminelles, qui se poursuivoient dans les Tribunaux Séculiers, suivant les Loix que les Romains appelloient publiques, parce qu'elles régloient la forme des accusations publiques.

Les Empereurs Arcade & Honorius ont suivi le même es-

£700.

prit, & se sont exprimés d'une maniere encore plus précise; lorsqu'ils ont décidé en termes généraux, que toutes les sois qu'il s'agissoit de la religion, c'étoit aux Evêques qu'il appartenoit de juger; mais que les autres causes qui regardoient les Juges ordinaires, ou l'exercice du droit public, devoient être jugées suivant les Loix.

C'est de ce Décret d'Arcade & de Honorius que Valentinien III se sert dans sa Novelle 12, pour prouver, que suivant le Code Théodossen, les Evêques n'ont point de véritable Tribunal, & ne peuvent connoître que de ce qui regarde la

religion.

Theodose le Jenne, à peu près dans le même temps, suivoit aussi cette distinction, lorsqu'en écrivant au Concile d'Ephèse par le Comte Candidien, il désendit expressément d'agiter dans ce Concile aucune accusation criminelle, ordonnant que si l'on en formoit de cette qualité, elles ne pussent être poursuivies qu'à Constantinople.

Mais aucun Empereur n'a proposé si clairement ni si exac-

tement cette distinction que Justinien.

La milice profane lui a servi de modèle par rapport aux Loix qu'il a faites sur la milice sacrée; & comme les Loix Romaines distinguoient deux sortes de crimes dans les Soldats, les uns qui leur étoient propres, qu'ils ne commettoient qu'en tant que Soldats, & qui n'intéressoient que la discipline militaire, les autres qui leur étoient communs avec le reste des Citoyens, qu'ils commettoient en tant qu'hommes, & qui blessoient la société civile en général; ainsi Justinien a divisé les crimes qu'un Ministre des Autels pouvoit commettre, en crimes propres à son état, & qui violoient seulement la discipline Ecclésiastique, ou en crimes civils ou communs qui étoient contraires à l'ordre général de la police publique.

Il attribue la connoissance des premiers aux Évêques, &

des derniers aux Magistrats.

Il ajoute quelques tempéramens à cette distinction par sa Novelle 123. Il veut, par exemple, qu'on obtienne la permission de l'Empereur avant que de pouvoir accuser un Evêque

devant

devant un Juge féculier. Il donne à l'accusateur la liberté de s'adresser d'abord à l'Evêque, ou de porter d'abord son accusation devant le Magistrat, mais au sond il conserve toujours la même distinction; & soit que l'Evêque, ou le Magistrat ait été sais le premier, il saut toujours, si le crime est du nombre de ceux qu'il appelle civils on communs, que le Juge séculier en sasse justice ou seul ou après l'Evêque. La plus grande grace que Justinien sasse par cette Novelle aux Ecclésiassiques, ou plutôt à l'Eglise, est que si l'Evêque prétend que le Jugement prononcé par le Magistrat est injuste, l'exécution en soit disférée, jusqu'à ce que l'Empereur ayant entendu les raisons de l'Evêque & celles du Magistrat, ait décidé pour ou contre l'exécution de la Sentence.

Tel a été le dernier état de la Jurisprudence Romaine sur cette matière, & c'est ainsi que dans le privilege même que les Princes ont accordé aux Ecclésiastiques, ils ont toujours sait éclater leur pouvoir, soit par les termes dans lesquels ils l'ont accordé, soit par le changement d'une Jurisprudence qui étoit l'ouvrage arbitraire de leur volonté, & par les restrictions qu'ils y ont apportées, mais surtout par la distinction tantôt plus obscurément, & tantôt plus clairement expliquée, mais toujours également fixe & invariable des crimes propres aux Ecclésiastiques, dont la connoissance a été réservée à l'Eglise, & des crimes qui leur sont communs avec les autres Citoyens, dont le jugement est toujours demeuré entre les mains des Juges séculiers.

#### XV.

Que pouvoit-il manquer après cela à l'autorité des Loix Romaines en cette matiere, si ce n'est de devenir en quelque maniere des Loix Ecclésiastiques par l'approbation expresse, par l'applaudissement même de l'Eglise, & c'est ce qui est encore arrivé.

On a vu qu'aucun Empereur n'a établi plus formellement que Justinien la distinction du crime Ecclésiastique, & du crime Politique.

Tome V.

Cependant les Collecteurs des Constitutions Ecclésiastiques ont consacré les loix de cet Empereur, & les ont canonisées pour ainsi dire, en les insérant dans leurs Collections.

Les Souverains Pontifes en ont eux-mêmes fait l'éloge. Le Pape Agathon, à la tête du Concile de Rome, rend ce témoignage à Justinien, que par sa Religion autant que par sa Sagisse il a renouvellé toutes choses, & les a rétablies dans un meilleur état.

Les Peres du fixieme Concile général crurent ne pouvoir donner un titre plus magnifique à l'Empereur Constantin le Pogonate, & plus propre à lui inspirer ce que l'Eglise attendoit de sa protection, qu'en l'appellant dans leurs acclamations le nouveau Justinien.

Et si l'on prétendoit éluder ces louanges, en disant qu'elles ne tombent pas sur les Novelles où l'Empereur Justinien a marqué les bornes de la Jurisdiction épiscopale, dans les procès criminels des Ecclésiastiques, il seroit aisé de répondre à cette objection par l'autorité du Pape S. Grégoire le Grand, qui dans l'instruction qu'il donna à Jean le défenseur allant en Espagne, cite expressément la Novelle 123 de Justinien par rapport aux procès civils & criminels des Evêques, & entr'autres le Chapitre VIII de cette Novelle, dans lequel il est désendu à toutes sortes de personnes d'accuser un Evêque devant un Juge séculier sans la permission de l'Empereur. Ainsi il résulte de l'instruction donnée par ce grand Pape, qu'on peut au moins, avec la permission de l'Empereur, accuser un Evêque dans un Tribunal séculier.

On ne doit donc pas être surpris après cela, si Hincmar & Yves de Chartres ont tous deux attesté que les Novelles de Justinien étoient observées dans l'Eglise Romaine, & si Gratien, à l'exemple des anciens Collecteurs Grecs, les a mêlées avec les Canons dans son Decret.

#### X V L

Malgré la destruction de l'Empire Romain, & l'établissement des Monarchies qui se sont formées des débris de ce vaste Empire, les Loix de Justinien ont encore été suivies dans ces nouveaux Royaumes à l'égard des Jugements des Evêques.

1700.

Ainsi, dans le Royaume d'Italie, Théodoric jugea lui-même l'Evêque d'Aouste accusé d'avoir voulu trahir sa patrie, il écrivit à l'Archevêque de Milan que cet Evêque lui ayant paru saussement accusé, il l'avoit rétabli dans son premier rang, pour jouir pleinement de son Episcopat comme avant l'accusation; qu'il avoit eu intention de punir les accusateurs de cet Evêque, mais que comme ils étoient Ecclésiastiques, il les renvoyoit au Jugement de l'Archevêque de Milan, à qui il appartenoit de régler leurs mœurs.

On sera peut-être surpris de ce que ce Roi qui n'avoit pas craint de se rendre Juge de la personne d'un Evêque, renvoye de simples Clercs au Jugement de leur Métropolitain; mais il y a lieu de présumer qu'il ne regarda pas la témérité de leur accusation comme un de ces grands crimes que Justinien appelle communs ou civils, & dont cet Empereur réserve la connoissance aux Tribunaux séculiers; il ne les crut coupables apparemment que d'une saute qui pouvoit être suffisamment punie par des Juges Ecclésiastiques; & c'est ce qu'il fait assez entendre en disant à l'Archevêque de Milan, que c'étoit à ce Prélat de régler de telles mœurs, comme s'il vouloit dire qu'il s'agissoit plutôt de résormer les mœurs de ces Clercs, que de leur imposer une peine publique.

La France a suivi d'abord les mêmes maximes; & quoique la piété des Rois de la premiere Race les ait souvent portés à renvoyer aux Evêques le Jugement de leurs Confreres, même dans les crimes de lèze-Majesté, on voit néanmoins que c'étoit par un honneur qu'ils déféroient à l'Eglise, par un sentiment de Religion, plutôt que par désiance de leur droit.

C'est ce qui paroît clairement par ces paroles que le Roi Chilperic adressa au Concile assemblé à Paris pour le Jugement de Pretextat, Archevêque de Rouen: Quoique la Puissance Royale ait droit de condamner suivant les Loix un coupable de lèze-suajesté, cependant pour ne rien saire de contraire aux

SS. Canons, j'ai fait comparoître devant votre assemblée cer Evéque, aucur d'une conspiration tramée contre moi.

Ce n'étoient pas seulement les Princes qui parloient ainsi

de leur pouvoir, l'Eglise en portoit le même Jugement.

Le premier Concile de Mâcon convoqué par le Roi Gontran en l'année 581, & apparemment autorisé par ce Prince, dans la disposition qu'on en va expliquer, ordonne qu'aucun Ecclésiastique ne pourra être maltraité ni traîné en prison, de l'autorité des Juges séculiers, avant que sa cause ait été discutée par son Evêque; & que si quelque Juge entreprend de le faire, si ce n'est en matiere criminelle, c'est-à-dire en cas d'homicide, de vol, ou autre malésice, il sera privé de l'entrée de l'Eglise pendant tel temps qu'il plaira à l'Evêque du lieu.

Ainsi l'autorité des Rois & de leurs Officiers, sur la perfonne des Clercs en matiere criminelle, a été reconnue par l'Eglise, presque aussitôt qu'il y a eu des Rois en France.

Saint Grégoire de Tours en rendoit témoignage, lorsqu'en parlant au Roi Chilperic en faveur de Pretextat, Archevêque de Rouen, qu'il croyoit que ce Prince vouloit opprimer, il lui dit ces paroles, qu'il rapporte lui-même dans son Histoire: Si quelqu'un de nous, ô Roi, viole les regles de la justice, vous pouvez le châtier; mais si vous les violez vous-même, qui pourra vous punir, si ce n'est celui qui a déclaré qu'il étoit la justice même?

Le pouvoir des Rois sur les Evêques étoit donc reconnu par les Evêques, dans le temps même que les Rois vouloient bien les prendre pour Juges des crimes de lèze-Majesté commis par des Evêques.

L'exemple de ce que le même Historien raconte du procès de Gilles, Archevêque de Reims, ne prouve pas moins cette vérité.

Cet Archevêque accusé d'avoir conspiré contre la vie du Roi Childebert, sur d'abord arrêté par l'ordre de ce Prince, & mis en prison. Les Evêques se plaignirent à la vérité de ce qu'on l'avoit arraché de sa Ville Episcopale, sans l'entendre, & sans lui donner des Juges devant lesquels il pût se désendre.

Le Roi déféra à ces plaintes, il rendit la liberté à l'Archevêque, & il adressa à tous les Evêques de son Royaume un ordre général de s'assembler à Metz, pour examiner la conduite de ce Prélat.

On pourroit dire que la forme de cette instruction sut mixte, & que les Juges séculiers y eurent part aussi bien que les Evêques, puisque Grégoire de Tours observe non-seulement que Childebert y sut toujours présent avec les Evêques, mais qu'il chargea Ennodius qui avoit exercé la fonction de Duc, ou de Gouverneur, de l'instruction du procès; & cet Historien rapporte même quelques-unes des interrogations qu'Ennodius sit à l'accusé.

Mais indépendamment de la forme de l'instruction, on trouve d'ailleurs dans la suite de ce procès des preuves suffisantes du pouvoir suprême que les Rois exerçoient alors sur la

personne des Evêques.

A la vue de tous les crimes de lèze-Majesté dont Gilles sur convaincu, les Evêques consus & assligés de trouver un Ministre du Seigneur coupable de taut de trahisons dissérentes, demanderent avec instance au Roi Childebert trois jours de délai pour examiner encore plus cette affaire, espérant que l'accusé pourroit trouver dans ces trois jours quelque moyen de se justisser. Ce retardement sut inutile, l'Archevêque de Reims comparut le troisième jour dans le Concile, mais ce ne sut que pour déclarer qu'il reconnoissoit avoir mérité la mort comme coupable de lèze-Majesté. Les Evêques déplorant l'opprobre que le crime de leur Confrere saisoit rejaillir jusques sur leur front, ne pensent plus qu'à lui sauver la vie; & après avoir obtenu cette grace du Roi, ils le déposent, & le Roi l'envoye en exil à Strasbourg.

Ainsi & le coupable qui avoue qu'il a mérité la peine de most à laquelle l'Eglise ne pouvoit pas le condamner, & les Evèques qui demandent sa vie au Roi, & le Roi qui la leur accorde, sont, pour ainsi dire, trois témoins également irréprochables, qui attestent d'une maniere uniforme la puissance de vie & de mort que le Roi Childebert étoit en droit d'exercer sur

l'Archevêque de Reims, comme sur tout autre sujet rebelle. Enfin le quatriéme Concile de Tolede tenu environ dans le même temps, & reçu dans la discipline de l'Eglise de France (comme l'hittoire de la déposition d'Arnoul, Archevêque de Reims, dont on parlera dans la suite de ce Mémoire, le prouve clairement), est une derniere preuve de cette vérité.

Le Canon 31 de ce Concile marque que les Princes renvoyoient souvent à des Prêtres le Jugement des coupables de crime de lèze-Majesté; mais que comme les Prêtres étoient établis par Jesus-Christ pour exercer un ministère de grace & de salut, le Concile leur désend de recevoir de s'emblables commissions, sans prendre auparavant la précaution d'engager les Rois qui les commettent à promettre avec serment d'accorder la vie au coupable.

C'est par rapport au Jugement d'Arnoul, Archevêque de Reims, que l'Archevêque de Sens fait lire ce Canon. Ainsi l'Eglise de France reconnoissoit alors, ainsi que celle d'Espagne, que cette disposition regardoit les Evêques comme les autres accufés, & qu'ils pouvoient être condamnés à mort par les Juges que le Prince leur donnoit; fans cela, la précaution établie par ce Canon, & que l'Archevêque de Sens veut que l'on prenne à l'égard d'Arnoul, auroit été superflue.

Mais ce n'est pas-là la seule conséquence que l'on doive tirer de ce Canon, & de l'usage que l'Eglise de France en a fait.

On y voit, que si les Evêques jugeoient alors les Prêtres, ou les Evêques, coupables de crimes de lèze Majesté, c'étoit souvent comme Juges commis par les Rois, & non comme Juges Eccléfiastiques. Les Evêques qui jugerent Arnoul, Archevêque de Reims, le sçavoient si bien, qu'un de ces Prélats ayant voulu représenter aux autres, qu'en condamnant Arnoul, ils s'exposoient peut-être à se faire condamner eux-mêmes, un autre Evêque répondit que s'il y avoit que lque danger en cela, il y en auroit encore plus à vouloir se dispenser de le juger, parce que si cela étoit, les Princes pourroient s'accoutumer à ne plus attendre les Jugements Eccléhastiques;

car, ajoute-t-il, comment pourrons-nous nous plaindre de notre Roi, si ce Jugement dont nous n'aurons pas voulu nous charger, il le fait rendre par les Tribunaux séculiers? paroles qui font voir très-clairement que l'autorité des Rois, & l'intérêt politique du Clergé, avoient beaucoup plus de part au pouvoir qui étoit alors exercé par les Evêques, que la prétendue exemption des Ecclésiastiques.

#### XVII.

Il faut avouer néanmoins que le privilége Clérical ne s'est pas toujours rensermé dans les anciennes bornes que la sagesse des Empereurs Romains avoit posées, & que l'Eglise de France avoit respectées, comme on l'a vu dans le Canon du Concile de Mâcon que l'on vient de citer. On étendit peu à peu cette exemption à toute sorte de crimes. Les Capitulaites de Charlemagne, & ceux des Princes ses Successeurs sont remplis de dispositions qui autorisent cette extension.

#### X V I I I.

Quelles furent les causes de ce changement de maximes, & de cette éclypse passagere que l'autorité des Princes souffrit en cette matiere? Il est important de les approsondis exactement. La soiblesse de cette nouvelle Doctrine ne paroît jamais mieux, que lorsqu'on en pese les principes, & que l'on en sonde, pour ainsi dire, les sondemens.

La piété des Princes, qui renvoyoient presque toujours aux Evêques la connoissance des crimes commis par les Ecclésiastiques, en sut la premiere occasion: cet usage sit passer pour un droit de rigueur & de nécessité, ce qui n'étoit, dans son origine, qu'une grace toute volontaire de la part des Princes qui l'accordoient.

L'intérêt du Clergé appuya fortement une Doctrine qui le rendoit, en quelque maniere, indépendant de la Puissance temporelle; il suffisoit d'être Prêtre pour être assuré de ne pouvoir perdre la vie pour quelque crime qu'on eût commis : l'Eglise abhorre le sang, & on lioit les mains par cette nou-

1700.

velle Doctrine aux Puissances qui avoient droit de le répandre.

L'autorité des Evêques, & la part qu'ils avoient au gouvernement étoit d'ailleurs si grande qu'elle se faisoit craindre des Princes mêmes: les Rois avoient intérêt de ménager les Ecclésiastiques. à cause du crédit que la Religion leur donnoit sur l'esprit des peuples; & ce crédit étoit alors si grand, que les Evêques oserent bien déposer le second Empereur de la seconde Race de nos Rois, sous prétexte qu'il avoit mérité d'être assujetti aux Loix rigoureuses de la pénitence canonsque.

On peut juger par cet excès combien les descendans de Charlemagne devoient avoir d'égards pour une autorité qui

rendoit des Sujets si formidables à leurs Maîtres.

Il n'est pas même inutile de remarquer ici que par un trèsmauvais usage, mais qui a peut-être donné la premiere idée du ministère des Officiers qu'on a établis dans la suite, pour requérir au nom du Roi la mort & la punition des coupables, il étoit autresois assez ordinaire que les Rois se rendissent euxmêmes accusateurs des Evêques qui avoient commis des crimes de lèze-Majesté.

C'est ainsi que, selon Gregoire de Tours, auteur contemporain, & témoin oculaire de ce qu'il raconte, Prétextat, Archevêque de Rouen, sut accusé par le Roi Chilperic lui-même dans le Concile des Evêques qui avoient été assembles pour

prononcer fur cette accufation.

C'est ainsi que sous la seconde Race de nos Rois, l'Empereur Louis le Débonnaire accusa Ebbon, Archevêque de Reims, dans le Concile de Thionville, de l'avoir déposé injustement de l'Empire, & livré à la pénitence publique. Hincmar, qui raconte cette Histoire, atteste expressément la vérité de ce sait, c'est-à-dire, que ce sur par l'Empereur même que cer Archevêque sut accusé, accusatus ab ipso Augusto.

Ensin, c'est ainsi que Charles le Chauve assure dans sa Lettre au Pape Adrien II, que c'étoit lui-même qui avoit

acculé

accusé Hincmar, Evêque de Laon, dans l'Assemblée des Evêques, præsentes præsentem in Synodo Estisoporum accusavimus.

1700.

Or, dès le moment que le Roi ou l'Empereur même se déclaroient Parties & Accusateurs, il n'étoit pas surprenant que tous les Magistrats qui dépendoient d'eux, fussent regardés comme suspects, & que l'on crût qu'il ne restoit après cela que le Tribunal de l'Église où les Évêques pussent être jugés; & cette opinion s'étant une fois établie à l'égard des cas dans lesquels le Prince étoit devenu l'Accusateur de celui dont il auroit pu être le Juge, il est naturel de présumer que dans des siécles d'ignorance on a poussé encore plus loin ce raisonnement, & qu'on a pensé que les Rois étant toujours intéressés dans les crimes de lèze-Majesté, encore qu'ils n'y fussent pas Parties formelles, il étoit plus convenable que la puissance Ecclésiastique connût de ces crimes; & c'est apparemment par cette raison que, comme le quatriéme Concile de Tolede le marque, les Rois avoient accoutumé de renvoyer aux Evêques le Jugement des crimes de lèze-Majesté, même contre des Laïcs, adversus quoslibet Majestatis reos. Ainsi, comme dans tous les exemples des accusations qui ont été poursuivies contre des Evêques pour des crimes non Ecclésiastiques, sous la premiere & sous la seconde Race de nos Rois, on n'en trouvera peut être pas une seule où il ne s'agît d'un crime de lèze-Majesté, il est évident qu'on ne peut tirer justement aucune conséquence de tous ces exemples contre l'autorité des Rois.

Mais comme l'usage se trouva établi par les raisons que l'on vient de toucher, la Religion sournit bientôt des prétextes spécieux pour ériger en maxime ce qui n'étoit qu'une tolérance & une condescendance des Rois.

On commença donc à dire hautement qu'il y avoit non-feulement de l'indécence, mais de l'impiété, à foumettre les Prêtres du Dieu vivant au Jugement d'un homme mortel; que les autres hommes pouvoient bien être assujettis aux Jugemens humains, mais que Dieu s'étoit réservé le Jugement de

Tome V.

G g

ses Ministres, ou que s'ils avoient des Juges sur la Terre, ce ne pouvoient être que ceux qui tenoient la place de Dieu même dans l'ordre de la Religion.

Il auroit été aisé de démêler cette équivoque, en distinguant les différentes qualités des Ecclésiastiques, & les différens genres de Puissance qui y répondent. On auroit fait voir par cette distinction, que le Ministre des Autels peut être soumis en cette qualité à la Puissance Ecclésiastique, sans cesser d'être assujetti comme Citoyen, ou comme Homme, à la Puissance Séculiere; qu'il n'est nullement incompatible que celui qui est exempt d'une Puissance par rapport à certaines fonctions, soit soumis à la même Puissance dans tout le reste; & que de même qu'un Roi, non comme Roi, mais comme Chrétien, comme pécheur, comme pénitent, est soumis au jugement du moindre Prêtre de son Royaume par rapport aux choses spirituelles, il n'y a aucune contradiction à soumettre un Prêtre, un Evêque, un Pape même, non en ces qualités & par rapport à leurs fonctions spirituelles, mais comme hommes, comme Citoyens, comme coupables de crimes publics, au Jugement des Princes dans les matieres temporelles. Que si celui qui exerce un pouvoir émané de Dieu même, & qui représente la Divinité sur la terre, étoit par cette seule raison, exempt de tout autre Jugement que de celui de Dieu même, il y auroit autant de raison d'affranchir les Princes de l'autorité de l'Eglise par rapport au spirituel, que d'affranchir l'Eglise de l'autorité des Princes par rapport au temporel; mais qu'il n'y avoit que les ennemis des deux Puissances qui pussent vouloir les armer ainsi l'une contre l'autre, par une doctrine capable d'allumer entr'elles une guerre irréconciliable, au lieu qu'il étoit très-aisé de les accorder l'une avec l'autre, en les renfermant chacune dans l'objet qui lui étoit propre; ensorte que l'Eglise se servit, même contre les Laïcs, du glaive spirituel que Dieu a remis entre ses mains, & que les Princes employassent, même contre les Ecclésiastiques, le glaive temporel qu'ils ont reçu aussi immédiatement de Dieu même, & qu'ils porteroient en vain, contre la doctrine de S. Paul, s'il y avoit une partie de leurs Sujets qui ne pût jamais en être frappée.

1700,

C'est ainsi qu'il eût été facile de lever ce voile de Religion dont l'intérêt & l'ambition des Eccléfiastiques voulurent alors se couvrir; mais l'ignorance, mere de la superstition & d'une vaine & timide crédulité, fit confacrer leur entreprise.

Ils abuserent des loix pour combattre les loix mêmes, ils firent insérer dans les Capitulaires les loix du Code Theodossen, qui paroissent d'abord favorables à la Jurisdiction Episcopale par les termes généraux dans lesquels elles sont conçues, sans y faire aucune mention des loix du même Code qui restraignent le pouvoir des Evêques aux feuls crimes qu'on peut appeller Ecclésiastiques On y releva sur-tout ces expressions qui se trouvent dans une loi de Theodose le Jeune & de Valentinien: Fas enim non est ut divini muneris Ministri temporalium Potestatum subdantur arbitrio, sans prendre garde que ces paroles, expliquées par la loi même où elles se trouvent, & encore plus par les autres loix qui les précédent & qui les suivent dans le même Code, ne signifient autre chose, sinon que les Clercs en tant que Ministres des Autels, & par rapport aux fonctions divines qu'ils exercent, sont exempts de la Jurisdiction Séculiere.

Enfin l'imposture des Décrétales, faussement attribuées aux Papes des quatre premiers siécles de l'Eglise, & dont le Recueil parut au commencement du neuviéme siécle, acheva d'affermir les Ecclénattiques dans la possession d'un privilége qu'ils avoient étendu bien au delà de ses véritables bornes.

Ceux qui fabriquerent ces fausses Décrétales ne manque- V. Can. 1. 23 rent pas d'y insérer en plusieurs endroits cette maxime géné- 5. 6. 7. &c. rale, qu'il n'étoit permis, en aucun cas, d'accuser des Clercs num, Caus. 11, devant un Juge Séculier. On mit cette décition dans la bou- Qu. 1. che des plus anciens & des plus faints Papes. Hincmar & d'autres Evêques François, auxquels on opposa ces Décrétales par rapport à une autre question, en soupçonnerent la fausseté; mais les preuves que la critique des derniers siècles a découvertes, leur manquoient; & malgré la répugnance

Ggij

que la France eut d'abord à reconnoître la vérité de ces piéces supposées, l'ignorance seconda si bien l'imposture des fabricateurs, qu'elles changerent insensiblement la face de la discipline Ecclésiastique; & pour se réduire à ce qui regarde le privilége Clérical, elles contribuerent doublement à le maintenir contre l'autorité légitime des Princes, soit par les décisions expresses qu'elles contenoient en faveur de l'exemption des Clercs, & qu'une apparence d'antiquité rendoit vénérables, soit parce qu'elles élevoient la puissance du Pape à un si haut degré, qu'il lui fut aisé après cela d'appuyer fortement le prétendu privilége des Ecclésiastiques, dont il commença à se regarder comme le Monarque, pour le temporel aussi bien que pour le spirituel.

Le Décret de Gratien, où toutes les maximes des fausses Décrétales furent inférées, & qui devint dans la fuite presque la seule étude des Clercs qui paroissoient exceller dans la science des Canons, répandit bientot par tout le monde (h étien une doctrine si contraire aux anciennes régles; & comme si ce n'eût pas été affez pour y réussir d'avoir employé la supposition des fausses Décrétales, Gratien y ajouta une nouvelle faissification

qui lui est propre.

Can. Continuâ

Jacques Godefroy.

Il inféra dans sa Collection une Loi attribuée aux Empe-50. Cauf. 11. reurs Valentinien, Theodose le Jeune & Arcadius. Cette Loi. C'est la Loi si l'on en croit un grand Critique du dermer siécle, est entié-3. au Code rement fausse & supposée. Gratien n'étoit peut-être pas obligé Episcopali Ju- de le sçavoir, & certainement il n'étoit pas assez bon Critique pour mériter qu'on lui fasse un reproche de l'avoir ignoré: mais voici en quoi consiste son crime.

Quelque favorable aux Ecclésiastiques que cette Constitution paroisse, puisqu'elle défend à toutes sortes de personnes de les traduire devant les Tribunaux Séculiers ordinaires ou extraordinaires, elle entre néanmoins dans le même esprit que les autres Loix des Empereurs Romains sur cette matiere, puisqu'elle porte expressément que sa disposition ne regarde que les causes Ecclésiastiques, qu'il est convenable de laisser décider par l'autorité des Evêques: Quantum ad causas tantum Ecclesiasticas pertinet, quas decet Episcopali auctoritate decidi.

1700.

Ainsi ou cette Loi est véritable, ou elle est supposée.

Si elle est véritable, elle prouve manisestement que le pouvoir des Evêques en matiere criminelle, ne s'étend qu'aux crimes Ecclésiastiques, ad causas Ecclesiasticas: si elle est supposée, elle prouve encore la même vérité, puisque le faussaire qui l'a faite n'y auroit pas mis cette restriction, si elle n'avoit pas été conforme à l'usage de son temps; & par conséquent cette Loi a été ou faite véritablement, ou supposée dans un temps où le privilège clérical étoit encore rensermé dans ses anciennes bornes.

Gratien a trouvé le moyen de se dispenser de répondre à ce disème en altérant cette Loi, dont il a retranché absolument l'exception qu'elle contient; & c'est ainsi que la dostrine de l'independance des Ecclésiastiques s'est introduite, d'un côté en établissant le faux par les Décrétales supposées, & de l'autre en retranchant le vrai par le Decret de Gratien.

### XIX.

Après avoir envisagé les principes de cette Doctrine, qui sufficient teuls pour en découvrir toute la fausseté, il est bon d'en examiner les soites, qui en sont connoître tout le danger.

On peur les réduire à deux principales :

L'impunité des Clercs, & par conféquent une licence effrenée de commettre toutes sortes de crimes:

L'érection d'une Monarchie personnelle & universelle en faveur du Pape, contre les droits & les intérêts de tous les Princes Souverains.

Il est aisé de faire voir que de si grands abus sont néanmoins les suites nécessaires de l'exemption autresois usurpée par les Ecclésiastiques.

S'il suffisoit d'être Clerc pour être impeccable, les Eccléfiastiques ne méritant jamais d'être punis, il n'y auroit aucun inconvénient à leur affurer l'impunité, parce qu'en esset leur impunité ne seroit autre chose que leur innocence.

Mais comme l'expérience ne prouve que trop la vérité de ce qu'a dit S. Paul, que tout Pontife choisi entre les hommes est environné & comme couvert d'insirmités, il est aisé de concevoir à quel excès la corruption du cœur humain peut se porter, dans un Ecclésiastique comme dans un autre homme, quand elle n'est plus arrêtée par le frein nécessaire de la crainte des peines temporelles.

C'est cependant l'état dans lequel les Ecclésiastiques ont voulu se mettre, par l'exemption de toute Puissance Séculiere

en matière criminelle.

L'Eglise, selon eux-mêmes, n'a pas le pouvoir d'imposer cette espèce de peines, & l'Etat qui en a le pouvoir en gé-

neral, le perd à l'égard des Clercs en particulier.

Ainsi l'assassinat, le poison, le parricide, le crime de lèze. Majesté, le sacrilége même, demeurent impunis; car qu'est-ce que des peines ecclésiastiques, qui sont plutôt des pénitences que des peines, contre de tels attentats? & peut-on croire qu'un cœur qui n'est point essayé de l'honneur que ces crimes inspirent naturellement, sera retenu par la crainte de quelques jeûnes & de quelques prieres, tout au plus de quelque temps de retraite auxquels il sera condamné par un Juge Ecclésiastique? Les peines que l'Eghse prononce ne sont peur qu'aux gens de bien, & tout homme qui est capable de commettre un grand crime, l'est encore plus de mepriser les censures, peines trop invisibles & trop spirituelles pour toucher un cœur livré à la violence de ses passions, ou endurci dans l'iniquité.

L'Eglise a bien senti elle-même les suites dangereuses d'une evemption si propre à inviter au crime, & elle a commencé à établir des exceptions qui détruisoient à la vérité le premier principe de cette exemption, mais qui en laissoient subsister

les conséquences pour la plus grande partie.

Les Decrets des Papes Alexandre III, Luce III, Clément III & Innocent III, excepterent quatre cas dans lefquels ils reconnurent que le privilége clérical devoit ceffer. La conspiration des Clercs contre leur propre Evêque, l'hérésie, la fausseté commise dans les Lettres émanées du Saint Siége, enfin la contumace d'un Clerc que les foudres même de l'Eglise ne pouvoient ébranler. Tels surent les premiers crimes que l'Eglise voulut bien livrer au bras séculier.

1700.

Il auroit été à souhaiter que le Clergé eût fait ce sacrifice au bien public en général, plutôt qu'à l'intérêt de son autorité, & qu'il ne se fût pas contenté de n'admettre des exceptions que dans les cas qui intéressoient son pouvoir, & dans lesquels il avoit besoin que la Puissance temporelle vînt à son secours.

Mais si cela est, que devient donc le grand principe de l'exemption des Clercs, ce principe de Religion, si l'on en croit les premiers Défenseurs de la Puissance Ecclésiastique, qui ne souffre pas que ceux qui sont consacrés à Dieu ayent d'autres Juges que Dieu même ou ses Ministres?

Ou ce principe ne doit jamais cesser, ou s'il peut cesser en effet, pourquoi ne cessera-t-il que dans les cas de conspiration contre un Evêque, d'hérésie, de falsification de Lettres Apostoliques, & de contumace? On comprend à la vérité, que dans les cas d'hérésie & de contumace, l'Eglise consente à perdre un pouvoir qui n'est plus reconnu, & qui par-là lui devient inutile; mais pourquoi le privilége clérical cefferat-il plutôt dans le cas d'une révolte contre l'autorité d'un Evêque particulier, ou dans celui de l'altération d'une Bulle du Pape, que dans le cas du poison, de l'assassinat, du crime de lèze-Majesté? Est-ce qu'il n'y a de grands crimes que ceux qui se commettent contre les Ecclésiastiques? & par quelle raison un Clerc qui aura attenté à la vie de son Roi, jouirat-il de l'impunité fous la protection d'un privilége contraire à tout droit divin & humain, pendant qu'un Clerc qui aura conspiré contre son Evêque, réclamera en vain le secours de ce privilége prétendu.

Il est vrai que suivant la doctrine des Papes que l'on vient de citer, la contumace d'un Clerc qui refuse de se soumettre à la condamnation que l'Eglise a prononcée contre lui pour quelque crime que ce puisse être, sussit pour l'abandonner

au bras séculier, & qu'ainsi il peut arriver par-là que le Magistrat connoisse de toute sorte de crimes commis par un Ecclésiastique.

Mais ce que ces Papes ont paru accorder par-là à l'autorité des Souverains, n'a qu'une vaine apparence sans aucune folidité.

Car premiérement, le coupable n'a qu'à se soumettre à l'E-glise pour se soustraire à la Jurisdiction temporelle; & quel est le criminel qui aimera mieux s'exposer à perdre la vie par une contumace qui le livre à la rigoureuse justice du Magistrat, que de satisfaire à quelques pénitences que la justice toujours indulgente de l'Eglise lui aura imposées?

Mais d'ailleurs, il est évident que dans le cas même de l'exception, c'est-à-dire, dans le cas d'un Clerc opiniâtrément contumace, la longueur des formes & l'ordre seul de la procédure anéantit toute justice. Voici quel est cet ordre tracé par les Papes mêmes.

Il faut d'abord instruire le procès au coupable seion les formes canoniques.

S'il est convaincu, le Juge Eccléssaftique doit le déposer.

Après sa déposition, s'il demeuse incorrigible, & que sa contumace croisse à mesure que l'Eglise appesantit son autorité sur lui, il doit être frappé du glaive de l'excommunication; & si étant ainsi tombé dans l'abîme, il méprise l'anathême prononcé contre lui, l'Eglise ne pouvant aller plus loin, & n'ayant rien à faire de plus contre un tel coupable, le livre à la Puissance Séculière, & les Papes sont entendre que même, en ce cas, le Magistrat ne peut condamner ce Prêtre rebelle, qu'au bannissement.

Qui ne voit, sans entrer dans un plus long détail, qu'accorder tous ces délais & ces longs retardemens à un accusé, c'est anéantir la preuve? C'est mettre le Juge Séculier hors d'état de pouvoir s'assurer jamais de la personne du coupable, & priver le Public du fruit d'un exemple qui n'est vraiment salutaire que lorsqu'il est prompt; c'est rendre ensin le recours à la Puissance temporelle si lent & si tardif, que par-là il devient absolument illusoire.

1700.

Si la nouvelle doctrine de l'exemption des Eccléfiastiques en matiere criminelle, est pour eux un titre d'impunité, & par conséquent de licence, comme on l'a dit d'abord, elle a encore le second inconvénient de les soumettre autant à la domination du Pape, qu'elle les affranchit de celle des Rois. C'est une conséquence que le Pape Boniface VIII avoue expressément, dans une Lettre qu'il écrit au Roi Philippe le Bel sur le procès de l'Evêque de Pamiers. Il ne craint point d'y avancer, que suivant le Droit divin, canonique & humain, les Laïcs n'ont aucun pouvoir sur toutes les personnes Ecclésiastiques, Séculieres ou Régulieres. Ainsi, comme il le fait assez entendre dans la même Lettre, le Pape seul est leur Souverain. Aussi les Canonistes Ultramontains lui donnent à l'envi les titres magnifiques d'Evêque & de Maître du Monde; ensorte que si cette doctrine étoit reçue, il se formeroit comme plusieurs Etats dans un seul, qui ne composeroient tous qu'une grande République, où le Pape seroit le Chef, les Evêques ses Lieutenans, les Prêtres & les autres Clercs ses Sujets : il n'y auroit point de Ville qui ne renfermât dans son enceinte un nombre considérable de Citoyens qui obéiroient à un Prince étranger, & qui n'étant point obligés d'être pour le Souverain, dans l'Etat duquel ils vivent, seroient souvent capables d'être contre lui, selon les impressions d'une Puissance toujours étrangere, & quelquefois ennemie.

Si ces conséquences sont horreur à tous les gens de bien, il faut donc condamner le principe dont elles sont une suite nécessaire: & c'est aussi ce que l'on a fait dès le moment que l'ignorance du moyen âge de l'Eglise a commencé à se dissiper, & qu'on s'est apperçu de la foiblesse des raisons sur lesquelles les Ecclésiastiques établissoient le système dangereux

de leur indépendance.

XX.

Ce retour à l'ancien droit & à la faine doctrine est marqué

Tome V

Hh

par plusieurs traits également sensibles. On se contentera d'en observer quelques-uns des plus éclatans.

Ainsi, quoique ce sût à la fin de la seconde Race de nos Rois que la prétendue exemption des Clercs parut avoir jetté de plus prosondes racines, cependant l'Eglise reconnut dans la personne du premier Roi de la troisiéme Race, l'autorité légitime qui appartient aux Souverains sur les Clercs & sur les Evêques mêmes.

Le célèbre procès d'Arnoul, Archevêque de Reims, accusé de crime de lèze-Majesté, en sournit une preuve évidente. Sans retracer ici tout le détail de ce sait important, il suffit de remarquer que ce procès sur, à la vérité, instruit par des Evêques; mais si le Roi Hugues-Capet eut cette désérence pour l'Eglise, l'Eglise, de son côté, reconnut le pouvoir de ce Prince, & avant, & après l'instruction du procès.

Avant l'instruction du procès, l'Archevêque de Sens qui y présidoit, remontra aux Evêques qu'ils ne devoient pas s'engager dans cet examen, si le Roi ne promettoit au coupable de lui faire grace du dernier supplice, nist sortè convicto supplicit indulgentia promittatur. Sur quoi il cita le Canon du

quatriéme Concile de Toléde, dont on a déja parlé.

Après l'instruction, lorsque Arnoul ayant fait une confession sincere de son crime en présence d'un certain nombre d'Ecclésiastiques choisis, & Hugues-Capet étant entré dans le Concile avec Robert son sils, qui étoit déja reconnu Roi, les Evêques dirent à Arnoul: Prosternez-vous aux pieds de vos Maîtres & de vos Rois, que vous avez offensés par un crime inexpiable; & leur confessant votre faute, suppliez-les de vous accorder la vie. L'Archevêque de Bourges se jetta aussi aux pieds des Rois, qui, touchés de la priere des Evêques, leur dirent: Qu'il vive donc, & qu'il vous doive la vie; mais qu'il vive sous les yeux de la garde que nous lui donnerons, sans au une crainte d'être livré à la mort ou mis dans les fers, si ce n'est qu'il veuille se fauver.

Cette exception fit de la peine aux Evêques, qui craignirent que dans la fuite on ne tendît un piege à Arnoul, en le faisant exciter secretement à s'ensuir, pour avoir un prétexte de le saire mourir.

1700.

Ils redoublerent donc leurs prieres auprès des Rois; & ils obtinrent ensin, selon les termes mêmes de l'Historien, qui a fait une relation exacte de ce sait, qu'Arnoul n'auroit point la tête tranchée, si ce n'est qu'il commit dans la suite des crimes qui méritassent d'être punis par le glaive.... & obtinent juvenem minime gladio feriendum, nisi iterum digna ultore gladio committat.

On voit donc dans cette Histoire un Concile d'Evêques qui reconnoît publiquement que c'est de la seule grace du Roi, qu'un Evêque coupable de Lèze-Majesté peut tenir la vie, & que s'il abuse de cette grace en retombant dans ce crime, il ne peut plus attendre que le coup satal du glaive vengeur que Dieu a mis entre les mains des Princes.

Il est inutile d'approfondir davantage l'histoire de la déposition de cet Archevêque, & celle de son rétablissement.

La vérité ou la fausseté de son crime, la justice ou l'injustice de la jalousie, que le Pape conçut de ce que les Evêques avoient fait dans cette affaire, l'effet du privilége accordé par les Papes aux Archevêques de Reims, de n'être jugés que par le Saint Siége, sont des difficultés absolument inutiles par rapport à la question présente, parce que, quelque jugement qu'on porte sur le sond, & même sur la forme de la déposition d'Arnoul, il sera toujours également constant que les Evêques ont reconnu authentiquement, en cette occasion, le pouvoir suprême du Roi, comme maître absolu de la vie & de la mort d'un Evêque rebelle, & que tout ce qui s'est passé de la part du Pape n'a pu donner atteinte à cette reconnoissance, contre laquelle on n'a jamais reclamé dans toute la suite de cette affaire.

Sous le regne de Saint Louis, & en l'année 1267, l'Evêque de Châlons-sur-Marne, sur accusé d'avoir donné lieu, par sa négligence, à la mort de deux prisonniers, qui avoient été tués dans ses prisons. Il prétendit que s'agissant d'un fait personnel, il n'étoit pas obligé de comparoître au Parlement,

Hhij

où il avoit été cité pour répondre sur ce sujet : mais la Cour des Pairs n'eut aucun égard à ces exceptions, & elle ordonna qu'il procéderoit devant elle, non-seulement parce qu'il étoit Baron & Pair de France, mais parce qu'il s'agissoit d'un forfait commis dans sa justice temporelle qu'il tenoit du Roi. Ainsi commença-t-on à rentrer, par cet Arrêt, dans la distinction des crimes qui regardent le temporel, & de ceux qui ne re-

gardent que le spirituel.

Peu de tems après, le Roi Philippe le Hardi, fils du Roi Saint Louis, fit une Ordonnance en l'année 1274, par laquelle il paroît que les Officiers Royaux l'avoient confulté, pour sçavoir s'ils devoient connoître du meurtre commis par un Clerc, ou s'il falloit renvoyer l'accusé à son Evêque. Ce Prince décide cette question, en disant qu'il faut pour la décider avoir recours au Droit écrit. Renvoyer au Droit écrit en cette matiere, c'est rétablir la distinction du délit Ecclésiastique & du crime commun, pour parler, non pas suivant le style moderne, mais comme Justinen a parlé autresois dans ses Novelles: il est vrai que Philippe le Hardi ajoute que cette disposition aura lieu, si ce n'est qu'il y ait une Coutume reçue au contraire; mais cela marque toujours qu'il a regardé le Droit écrit, comme le Droit commun en cette matiere.

L'Evêque de Pamiers ayant été accusé de crimes énormes, & presque tous de Lèze-Majesté, le Roi Philippe le Bel le sit arrêter, & il voulut d'abord que le procès sût fait à cet Evêque

par l'Archevêque de Narbonne.

Mais s'il le livroit premiérement au Tribunal Ecclésiastique, ce n'étoit que pour juger ce que nous appellons aujourd'hui le délit commun, & pour le dégrader; après quoi le Roi se réservoit le droit de le punir, selon que cet Evêque l'auroit mérité: ita quod disto Episcopo secundum quod juris possit ratio, primitus per Ecclesiam degradato, ipse Dominus Rex possit eum punire, prout demerita sua requirunt. C'est ainsi que le fait est expliqué dans les actes du Procès de cet Evêque, & l'on y voit encore que le Roi sit requérir l'Archevêque de Narbonne, de mettre un accusé de si grande conséque de Narbonne, de mettre un accusé de si grande conséque.

quence dans une prison bien sure, afin, suivant ces actes, qu'on pût en saire une entiere justice, tant de la part des Juges Ecclésiastiques, que de la part des Juges Séculiers: ita quod per competentes judices tàm Ecclesiasticos quàm seculares possit sieri justitiæ complementum.

L'Archevêque de Narbonne eut peur de se commettre avec le Pape, il le consulta sur cette affaire, & ce sut sans doute ce qui détermina le Roi à envoyer un homme exprès à Rome, pour expliquer au Pape les motifs de la conduite qu'il tenoit à l'égard de cet Evêque, & pour prier le Saint Pere d'en saire justice.

L'instruction qui sut donnée à celui que le Roi envoya à Rome, porte, que, quoique suivant l'avis des Docteurs, & le Conseil des Grands de son Royaume, le Roi pût & dût livrer au dernier supplice un traître tel que l'Evêque de Pamiers, & le retrancher comme un membre corrompu, de peur qu'il n'insectât le reste du Corps politique de l'Etat, parce qu'il s'agissoit d'un crime qui faisoit cesser tout privilége & toute considération de dignité; cependant le Roi voulant suivre les traces de ses Prédécesseurs, prie le Pape d'apporter un prompt remede à un si grand mal, en dépouillant l'Evêque de Pamiers de tout rang, & de tout privilége Clérical, asin que, lorsque le Pape aura repris ce qui lui appartient, le Roi puisse ensuite faire de ce traître un sacrifice agréable à Dieu, par les voies de la justice.

Le privilége Clérical ne devoit donc consister, suivant ces paroles, qu'en ce que le Roi souffriroit que l'Eglise sît d'abord le procès à l'Evêque coupable, & qu'elle le dégradât de sa dignité suivant les Canons, après quoi le Roi étoit en droit de le condamner à de plus grandes peines, suivant les Loix. Et Philippe le Bel marque même par cette instruction, qu'il auroit pû ne pas suivre cet ordre, & prévenir le jugement de l'Eglise.

Ainsi s'abolissoit cette prévention établie dans les siécles précédens, que les Juges Séculiers ne pouvoient saire le procès à des Ecclésiastiques.

1700.

Durand, Evêque de Mende, auteur de ce siécle, c'est-à-dire, du quatorziéme, le marque assez par les plaintes qu'il fait de ce que le Pape & l'Eglise Romaine soussiroient que, contre la liberté des Ecclésiastiques qu'il prétend être de droit divin, les Evêques sussent tous les jours emprisonnés par l'ordire des Rois. Il importe peu que ces plaintes sussent justes, ou qu'elles ne le sussent pas, elles prouvent toujours que les Rois rentroient alors dans la possession de leur droit, & que l'Eglise commençoit à le soussirie.

Enfin, les anciennes maximes l'emporterent tellement sur les nouvelles, que l'on sit un crime à l'Archevêque de Bourges, en l'année 1369, d'avoir inséré, dans ses Statuts Synodaux, un article, par lequel il s'élevoit fortement contre les Seigneurs temporels, qui faisoient saisir les biens des Clercs accusés de rimes, pour les contraindre à leur payer l'amende, ensorte qu'il les punissoit par-là indirectement; ce qui étoit contraire à la liberté Ecclésiassique, attendu, disoit cet Archevêque, que les Clercs ne peuvent être ni poursuivis, ni punis, ou civilement ou extraordinairement, par un Juge Séculier; il ordonnoit ensuite par cet article, que les Seigneurs qui feroient cette entreprise encourroient l'excommunication ipso saiso, & que les Eglises demeureroient interdites, jusqu'à ce que la Justice Séculiere eût levé sa main, & eût fait rendre les effets saisses.

Le foulevement général que cet article excita, obligea cet Archevêque à obtenir des Lettres d'abolition de Jean, Duc de Berry, en qualité de Gouverneur & de Lieutenant Général du Roi en Berry, qui furent confirmées par d'autres Lettres Patentes du Roi Charles V.

L'Archevêque exposa dans ces Lettres, qu'il avoit sait ces Statuts avant que d'être consacré, ne sçachant pas encore que leur disposition étoit contraire aux droits de la Jurisdiction Séculiere, & aux usages de la Province de Berry: il déclara, en présence du Duc Jean, qu'il les révoquoit & les annulloit entiérement; il promit de faire publier sa révocation au premier Synode de son Diocèse, & d'envoyer des Lettres

Patentes à tous les Curés de son Archevêché, pour leur désendre d'observer ces constitutions : il ajouta même qu'il feroit lire publiquement ces Lettres dans toutes les Eglises Paroissiales de son territoire. Et c'est sous ces conditions, & en considération des services rendus au Roi par cet Archevêque, que le Duc lui remet l'offense qu'il a commise, avec la peine & l'amende qu'il a encourues par ses Statuts.

### $\mathbf{X} \mathbf{X} \mathbf{I}$

Il seroit inutile d'entrer après cela dans un plus grand détail de ce qui s'est passé dans les siécles suivans. Tout le monde sçait que ce que les Papes avoient eux-mêmes déclaré à l'égard de certains crimes qui font perdre le privilége Clérical, a été étendu à toute sorte de crimes graves; & que par-là on a rétabli l'ancienne distinction des crimes, en crimes Ecclésiastiques, & crimes qui ne le sont pas, de laquelle les Empereurs Romains avoient été les auteurs.

Cette distinction étoit regardée comme un principe certain & comme une regle très-ancienne dans le quinziéme siécle, puisque Joannes Faber & Benedicti, qui ont vêcu dans ce siécle, parlent expressément des cas privilégiés, & entr'autres du port d'armes, dont ils disent que le Roi & ses Officiers connoissent contre les Clercs, à tanto tempore, dit Joannes Faber, cujus initii memoria non exstat.

On changea seulement les noms que les Empereurs Romains avoient donnés à ces deux différentes espéces de crimes; & les auteurs qui ont traité de ces matieres, ont remarqué avec raison que ce changement avoit été fait fort mal-à-propos: car au lieu que les cas que nous appellons aujourd'hui privilégiés, étoient appellés par les Empereurs Romains crimes communs ou civils, parce qu'ils étoient communs aux Laïcs & aux Eccléfiastiques, ou parce que ce n'étoit qu'en tant que Citoyens, & non pas en tant que personnes consacrées à Dieu que les Clercs les commettoient, on a renversé une idée si naturelle, & on a appellé délit commun, celui qui est propre aux Eccléfiastiques, & cas privilégié, celui qui leur est commun

1700.

avec les Laïcs. Ce renversement d'idée a été une suite naturelle du renversement de l'ancienne Jurisprudence, qui a donné lieu de croire que le Droit commun étoit pour le Juge d'Eglisse, & que ce n'étoit que par privilége que les Juges Séculiers connoissoient de certains crimes, qui, par cette raison, ont été appellés privilégiés: mais le nom est peu important, pourvu que la chose soit certaine, comme elle l'est en esset; puisque personne ne doute plus dans le Royaume, que l'ancienne distinction des crimes Ecclésiastiques & non Ecclésiastiques, ne soit depuis longtems rétablie dans notre Jurisprudence.

La forme de l'instruction & l'ordre des procédures & des

jugemens a souvent varié.

Tantôt on a voulu que le Juge d'Eglise marchât le premier, non-seulement par rapport au jugement, mais même par rapport à l'instruction; ensorte que le Juge Séculier ne prenoit aucune connoissance du crime, jusqu'à ce que l'Eglise eût pleinement consommé son pouvoir.

Tantôt on a voulu, au contraire, que le jugement du crime public précédât l'instruction du crime Ecclésiastique; &

c'étoit la disposition de l'Ordonnance de Moulins.

Enfin on s'est sixé, depuis plus d'un siècle, à la forme de procéder conjointement de la part du Juge d'Eglise, & du Juge Royal, à l'instruction: après quoi on désere encore à l'Eglise l'honneur de lui laisser rendre la premiere son jugement; & c'est le dernier état de la Jurisprudence depuis l'Edit de Melun, consirmé par ceux de 1678, de 1684 & de 1685.

Il y a néanmoins certains crimes dans lesquels le privilége Clérical cesse entiérement; ensorte que le Juge d'Eglise n'en peut prendre aucune connoissance, & que le Juge Royal en connoît seul, sans attendre que le Juge d'Eglise y ait prononcé.

Tel est, entr'autres, le crime de Lèze-Majesté. On a vu que dès l'année 1301, le Roi Philippe le Bel sit dire au Pape Bonisace VIII, que l'énormité de ce crime excluoit tout privilége, & toute considération de dignité: cûm tantus reatus omne privilegium, omnem dignitatem excludat.

C'est encore ce que M. le Président Faye, qui présidoit au

Parlement

1700.

Parlement séant à Tours en 1589, répondit avec beaucoup de gravité à M. le Cardinal de Vendôme, lorsque ce Cardinal voulut infinuer au Parlement, qu'on ne pouvoit exécuter l'Arrêt par lequel le Chambrier de l'Eglise de Tours avoit été condamné à mort, avant que l'Eglise eût dégradé le coupable. Ce Magistrat lui dit que la Cour n'ignoroit pas les priviléges des Ecclésiastiques : qu'elle sçavoir qu'on ne doit leur toucher, sans les dégrader, mais que ce privilège leur a été accordé par les Empereurs, & qu'il foussire exception dans les crimes énormes, comme sont ceux de lèze-Majesté: il se servit de l'exemple des Ambassadeurs, personnes sacrées & involables par le droit des gens; & néanmoins, dit-il, quand ils ont enfraint & transgressé leurs bornes, & converti la charge d'Amba Jadeurs en termes de trais: es & de conspirateurs contre ceux vers lesquels ils sont envoyés, ils sont punissables, aussi les condamne-t-on comme personnes privées.

Suivant la comparaison de ce digne Magistrat, tant que les Prêtres n'agistent auprès des hommes que comme les Envoyés de Dieu; tant qu'ils peuvent dire avec S. Paul, Nous exerçons auprès de vous les fonctions d'Ambassadeurs de Jesus-Christ, leur personne est sainte, sacrée, inviolable: maislorsque ces Ambassadeurs abusent de leur caractère, lorsqu'au lieu d'agir uniquement pour le salut éternel de ceux à qui ils sont envoyés, ils en troublent le repos temporel, lorsque sous prétexte de travailler à l'établissement du Royaume du Ciel, ils ébranlent les sondemens des Royaumes de la Terre: alors ils ne sont plus regardés que comme des personnes privées, & l'Etat oubliant leur privilége, parce qu'ils ont eux-mêmes oublié la sainteté de leur ministère, ne voit plus en eux que leur crime.

Ce sont ces grands principes qui ont toujours rassuré les consciences timides & scrupuleuses dans une matiere si délicate, & c'est ce que le Roi a encore répété dans les Lettres Patentes qui surent adressées au Parlement en 1654, pour faire faire le procès au Cardinal de Retz, comme on le dira dans la troisième partie de ce Mémoire.

#### XXII.

Ainsi pour reprendre en peu de mots le progrès & la suite des faits qui regardent la Jurisdiction des Princes sur les perfonnes Ecclésiastiques, on peut distinguer quatre temps dissérens, & comme quatre époques principales dans cette matiere.

Dans le premier tems, on ne trouve aucun vestige de l'exemption prétendue par les Clercs, aucune trace de distinction entre les Ecclésiastiques & les Laïcs, par rapport au jugement des crimes qui troublent l'ordre de la société; & ce premier temps a duré jusqu'au régne des ensans de Constantin.

Dans le second tems, qui a commencé sous le régne de Constance, & qui a duré jusqu'à la seconde race de nos Rois, le privilége Clérical a commencé à s'introduire, mais il a été restreint aux crimes Ecclésiastiques, & aux sautes légeres qui regardoient la discipline & les mœurs, ensorte que la distinction des délits en crimes Ecclésiastiques & en crimes publics, est devenue le droit commun, & comme le nœud, & le lien de la concorde des deux Puissances.

Dans le troisiéme temps qui a commencé sous la seconde race de nos Rois, & qui n'a fini que sous la troisiéme, sans qu'on puisse en marquer la fin avec une entiere précision, les anciennes maximes ont soussert quelque altération. Une apparence de religion en a fait introduire de nouvelles, que l'ambition & l'intérêt des Clercs avoit poussées jusqu'à un tel point, qu'il n'étoit presque pas possible de punir un Prêtre vicieux.

Enfin dans le dernier temps, l'on a commencé à ouvrir les yeux sur les abus & les inconvéniens de cette nouvelle doctrine. L'Eglise en a rougi elle-même, & elle a donné la premiere, l'exemple des exceptions que la derniere Jurisprudence y a apportées. Ces exceptions se sont tellement multipliées, qu'on est retombé à la sin dans la distinction des deux dissérentes espéces de crimes que les Empereurs Romains avoient établie, & qui est redevenue avec raison le droit commun dans cette matiere.

De ces quatre temps, trois sont pour les Princes; un seul est plus favorable à l'Eglise. Mais quand on examine bien & les principes de l'usage qu'elle avoit introduit, & les dangereuses suites de ces principes, on reconnoît aisément, que rien en esset plus contraire aux Ecclésiastiques que le temps même qui leur paroît le plus favorable.

1700.

#### XXIII.

Ainsi la conclusion générale que l'on peut tirer de tout ce qu'on a établi dans cette premiere Partie, est que le droit & la possession concourent en faveur des Princes, surtout de nos Rois, qui ont pour eux, outre les grands principes que l'on a tirés de l'état des Clercs, & de la nature des deux Puissances, le préjugé de l'ancienne, & la faveur de la derniere possession.

Il est temps maintenant de passer à ce qui regarde les Evêques en particulier, & d'examiner s'ils ont quelque titre qui les distingue du reste des Ecclésiastiques en cette matiere.

# SECONDE PARTIE.

Où l'on examine si les Evêques ont quelque privilège qui les distingue des autres Ecclésiastiques en ce point.

Ette seconde question paroît encore plus importante que la premiere : elle l'est en esset ; mais on croit l'avoir traitée par avance dans la premiere, par l'étendue & l'enchaînement des principes généraux que l'on a tâché d'y établir. Il semble donc que pour épuiser en peu de paroles se second point, il ne saudroit que faire l'application aux Evêques en particulier, des maximes qu'on a expliquées par rapport aux Ecclésiastiques en général.

Les Evêques, à la vérité, si on les considére dans l'ordre de la Hiérarchie, sont plus élevés que le reste des Ecclésiastiques : ils possédent la plénitude du Sacerdoce; & le pouvoir des cless, dont la véritable Jurisdiction Ecclésiastique est une

fuite, leur est consié. Ainsi, dans l'ordre de la puissance spirituelle, ils sont au-dessus des Prêtres & des autres Ministres d'un caractère inférieur à celui des Prêtres; mais quelque grande, quelque éminente que soit & leur dignité & leur autorité, elle ne peut changer ni la nature, ni l'ordre d'une autre puissance, c'est-à-dire, de la puissance temporelle. Pour être Evêques, ils ne sont ni moins hommes, ni moins citoyens que les autres Ecclésiastiques: ainsi ils ne sont pas moins assujettis en ces qualités au gouvernement temporel; & les mêmes raisons qu'on a tirées de la nature de ce gouvernement, de son universalité, de son indépendance, comprennent les Evêques comme les autres Ministres des autels.

Nulle exception dans le droit divin à cette régle pour les Evêques, non plus que pour le reste des Ecclésiastiques. Les Pontifes de l'ancienne Loi ont été soumis comme les Lévites au pouvoir temporel des Princes. Jesus-Christ, auteur de la Loi nouvelle, chef & modéle des Evêques, premier Pontife & premier Pasteur, a confacré par son exemple l'obéissance qui est due aux Puissances temporelles; & nul Évêque ne doit rougir de subir un pouvoir que J. C. a reconnu. Les Prélats d'aujourd'hui ont-ils des priviléges que Saint Pierre & Saint Paul n'eussent pas ; & si Saint Chrysottôme, en expliquant les paroles de Saint Paul, a déclaré si formellement que les Prophetes, les Evangélisses, les Apôtres mêmes devoient être foumis à l'autorité des Princes de la Terre; quelle raison de dispense peuvent alléguer les Evêques d'aujourd'hui, qui n'ont que le caractere d'Eveques, & qui certainement ne sont ni Prophêtes, ni Evangélistes, ni Apôtres? La tradition fondée fur la doctrine, & sur les exemples de Jeius - Christ, & des Apôtres, n'a pas plus distingué les Evêques des autres Ecclésiastiques. Presque tous les faits dans lesquels on a remarqué les témoignages éclatans que l'Eglise primitive, & les plus saints Pasteurs ont rendus à l'autorité des Princes, regardent ou des Evêques, ou des Papes mêmes. Ainsi, bien loin que dans les premiers siécles de l'Eglise, on ait voulu introduire en ce point une exception personnelle en sayeur des

Evêques, ce sont au contraire les Evêques qui ont servi d'exemple pour l'établissement, ou pour la confirmation de la régle. Les Loix des Empereurs Romains ont été faites dans le même esprit, si l'on en excepte celle de Constance qui ne paroît avoir eu en vûe que la personne des Evêques, & qui ne regardoit que les affaires Ecclésiastiques. Toutes les autres Loix sont générales, & les régles qu'elles établissent ne regardent pas moins les Evêques, que les Clercs du dernier ordre de la Hiérarchie. On peut faire les mêmes réflexions sur les anciens usages de la France qui ont été expliqués; & sans entrer dans un plus grand détail, si l'on parcourt les dissérens points que l'on a tâché d'établir dans la premiere partie de ce Mémoire, on trouvera par-tout que la Loi a toujours été égale, pour ce qui regarde la Puissance temporelle, entre les Evêques & les Ministres inférieurs.

#### II.

Ce n'est pas seulement dans les principes favorables à l'autorité des Princes, que l'on trouve cette égalité entre les Ministres du premier ordre & ceux du second. On ne la découvre pas moins dans la doctrine contraire, c'est-à-dire, dans l'opinion de ceux qui osent soustraire les Ecclésiastiques à la puissance des Souverains.

Leurs principes ne sont point attachés à la prééminence du caractere épiscopal; leur système embrasse également rous les Ecclésiastiques: il suffit, selon eux, d'être engagé dans la milice facrée, pour ne plus dépendre que de Dieu seul & de ceux qui le représentent dans l'Eglise. La bienséance est plus blessée, quand un Evêque est traduit dans un Tribunal Séculier, mais le droit est également violé, lorsqu'un simple Clerc est forcé d'y comparoître.

C'est ainsi, en effet, que Gratien propose la maxime qui étoit soutenue par tous les Ecclésiastiques de son siécle : Qu'un Clerc ne doit point être accusé devant des Juges Séculiers : Quod Clericus apud Sæculares Judices accufandus non sit. C'est donc

1700.

à la Cléricature en général que l'exemption est attachée, en quelque degré inférieur ou supérieur que le coupable se trouve placé: & c'est pour cela même que ce privilége est appellé, non pas le privilége Episcopal, mais le privilége Clérical; comme pour faire voir, par ce nom même, que tous les Clercs y participent de droit également.

Si l'on parcourt tous les Canons & toutes les autorités que Gratien a employées pour établir ce privilége dans la question premiere de la Cause onzième; si l'on y joint toutes celles qu'il a oubliées, ou qu'il a ignorées, & toutes celles qui sont survenues depuis son temps, on verra par-tout que l'on n'a fait, en cette matière, aucune distinction entre les Evêques

& les autres Ecclésiastiques.

C'est par cette raison que dans la Lettre que Bonisace VIII écrivit au Roi Philippe le Bel, touchant le procès de l'Evêque de Pamiers, il s'expliqua en ces termes, qui expriment pleinement la nature de l'exemption prétendue par les Ecclésiastiques: Selon tous les droits divins, canoniques & humains, les Prélats & les personnes Ecclésiastiques, tant Régulieres que Séculieres, sur lesquelles les Laics n'ont reçu aucun pouvoir, doivent jouir de l'immunité, &c.

Il n'y a donc point ici de distinction à faire, selon la doctrine de ce Pape, ennemi déclaré de la Puissance temporelle. Et de même que les Sujets d'un Souverain étranger sont tous également indépendans du Roi, sans distinguer s'ils ont plus ou moins d'autorité ou de dignité dans leur Patrie: ainsi tous les Ecclésiastiques, véritables Sujets du Pape, leur unique Souverain, suivant la doctrine des Ultramontains, sont tous également exempts de la puissance des Princes temporels, sans examiner si dans la Monarchie du Pape ils tiennent un rang plus ou moins élevé.

III.

On peut donc tirer cette conclusion générale des deux obfervations précédentes, que soit que l'on suive la bonne doctrine en cette matiere, soit que l'on soutienne la mauvaise, ni la vérité, ni l'erreur ne distinguent pas en ce point les Evêques du reste des Ecclésiastiques, & que par conséquent, ou les moindres Clercs sont exempts de la puissance Séculiere, ou les Evêques mêmes ne le font pas.

1700.

#### IV.

Quoique l'on pût se dispenser, après cela, d'entrer dans un plus grand détail sur ce qui regarde les Evêques en particulier, cependant pour affermir encore davantage la vérité des principes généraux qu'on a établis, & pour ne rien négliger dans une matiere si importante, on parcourra le plus rapidement qu'il sera possible, les principaux exemples par lesquels on peut achever de démontrer que les Evêques n'ont pas été moins assujettis à l'autorité des Rois, dans les matieres temporelles, que les Ecclésiastiques de l'ordre le plus inférieur.

On suivra dans l'explication de ces exemples la distinction des quatre époques principales auxquelles on a réduit, dans la premiere partie de ce Mémoire, les changemens de Juris-

prudence qui sont arrivés en cette matiere.

#### V.

Dans le premier temps, c'est-à-dire, depuis l'établissement de l'Eglise, jusqu'aux enfans de Constantin, on a déja remarqué (dans la premiere partie de ce Mémoire) les exemples d'Eusebe, Evêque de Nicomédie; de Theognis, Evêque de Nicée; de Saint Athanase, Patriarche d'Alexandrie; enfin du Pape même Saint Sylvestre : il est inutile de les raconter en cet endroit.

# VI.

Dans le second temps, qui a commencé sous le régne de Conftance, & qui a duré jusqu'à la seconde race de nos Rois, sans répéter ici l'exemple célébre du Pape Damase, ni des autres Evêques dont on a eu occasion de parler dans la premiere partie

de ce Mémoire; on y ajoutera un petit nombre de faits remaraquables, soit dans la conduite des Empereurs Romains, soit dans celle de nos Rois, qui montreront clairement, que le droit des Souverains sur les Evêques, comme sur les autres Eccléssastiques, étoit alors parsaitement reconnu.

Pour commencer par ce qui regarde les Empereurs Romains, un des exemples des plus éclatans, que l'on puisse alléguer dans

cette matiere, est celui d'Instantius & de Priscillien.

Ils étoient tous deux Evêques d'Espagne, & ils surent tous deux accusés d'avoir renouvellé les erreurs & les abominations

des Gnostiques.

Initantius avoit été condamné par deux Conciles; le premier tenu à Saragosse, & le second, à Bordeaux. Priscillien pour empêcher ce dernier Concile de le juger comme Instantius, déclara qu'il appelloit à l'Empereur. C'étoit alors Maxime qui avoit usurpé l'Empire Romain, par la mort de Gratien. Les Evêques assemblés à Bordeaux ne s'y opposerent pas. Ithace & Idace, tous deux Evêques d'Espagne, se rendirent les accusateurs de ces Evêques auprès de Maxime. Evode, Préfet du Prétoire, dont Sévere-Sulpice fait l'éloge dans ses ouvrages, sut commis pour l'instruction; il entendit Priscillien; il le déclara coupable, & le sit garder en prison, jusqu'à ce qu'il en eût référé à l'Empereur. L'Empereur, sur la relation du Préfet du Prétoire, jugea Priscillien & ses complices dignes de mort. Mais parce que cette accusation s'étoit instruite extraordinairement, & apparemment sans observer les formes des jugemens que les Loix Romaines appellent publics, Maxime ordonna, que le procès seroit instruit, suivant ces formes. Ithace s'apperçut trop tard que le personnage d'accusateur ne convenoit pas à un Evêque, contre un autre Evêque, & dans un Tribunal Séculier : il cessa donc de poursuivre l'accusation; mais l'Empereur la sit soutenir par Patrice, Avocat du Fisc; & enfin Priscillien & Instantius avec plusieurs autres Clercs qu'ils avoient séduits, furent condamnés, Priscillien au dernier supplice, Instantius à l'exil, & les Clercs à différentes peines. On

On fera peut-être trois objections contre un exemple si éclatant.

1700.

On dira premiérement, que Maxime étoit un usurpateur, un tyran, dont la conduite ne peut présenter que des exemples à fuir, plutôt qu'à suivre.

On ajoutera, que cet exemple prouve trop, puisque l'on en pourroit conclure que les Princes peuvent prendre connoissance des crimes même Ecclésiastiques, tels que l'hérésie. Et pour appuyer cette seconde objection, on pourra se servir de l'autorité de Sévere-Sulpice, qui blâme le Concile de Bordeaux d'avoir déféré à l'appel de Priscillien, & qui dit Sacr. Hist. lib. que Saint Martin pressa extrêmement Ithace de se désister de son accusation, que ce Saint Evêque supplia Maxime de ne point répandre le sang de ces indignes Evêques, lui représentant que c'étoit assez de les chasser de leurs Eglises, après les avoir fait déclarer hérétiques par le jugement de l'Eglise, & que c'étoit un attentat nouveau & inoui, qu'un Juge du siécle connût d'une cause Ecclésiastique.

Sever. Sulp:

Enfin on pourra encore objecter que l'accusation de Priscillien & de ses Sectateurs, devant un Tribunal Séculier, parut si odieuse à l'Eglise, qu'Ithace leur accusateur, sut déposé & privé de la Communion Ecclésiastique; & que si Idace qui Sev. Sutp. vid. avoit aussi accusé Priscillien, sut traité plus doucement, ce sut parce qu'il s'étoit condamné lui-même, en se démettant volontairement de son Evêché.

Quelque spécieuses que soient ces objections, il est aisé néanmoins d'y répondre.

Il est vrai, premiérement, que Maxime avoit usurpé l'Empire sur Gratien; mais si par cette raison on révoquoit en doute la validité des jugemens qu'il a rendus, il n'y auroit gueres d'Empereurs Romains dont l'autorité ne pût être attaquée; puisque depuis Galba, il y en a eu plus de la moitié qui n'ont eu d'autre titre pour parvenir à l'Empire, que le choix d'une armée rebelle, & la force de leurs armes. Il suffit qu'ils ayent été en possession de la qualité d'Empereur, & que leur autorité air été une fois reconnue, pour regarder ce qu'ils ont

Tome V. K k

fait, comme une suite du pouvoir attaché à l'Empire qu'ils exercoient, comme auroit pû faire le possesseur légitime.

Tel étoit dans le temps du Jugement de Priscillien, le véritable état de Maxime; il jouissoit tranquillement de l'Empire dans les Gaules. Sévere-Sulpice remarque dans la vie de Saint Martin, que ce Saint Evêque resus d'abord de manger avec Maxime, disant qu'il ne pouvoit s'asseoir à la table d'un homme qui avoit ôté la couronne à un Empereur, & la vie à un autre; mais que Maxime lui ayant représenté que ce n'étoit pas de luimême qu'il étoit monté sur le trône, qu'il avoit été obligé de désendre par les armes, le titre d'Empereur que son armée lui avoit donné, & que la victoire qu'il avoit remportée d'une maniere si incroyable, marquoit assez que la volonté de Dieu n'avoit pas été contraire au choix de ses Soldats; Saint Martin vaincu par ses raisons ou par ses prieres, ne sit plus de difficulté de manger à la table de cet Empereur.

Ainsi l'autorité de Maxime étoit alors reconnue par les plus Saints Evêques; & l'on peut dire que s'il étoit monté sur le trône comme un usurpateur, il exerçoit les fonctions d'Empe-

reur comme un Souverain légitime.

On ne doit pas dire en second lieu, qu'il eût entrepris sur les droits de la puissance Ecclésiastique, en jugeant Priscillien & ses adhérans: car outre que le crime d'hérésie peut être mixte, & que les Souverains sont en droit d'en connoître par rapport à la tranquillité publique, & à la police de leurs Etats, il paroît par le témoignage de Sévere-Sulpice, que le jugement d'Evode, Préset du Prétoire, qui donna lieu à Maxime de faire condamner Priscillien, rouloit sur les actions insames & abominables dont les Gnostiques vouloient saire des actes de Religion. Priscillien, dit Sévere-Sulpice, sut convaincu de malésice, & il ne nia pas qu'il ne se sût appliqué à des sciences obscenes, & qu'il n'eût fait des assemblées nocturnes avec des semmes insames, & c. On ne peut donc pas dire que les Juges Séculiers ayent entrepris en cette occasion de connoître d'une matiere qui n'étoit pas de leur compétence.

Après cela, si Sévere-Sulpice blâme le Concile de Bordeaux

d'avoir trop déféré à l'appel de Priscillien, cet Auteur peut avoir raison, parce qu'alors il s'agissoit de la doctrine, & qu'il sembloit que le Concile reconnût l'autorité de l'Empereur sur la doctrine même, en lui renvoyant Priscillien. Mais si le Concile de Bordeaux a eu tort en cela, Maxime n'en a eu aucun; puisqu'on ne voit point qu'il ait entrepris en aucune maniere de se rendre Juge de la doctrine.

Les avertissemens de Saint Martin à l'Evêque Ithace, & les prieres qu'il fit à l'Empereur Maxime, reçoivent encore la même réponse. Saint Martin a blâmé Ithace de se rendre l'accufateur d'un Evêque, devant un Juge Séculier, mais il n'a pas blâmé le Juge Séculier de ce qu'il recevoit l'accusation: il s'est contenté de le supplier d'épargner le sang d'un Evêque, & de lui représenter que ce seroit un attentat inoui, si un Juge Séculier entreprenoit de connoître d'une cause Ecclésiastique. Il craignoit, sans doute, que l'Empereur ne voulût prendre connoissance de la doctrine; c'est cela qu'il appelle novum atque inauditum nefas. Et enfin il se retira, après avoir exigé de l'Empereur une promesse de ne point condamner les coupables à une peine sanglante. L'Empereur fit mal, si l'on veut, de manquer à sa promesse après le départ de Saint Martin; mais en faisant mal, il usa néanmoins d'un pouvoir légitime, puisqu'il n'entreprit point de connoître de ce qui étoit réservé au jugement de l'Eglise, & qu'il ne prononça que sur des abominations dans les mœurs, qui étoient certainement de sa compétence.

Aussi Sévere-Sulpice qui étoit Prêtre, & qui parle dans toute cette histoire comme un zélé défenseur de la Jurisdiction Ecclésiastique, est obligé d'avouer, que quoique l'exemple de cette condamnation fut très-dangereux, cependant il se soutenoit par Jure Judiciole droit des Jugemens publics, & par le bien public.

Enfin, si les accusateurs de Priscillien ont été odieux à l'E-fensum, glise d'Espagne, si Idace s'est démis volontairement de son Evêché; si Ithace en a été privé malgré lui : on peut bien en conclure, que l'Eglise a eu horreur de deux Evêques qui avoient osé soutenir, dans un Tribunal Séculier, le caractere

1700.

rum , & egregio publico de-

d'accusateur contre leur confrere, & qui avoient excité l'Empereur à répandre le sang d'un Evêque. Puisque l'Eglise abhorre tellement le sang, qu'elle désend à ses Ministres, à peine de privation de leurs bénésices, d'être juges des crimes qui ne peuvent être lavés que dans le sang du coupable; il n'est pas surprenant qu'elle ait imposé cette peine aux accusateurs d'un Evêque, & qu'elle ait jugés indignes du caractere Episcopal ceux qui l'avoient doublement déshonoré, & dans leur personne, & dans celle de leurs confreres, en les saisant condamner à la mort.

Ainsi l'Evêque qui a accusé Priscillien étoit coupable, mais les Juges qui l'ont condamné étoient innocens. L'Eglise même a rendu témoignage à la régularité de leur conduite; & le Pape S. Leon, qu'on n'accusera pas d'avoir ignoré ou d'avoir trahi les droits de sa dignité, parle avec éloge de cette condamnation, lorsqu'il écrit en ces mots à Turibius, Evêque des Asturies: Les Princes du siècle ont tellement détesté cette sureur sacrilége, qu'ils ont fait périr par le glaive des loix qui pourvoyent à la sûreté publique, celui qui en avoit été l'auteur, & la plûpart de ses disciples. Ils voyoient en effet que toutes les loix de la pudeur alloient être violées, les liens du mariage rompus, le droit divin & humain profanés, si l'on avoit toléré des hommes qui faisoient profession d'une doctrine si abominable (\*).

Il ne faut donc pas confondre le fait des Evêques accusateurs, avec celui du Juge qui a condamné les Evêques accusées. Car bien loin que la condamnation, que les accusateurs éprouverent à leur tour, ait donné quelqu'atteinte aux droits des Souverains, elle les a affermis au contraire, puisque cette condamnation ne se passa pas non plus sans la participation de la puissance temporelle.

Les Historiens qui en parlent, disent non-seulement qu'Ithace

<sup>(\*)</sup> Principes mundi ita hanc sacrilegam amentiam detestati sunt, ut authorem ejus; ac discipulos plerosque legum publicarum ense prostraverint: videbant enim omnem curam honestatis auserri, omnem conjugiorum copulam solvi, simulque divinum & humanum jus subverti, si hujusmodi hominibus usquam vivere cum tali prosessione licuisset. Prosuit diu isla districto Ecclesiastica lenitati, qua, etsi sacerdotali contenta judicio, cruentas resugit ultiones, severis tamen Christianorum Principum Constitutionibus adjuvatur, dum a spiritale nonnumquam occurrunt remedium, qui timent corporale supplicium,

fut déposé, mais encore qu'il fut exilé, & mourut dans son exil, sous l'Empire de Théodose le Grand, & de Valentinien.

1700.

Or, comme cet exil n'a pu être ordonné que par la puisfance Séculiere, il fournit encore un nouvel exemple de l'autorité que les Empereurs Romains ont exercée sur les Evêques. Et ce n'est point ici un usurpateur qui l'exerce, c'est Théodofe le Grand, c'est à-dire, un des plus justes & des plus religieux Empereurs qui soient jamais montés sur le Trône.

On ne voit presqu'aucun des Empereurs suivans, qui, par ses loix ou par ses jugemens, n'ait donné des preuves de son autorité sur la personne des Evêques en matiere criminelle.

Honorius fait une Ordonnance en l'année 419, qui porte que les Evêques qui refuseront de souscrire à la condamnation des Pélagiens, seront privés de leurs Evêchés.

Quoique l'on puisse dire qu'il ne faisoit par-là que procurer l'exécution des canons, l'Eglise croyoit néanmoins que la loi du Prince ajoutoit un nouveau degré d'autorité aux constitutions Ecclésiastiques. Aurele, Evêque de Carthage, envoyant cette loi aux Evêques des Provinces qui dépendoient de sa Métropole, leur marque, que l'autorité des Princes qui veillent à la conservation de la Foi Catholique, s'étant jointe à celle de l'Eglise pour la gloire de Dieu, l'Empereur a voulu se servir de lui, c'est-à-dire, de l'Evêque de Carthage, pour la faire connoître à ses Collégues dans l'Episcopat.

Valentinien III permet à tout accusateur, dans sa Novelle 12, de suivre contre les Clercs, & contre les Evêques mêmes, Episcopos Byl'ordre établi par les Loix Romaines pour les accusations des zacena & A. crimes publics.

Baronius veut infinuer, à la vérité, que depuis cette loi qu'il appelle impie,, le régne de Valentinien III, ne sur plus qu'une longue suite de disgraces, jusqu'à la fin tragique de ce Prince, que Baronius semble imputer en quelque maniere à cette Loi.

Mais les véritables causes des malheurs de Valentinien, à en juger par ce qui a paru aux yeux des hommes, furent le meurtre d'Aerius, sur lequel on lui dit qu'il avoit coupé sa

Epist. Aurelii Carthag, ad zuntana Pro∞

main droite avec sa main gauche, & sa passion criminelle pour la femme de Maximus, qui conspira contre lui pour s'en venger, & qui lui fit perdre la vie.

Et si une Loi contraire à l'exemption prétendue des Evêques, avoit attiré sur ce Prince la colere du Ciel, il seroit bien difficile de concevoir comment Dieu auroit comblé de prospérités le regne de Constantin, qui n'a point craint de condamner des Evêques au bannissement, de donner des Juges Séculiers à Saint Athanase, & de juger le Pape même, accusé devant lui. La félicité du regne de Justinien qui augmenta l'Empire d'Orient, & rétablit pendant sa vie celui d'Occident, feroit encore naître la même difficulté. Mais c'est à Baronius & à ceux qui le suivent, de la résoudre s'ils le peuvent.

Clericis.

Leon & Anthemius, Empereurs d'Orient, uterent du même pouvoir que Valentinien III, lorsqu'ils ordonnerent que ceux L. 13. Cod. qui seroient convaincus d'avoir acheté les suffrages pour être de Episcopis & élus Patriarches de Constantinople, seroient accusés dans les formes prescrites pour les accusations des crimes publics, & spécialement du crime de Lèze Majesté; & que non seulement ils feroient privés de la dignité qu'ils avoient cru vénale, mais qu'ils seroient déclarés infames pour toujours.

Zenon, successeur de ces Empereurs, sit mourir Pierre surnommé Mongus, que les Habitans d'Alexandrie avoient élu Patriarche, par une espéce de conspiration contre l'autorité

de l'Empereur.

Justin qui succéda à Anastase, successeur de Zenon, sit in-\* Hypace, former par un Officier Séculier \*, contre Sergius Evèque de Maître de la Cyr, qui avoit célébré la Fête de Nestorius condamné par le Concile d'Ephése, & de Théodore de Mopsueste condamné par le Concile de Calcédoine, comme s'ils eussent été de Saints Martyrs.

> Enfin Justinien a compris les Evêques, non-seulement tacirement, mais expressément même, dans les Loix qu'il a faites sur les crimes des Ecclésiastiques, & sur l'instruction de ces crimes.

A l'égard des crimes, sans entrer dans un plus grand détail

fur ce sujet, il suffit de renvoyer ceux qui en voudront être plus instruits, aux Novelles 6 & 123 de cet Empereur, & en général à presque toutes les Loix qu'il a faites sur les matieres Ecclésiastiques.

1700.

Pour ce qui est de l'ordre de la procédure & de l'instruction, on a déja marqué dans la premiere partie de ce Mémoire, la distinction qu'il fait entre le crime politique & le crime Ecclésiastique; il sussit d'ajouter ici que les termes de ses constitutions sont généraux, & qu'on n'y trouve aucune exception en faveur des Evêques.

Si l'on passe des exemples de ce second temps, tirés de la conduite des Empereurs Romains, à ceux que l'on peut trouver dans celle de nos Rois, on y en trouvera beaucoup moins à la vérité; parce que, comme on l'a déja dit, ils avoient accoutumé de renvoyer les Evêques au jugement de l'Eglise, même dans les crimes de Lèze-Majesté; soit par révérence pour l'Eglise, soit parce qu'ils se rendoient souvent eux-mêmes accusateurs des Evêques suspects de ce crime. Cependant, malgré cet usage qui s'introduisit sous la premiere Race de nos Rois, on y voit encore des vestiges éclatans de l'autorité des Princes sur les Evêques en matiere criminelle, soit dans les paroles que Chilpéric adressa aux Evêques sur l'accusation de Prétextat, lorsqu'il déclara qu'il auroit pu le condamner luimême s'il l'avoit voulu ; soit dans ce que Grégoire de Tours lui dit du pouvoir que ce Prince avoit de punir les Evêques s'ils s'écartoient de leur devoir ; soit dans ce qui se passa à l'occasion de l'affaire de Gilles, Archevêque de Reims, dans laquelle tous les Evêques assemblés reconnurent le pouvoir suprême qui appartenoit au Roi sur cet Archevêque, pour lequel ils lui demanderent la vie.

# VII.

Le troisième temps est celui de l'usurpation & des grands excès où l'on a porté l'abus de l'exemption Cléricale, jusqu'à rendre tous les crimes des Clercs impunis, & à regarder les

Ecclésiastiques comme les Sujets du Pape, qui voulut devenir, soit suivant les fausses maximes qui s'introduissent dans ce temps, & les titres encore plus faux sur lesquels on les appuya, le seul Monarque des Ecclésiastiques, tant pour le temporel, que pour le spirituel.

Il n'est donc pas surprenant que dans ce temps d'erreur & d'usurpation, l'on ne trouve point d'exemple de procès criminel instruit contre un Evêque, par l'autorité du Roi; d'autant plus que, comme on l'a déja remarqué, les Rois de la seconde Race suivirent le mauvais usage que quelques-uns de ceux de la premiere avoient introduit, & se rendirent accusateurs des Evêques coupables de crimes de Lèze-Majesté; comme on a pu le voir par les exemples de Louis le Débonnaire & de Charles le Chauve, qui ont été cités dans la premiere partie.

Ce n'est pas que dans ce temps même, où l'autorité Royale parut soussir une diminution considérable en cette matiere, on ne trouve encore des vestiges de ce droit divin & humain, qui assujettit les Evêques aux Rois dans les matieres temporelles.

Quoique Charles le Chauve eût accusé Hincmar, Evêque de Laon, devant les Juges Ecclésiastiques, il fait bien sentir néanmoins dans la lettre qu'il écrivit au Pape Adrien II, sur ce sujet, qu'il avoit en lui-même l'autorité nécessaire pour réprimer cet Evêque. Tout Roi, dit-il, est établi pour châtier les méchans, pour punir les coupables; c'est le vengeur des crimes selon toutes les Loix Ecclésiastiques & Séculieres..... Il ne faut pas croire, ajoute-t-il, que les Rois de France ne soyent que les Vidames des Evéques ; ils sont les maîtres de la terre. Il ajoute, que suivant l'expression de Léon & du Concile de Bourges, les Rois & les Empereurs que la puissance divine a établis pour gouverner le monde, ont confié aux Saints Evêques le droit d'exercer les jugemens suivant les Loix des Empereurs Romains; mais ils ne sont pas devenus pour cela les Intendans, & les Agens des Evêques. C'est Jesus-Christ même qui a dit, Rendez à César ce qui est dû à César..... honorez le Roi, dit l'Apôtre Saint

Saint Paul, & que toute ame soit soumise aux Puissances Supérieures..... Delà vient que les plus grands Pontifes, suivant le Pape Gelase, obéissent aux Loix des Princes de la Terre, dont ils scavent que le pouvoir vient d'en haut.

Ces paroles qui renferment les principes généraux de l'autorité des Souverains sur les Evêques, comme sur les autres Ecclésiastiques, peuvent être regardées comme un préservatif général contre les erreurs qu'on a voulu répandre en cette matiere, & comme une espèce de protestation solemnelle, par laquelle l'Empereur Charles le Chauve a conservé le droit de ses prédécesseurs, & assuré celui de ses successeurs.

On y remarque furtout, cette grande maxime qui fuffit feule pour répondre à tous les exemples contraires en apparence aux droits des Souverains, que ce sont les Empereurs & les Rois qui ont confié aux Saints Evêques le droit d'exercer les Jugemens suivant les Loix des Empereurs Romains : secundum Divalia constituta (\*). Et de qui l'Empereur Charles le Chauve tient-il cette maxime? Ce n'est point d'un Juge Séculier, ou d'un défenseur de l'autorité des Rois; c'est d'un Archevêque, & d'un Concile de Bourges. Ainsi, suivant l'Eglise même, lorsque l'Eglise connoît d'un crime politique commis par un Evêque, elle ne le fait que comme en ayant reçu le pouvoir des Rois. Les Evêques agissent en ce cas comme Juges délégués par le Prince : c'est l'autorité du Souverain, & non pas la leur, qu'ils exercent; ce qui s'accorde parfaitement avec ce que l'on a cité dans la premiere partie, du trente-uniéme Canon du quatriéme Concile de Tolède: & par conséquent tous les exemples qui paroissent contraires aux Rois, sont pour eux, quand on pénétre dans l'esprit & dans l'usage des siécles qui ont vu ces exemples, puisque c'étoit au nom du Roi,

<sup>(\*)</sup> Tous ceux auxquels la lecture des Loix Romaines est familiere, sçavent que rien n'y est plus commun que cette expression, pour signifier les Decrets des Empereurs auxquels on prodiguoit les noms de Divin & de Divinité, même depuis qu'ils ont été Chrétiens, & peut-être encore plus que dans le temps du Paganisme, puisqu'on ne sçait si l'on trouvera un seul exemple d'un Empereur Payen qui ait dit, en parlant de lui-même, notre Divinité, comme Justinien l'a sait tant de sois dans ses Constitutions.

ou du moins, en conséquence d'un pouvoir émané du Roi, que les Evêques exerçoient une Jurisdiction extraordinaire dans les affaires temporelles.

Avant que de sortir du troisiéme temps, pour entrer dans le quatriéme, il est important de remarquer que ce sut dans ce troisiéme temps, que l'ambition de la Cour de Rome ajouta une nouvelle difficulté à celles qui pouvoient se trouver déja dans le jugement des Evêques: elle voulut mettre ces jugemens au nombre des causes majeures, & soutenir qu'ils lui étoient réservés; elle trouva le sondement de cette prétention, comme de beaucoup d'autres, dans les sausses Décrétales qui parurent au neuvième siècle. Le Pape se mettant par-là à la place des Evêques de la Province, qui suivant les véritables & les anciennes Loix de l'Eglise, devoient connoître des crimes Ecclésiastiques commis par les Evêques, devint un adversaire bien plus redoutable aux Rois, que ne le pouvoient être des Evêques qui étoient nés leurs Sujets.

La piété des Princes & la déférence qu'ils avoient eue pour l'Eglife, en lui renvoyant même la connoissance des crimes non - ecclésiastiques, dont un Evêque se trouvoit coupable, surent presque fatales à leur autorité souveraine. Le Pape trouvant cet usage établi, sans approfondir les motifs, & ne voyant pas, ou ne voulant pas voir que ce n'étoit que par l'autorité même des Princes, que les Evêques connoissoient de cette espèce de crimes, crut être en droit de prendre connoissance indistinctement de tout crime commis par un Evêque.

Les Evêques de France soutinrent pendant quelque temps leurs droits avec vigueur, & le Roi qui désendoit sa cause, en désendant celle des Evêques, les appuya aussi de son autorité.

Mais depuis que les croisades eurent augmenté infiniment le pouvoir des Papes; depuis que Grégoire VII, leur eut appris à lancer les foudres sur les têtes facrées des Souverains, & qu'il eut donné à ses successeurs le dangereux exemple de déposer des Rois, de mettre leurs Royaumes en interdit, de

livrer ces Royaumes à l'ambition aveugle & imprudente de leurs voisins, qui ne voyoient pas qu'un semblable sort les menaçoit; enfin, pour tout dire en un mot, depuis que l'ignorance eut armé les Papes, & désarmé les Rois, les derniers furent souvent obligés de céder au temps, de laisser saire au Pape ce qu'ils n'étoient pas assez forts pour empêcher, & de n'entreprendre qu'avec peine le procès d'un Evêque ou de l'abandonner, souvent après l'avoir entrepris, pour ne pas se commettre avec la Cour de Rome qui devenoit tous les jours plus redoutable. On verra les effets de cette politique dans la suite de ce Mémoire; mais on a cru devoir en marquer la cause dans cet endroit, parce que ce sut dans ce troisséme temps qu'on vit naître à la faveur des fausses Décrétales, les prétentions que la Cour de Rome conserve encore aujourd'hui, quoiqu'elle reconnoisse elle-même, avec tout le monde Chrétien, la fausseté de son titre.

# VIII.

Faut-il s'étonner après cela, si les Rois ayant à combattre & la prévention des Evêques sur l'exemption dont ils croyoient avoir droit de jouir, & l'usurpation des Papes qui attiroient à eux, autant qu'il leur étoit possible, tous les procès criminels des Evêques, ont eu tant de peine dans le quatriéme temps, c'est-à-dire, depuis le commencement de la troisième Race jusqu'à présent, à revenir au droit commun. Et bien loin d'être surpris du petit nombre d'exemples que chaque siècle sournit pour prouver la possession en laquelle les Princes se sont rétablis dans ce dernier temps, ne doit-on pas admirer au contraire, que, malgré de si grands obstacles, le droit des Princes ait pu se soutenir & se conserver en son entier?

C'est par l'explication de ces exemples, que l'on finira ce qui regarde ce second point.

On ne répétera point ce qui regarde l'exemple de la déposition d'Arnoul, Archevêque de Reims, auquel le Roi Hugues Capet donna la vie, à la priere des Evêques prosternés à ses

pieds; cet exemple a été suffisamment expliqué dans la premiere partie.

Depuis Hugues Capet, jusqu'à Philippe Auguste, on ne

voit point d'exemple qui mérite d'être cité.

Sous le régne de ce dernier Prince, Manassés Evêque d'Orléans, ayant ofé parler dans le Parlement assemblé à Melun, contre l'autorité de ce Tribunal, & contre le respect dû aux Barons ou Pairs de France, ( car ces termes étoient alors synonimes) il fut condamné à faire au Roi & aux Pairs, une réparation publique; & il la fit en effet, comme Philippe Auguste le marque lui-même dans la lettre qu'il écrivit sur ce sujet au Pape Honoré III.

Sous le régne de S. Louis, petit-fils de Philippe Auguste, l'Evêque de Chaalons, (comme on l'a déja remarqué dans la premiere partie) déclina inutilement la jurisdiction du Parlement; il fut ordonné que cet Evêque y procéderoit pour rendre compte d'une faute qu'il avoit commise par rapport à sa juris-

diction temporelle.

On a observé aussi dans le même endroit, que quoique Philippe le Bel ait bien voulu demander justice au Pape Boniface VIII, contre Bernard, Evêque de Pamiers, suivant les formes qui s'observoient alors, il avoit cependant protesté publiquement qu'il étoit en droit de faire punir cet Evêque coupable de plusieurs crimes de Lèze-Majesté, sans attendre que le Pape l'eût jugé; & qu'après le jugement du Pape, il en feroit tel exemple qu'il jugeroit à propos.

On ne sçait point certainement quelle fut la fin de cette affaire. Soit que les difficultés survenues dans l'instruction en ayent empêché la poursuite, soit que l'Evêque de Pamiers se soit justifié dans l'esprit du Roi, il est certain qu'il mourut en

possession de son Evêché.

Preuves des 2650

Robert Porte, Evêque d'Avranches, fous le régne de Libertés, pag. Charles V, commit plusieurs crimes de Lèze-Majesté. Ce Prince adressa des Lettres Patentes au Parlement, par lesquelles, après avoir déclaré, suivant le style qu'on trouve dans plusieurs lettres de pareille nature, l'Evêque d'Avranches faux, traître, mauvais, parjure, conspireur & machineur, & icelui avoir commis, perpétré & par renchef contre nous, & contre toute 17 la chose publique de notre Royaume, les forsaits exposés dans les lettres, le Roi ordonne au Parlement de procéder contre lui, par toutes les voyes & manieres que justice & raison le pourra souffrir, selon la qualité des crimes & mésaits susdits.

C'est tout ce qui nous reste de cette affaire.

Dans le temps du grand Schisme, le Roi Charles VI, ayant résolu, par l'avis de son Conseil, de se soustraire à l'obéissance des Antipapes, Benoît XIII & Grégoire XII, jusqu'à ce qu'ils se suffent démis l'un & l'autre du titre de souverain Pontise, pour donner lieu à l'élection d'un Pape qui sût reconnu par toute la Chrétienté, Benoît XIII voulut prévenir cette résolution par une Bulle qui portoit peine d'excommunication contre tous ceux qui prendroient ce parti, & qui absolvoit les Sujets du Roi du serment de sidélité qu'ils lui devoient, si ce Prince persévéroit dans sa résolution.

On fit le procès à ceux qui avoient apporté ces Bulles : ils furent condamnés par des Commissaires du Roi, à faire amende honorable & à d'autres peines. Les Bulles furent lacérées; & l'Université qui avoit alors un fort grand crédit, & qui avoit pris parti avec beaucoup de chaleur contre Benoît XIII, fit tant de bruit, que le Roi, à sa priere, sit arrêter l'Evêque de Gap, comme adhérent à l'Antipape Benoît.

M. de Roye, Archevêque de Reims, & Pierre d'Ailly, Evêque de Cambrai, furent aussi en bute aux plaintes de l'Université; ils furent cités l'un & l'autre pardevant le Roi: mais ils ne comparurent point. Cependant l'Université ayant obtenu un ordre du Roi pour faire arrêter le dernier par le Comte de Saint-Paul, il prévint l'exécution de cet ordre, & obtint un sauf-conduit du Roi, à condition que si on l'accusoit de quelque crime, la connoissance en seroit dévolue au Palais du Roi, c'est-à-dire au Parlement. Il y a néanmoins un ancien Auteur qui prétend que Pierre d'Ailly sur quelque temps en prison.

L'Archevêque deReims que l'on ménagea plus que Pierre

1700.

d'Ailly, déclara qu'il ne comparoîtroit point devant des Commissaires, qu'il étoit Pair de France, Doyen des Pairs Ecclésiastiques, & que dans tout crime qui regardoit sa personne, il ne connoissoit point d'autre Supérieur que le Roi.

Cependant les Commissaires que Charles VI avoit nommés, firent fort mal leur devoir à l'égard de l'Evêque de Gap prifonnier, & des autres accusés: il les retinrent longtemps dans les fers, sans leur faire leur procès, voulant les contraindre par la longueur de la prison à se soumettre à leur jugement. Les Gens du Roi, le Chancelier, le Roi même, les avertirent plusieurs sois pendant trois mois, de procéder à l'instruction de cette affaire. Tous ces avertissemens surent inutiles. Ensin le Roi Charles VI, n'étant pas alors en état de gouverner son Royaume par lui-même, la Reine & le Duc de Guyenne, instruits de la passion des Commissaires, révoquerent leur commission; & laissant à l'Evêque de Paris la connoissance de ce qui regardoit le Schisme dont l'Evêque de Gap & les autres prisonniers étoient accusés, ils renvoyerent au Parlement le jugement du crime de Lèze-Mejesté.

Au milieu de l'irrégularité & du tumulte de cette procédure, on y découvre néanmoins trois traits également remarquables de l'autorité du Roi fur les Evêques dans les crimes po-

litiques.

On y voit premiérement un Archevêque de Reims décliner, à la vérité, la Jurisdiction d'un Tribunal extraordinaire, c'est-à-dire, des Commissaires établis par le Roi, mais reconnoître en même-temps l'autorité suprême de la Puissance temporelle, en déclarant hautement que dans tous les crimes qui regardoient sa personne, il n'avoit point d'autre supérieur que le Roi.

On y voit, en second lieu, un Evêque de Cambray, célébre dans l'Eglise par sa doctrine, & qui sur depuis élevé à la dignité de Cardinal, se soumettre purement & simplement au jugement du Palais du Roi, c'est-à-dire, de son Parlement.

Enfin le Roi termine cette grande affaire par la distinction du crime Ecclésiastique, & du crime politique: il renvoye

l'Evêque de Paris le jugement du Schisme, & il réserve à son Parlement la connoissance du crime de Lèze-Majesté.

1700.

Il seroit difficile de trouver un exemple dans lequel la reconnoissance de l'Eglise, & l'autorité du Prince ayent concouru d'une maniere plus éclatante en faveur de la maxime que l'on s'est proposé d'établir dans ce Mémoire.

Sous le régne du même Roi, un an après le fait de l'E-vêque de Gap, de l'Archevêque de Reims, & de Pierre d'Ailly, Martin Gouge, Evêque de Chartres, fut arrêté prifonnier, comme impliqué dans l'affaire de Jean de Montaigu. L'Historien de la vie de Charles VI, qui raconte ce fait, dit que cet Evêque ne demeura pas long-temps en prison, & qu'il en fortit en payant une certaine somme de deniers. Mais un emprisonnement & une condamnation à des peines pécuniaires, ne prouvent pas moins l'autorité du Roi, qu'une instruction plus longue, & une condamnation à des peines afflictives.

Le régne de Charles VII, ne fournit que l'exemple de l'Evêque de Nantes; mais cet exemple est assez remarquable pour mériter d'être expliqué exactement. Pierre Delbiest, assigné en la Cour d'Eglise de l'Evêque de Nantes, sur une contestation purement séodale, obtint des Lettres du Duc de Bretagne, par lesquelles ce Duc enjoignit à l'Evêque de faire cesser ces poursuites : l'Evêque resusa d'y désérer. Delbiest appella au Parlement de toutes les procédures qu'on avoit faites contre lui dans l'Officialité de Nantes. L'Evêque avoit voulu d'abord se défendre par des censures; mais enfin, il fit comparoître un Procureur pour lui au Parlement, par le ministere duquel il déclara qu'il ne reconnoissoit aucun Supérieur, même temporel, que le Pape; que Constantin avoit donné à l'Evêque de Nantes le temporel de cette Eglise, qui ne faisoit point partie du Royaume de France, & qui ne relevoit que du Saint Siége.

Le Procureur Général répondit amplement à cette mauvaise prétention; & par un premier Arrêt du 22 Février 1454, il sut ordonné que sans s'arrêter au déclinatoire de

l'Evêque, qu'on lui défendit de proposer à l'avenir sous peine de désobéissance, & de privation des fruits de son Evêché pendant sa vie, il seroit tenu de comparoître en personne, pour répondre aux conclusions que le Procureur Général & Delbiest avoient prises contre lui.

L'Evêque de Nantes sut ajourné à comparoir en personne. Mais ajoutant un nouveau crime au premier, non-seulement il ne comparut point, mais il interjetta appel au Saint Siége de tout ce qui se faisoit contre lui au Parlement; & portant encore plus loin sa révolte contre l'autorité Royale, il osa avancer dans les instructions qu'il envoya à son Procureur, que chaque Evêque étoit sondé en droit commun de ne recon-

noître aucuns Princes temporels pour supérieurs.

Le Procureur Général s'éleva, comme il le devoit, contre la conduite de cet Evêque; il requit que toutes les appellations que l'Evêque de Nantes avoit interjettées, & toutes les fignifications qu'il avoit fait faire, fussent déclarées nulles; qu'il fût contraint, même par emprisonnement de sa personne, à les révoquer, aussi bien que toutes les procédures qui avoient été faites contre Delbiest à l'Officialité de Nantes, à peine d'une amende de deux mille marcs d'or, & de bannissement perpétuel du Royaume : & parce que cet Evêque avoit offensé l'honneur, l'autorité & la supériorité du Roi & de sa Cour de Parlement, le Procureur Général demanda encore qu'il fût condamné à déclarer publiquement, en présence de la Cour, que mal conseillé, & avec un cour & un esprit endurcis, il avoit dit & fait dire tout ce qu'il avoit proposé contre la Souveraineté du Roi, qu'il en demandoit pardon au Roi, à la Cour, & à la Justice; qu'il fut enfin condamné au bannissement perpétuel, ou du moins, à une abstention perpétuelle du Royaume, privé pendant sa vie du temporel de son Evêché, condamné encore en d'autres amendes, & que la révocation qu'il feroit de tout ce qu'il avoit dit mal-à-propos contre l'autorité du Roi, seroit écrite dans deux tableaux, dont l'un seroit affiché à la grande porte de l'Eglise de Nantes, & l'autre, dans la Grand'Chambre du Palais.

L'Arrêt qui intervint le 23 Juin 1455, déclara que l'Evêque avoit encouru les peines portées par le premier Arrêt, c'est-à-dire l'amende, qui sut modérée à vingt mille livres tournois à l'égard du Roi, à quatre mille livres à l'égard de la Partie, & la privation des revenus de son Evêché, & ordonna qu'il seroit contraint à l'exécution de l'Arrêt par sai-sie, tant de ses Bénésices que de ses biens patrimoniaux, même par emprisonnement de sa personne. Et avant que de statuer désinitivement sur le surplus des conclusions du Procureur Général, il sut arrêté que l'Evêque seroit de nouveau ajourné à comparoir en personne. On ignore si cette assaire eut de plus grandes suites.

Comme il ne faut pas moins de pouvoir pour faire grace, que pour faire justice, on peut joindre à ces exemples celui de Charles de Neufchâtel, Archevêque de Befançon, & Evêque Commandataire de Bayeux, qui obtint du Roi Louis XI, en l'année 1479, des Lettres d'abolition, pour avoir suivi le parti de Maximilien d'Autriche contre le Roi. Ces Lettres furent conçues dans le même style que toutes les Lettres semblables. Le Roi y déclare qu'il quitte, abolit, & pardonne à l'Archevêque de Besançon, tous les faits contenus dans l'exposé des Lettres, de sa grace speciale, pleine puissance & autorité Royale, avec toute peine, amende criminelle & civile; & parce que cet Archevêque s'excusoit, en disant qu'il n'avoit pas connu le droit du Roi, auquel il n'avoit pas encore prêté aucun serment. de feauté, dans le temps qu'il avoit cru pouvoir défendre le Pays, & les droits de son Eglise, le Roi voulut bien qu'on ajoutât à ces Lettres, qu'il les accordoit, en tant que métier étoit; ce qui tombe uniquement sur les excuses proposées par l'Archevêque, & non sur aucun privilége qui l'exemptât de la Jurisdiction Royale, puisqu'il n'en est pas fait la moindre mention dans ces Lettres.

Sous le régne du même Roi, Geoffroy Hébert, Evêque de Constance, sur accusé de magie & de sortilége, comme grand invocateur de Diables en grec & en latin. Le Parlement eut ordre du Roi de lui saire son procès : il y eut une infortement  $V_{\circ}$  M m

1700.

mation très-grave, un decret de prise de corps qui sut exécuté. Ce Prélat fut conduit dans les prisons de la Conciergerie, suivant un Arrêt du 29 Juillet 1480, & son temporel fut aussi mis en la main du Roi; mais soit que Louis XI ait voulu lui faire grace, soit pour d'autres raisons, il sut mis en liberté sur un ordre de ce Prince, & sous les conditions y contenues. Ce sont les termes de l'Arrêt du 22 Décembre 1480, qui ordonne l'élargissement de cet Evêque. On ignore quelles étoient ces conditions; & tout ce que l'on sçait, c'est qu'Hébert a été Evêque de Constance jusqu'en 1510, & par conséquent, que son procès n'a pas eu de suites plus fâcheuses contre lui.

Enfin, sous le même Prince, Louis de Rochechouart, Evêque de Saintes, fournit deux preuves de l'autorité des Juges Séculiers, sur la personne des Évêques.

En l'année 1481, il fur condamné à une amende, par Arrêt du 7 Septembre : on lui donna la Ville de Paris pour prison, jusqu'à ce qu'il eût payé cette amende; il sortit de cette espece de prison. Le Parlement ordonna, par un Arrêt du premier Février 1481, qu'il seroit pris au corps. L'Evêque sut arrêté le 7 du même mois, & il demeura dans la Conciergerie jusqu'au 19, qu'on lui donna de nouveau la Ville de Paris pour prison.

En 1482, le Chapitre de Saintes ayant porté ses plaintes au Parlement contre le même Evêque, cette Compagnie ordonna, par un Arrêt du 18 Février, qu'il seroit ajourné à comparoir en personne, & qu'il seroit fait information par un des Conseillers de la Cour, sur les crimes, délits, abus, excès &

entreprises commis par ledit Evêque.

Le regne de Charles VIII fournit un exemple plus important dans la personne de Geoffroy de Pompadour, Evêque de Périgueux, & de Georges d'Amboise, Evêque de Montauban.

Ils furent tous deux accusés d'intelligence avec le Duc d'Orléans, qui succéda ensuite à Charles VIII, sous le nom de Louis XII. Ce Prince, mécontent de la Cour, s'étoit retiré

en Bretagne: on surprit un Courier chargé des Lettres que ces Prélats lui écrivoient. Charles VIII les sit arrêter tous deux, & il les sit interroger d'abord par les Ossiciers de l'Archevêque de Tours, ce qui étoit assez irrégulier, & ensuite par M. de la Vacquerie, premier Président du Parlement, avec quelques Conseillers de cette Compagnie.

Sur le vû des informations & des pièces servant à conviction, qui furent apportées au Gresse du Parlement par M. de la Vacquerie, le Parlement commit MM. de Bellesaye & le Viste, Conseillers, pour approfondir l'accusation, & faire

toutes les instructions nécessaires.

D'un autre côté, le Pape fit faire de grandes instances auprès du Roi, par ses Nonces, pour l'engager, ou à faire mettre ces deux Evêques en liberté, afin qu'ils pussent comparoître à Rome devant le Pape, pour être jugés par sa Sainteré, & le Collége des Cardinaux; ou à les faire déposer entre les mains des Nonces, pour les conduire à Avignon sous bonne & sûre garde, où leur procès seroit instruit par les Nonces seuls, ou par l'Archevêque de Bourges avec eux; après quoi les Nonces envoyeroient le procès tout instruit au Pape, pour le juger avec les Cardinaux.

Il y a lieu de croire que le Roi ne voulut écouter ni l'une ni l'autre de ces propositions. Cependant l'affaire tira en longueur. On conduisoit les deux Evêques accusés en dissérentes prisons. Pendant près de deux ans que dura leur détention, le Parlement rendit des Arrêts pour la subsistance de l'Evêque de Périgueux, & pour le faire mettre dans une chambre grillée du Château de Corbeil, sa fanté ne lui permettant pas de supporter une prison plus rigoureuse. Ensin, soit que le temps eût adouci les choses, & que ces deux Prélats ne sussent coupables que d'être entré dans une intrigue de Cour, sans aucun dessein criminel; soit que la chose ne parût pas assez importante pour se commettre avec le Pape, on soussirit, ce qui paroît fort extraordinaire, que les Nonces du Pape les interrogeassent avec des Conseillers du Parlement. Et ensin, suivant le témoignage & les termes mêmes



de Guillaume de Jaligny, dans son Histoire de Charles VIII, les Nonces firent Requête au Roi, de par le Pape, pour leur délivrance; à laquelle Requête il obtempera volontiers, dit le même Historien, & furent délivrés; mais ils furent confinés ès limites de leurs Diocèses.

C'est ainsi que cette affaire se termina, & qu'en faisant grace à ces Evêques en faveur du Pape, le Roi en sit néanmoins une espece de justice, en les reléguant dans leurs Diocèses.

On ne voit rien sous le regne de Louis XII, qui ait rapport à cette matiere.

Mais celui de François premier fut fécond en exemples d'Evêques accufés dans les Tribunaux Séculiers.

Le premier, est celui d'Antoine de Chabannes, Evêque du Puy, & de Jacques Hurault, Evêque d'Autun, qui surent accusés d'avoir trempé dans la conspiration du Connétable de Bourbon, & arrêtés par ordre du Roi.

L'Evêque du Puy prétendit être doublement exempt; & comme Evêque, par le privilége commun à toutes les perfonnes constituées en dignité Ecclésiastique; & comme Evêque du Puy, par la prérogative de son siège, qui est soumis au Pape immédiatement.

Le Roi ordonna à M. de Selve, premier Président, & aux trois autres Commissaires qui avoient été nommés pour faire le procès aux complices du Duc de Bourbon, de donner leur avis sur la maniere de faire le procès à ces deux Evêques.

Ce premier Président, qui n'a que trop sait voir dans son Traité des Bénésices, qu'il avoit l'esprit insecté de la plûpart des erreurs des Docteurs Ultramontains, dit dans son avis, qu'il ne se croyoit pas Juge compétent, & qu'il falloit renvoyer ces Evêques à l'Eglise, & obtenir commission du Pape pour leur saire leur procès.

M. Lizet, alors Avocat du Roi, prit aussi des conclusions fort extraordinaires, par lesquelles il requit que ces Prélats

fussent contraints, par saisse de leur temporel, d'obtenir un rescrit du Pape, adressé à deux Evêques du Royaume, pour leur saire leur procès; & en cas que le Pape resustant de donner ce rescrit, qu'il sût ordonné, suivant les saints Canons des Conciles, que le Métropolitain avec les Evêques com-provinciaux, seroient le procès aux Evêques du Puy & d'Autun, à la charge du cas privilégié; soit que le procès sût instruit par des Commissaires du Pape, ou qu'il sût renvoyé au Métropolitain: comme aussi à condition que deux Conseillers d'Eglise assistement à l'instruction, & sans que les prisonniers pussent être mis en liberté avant que le cas privilégié eût été jugé.

Quelque singulieres que soient ces conclusions, elles montrent néanmoins que ce n'étoit que par rapport au délit commun, que l'on proposoit de renvoyer ces Evêques au Pape, ou au Métropolitain, & que par conséquent le cas privilégié devoit toujours être jugé par les Officiers du Roi.

Le fecond exemple est celui de François Poncher, Evêque de Paris, accusé de simonie & de Lèze-Majesté, sous le regne du même Prince.

Le Parlement sut saisi de l'affaire par une commission, par laquelle le Roi François I. lui ordonna de saire le procès à cet Evêque.

Le Chancelier Duprat, Cardinal & Légat en France, qui n'a que trop montré combien il étoit dévoué aux sentiments de la Cour de Rome, sut apparemment celui qui porta le Roi dans la suite, à demander au Pape un Bref qui commît des Evêques François pour instruire & juger ce procès.

Le Pape vouloit bien en commettre, mais pour l'instruction seulement. On voit par une lettre du Chancelier Duprat, à l'Evêque d'Auxerre, qui étoit alors Ambassadeur du Roi auprès du Pape, que François I. n'étoit pas content de cette restriction, & que Sa Majesté vouloit que les Commissaires eussent le pouvoir de juger définitivement, ainsi qu'en pareil cas le Pape l'avoit fait à la priere d'autres Princes.

1700.

Toutes ces démarches ne regardoient que le délit commun, comme on peut le connoître par la Lettre que François I. écrivit à l'Evêque d'Auxerre le 23 Avril 1532, où ce Prince marque expressément qu'il avoit fait faire le procès à l'Evêque de Paris, quant au cas privilégié qui étoit prêt à juger. Ce n'étoit donc point par rapport au cas privilégié que le Roi demandoit des Commissaires au Pape: il scavoit quel étoit son pouvoir à cet égard, & il en avoit usé; mais parce que le jugement du délit commun devoit précéder, il attendoit avec impatience que les Juges qui devoient en connoître sussent nommés; & c'est pour cela qu'il déclare au Pape, que si après avoir sollicité un bres pendant un an, il fait faire justice autrement de cet Evêque, & par bonne raison, appellé le Métropolitain & les autres Suffragans, Sa Sainteté ne devra trouver cela aucunement étrange.

Mais soit que le Pape n'eût pas voulu changer la sorme du Bref, soit que les lumieres croissant de jour en jour, on eût commencé alors à s'élever contre l'entreprise que le Pape saisoit sur l'autorité des Métropolitains & de leurs Sussingans, en se réservant le jugement des Evêques, on apprend par l'avis de Dumoulin sur le Concile de Trente, que l'Evêque de Paris interjetta appel comme d'abus du Bref du Pape. Et M. du Mesnil, Avocat Général, sait entendre la même chose dans les Mémoires qu'il dressa, pour servir d'instruction à M. d'Oyfel, Ambassadeur du Roi à Rome, sur les procédures que le Pape avoit commencées contre la Reine de Navarre, & contre plusieurs Evêques François. Quoi qu'il en soit, toutes ces difficultés ayant retardé longtems l'expédition de cette assaire, le coupable mourut à Vincennes le 12 Septembre 1532, avant que d'avoir été jugé.

Le troisième exemple du même regne, est le procès de

François de Dinteville, Evêque d'Auxerre.

Le Parlement informa contre cet Evêque, & ordonna par un Arrêt du 13 Mai 1531, qu'il seroit arrêté & mis à la garde d'un Huissier.

M. Poyer, depuis Chancelier de France, & alors Avocat

Général, rendit compte de l'affaire au Chancelier Duprat, qui étoit aussi Archevêque de Sens, & lui dit, qu'en cette derniere qualité il étoit Juge de l'Evêque d'Auxerre, & qu'il seroit bon qu'il donnât des Lettres de Vicariat à deux Confeillers Clercs du Parlement. Le Chancelier répondit qu'il le feroit volontiers, & tiendroit la main à ce que la justice en fût faire.

Le même Avocat Général rendit aussi compte au Roi de cette assaire le 17 Mai 1531; & sur la lecture de quelques dépositions des Témoins entendus dans l'information, François I. trouva le cas exécrable, & lui commanda de dire au Parlement, qu'il vouloit que l'on procédât contre ledit de Dinteville, roidement, pour vérisier & punir le cas.

Le Parlement ordonna le 24 du même mois, qu'attendu que l'Evêque d'Auxerre n'avoit pas obéi à l'Arrêt qui lui enjoignoit de se rendre prisonnier dans la maison d'un Huissier de la Cour, il seroit pris au corps, & que néanmoins par considération pour sa dignité Episcopale, & autres considérations, le premier Huissier, avant que d'exécuter l'Arrêt, en avertiroit le Roi, & se conduiroit, dans cette occasion, selon le bon plaisir & commandement de Sa Majesté.

Il y eut encore un Arrêt d'instruction donné le premier Juin 1531; & c'est tout ce que l'on sçait de cette assaire.

Le quatrieme exemple du regne de François I. est celui de Bernard de Lordat, Evêque de Pamiers, accusé de plusieurs crimes, presque tous de Lèze-Majesté.

Tout ce que l'on sçait de ce procès, est que François L. donna une commission à M. Fumée, Maître des Requêtes, à M. de la Garde, Conseiller au Parlement de Toulouse, & à un Officier de Montauban, pour instruire le procès à cet Evêque sur le cas privilégié. Le Pape avoit délégué des Juges in partibus dans cette affaire; car la même commission porte, qu'un des Commissaires assistera, avec le Délégué du saint Siège, à l'instruction du procès pour le délit commun; & que lorsque le procès sera entiérement instruit, les Commissaires

l'envoyeront au Roi, pour être ordonné du jugement d'ice-

lui, ainsi que Sa Majesté le jugeroit à propos.

M. de Lordat interjetta appel comme d'abus du rescrit par lequel le Pape avoit nommé des Commissaires; & l'on voit d'ailleurs par quelques Mémoires, qu'il demanda grace au Roi, sans qu'on sçache s'il l'obtint, ni quelle sut l'issue de cette affaire : il y a néanmoins sujet de présumer que le Roi lui pardonna, puisqu'il conserva son Evêché, qu'il a gouverné longtems depuis cette accusation.

On ne parlera point dans ce Mémoire des procès criminels que le Pape voulut saire instruire en 1563, sous le regne de Charles IX, contre six Evêques François, accusés de favoriser les nouvelles opinions. Ce fait est absolument étranger à la question présente, soit parce qu'il s'agissoit du crime d'hérésie, qui, dans le point de droit, est réservé au jugement de l'Eglise, soit parce que les fortes remontrances que M. Doysel, Ambassadeur du Roi à Rome, sit au Pape sur ce sujet, suivant les Mémoires qui surent dressés par M. du Mesnil, obligerent Sa Sainteté à abandonner cette entreprise.

On ne dira rien non plus, par une raison sembiable, des procédures qui furent faites trois ans après à Rome, contre le même Evêque de Valence, & contre l'Evêque d'Usez. Les appellations comme d'abus que ces deux Prélats interjetterent, en arrêterent le cours; & d'ailleurs il ne s'agissoit à

leur égard que de crimes Ecclésiastiques.

Enfin, on passera aussi sous silence en cet endroit, le fait de l'Archevêque de Lyon, qui fut arrêté par l'ordre du Roi Henri III, avec le Cardinal de Guise, parce qu'on le joindra à ce qui regarde ce Cardinal, dont on parlera dans la troisieme Partie de ce Mémoire. Et c'est par la même raison que l'on n'a rien dit encore de Guillaume de Haraucourt, Evêque de Verdun, impliqué sous Louis XI, dans l'affaire du Cardinal Ballue, parce qu'on en parlera en expliquant le fait du procès de ce Cardinal.

Le commencement du regne de Henri IV, troublé par les guerres guerres civiles que ce Prince trouva allumées dans fon Royaume lorfqu'il monta fur le Trône, vit naître plusieurs procès criminels contre des Evêques accufés de Lèze-Majesté.

1700.

Antoine de Coupes, Evêque de Sisteron en Provence, sut du nombre des coupables. Le Lieutenant Criminel de Forcalquier, commença à lui instruire son procès, que le Parlement d'Aix évoqua dans la suite; l'administration de son Evêché sut désérée au Chapitre de Sisteron par un Arrêt de ce Parlement, & cet Evêque prit ensin le parti de se démettre de son Evêché.

Geoffroy de la Martonnie, Evêque d'Amiens, fut décreté de prise de corps peu de temps après, par un Arrêt du Parlement de Paris du 9 Juillet 1594; & l'année suivante, le Parlement de Provence sit le procès à Gilbert Genebrard, Archevêque d'Aix.

Ce Parlement parut d'abord douter de son pouvoir, & crut qu'il devoit avant toutes choses recevoir les ordres du Roi, auquel il envoya les dissérentes informations saites contre Genebrard; mais ce doute ne servit qu'à consirmer la régle. Le Roil'explique clairement par ses Lettres Patentes du 23 Septembre 1595, par lesquelles il ordonne au Parlement de Provence de continuer d'instruire ce procès. Ce Parlement exécuta les ordres du Roi; & par un Arrêt du 26 Janvier 1596, rendu par contumace contre Genebrard, cet Archevêque sut déclaré atteint & convaincu du cas & crime de Lèze-Majesté à lui imposé, & pour réparation du crime, banni à perpétuité du Royaume, ses biens acquis & consisqués au Roi.

Enfin Guillaume Rose, Evêque de Senlis, ayant tenu des discours séditieux contre l'autorité du Roi, le Parlement de Paris lui instruisit son procés, contradictoirement, par récolement & confrontation, en l'année 1598. Ainsi cet Evêque subit entiérement la Jurisdiction du Parlement; & l'Arrêt définitif qui sut rendu contre lui, porte que la Cour, pour les cas résultans au procès, l'a condamné de dire & déclarer en la Grand Chambre d'icelle, étant nue tête & debout, en présence des Gens du Roi, que témérairement & indiscrétement comme mal-

Tome V. NI

avisé, il a dit & proséré qu'il avoit été de la Ligue, & que s'il étoit à recommencer, il en seroit encore; & outre, qu'il tient le Livre intitulé, Ludovici d'Orleans, unitis & confœderatis pro Catholica fide expostulatio, plein d'impiétés & blasphêmes contre l'honneur de Dieu, & l'obéissance dûe aux Rois. A ordonné qu'il aumônera cent écus pour le pain des Prisonniers de la Conciergerie du Palais, & s'abstiendra d'aller en la Ville de Senlis pour un an, & s'abstiendra pendant ledit temps de précher en quelque lieu que ce soit.

On finira cette suite d'exemples de procès criminels d'Evêques accusés de crimes de Lèze-Majesté, par ce qui se passa du temps de Louis XIII; mais dans le temps que ce Prince

avoit un Cardinal pour premier Ministre.

Quelques Evêques de Languedoc & de Bretagne ayant été accusés d'avoir favorisé la révolte de seu Monsieur Gaston, Duc d'Orleans, frere de Louis XIII, le Cardinal de Richelieu sit demander au Pape Urbain VIII un Bref, par lequel quatre Archevêques ou Evêques du Royaume sur faire le procès aux Evêques rebelles, à la charge de ne pouvoir saire que l'instruction; après laquelle ils envoyeroient toutes les procédures au Pape, qui rendroit alors le jugement définitis.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la plaie que ce Bref faifoit aux Constitutions Canoniques, & aux Libertés de l'Eglise Gallicane; il sussit seulement de remarquer par rapport à la matiere de ce Mémoire, que ce Bref obtenu sous le nom du Roi, ne donne aucune atteinte aux maximes que l'on vient d'établir, parce qu'il ne regardoir que le délit commun, & non pas le cas privilégié.

C'est ainsi que le Roi lui-même l'expliqua sur les remontrances que M. Molé, qui remplissoit alors la place de Procu-

reur Général, prit la liberté de faire à Sa Majesté.

Ce Magistrat lui représenta qu'encore que les Personnes constituées en dignité ecclésiastique, comme les Archevêques & Evêques accusés de crimes de Lèze-Majesté, soyent déchus de tous priviléges, & sujets à la Justice Royale, pour leur faire ressentiz

les peines dûes à leurs fautes; cependant il avoit appris que par respect particulier rendu à la personne de notre saint Pere le Pape, on avoit obtenu un Bref adressant à des Archevêques & Evêques François, pour faire & parfaire le procès aux coupables: mais comme ce Bref ne pouvoit être exécuté sans Lettres Patentes, ni avoir lieu que pour le délit commun, & que le cas privilégié demeuroit toujours, pour lequel il importoit à l'autorité Royale de donner pouvoir à tels de ses Officiers qu'il lui plairoit commettre, pour procéder à l'encontre de ceux qui se trouveroient prévenus de tels crimes, il supplioit le Roi d'y pourvoir en telle sorte que les droits de sa Couronne, & les Libertés de l'Eglise Gallicane fussent conservés en leur entier.

Le Roi Louis XIII ayant égard à une remontrance si juste, ordonna par un Arrêt du Conseil, qu'il seroit expédié des Lettres Patentes pour l'exécution du Bref, adressantes aux Commissaires nommés par le Pape, pour faire & parfaire le procès pour le délit commun, à la charge du cas privilégié pour raison duquel le procès seroit fait & parfait par ceux des Officiers de Sa Majesté qu'elle commettroit à cet effet, lorsqu'elle le jugeroit nécessaire pour le bien de son service.

Ainsi cet exemple tout irrégulier qu'il est, par rapport à la forme des Jugemens Canoniques des Evêques sur le délit commun, n'a servi qu'à confirmer la régle par rapport au Ju-

gement du cas privilégié.

#### IX.

Si le droit & la possession sont certainement du côté de nos Rois en cette matiere, on ne doit pas trouver étrange que la disposition du Concile de Trente, qui réserve au Pape seul le jugement des crimes graves commis par des Evêques, ait été mise au nombre des principales raisons qui devoient mettre un obstacle éternel à la réception de ce Concile dans le Royaume.

Ce n'a pas été seulement Me Charles du Moulin qui a relevé cette raison dans son Conseil sur le Concile de Trente.

Deux grands Magistrats, c'est-à-dire, M. le Président le Nn ij

1700.

Maître, & M. du Vair, observent comme du Moulin, dans l'avis qu'ils donnerent en 1593, sur la réception de ce Concile, que la disposition du Chap. 8. de la Session 13, & du Chap. 5 de la Session 24, qui réserve au Pape les procès criminels des Evêques, ne répugne pas seulement à l'autorité des Métropolitains & du Concile Provincial; mais que ces articles sont directement contraires au pouvoir du Roi & de ses Ossiciers, qui ont droit de connoître du cas privilégié à l'exclusion du Pape, & de tous autres Juges Ecclésiastiques, même contre des Evêques & des Archevêques.

Cet avis est d'autant plus remarquable, qu'il sut donné au milieu des sureurs de la Ligue, & pour l'assemblée à laquelle on donna le nom d'Etats de la Ligue, c'est-à-dire, dans un temps où l'autorité Royale étoit comme anéantie, & où le

Pape étoit presque le Roi en France.

Mais sans prendre conseil de la conjoncture des temps, ces grands Magistrats ne consulterent que la régle, & ne par-

lerent que suivant leur conscience.

Aussi la maxime qu'ils établissent par seur avis, étoit tellement gravée dans le cœur des Magistrats les plus éclairés de ce siècle, que M. de Thou parlant des essorts que le Pape Sixte V faisoit pour obliger le Roi Henri III à lui envoyer le Cardinal de Bourbon & l'Archevêque de Lyon, que ce Prince avoit fait arrêter, dit, que rien n'auroit été ni plus dangereux pour le Roi, ni plus honteux pour le Royaume, dans lequel le Roi a le droit de connoître du crime de Lèze-Majesté contre toutes personnes de quelque dignité qu'elles soyent, & nonobstant tous priviléges.

On pourroit ajouter ici beaucoup d'autres autorités, & surtout celle de M. le Cardinal d'Ossat, qui dans le Mémoire qu'il sit pour montrer que Henri III n'étoit pas mort excommunié pour avoir sait tuer le Cardinal de Guise, Archevêque de Reims, atteste à la Cour de Rome, que les Rois de France sont de tout temps en possession de juger en certains cas privilégiés les Personnes Ecclésiassiques commes les autres, mêmement en crime de Lèze-Majesté. Mais il est inutile de grossir de pa-

reilles citations, un Mémoire qui n'est déja que trop étendu.

1700.

X

On formera peut-être deux difficultés sur les exemples que

I'on vient d'expliquer.

On dira d'abord, que puisque dans plusieurs occasions nos Rois ont eux-mêmes demandé au Pape des Bress de délégation, adressés à des Evêques du Royaume, pour juget leurs Collégues, ils ont reconnu par-là que les Evêques étoient entiérement affranchis de leur autorité, & uniquement soumis à celle du Pape.

On ajoutera, qu'entre plusieurs exemples de procès commencés par des Juges Séculiers contre des Evêques, on en trouve très-peu où l'instruction ait été achevée & suivie d'un jugement définitif; d'où l'on voudra peut-être tirer cette conséquence, que ces commencemens de procédure ont été regardés comme des entreprises que l'on n'a pas osé soutenir, & qu'on a condamnés au moins tacitement en les laissant tomber dans l'oubli.

On a prévenu la premiere de ces difficultés, lorsqu'on a fait voir par l'explication même de ces exemples:

1°. Qu'il y a beaucoup plus de cas, où l'on ne s'étoit point adressé aux Papes, qu'il n'y en a où le Roi y ait eu recours.

2°. Que cette difficulté peut bien être proposée sur la question des Jugemens Ecclésiastiques des Evêques, qui seroit le sujet d'une dissertation dissérente, mais qu'elle est étrangere par rapport à l'autorité des Juges Séculiers, sur la personne des Evêques coupables, de laquelle seule il s'agit dans ce Mémoire; parce que quand les Rois, par des raisons d'Etat & de Politique, avoient demandé des Commissaires au Pape, ils ne l'avoient sait que par rapport au délit ecclésiastique, & non par rapport au crime public. C'est ce que l'on a pu remarquer dans les quatre exemples de Commissaires demandés aux Papes par nos Rois: Philippe le Bel, à l'égard de Bernard, Evêque de Pamiers; François Premier dans le procès de François Poncher, Evêque de Paris, & de Bernard

de Lordat, Evêque de Pamiers; & enfin Louis XIII, dans l'affaire de M. de Leon, & des autres Evêques qui furent accusés de Lèze-Majesté, sous le ministere du Cardinal de Richelieu, ont tous également déclaré, que les Commissaires du Pape se rensermeroient dans le délit commun, & que le cas privilégié seroit réservé tout entier à la Jurisdiction Royale. Ainsi ces exemples qui souffrent d'ailleurs leur contredit, par rapport à la forme des Jugemens Canoniques des Evêques, n'ont aucune application aux Jugemens publics qui s'exercent au nom du Roi.

La seconde difficulté reçoit plusieurs réponses également

folides.

1°. S'il y a beaucoup de ces exemples dans lesquels on ne voit point que le procès ait été suivi d'un jugement définitif, il y en a d'autres au contraire, où les Evêques accusés ont été condamnés, & où par conséquent il n'a rien manqué à la plénitude de la Justice que les Tribunaux Séculiers ont exercée fur eux.

On peut mettre à la tête de ces exemples celui d'Arnoul, Archevêque de Reims, auquel le Roi Hugues Capet donna la vie à la priere des Evêques, puisqu'un procès crimme, fini par une grace, ne prouve pas moins l'autorité du Prince qui l'accorde, que si la fin en avoit été tragique par la mort du

coupable.

2°. Si l'on parcourt les autres exemples que l'on a appliqués dans ce Mémoire, on trouvera que Manassés, Evêque d'Orleans, fous Philippe Auguste, Martin Gouge, Evêque de Chartres, fous Charles VI, Louis de Rochechouart, Evêque de Saintes, sous Louis XI, furent condamnés à des amendes; que Genebrard, Archevêque d'Aix, fut condamné au bannissement sous Henri IV, & Guillaume Rose, Evêque de Senlis, à une espèce d'amende honorable, qu'on appelle seche, c'està-dire, qui se fait les portes fermées, sans cet appareil lugubre qui accompagne les amendes-honorables; & qu'enfin sous Louis XI, l'Archevêque de Besançon obtint de ce Prince des Lettres d'abolition.

Outre ces sept exemples de procès criminels d'Evêques suivis de Jugemens définitifs, il faut retrancher des autres celui de François Poncher, Evêque de Paris, qui mourut à Vincennes, avant que les difficultés que son procès avoit fait naître entre le Pape & le Roi fussent réglées; & celui d'Antoine Coupy, Evêque de Sisteron, qui se démit de son Evêché, & qui par-là fit apparemment cesser les poursuites que l'on faisoit contre lui.

Après ce retranchement, il restera d'un côté sept procès criminels, qui ont été suivis de condamnation ou d'abolition : & de l'autre dix ou onze, dont on ne voit point quelle a été la fin.

Il ne faudroit presque que cette comparaison, pour faire cesser l'induction que l'on tire de ce que l'on n'a pas achevé d'instruire plusieurs procès qui avoient été commencés contre des Evêques.

Mais si l'on veut aller plus loin, & chercher les raisons qui ont souvent fait suspendre ou abandonner de semblables pourfuites, on en trouvera plusieurs également vraisemblables, & dont aucune n'est fondée sur un défaut de pouvoir dans la personne du Roi, ou dans celle de ses Officiers.

Une grande partie de ces procès avoit tant de liaison avec les affaires publiques, qu'on ne doit pas être surpris s'il est arrivé souvent qu'on les ait commencés, suspendus, abandonnés, suivant les divers changemens qui survenoient dans la face des affaires, ou dans le gouvernement.

Des raisons d'Etat les avoient sait entreprendre : des raisons d'Etat les faisoient, ou remettre à un autre temps, ou négliger entiérement.

C'a été même presque toujours dans des temps de trouble & de division domestique, que ces sortes d'affaires ont pris naissance. Dans ces temps malheureux pour l'Etat, où chacun prend parti, & où les différens partis dominent souvent tour à tour, rien n'est plus ordinaire que de voir ces révolutions imprévues, qui arrachent un coupable des mains de la Justice, ou qui sauvent un innocent de la sureur de ses ennemis; 1700.

c'est principalement à l'égard des crimes de Lèze-Majesté, que ces révolutions ont été fréquentes; & l'on a vû dans les exemples qui ont été rapportés, que ce genre de crime a été presque roujours celui qui a servi de matiere aux accusations des Evêques.

D'ailleurs, quoique les droits de la Puissance Temporelle sur la personne des Evêques coupables de crimes publics soient incontestables, lorsqu'on les examine dans la spéculation, il faut avouer néanmoins que dans la pratique, on sent toujours une répugnance intérieure à porter ces sortes d'affaires jusqu'aux dernieres extrémités : on a une horreur secrete de voir répandre le fang d'un Evêque, quoiqu'il ait mérité de le verser; & ceux mêmes qui ne sont pas susceptibles de cette impression, craignent celle qui se fait sur l'esprit du peuple, par la condamnation d'un Evêque. On appréhende qu'une condamnation de cette nature ne fasse plus de scandale que d'exemple : ou se persuade qu'il y a des crimes & des criminels qu'il vaut mieux cacher que punir; & ainsi on cherche naturellement, dans ces sortes d'occasions, à trouver des prétextes pour différer la derniere décission, & pour éviter le moment critique où il faut prendre une résolution extrême sur une matiere si délicate.

A toutes ces difficultés qui ont souvent retardé, & par-là anéanti la punition des crimes commis par des Evêques, il saut encore joindre celle que la Cour de Rome a sait naître, depuis qu'elle a prétendu se réserver le jugement de tous les Ministres du premier Ordre. La régle qui s'est presque toujours observée en France, depuis qu'on y suit la distinction du délit commun, & du cas privilégié, est, comme on l'a déja remarqué ailleurs, que le jugement de l'Eglise précéde celui du Juge Séculier. Ainsi les difficultés qui arrêtoient le Jugement Canonique des Evêques, retardoient aussi le Jugement Séculier. On auroit pû à la vérité soutenir avec raison, que tout privilége cessant de plein droit dans le crime de Lèze-Majesté, le Juge Royal pouvoit agir sans attendre la Sentence du Juge d'Eglise; & c'est en esset ce que Philippe le Bel

Bel fit déclarer à Boniface VIII, dans l'affaire de Bernard, Evêque de Pamiers.

1700.

Mais dans des siécles où les idées n'étoient pas encore aussi claires & aussi distinctes qu'elles le sont à présent ; dans un temps où l'on commençoit à peine à ouvrir les yeux fur les entreprises des Ecclésiastiques, & où c'étoit beaucoup faire de réserver aux Princes le droit de juger un Evêque coupable, après que la Jurisdiction Ecclésiastique avoit épuisé son pouvoir sur lui, on avoit la déférence pour l'Eglise, de ne la pas prévenir par un jugement qui auroit pû la mettre hors d'état de rendre le sien; mais l'Eglise n'étoit pas d'accord avec ellemême sur ce point, les Evêques soutenoient que c'étoit à eux de connoître en premiere instance des fautes de leurs confreres, pendant que le Pape prétendoit au contraire que ce droit lui appartenoit privativement à tous autres Juges. Dans les temps mêmes où les Evêques fouffroient plus patiemment le joug que le Pape leur avoit imposé, il restoit toujours de grandes difficultés en cette matiere, pour sçavoir comment le Pape exerceroit son pouvoir, si ce seroit dans le Royaume, ou hors du Royaume; s'il ne délégueroit à ses Commissaires que la seule instruction, ou s'il leur accorderoit même la faculté de rendre un jugement définitif: ainsi il étoit presque impossible que le jugement du Magistrat ne demeurât souvent suspendu, jusqu'à ce que l'on eût trouvé les tempéramens convenables entre les maximes de la Cour de Rome, & les Libertés de l'Eglise Gallicane, ce qui étoit très-difficile, pour ne pas dire impossible.

Voilà une partie des raisons qui ont empêché souvent que les procès criminels des Evêques, n'ayent été poursuivis jusqu'au jugement définitif, sans que l'on puisse tirer de ce sait aucune conséquence contre l'autorité légitime des Princes: il seroit au contraire beaucoup plus juste & plus naturel d'en conclure, que puisque la plus grande partie de ces raisons ont cessé depuis que la consusion introduite par les fausses Décrétales a été dissipée, & que l'on a commencé à rétablir les anciennes bornes du pouvoir des Evêques, & de celui du

Tome V.

Pape; il seroit à présent beaucoup plus facile au Roi d'exercer la puissance légitime qui lui appartient sur les Evêques, comme sur les autres Ecclésiastiques.

Mais cette puissance si solidement établie sur la personne des Evêques, l'est-elle également sur la personne des Cardinaux? C'est le troisième objet de ce Mémoire, qui demande moins de discussion que les deux premiers, quoiqu'il ait peutêtre encore plus de délicatesse.

# TROISIEME PARTIE.

Où l'on examine si les Cardinaux ont quelque privilége qui les distingue des Evéques, par rapport à l'exception de la Puisfance Séculiere.

L

Omme le Pape réunit en sa personne la qualité de Prince Souverain, à celle de Chef de l'Eglise, & que contre la doctrine & les sentimens des anciens Papes, il est ensin devenu Roi & Pontise tout ensemble; les Cardinaux qui sont ses Ministres dans ces deux qualités, peuvent aussi être considérés sous deux faces différentes, c'est-à-dire, ou dans leur état Ecclésiastique, comme principaux Ministres de l'Eglise de Rome, & Assessada Pape dans les assaires Ecclésiastiques, ou dans leur état politique, comme Conseil, & principaux Officiers d'un Prince étranger.

## II.

Si on les regarde d'abord comme Ecclésiastiques, il est vrai que le Pape les nomme ses enfans, lorsqu'ils ne sont pas Cardinaux Evêques, & ses freres lorsqu'ils le sont; il les appelle ses Collatéraux, il les regarde comme membres de son corps, comme une portion de lui-même, il leur a prodigué les titres les plus éminens, les ornemens les plus magnisques; mais ces titres & ces ornemens ne sont que des noms ou des mar-

ques extérieures: il faut venir à la substance de la chose même, & examiner ce que c'est qu'un Cardinal considéré comme personne Ecclésiastique, & dans l'ordre de la Hiérarchie.

1700.

On en distingue de trois sortes, les Diacres, les Prêtres, les Evêques, qui représentent les trois grands & anciens ordres sacrés de l'Eglise.

Qu'ont-ils de plus que les autres Ecclésiastiques qui sont revêtus des mêmes Ordres? Le caractere de tous les Diacres. de tous les Prêtres, & de tous les Evêques est le même; ainsi du côté de l'Ordination, il n'y a entr'eux & les autres Ecclésiastiques du même Ordre, aucune ombre de différence. Du côté de la Jurisdiction, on ne voit rien non plus qui les distingue. Un Cardinal, en tant que Diacre, n'a aucune Jurisdiction; en tant que Prêtre, il ne peut avoir comme tout autre Prêtre, que celle que les Evêques ou le Pape lui déléguent ; en tant qu'Evêque, il n'a que le même pouvoir que les Loix de l'Eglise Universelle attribuent à tous les Evêques.

Qu'est-ce donc qui peut distinguer un Cardinal des autres Ecclésiastiques du même Ordre? Ce n'est point certainement l'ordre de Dieu, puisque suivant les dissérens degrés de la Hiérarchie, que les Apôtres ont établie par l'inspiration du Saint Esprit, il n'y a point de dissérence entre les personnes Ecclésiastiques qui se trouvent dans le même degré. Jesus-Christ, dit Saint Paul, a établi des Apôtres, des Evêques, des Docteurs; mais on ne voit en aucun endroit qu'il ait établi des Cardinaux, c'est-à-dire, des Ecclésiastiques élevés audessus des Ministres du même Ordre qu'eux, & ce qui est encore plus extraordinaire, au-dessus des Ministres d'un ordre supérieur, puisque le dernier des Cardinaux Diacres, prétend être infiniment au-dessus des Evêques, des Archevêques & des Patriarches mêmes. Cependant, suivant la doctrine des Apôtres, il n'y a rien dans l'état Ecclésiastique qui soit audessus des Evêques. Ce sont eux que le Saint-Esprit a établis pour gouverner l'Eglise de Dieu. Il peut y avoir dissérens degrés entr'eux, par rapport à l'exercice de la Jurisdiction; mais il est toujours certain que suivant l'ordre de la Hiérarchie,

. . . riv

tout Ecclésiastique qui n'est point Evêque, est au-dessous des Evêques.

III.

Il est évident après cela, que les distinctions que les Cardinaux ont usurpées au-dessus des Evêques, ne peuvent être que l'ouvrage d'un droit positif & purement humain; & par conséquent toutes les raisons tirées du droit naturel, du droit civil, & même du droit divin, tous les exemples, tous les faits que l'on a expliqués dans la premiere & dans la seconde partie de ce Mémoire, ne sont pas moins décisifs contre les Clercs de l'Eglise Romaine, que contre ceux de toutes les autres Eglises; car par quelles preuves pourroient-ils faire voir qu'ils ont, indépendamment de la volonté des Princes, un privilége qui est refusé aux autres Ecclésiastiques? Y at-il quelque révélation particuliere pour l'Eglise de Rome, qui affranchisse les Ministres de cette Eglise, de l'autorité temporelle des Princes? Un Cardinal n'est-il plus Citoyen, n'est-il plus homme, & étendra-t-on jusqu'aux Cardinaux ce que la flatterie insensée des Canonistes Ultramontains leur a fait dire du Pape, qu'il n'est ni Dieu, ni homme; mais que sans être ni l'un ni l'autre, il tient le milieu entre les deux? Nec Deus, nec homo, sed neuter inter utrumque.

IV.

Dira-t-on en premier lieu, pour soutenir ce prétendu privilége, qu'ils ont l'honneur d'être consacrés au service de l'Eglise, mere & maîtresse de toutes les autres Eglises, suivant l'expression des Papes; car qu'est-ce en esset qu'un Cardinal, sinon un Diacre, un Prêtre, un Evêque attaché par un titre durable & perpétuel à l'Eglise particuliere de Rome, pour y exercer les sonctions de Diacre, de Prêtre, ou de Curé & d'Evêque dans de certaines cérémonies? Comme ils devenoient par-là membres de cette Eglise, & qu'ils y étoient unis & incorporés, ce que signisse proprement le terme Incardinati, on les a appellés Cardinaux, ou selon d'autres, on leur a donné ce nom, comme aux principaux Ministres de l'Eglise de Rome; nom qui n'est nullement propre à cette Eglise, puisqu'il y a beaucoup d'autres Eglises où les Curés & autres Ecclésiastiques constitués en dignité, sont appellés Prêtres-Cardinaux.

1700.

Telle a été l'origine de la dignité de Cardinal; ensorte qu'on pourroit dire de la pourpre Romaine, ce que Tite-Live a dit autresois de l'Empire Romain, Qu'il est incroyable qu'avec de si foibles & si obscurs commencemens, elle soit parvenue à un si haut degré d'élévation, qu'elle est comme embarrassée de sa propre grandeur, ut jam magnitudine laboret suâ.

Mais cette grandeur qui n'est fondée dans sou origine, que sur l'honneur qu'ils ont d'être Ministres de la premiere Eglise, peut-elle leur attribuer un privilége dont les Evêques mêmes ne jouissent pas. Qu'auroit-on dit autresois si les Clercs Titulaires des Eglises Patriarchales, & que diroit-on encore aujourd'hui, si ceux des Eglises Métropolitaines prétendoient avoir plus de prérogatives que les Evêques, parce qu'ils sont membres d'une Eglise supérieure en dignité & en jurisdiction à celles des Evêques?

Que si les Cardinaux ajoutent, qu'ils sont non-seulement les principaux Ministres de la premiere Eglise, mais qu'ils sont les Conseillers nés, & les Assesseurs du Pape dans les affaires de l'Eglise Universelle, on leur répondra toujours non-seulement, que ce sont les Evêques, plutôt que les Cardinaux, qui sont le Sénat de l'Eglise Universelle, & que si la difficulté d'assembler ce Sénat, oblige le Pape à se réduire au conseil des Cardinaux, ils ne doivent pas avoir plus de priviléges que les Evêques, qu'ils représentent à cet égard; mais encore, que si ce raisonnement pouvoit être écouté, il faudroit donc en conclure aussi, que les Chanoines d'une Eglise Métropolitaine sont au-dessus des Evêques suffragans de cette Eglise, parce que de droit, & suivant l'usage présent de l'Eglise, ils sont le Conseil naturel du Métropolitain.

Mais s'il n'y a rien de plus mal fondé que la distinction que

les Cardinaux s'attribuent au dessus des Evêques en tant que personnes Ecclésiastiques; de quel poids peut-elle être contre l'autorité des Princes Souverains? Est-il nécessaire de rappeller encore ici ce grand principe, que toutes les prérogatives qu'une des deux Puissances peut accorder à un de ses sujets, ne sçauroient l'exempter de la soumission qu'il doit à l'autre Puissance? Les personnes les plus élevées dans l'ordre des dignités temporelles, les Officiers de la Couronne, pour-roient-ils prétendre par cette raison qu'ils sont exempts de la puissance spirituelle, & n'est-il pas évident qu'on ne conclut pas ainsi d'un genre de puissance à l'autre? Autrement, les deux puissances ne seroient pas indépendantes l'une de l'autre, & il suffiroit que l'une des deux élevât un de ses sujets à un certain degré d'honneur & de distinction, pour le soustraire entièrement à l'autorité de l'autre.

#### V.

Dira-t-on en second lieu, que comme Electeurs du Pape, ils doivent jouir d'une exemption incommunicable aux autres Ecclésiastiques?

Il est vrai que depuis que les Empereurs, le Peuple & le Clergé Romain, ont cessé de prendre part aux élections des Papes, le droit de les élire a été rensermé dans le Collége des Cardinaux; & c'est par-là, sans doute, qu'ils ont commencé à concevoir toutes les idées ambitieuses qui leur ont fait oublier la modestie & l'humilité de leur premiere origine.

Mais sans observer ici que si ce raisonnement pouvoit être écouté, il faudroit en tirer cette étrange conséquence, qu'autresois tout le Clergé, & même le Peuple Romain, étoient exempts de la puissance des Empereurs, parce qu'ils concouroient à l'élection du Souverain Pontise; sans y ajouter que c'est en quelque maniere au nom de leur Nation, que les Cardinaux choisis dans tous les Royaumes Chrétiens sont l'élection du Pape, & que par cette raison même, ils doivent toujours demeurer dans la dépendance du Roi dont ils sont nés

sujets, pour ne rien faire dans ce choix qui soit contraire aux intérêts de leur Patrie : ne suffit-il pas, pour trancher en un mot toutes ces difficultés, de dire qu'il est inutile de relever en faveur des Cardinaux, & leur qualité de Ministres de l'Eglise de Rome, & le droit qu'ils ont seuls à présent d'élire les Papes, puisque les Papes mêmes, qui certainement doivent avoir plus de priviléges & de prérogatives que ceux qui en sont les Ministres ou les Electeurs, n'étoient pas affranchis de l'autorité des Souverains, avant qu'ils eussent réuni en leur personne la Souveraineté temporelle, à la suprême puissance fpirituelle?

On a vu comment les anciens Papes ont parlé, on a vu comment ils out agi sur ce sujet. Ils n'ont fait aucune dissiculté de comparoître devant le Tribunal des Empereurs, lorsqu'ils y ont été accusés; & la seule grace qu'ils ont demandée à la religion & à la piété de ces Princes, a été d'être toujours ju-

gés par l'Empereur même.

Seroit-il donc nécessaire, après un exemple si décisif, de s'arrêter à répondre aux vains prétextes dont les Cardinaux fe servent pour colorer leur exemption prétendue? Mais l'éclat de la pourpre Romaine a tellement ébloui les yeux des Séculiers mêmes, dans ces derniers siécles, que si cette grandeur, plus brillante que solide, par laquelle ils prétendent avoir secoué le joug de la Puissance temporelle, n'est qu'un fantôme, comme on en est persuadé, c'est un fantôme spécieux, & pour ainsi dire, respectable, qui mérite au moins qu'on lui fasse l'honneur de le combattre férieusement.

## VI.

Si l'on considére les Cardinaux dans leur état politique, comme Conseillers - nés d'un Prince étranger, peut-on prétendre que la fidélité qu'ils doivent au Pape, les dégage de celle qu'ils doivent au Roi, & qu'ils cessent d'être les sujets de leur Prince naturel, en devenant les Ministres d'un Prince étranger?

Cette question est encore plus étendue que celles que l'on

1700.

a traitées jusqu'à présent dans ce Mémoire, puisque les principes des Ultramontains sur ce point, vont jusqu'à prétendre que les Cardinaux n'ayant plus d'autre Souverain que le Pape pour le temporel, comme pour le spirituel, ne peuvent pas même commettre le crime de Lèze-Majesté, contre tout autre Prince que contre le Pape; parce qu'il faut être sujet & citoyen pour pouvoir commettre ce crime, dont l'essence consiste dans le violement de la sidélité que tout sujet & tout citoyen doit à son Roi, & à sa Patrie.

Ainsi, quoique quelques Canonistes outrés ayent osé avancer que les Evêques & tous les Clercs en général, ne pouvoient point commettre de crime de Lèze-Majesté contre la Puissance temporelle dans les états de laquelle ils vivent, parce qu'ils n'étoient point ses sujets; cependant on a vu dans tous les exemples qui ont été rapportés dans la première & dans la seconde Partie de ce Mémoire, qu'on n'a jamais douté dans la pratique, qu'un Evêque ou un autre Ecclésiastique ne pût être coupable du crime de Lèze-Majesté à l'égard de son Prince naturel, ou de sa Patrie, & qu'en supposant que l'accusation de ce crime pouvoit tomber sur un Ecclésiastique, comme sur un Laic, toute la dissiculté s'est réduite à s'çavoir qui devoit en être le Juge.

Mais ce qui n'est à l'égard des autres Ministres des Autels qu'une opinion nouvelle & rejettée dans la pratique, est la doctrine commune de tous les Canonistes Ultramontains à l'égard des Cardinaux; parce que trouvant dans le Pape & leur Supérieur spirituel, & leur Prince temporel, les Cardinaux, selon ces Docteurs, sont également assiranchis de toute autre Puissance, & par rapport au spirituel, & par rapport au

temporel.

## VII.

Pour résoudre cette dissiculté, la plus spécieuse de toutes celles que l'on peut saire naître pour soutenir l'exemption des Cardinaux, il saut supposer ici deux principes généraux qui ne peuvent jamais être révoqués en doute.

Le premier, est que les engagemens que les Cardinaux contractent avec le Pape, lorsqu'ils sont élevés à cette dignité, sont des engagemens purement volontaires, & d'un droit non-seulement humain, mais entiérement positif; en un mot, du nombre de ceux que les Jurisconsultes Romains appellent des productions du Droit Civil, c'est-à-dire, des obligations dont la nature n'a point formé les nœuds, & qui sont l'effet de la volonté libre & arbitraire du Législateur.

Il n'en est pas de même des engagemens que les hommes contractent en naissant, avec leur Prince & avec leur Patrie. La nature grave ces engagemens dans le cœur de tous les hommes: Dieu même les autorise, & les rend nécessaires; c'est ce que les Jurisconsultes appellent un droit Naturel, ou du moins un droit des Gens, droit toujours supérieur au droit Civil autant que la nature est au-dessus de la Loi, autant que Dieu est au-dessus de l'homme. De-là viennent ces maximes des Jurisconsultes, que la Loi imite la nature, mais qu'elle ne sçauroit la vaincre, & que le droit Civil ne peut jamais essacre les principes du droit Naturel.

Le fecond, qu'il est permis à tout homme, avec le consentement de son Prince, de servir un autre Maître, & de prendre des engagemens avec un autre Souverain étranger; mais que ces nouveaux engagemens ne donnent aucune atteinte aux liens naturels qui attachent par une chaîne indissoluble, tout sujet à son Prince.

C'est ainsi que nos Rois ont souvent permis à leurs sujets d'aller servir dans des Troupes étrangeres, ou même de les commander.

C'est ainsi que dans ces derniers temps, le Roi a trouvé bon que plusieurs Seigneurs de son Royaume acceptassent l'honneur que Sa Majesté Catholique leur a fait, de leur faire part de la Grandesse d'Espagne.

C'est ainsi qu'en général plusieurs Négocians vont s'établir, à l'occasion du Commerce, dans des Villes étrangeres, & que par-là ils deviennent sujets, par leur domicile, de la Puissance qui y exerce l'autorité souveraine.

Tome V.

Mais dans tous ces cas, on n'a jamais prétendu que le fervice qu'un François rend à un Prince étranger, avec l'agrément du Roi, le dispensat de celui qu'il doit à Sa Majesté; qu'une dignité reçue d'un autre Souverain sût un titre odieux, en vertu duquel celui qui en est revêtu pût violer impunément la sidélité qu'il doit à son Souverain naturel, ni ensin que la résidence d'un François dans une terre éloignée de sa Patrie, le pût jamais autoriser à en devenir l'ennemi.

## VIII.

Quelle est donc, suivant ces principes, la véritable situation d'un François qui est honoré de la dignité de Cardinal?

Il devient, à la vérité, le Conseil, le Ministre du Pape avec l'agrément, & presque toujours par la protection du Roi: il entre par-là au service du Pape, il contracte de nouveaux engagemens; mais il ne détruit pas les anciens qui le lient à sa Patrie. Le lien qui l'attache à son premier Maître, est d'un ordre supérieur à celui qui l'unit au second; l'un est naturel, l'autre est purement civil: l'obligation civile ne détruit pas l'obligation naturelle, & un Cardinal n'en est pas plus dispensé, qu'un Général François qui commande les Troupes du Roi Catholique, ou qu'un Duc & Pair qui a joint à ce titre celui de Grand d'Espagne, ou qu'un Négociant qui va s'établir à Amsterdam ou à Cadix, par rapport à son Commerce.

# 1 X.

Mais, dira-t-on, ce Cardinal peut-il servir deux Maîtres, être Citoyen de deux Etats, & sujet de deux Empires? Quel parti faudra-t-il qu'il prenne, lorsque les intérêts de ses deux Maîtres seront contraires? Ne pouvant en même-temps obéir à tous les deux, auquel donnera-t-il la présérence? & saudra-t-il qu'il ne puisse être sidèle à l'égard de l'un, sans être traité par l'autre comme rebelle?

Il est aisé de résoudre cette difficulté; mais avant que de-

le faire, il est bon de remarquer que ce cas est assez rare, & qu'il y a une infinité d'occasions où un Cardinal peut concilier tous ses devoirs, & rendre à son Roi l'obéissance qu'il lui doit de droit naturel, sans manquer à celle qu'il doit au Pape, de droit positis. Ces conjonctures satales, où l'on a vû des Papes inviter des Cardinaux à trahir la Majesté Royale de leur premier Souverain, sont trop peu fréquentes, pour établir une regle générale sur un événement aussi singulier qu'odieux: & en estet, dans la plûpart des occasions où l'on a accusé des Cardinaux de crimes de Lèze-Majesté, il est évident qu'ils ne pouvoient trouver aucune excuse dans la contrariété des volontés du Pape, & de celles du Roi.

Etoit-ce pour obéir au Pape, que le Cardinal Ballue, que le Cardinal de Chatillon, que le Cardinal de Guise, que le Cardinal de Retz vouloient exciter des guerres civiles, ou des divisions intestines dans le Royaume? Et étoit-ce pour se conformer aux volontés du Pape, qu'un Cardinal se livreroit aux ennemis de l'Etat, & qu'il désavoueroit hautement la qualité de Sujet du Roi qu'il a reçue en naissant, & qui a imprimé sur lui un caractère inéssable?

Ce combat prétendu de deux devoirs différens, n'est donc pour l'ordinaire qu'un prétexte d'infidélité.

Mais quand même il deviendroit réel & effectif, ce qui n'est pas absolument impossible; seroit-il bien dissicile de décider de la présérence entre deux engagemens, dont l'un est naturel, & l'autre purement civil, dont l'un a Dieu même pour auteur, & dont l'autre est l'ouvrage du Pape, dont l'un est pur & simple, & l'autre conditionnel? Car on ne peut pas douter que quand le Roi consent qu'un de ses Sujets contracte de nouveaux engagemens avec le Pape, en recevant la pourpre Romaine, ce ne soit toujours sous cette condition inviolable, que celui qui reçoit cet honneur avec la permission, & souvent par la seule saveur de son Roi, ne lui sera pas moins sidèle qu'il l'étoit auparavant.

Qu'on ne dise donc point que le Roi, en consentant à la

promotion d'un de ses Sujets à la dignité de Cardinal, est censé avoir consenti par-là à toutes les suites de cette dignité, dont le principal esset est de rendre Sujet du Pape celui qui en est revêtu. Les devoirs du Cardinal soumis au Pape, & du François Sujet du Roi, n'ont souvent rien d'incompatible; & dans les cas où l'on ne peut les concilier, le Roi n'est jamais censé avoir renoncé à sa Souveraineté, ni avoir aliéné un de ses Sujets en le faisant Cardinal. La réserve de la sidélité qui lui est dûe est une condition de droit. On l'exprimoit autresois, & l'on en trouve un exemple célèbre dans la personne de Jean de Rochetaille, Archevêque de Rouen, qui a donné à la France un des premiers exemples d'un Cardinal qui ait conservé son Archevêché avec le Cardinalat.

Il obtint pour cela des Bulles de dispense du Pape, qui ont servi de modèle à toutes celles qu'on a expédiées, dans la suite, en pareil cas. Le Pape lui permettoit par ces Bulles de posséder son Archevêché en Commande, & à titre d'Administrateur perpétuel. Le Royaume étoit alors en proie aux Anglois, & le Duc de Betsort qui en gouvernoit la plus grande partie, comme Régent, au nom du Roi d'Angleterre, autorisa ces Bulles par des Lettres Patentes qui surent présentées à la Chambre des Compres, par Jean de Rochetaille.

La Chambre des Comptes, affiftée de la présence & des conseils de Jean de Luxembourg, Evêque de Terouanne, & Chancelier, & du premier Président du Parlement, approuva la chose, après avoir vu l'exemple du Dauphin Humbert, qui avoit conservé l'Archevêché de Reims, quoique

devenu Patriarche Titulaire d'Alexandrie.

Mais entre les différentes modifications que cette Chambre apporta à l'enregistrement des Bulles & des Lettres Patentes obtenues par l'Archevêque de Rouen, on y en trouve une plus importante que toutes les autres, qui porte expresément: Que si le Roi, pour aucunes causes touchant ses Royaumes, ou l'un d'eux, ou pour autre juste cause, le mande à venir de Cour de Rome ou d'ailleurs pardevers lui, il y viendra en

personne dedans un an, à compter du jour qu'on lui aura ce notifié de par le Roi.

1700.

Ainsi les obligations d'un Cardinal François, à l'égard de son Roi, ne se bornent pas à ne rien faire contre son service; elles consistent dans une soumission & dans une obéissance positives, qui le mettent précisément dans le même état où il étoit, par rapport au Roi, avant sa nouvelle dignité; ensorte qu'il est obligé, quand il plaît à Sa Majesté, d'abandonner le service du Pape, pour venir recevoir les ordres de son Seigneur naturel, & de son premier Souverain.

Si l'on ne prend plus une semblable précaution à l'égard des François qui parviennent au Cardinalat, ce n'est pas que leurs devoirs ayent reçu quelque changement, c'est au contraire, parce qu'ils sont encore plus connus, & qu'on regarderoit cette promesse qui est de droit, & qui par conséquent se supplée toujours, comme une espèce d'injure, qui supposeroit qu'un Cardinal qui tient pour l'ordinaire sa dignité de la protection du Roi, peut se faire de cette dignité même un titre d'insidélité.

X.

Il seroit inutile après cela, de vouloir opposer à la France ses propres maximes, & se prévaloir contre elle de ces regles établies depuis long-temps dans le Royaume, que la promotion au Cardinalat sait vacquer de plein droit l'Evêché dont étoit pourvu celui que le Pape éleve à cette dignité, que la Régale est ouverte du jour qu'il a accepté le chapeau de Cardinal, & qu'il faut pour conserver son Evêché, qu'il obtienne des Bulles de Dispense, & qu'il prête au Roi un nouveau serment de sidélité.

Il n'est point nécessaire, pour établir la justice de ces maximes, & des formalités qui en sont une suite, de supposer qu'un François qui est élevé au rang de Cardinal, cesse d'être Sujet du Roi, & devient étranger; il sussit de considérer que la dignité de Cardinal oblige de droit à la résidence, que par conséquent elle est incompatible avec la possession

d'un Evêché dans ce Royaume, qu'ainsi suivant les regles du Droit Canonique, l'acceptation du Cardinalat sait vacquer de plein droit l'Evêché, & les autres Bénésices sujets à résidence, dont celui qui est fait Cardinal étoit pourvu.

De ce principe simple & naturel, on a tiré cette conséquence que son premier titre, par rapport à l'Evêché & aux autres Bénésices incompatibles, étoit éteint; que la Régale étoit ouverte dans son Diocèse; qu'il avoit besoin d'un nouveau titre, ou plutôt d'une dispense pour jouir de son Evêché, nonobstant l'extinction du premier titre; qu'il falloit que cette dispense sût connue du Roi, & qu'étant regardée comme un nouveau titre, & comme le sondement d'une nouvelle possession, il falloit aussi qu'elle sût suivie d'un nouveau serment de sidélité.

Il n'y a rien en tout cela qu'il ne fallût pratiquer dans le cas de l'obtention de tout autre Bénéfice incompatible, comme par exemple, d'un nouvel Evêché quoique fitué dans le Royaume, fil'Evêque qui en feroit pourvu, obtenoit, fuivant un abus autrefois fort commun en France, la permission de posséder le premier en commande, & le second en titre; & par conséquent on ne peut tirer aucun argument de ce qui se passe, par rapport à l'Evêché dont un François est pourvu, lorsqu'il est nommé Cardinal, pour prouver que les liens qui l'attachoient à son Roi, sont rompus, & qu'il n'est plus que le Sujet du Pape.

XI.

En esset, lorsque le Pape Innocent X, excité par les ennemis des Cardinaux Barberin qui avoient cherché un asyle dans ce Royaume, contre la tempête qui les menaçoit à Rome, eut sait publier en 1646, une Bulle, par laquelle il désendoit à tous les Cardinaux de sortir de l'Etat Ecclésistique sans sa permission, sous peine de saisse & de consiscation de leurs revenus, d'interdiction de l'entrée des Eglises, & ensin de la privation du Chapeau, s'ils ne revenoient à Rome dans les temps prescrits par cette Bulle, qui portoit,

qu'elle seroit exécutée nonobstant toute sorte d'emploi & de commission que les Cardinaux pourroient avoir des Princes temporels: les Gens du Roi s'éleverent hautement contre cette Constitution, comme contraire à la Souveraineré du Roi. M. Omer Talon, qui remplissoit alors avec une grande dignité, la Charge d'Avocat Général, dit, dans la folide & judicieuse remontrance qu'il fit sur ce sujet : Que les Gens du Roi n'ignoroient pas que la dignité de Cardinal est grande, éminente & super-illustre dans l'Eglise & dans l'Etat, & que ceux qui la possedent, sont une portion du Souverain Pontife, auquel ils doivent respect & fidélité particuliere; mais que cette obligation qui est de droit positif & humain, ne peut venir en compétence avec les droits de la naissance & de la nature, qui nous attachent de droit divin à nos Souverains. Qu'ainsi cette Bulle faisant combattre les deux Puissances, & préférant à l'autorité naturelle & légitime du Souverain, celle du Pape, laquelle en ce regard n'est que de droit civil & politique, la diminution de l'autorité Royale blessée par cette pièce, produisoit un abus nécessaire; les Sujets ne pouvant être délivrés de la puissance de leur Roi par qui que ce soit sur la terre, ni quelque dignité Ecclésiastique qu'ils possedent, non pas même par celle de Cardinal, laquelle ne leur est donnée qu'à la nomination du Roi; que pour cela ils sont appellés dans la Cour de Rome Cardinaux Nationaux attachés aux intérêts de leurs Princes, obligés de les défendre & de prendre leur parti en toutes sortes de rencontres. Qu'en effet, lorsque Leon X, pour prévenir un Schisme, & pour réunir tous les Cardinaux auprès de lui, fit une Bulle sur le même sujet, il apporta des modifications à son decret, & permit aux Cardinaux absens de proposer leurs excuses légitimes, par le moyen desquelles clauses il conserva l'autorité du Souverain Pontife, & n'offensa pas la Puissance des Princes temporels, lesquels ayant ce pouvoir d'empêcher que les Evêques leurs Sujets sortent de leurs Etats sans leur congé, non pas même pour assisser aux Conciles Généraux, & lorsqu'ils y sont appellés, les peuvent rappeller quand bon leur semble, ils doivent conserver le même droit à l'égard des Cardinaux qui sont leurs Sujets.

Telles sont les maximes de la France expliquées par la bouche de ce grand Magistrat.

Le Parlement les confirma, soit en recevant l'appel comme d'abus, que le Procureur Général interjetta de cette Bulle, soit en faisant des désenses très expresses à tous Sujets du Roi, de quelqu'état & condition qu'ils sussent, de la retenir, lire, publier & débiter; & l'Arrêt que cette Compagnie rendit sur ce sujet le 21 Avril 1646, sera un monument toujours durable de l'autorité légitime du Roi sur les Cardinaux François, en quelque lieu qu'ils fassent leur résidence.

# XII.

Enfin, pour porter cette maxime jusqu'au dernier degré d'évidence & de certitude, il ne reste plus que d'y joindre les suffrages des Papes mêmes. Ils en ont reconnu la vérité lorsqu'ils ont jugé qu'un Cardinal François pouvoit être coupable du crime de Lèze-Majesté, qui certainement ne peut convenir qu'à un Sujet, puisque l'offense d'un Etranger qui demeure hors du Royaume, quelque injurieuse qu'elle puisse être à la Majesté Royale, ne peut jamais porter le nom de crime de Lèze-Majesté.

Or, c'est ce que les Papes ont déclaré presque toutes les sois qu'ils se sont plaints des procédures criminelles saites contre un Cardinal François. On verra dans la suite de ce Mémoire, que si le Pape Paul II a reclamé le Cardinal Ballue; si Sixte V s'est plaint de la mort violente du Cardinal de Guise; si le même Pape a demandé que le Cardinal de Bourbon sût remis entre les mains de sa Sainteté; si le Nonce du Pape Innocent X, a sait la même demande au nom de ce Pape, par rapport au Cardinal de Retz, ils n'ont jamais prétendu que ces Cardinaux dussent être regardés comme des Etrangers incapables du crime de Lèze-Majesté à l'égard du Roi; ils ont toujours déclaré, au contraire, qu'ilr en seroient une justice exemplaire, si on pouvoit convaincre ces Cardinaux des saits dont on les avoit accusés: ainsi

la difficulté n'a jamais été de sçavoir si des Cardinaux François étoient susceptibles de l'accusation de Lèze-Majesté à l'égard du Roi; mais en supposant qu'ils l'étoient en esset, on a seulement examiné devant quels Juges cette accusation devoit être poursuivie. Le Pape a prétendu qu'il en étoit le seul Juge; mais en les revendiquant comme ses Justiciables, il a toujours reconnu par cela même, qu'il en falloit faire justice, & par conséquent qu'ils demeuroient toujours Sujets du Roi, quoique, par un privilége particulier, ils prétendissent être soumis à la Jusissité non du Pape.

#### XIII.

Après avoir développé les principes généraux de cette matiere, par rapport à la question de droit, il faut passer maintenant à la question de fait, & examiner si nos Rois joignent la faveur de la possession à la justice de leur titre, ou si au contraire ils ont laissé acquérir au Pape une espece de prescription contre leur autorité.

Comme il n'y a ordinairement qu'un petit nombre de Cardinaux François, & qu'il est assez rare que des personnes, que leur mérite & la faveur du Roi élevent à un si haut rang de dignité, s'oublient jusqu'au point de commettre des crimes dignes d'être vengés par le glaive de la Puissance temporelle, il ne faut pas s'étonner si l'on ne trouve que peu d'exemples d'accusations intentées contre des Cardinaux.

Les Rois n'ont, ni pu, ni dû multiplier ces exemples, & ils auroient fouhaité, au contraire, d'en pouvoir diminuer encore le nombre; mais ce qui est très-important, c'est que l'on n'en trouvera pas un seul où ils n'ayent conservé toute la puissance qu'ils ont reçue de Dieu sur les Cardinaux comme sur le reste de leurs Sujets.

Le plus ancien exemple que l'on trouve sur cette matiere, est celui du Cardinal de Constance, que l'on croit avoir été de la Maison de Longueil.

On ne sçait point précisément le détail des faits dont il Tome V.

1700.

étoit accusé; il paroît seulement que les mouvements que la Cour de Rome faisoit du temps de Louis XI, pour parvenir à l'abolition de la Pragmatique, ayant fait agiter plusieurs questions touchant les droits & les priviléges de la Couronne, la connoissance des matieres Ecclésiastiques, & le pouvoir du Roi sur les Ministres de l'Eglise, ce Cardinal sut accusé d'avoir fait des entreprises sur l'Autorité Royale, & que le Parlement commença à lui faire son procès, à la requête du Procureur Général. Le Roi approuva la conduite du Parlement; & après avoir vu les Lettres que cette Compagnie lui écrivit par Jean Boulenger Président, Jean Henry Conseiller au Parlement, Guillaume de Gannay Avocat du Roi, & Jean de Saint-Romain Procureur Général, & avoir entendu ces Députés sur les instructions que le Parlement leur avoit données, il fit expédier des Lettres Patentes vers l'an 1462, par lesquelles il s'explique en ces termes:

Nostre plaisir & volonté est, que nos droits tant de Régale, de la connoissance des causes Bénésiciales & Ecclésiastiques en matiere de nouvelleté, que autres, dont Nous & nos Prédécesseurs de tout temps & ancienneté avons joui & usé, aussi l'autorité & souveraineté de Nous, & de nostredite Cour de Parlement, soient par vous entiérement observés & gardés, & que les infracteurs, & ceux qui ont fait ou feroient doresnavant au contraire, sous ombre & couleur de Bulles Apostoliques, ou autrement .... soient punis selon l'exigence des cas, indifféremment & sans aucun épargner, & que le procès commencé en nostredite Cour, à la requeste de nostre Procureur Général, à l'encontre du Cardinal de Constance, pour raison des choses dessus dites, soit par vous jugé & déterminé à telle sin que vous verrez estre à faire par raison.

On ne voit point par les Registres du Parlement quelles furent les suites de cette affaire, qui y manque, comme beau-

coup d'autres choses que l'on devroit y trouver.

On apprend par Messieurs de Sainte-Marthe, dans le Gallia Christiana, que ce Cardinal sut condamné, par le Parlement, à une grosse amende; mais on ne sçait si ce sut à l'occasion du procès dont les Lettres Patentes de Louis XI font mention; & si cela étoit, il y auroit quelque difficulté à concilier dans les dates.

1700.

Mais quoi qu'il en soit, il paroît toujours certain par cet exemple, que du temps de Louis XI, ni le Roi, ni le Parlement, ne doutoient pas que le Souverain ne sût en droit de faire saire le procès à un Cardinal, comme à tout autre François.

Le Cardinal Ballue fournit un second exemple sous le Régne du même Roi: exemple célébre, où la Puissance Royale n'a rien perdu, & où l'autorité du Pape n'a rien acquis, comme on le verra par la discussion exacte que l'on a cru de-

voir faire de cet exemple.

Ce Cardinal étoit du nombre de ceux que les jeux de la fortune élévent quelquefois de la poussiere jusqu'auprès du Trône des Rois. Point de naissance, beaucoup d'esprit, encore plus de manége, nulle vertu, furent les principaux traits de son caractere. Domestique ingrat & insidele, il commença le plan de sa fortune, par trahir Jean de Beauvau Evêque d'Angers, son premier Maître & son Bienfaiteur, dont il usurpa le Siége; & après avoir été comblé des graces du Roi, & avoir acheté le Chapeau de Cardinal par l'abrogation de la Pragmatique, qui fut l'effet de son industrie, il ne sut pas meilleur serviteur du Roi, qu'il l'avoit été de l'Evêque d'Angers: on surprit par hasard un Domestique de Guillaume de Harancourt, Evêque de Verdun, que le Cardinal Ballue envoyoit au Duc de Bourgogne. On trouva une Lettre cousue dans son pourpoint, & une espece de chiffre cousu dans son collet, qui expliquoit quelques termes obscurs & mystérieux de la Lettre. Ce sut ainsi que la bonne fortune de Louis XI lui sit découvrir le mystere prosond d'une négociation criminelle, par laquelle le Cardinal Ballue peu content d'avoir engagé ce Roi à figner le honteux Traité de Peronne, vouloit renouveller la division qui avoit duré long-temps entre Louis XI, & le Duc de Guyenne son frere, & armer le Duc de Bourgogne contre le Roi.

Qqij

Le Courier arrêté avoua tout, & les papiers qu'on avoit trouvés sur lui, en disoient encore plus qu'il ne pouvoit faire. Louis XI envoya chercher aussi-tôt le Cardinal Ballue & l'E-vêque de Verdun; ils vinrent sans se désier de rien, ne pouvant croire que leur intrigue sût découverte. Aussi-tôt qu'ils surent arrivés à Amboise, le Roi les sit arrêter & conduire chacun dans une chambre séparée du Château d'Amboise.

En même-temps, le Roi nomma des Commissaires pour les interroger, & pour travailler à leur procès. Ces Commissaires furent le Chancelier Juvenal des Ursins; Jean d'Estouteville, Seigneur de Torcy, Grand Maître des Arbalêtriers de France; Guillaume Cousinot, Chevalier, Seigneur de Montreuil; Jean le Boulenger, Président à Mortier; Jean de la Driesche, Président en la Chambre des Comptes, & Trésorier de France; Pierre Doriole, Général des Finances; Tristan l'Hermite, Prevôt de l'Hôtel; & Guillaume Allegrin, Conseiller au Parlement.

Ces Commissaires interrogerent le Cardinal & l'Evêque accusés; l'Evêque sit une consession sincere de son crime, le Cardinal voulut en déguiser les principales circonstances: mais comme on le convainquoit aisément de ne pas dire la vérité, il promit d'avouer tout au Roi, si Sa Majesté lui permettoit de paroître devant elle. Le Roi l'entretint sur le chemin d'Amboise à Clery, mais il n'en sut pas satisfait, & il résolut de le livrer à la rigueur de la Justice. On entendit plusieurs témoins, & cependant le Roi chargea le sieur Gruel, Président au Parlement de Dauphiné, d'aller à Rome pour informer le Pape des raisons qui avoient obligé Sa Majesté à s'assurer de la personne du Cardinal Ballue, & de celle de l'Evêque de Verdun.

Mais bientôt après, il résolut d'envoyer au Pape une plus célébre Ambassade, pour convenir avec le Saint Pere de la forme de l'instruction, & lui demander des Lettres de Vicariat adressées à des Commissaires François, pour instruire le procès des deux Prélats accusés.

Guillaume Cousinot, sieur de Montreuil, & Guillaume

le Franc, Docteur ès Loix, qui connoissoit alors mieux que personne les Cours d'Italie, furent choiss pour cette négociation, & Gruel qui les avoit précédés à Rome, eut ordre de se joindre à eux.

On a encore la relation que Cousinot a faite lui-même de

cette Ambassade.

On y voit que dans la premiere Audience que le Pape Paul V donna aux Ambassadeurs en plein Consistoire, après que Coufinot lui eut fait une harangue, dans laquelle il expliqua à Sa Sainteté la demande qu'il venoit lui faire au nom du Roi, le Pape témoigna aux Ambassadeurs qu'il avoit entendu leur discours avec douleur, aussi bien que tout le Sacré Collége, tant par un effet du respect qu'il avoit pour Sa Majesté très-Chrétienne, que parce que les crimes dont les Ambassadeurs venoient de faire le récit par la bouche de Cousinot qui étoit à leur tête, avoient été commis par un Cardinal & par un Evêque, ensorte que l'oprobre en retomboit en quelque maniere sur l'honneur du Saint Siége, du Collége des Cardinaux & de toute l'Eglise. Plût à Dieu donc, leur dit le Pape, que tout cela ne fût jamais arrivé; mais le S. Siége ne refuse justice à personne, & encore moins au Roi très-Chrétien, protecteur & défenseur du Trône Apostolique, & de la libersé de l'Église, suivant l'exemple de ses ancêtres. Il ajouta que comme une matiere de cette importance ne pouvoit être discutée que dans des Congrégations particulieres, il avoit commis les Cardinaux de Nicée, Vice-Chancelier, Ursin, Arezzo, Spolet & Theant, pour examiner cette affaire, & que les Ambassadeurs du Roi pourroient s'adresser à ces Cardinaux.

Dans les Conférences qui furent tenues sur ce sujet chez le Cardinal de Nicée, entre les Cardinaux & les Ambassadeurs du Roi, les Cardinaux ayant examiné le Mémoire des crimes dont le Cardinal Ballue & l'Evêque de Verdun étoient accu-sés, demanderent deux choses aux Ambassadeurs.

La premiere, s'ils n'avoient point de preuves ou de piéces justificatives, qui pussers établir la vérité des crimes dont ils avoient fait le récit par leur Mémoire. 1700.

La seconde, quels étoient les usages de France en cette matiere, attendu, dirent les Cardinaux, que c'étoit grande chose d'avoir attenté à la personne d'un Cardinal, qui est le second état de l'Eglise, & qu'ils n'avoient jamais trouvé ni lu aucun cas de semblable nature.

Les Ambassadeurs du Roi répondirent sur le premier point, qu'ils n'avoient point d'autres piéces à représenter dans l'état présent de l'affaire; que l'instruction découvriroit des crimes encore plus énormes que ceux qu'ils avoient expliqués par leur Mémoire; mais que venant de la part d'un aussi grand Prince que le Roi très-Chrétien, faire une dénonciation au Pape, ils n'avoient besoin que de la dénonciation même pour obtenir les Vicaires ou Commissaires qu'ils demandoient, & que le Roi donnoit par-là un grand exemple à tous les Princes Chrétiens, puisqu'il y avoit matiere suffisante de pouvoir avoir procédé à l'encontre desdits crimineux, comme plusieurs Princes & Communautés eussent fait en pareil cas. Suivant les exemples d'Angleterre, d'Allemagne, de Rome, & de plusieurs autres lieux, que les Ambassadeurs alléguerent aux Cardinaux, que le Saint Pere & les Cardinaux devoient estre bien contens, & sçavoir bon gré au Roi d'avoir frappé un si grand coup pour l'honneur , l'autorité & la sûreté du Saint Siége Apostolique , du Sacré Collège & de toute l'Église; qu'ainsi il n'estoit pas besoin d'entrer pour le présent en plus grande certification, offrant au surplus de la part du Roi d'administrer témoins, & tout autre genre de preuves nécessaires aux Vicaires du Pape quand ils viendroient en France, & qu'ils trouveroient le Roi & ses Officiers disposés à tout ce qui sembleroit estre à faire, pour garder l'autorité, prérogative & prééminence du Saint Siège Apostolique, & de la Jurisdiction de l'Eglise, sauf aussi les droits, prérogatives & prééminences de la Couronne, & les Loix, Usances & Coutumes du Royaume gardées & observées notoirement, quand il y a cas privilégié de tel & si long-tems qu'il n'est mémoire du contraire.

Sur le second point, les Ambassadeurs expliquerent encore plus clairement ces dernieres paroles, & répondirent, que

l'usance notoirement gardée quand tels cas adviennent, est, qu'en 💳 cas de crimes de Lèze-Majesté, le Roi, sans difficulté, ou ses Officiers, ont prise sur les crimineux de quelque estat qu'ils soyent, soit Ecclésiastiques ou Séculiers, & s'il est Ecclésiastique, & qu'il y ait Juge compétent qui le requiert, on le lui rend avec la charge du cas privilégié pour l'intérest du Roi, & est le crimineux mis en bonne sureté afin qu'il n'échappe, & après ce, se fait le procès par ceux de l'Eglise appellés, & présens avec eux aucuns Officiers ou Députés par le Roi, pour voir & entendre la vérité du cas, & la confession du crimineux; & le procès parfait, ceux de l'Eglise, en tant que touche le délist commun, prononcent leur Sentence contre le crimineux, telle qu'il leur semble estre à faire par raison, & au regard du Roi & de ses Officiers, ils parfont le procès contre le crimineux; selon les charges qu'ils trouvent contre lui, & pour l'intérest du Roi, en tant que touche le cas privilégié, ils le condamnent en amende ou autrement, ainsi qu'ils voyent estre à faire par raison, & demeurent, par ce moyen, les deux Jurisdictions unies & d'accord ensemble, & quand il y a matiere de dégradation contre le délinquant, on s'y gouverne comme il est accoutumé en matiere de dégradation.

Les Cardinaux répliquant aux Ambassadeurs, leur représenterent encore l'élévation de la dignité de Cardinal; que, depuis cinq ou six cens ans, on n'avoit vu de pareil exemple, & que l'on devoit bien considérer ce que c'étoit que d'attenter à la personne d'un Cardinal; que la Décrétale salices, au titre de pænis dans le Sexte & la Clémentine, si quis suadente diabolo, étoient pleines de censures, & de malédictions contre ceux qui faisoient tels attentats. Les Cardinaux diviserent leur réponse en deux points; le premier regardoit la capture du Cardinal Ballue & de l'Evêque de Verdun, & l'autre la détention actuelle, & toujours substitante de ces deux Prélats: ils dirent sur le premier que c'étoit un grand scandale dans l'Eglise, & d'une dangereuse conséquence d'attenter ainsi à la personne d'un Cardinal, sans en avertir premierement le Pape; & sur le second, que quand on pourroit excuser l'em-

prisonnement, la longue détention d'un Evêque & d'un Cardinal, seroit toujours inexcusable, parce que tout Juge qui faisoit arrêter un Ecclésiastique, étoit obligé de le remettre dans les vingt-quatre heures entre les mains du Juge d'Eglise, sinon il encourroit les peines prononcées par les Canons, contre ceux qui mettent la main violente sur un Prêtre.

Après avoir proposé ces deux difficultés, les Cardinaux demanderent aux Ambassadeurs si l'intention du Roi étoit qu'on procédat dans cette affaire, par voie de dénonciation, ou par voie d'accusation, ou par voie d'inquisition secrete : ils firent plusieurs observations sur chacune de ces dissérentes manieres de procéder, & enfin ils infisterent fortement pour sçavoir quelle obéissance on rendroit aux Commissaires du Pape, en cas que Sa Sainteté en nommât; si on remettroit entre leurs mains le Cardinal Ballue, & l'Evêque de Verdun, ou si le Roi prétendroit toujours les avoir sous sa garde, & si le procès se feroit dans le Royaume, ce qui ne paroissoit pas convenable, à cause de la trop grande autorité que le Roi y avoit, ou à Rome, devant le Pape qui étoit le Juge ordinaire du Cardinal & de l'Evêque accusés, & qui étoit délibéré de faire bonne & roide justice d'eux, s'ils étoient trouvés coupables, ou si du moins le Roi ne consentiroit pas qu'ils sussent conduits à Avignon.

Les Ambassadenrs du Roi sirent un long discours pour répondre à celui des Cardinaux. Ils justifierent d'abord la conduite du Roi sur l'article de la capture du Cardinal Ballue & de l'Evêque de Verdun, par le grand danger auquel tout son Royaume alloit être exposé, s'il n'avoit prévenu leurs mauvais desseins en s'assurant de leur personne; ils allerent plus loin ensuite, & entrant dans le fond de la matiere, ils remonterent jusqu'aux premiers principes de la nature & de la distinction des deux Puissances. Ils prouverent par les paroles des Papes mêmes, que le glaive temporel avoit été consié aux Princes indistinctement, contre tous ceux qui troublent la paix de leurs Etats: Que l'Eglise n'ayant point reçu ce glaive de la main de Dieu, n'avoit nulle caption de quelque personne.

personne que ce pût être, même Ecclésiastique, & que ce droit avoit toujours appartenu aux Princes: Qu'à la vérité l'Eglise avoit obtenu de grands priviléges depuis Constantin, mais que c'est à celui qui accorde le privilége, & non pas à celui qui le reçoit, qu'il appartient de l'interprêter; & que telle étoit, suivant le Decret même de Gratien), l'interprétation du privilége Clérical, que quand les Empereurs ont désendu à tous Juges de faire arrêter des Evêques, ou de les citer devant eux, ils y ont toujours mis cette exception, si ce n'est que cela se fasse par leur permission; ce qui sussit pour faire voir qu'ils se sont toujours réservé l'usage du pouvoir que Dieu leur a donné sur les Cleres, comme sur les Laïcs.

Que c'est aussi par cette raison, que les Rois Très-Chrétiens sont en possession si ancienne qu'il n'est mémoire du contraire, de faire prendre & arrêter les Prélats en quelqu'état & dignité qu'ils soient constitués, lorsqu'ils ont fait aucun délit ou crime, mêmement quand il touche la Majesté du Roi, & la chose publique du Royaume.

Que les autres Souverains avoient aussi usé du même pouvoir.

Que le Roi de Hongrie ayant fait pendre un Prêtre, après l'avoir fait fustiger dans les Carresours, le Pape Clement X répondit que ceux qui avoient sait mourir ce Prêtre, n'avoient pas besoin d'absolution.

Qu'Alphonse, Roi d'Arragon, ayant sait noyer un Cardinal sur un soupçon d'adultere, il en obtint l'absolution sans aucune difficulté.

Que le Gouverneur du Château Saint-Ange avoit fait mourir, du temps du Pape Eugene, le Cardinal de Cormeto, qui étoit aussi Patriarche.

Que les Rois d'Angleterre Henri IV, Henri V, & Henri VI, avoient aussi sait mourir plusieurs Evêques. Comment pouvoit-on douter après cela, que le Roi Très-Chrétien n'eût pû saire arrêter simplement un Cardinal & un Evêque; & que si un Roi pouvoit être blâmé pour avoir sait une action si nécessaire au bien général de son Royaume, & si les Papes,

Tome V. Ri

ou les Cardinaux vouloient introduire cette maxime, que l'on ne pourroit ni prévenir, ni réprimer aucune trahison, conspiration ou autre damnable entreprise, sous prétexte que le coupable seroit Cardinal ou Evêque, ils souleveroient tous les gens de bien contr'eux, & exciteroient tous les Séculiers, sans y penser, à saire dans la personne des Gens d'Eglise, des scandales qui jamais ne se répareroient?

Les Ambassadeurs résuterent aisément ensuite la mauvaise application qu'on vouloit saire de la Décretale salices, & de la Clémentine si quis suadente Diabolo, à l'emprisonnement du Cardinal Ballue & de l'Evêque de Verdun, qui étant sait par voie de Justice, & suivant les ordres d'une Puissance légième, ne pouvoit jamais tomber dans le cas de ces Décré-

tales.

Les Cardinaux, ou fatisfaits, ou étonnés des réponses des Ambassadeurs, les interrompirent en cet endroit, pour leur dire, que quand ils leur avoient parlé de cet emprisonnement, ce n'avoit pas été pour donner aucune charge au Roi de la prison dudit Cardinal; qu'ils étoient tous serviteurs du Roi, & que ni le Saint Pere, ni eux, ne vouloient soutenir les deux Prélats accusés dans leurs malésices, s'ils étoient coupables; mais que la chose leur avoit paru nouvelle & sans exemple, & d'ailleurs qu'elle avoit fait un si grand éclat dans toute la Chrétienté, que toutes ces raisons les avoient émus de aucunement en parler aux Ambassadeurs du Roi.

Les Âmbassadeurs reprenant la parole, répondirent au second point que les Cardinaux avoient traité, c'est-à-dire, à ce qui regardoit la détention du Cardinal Ballue, & de l'Evêque de Verdun; que le Roi n'avoit rien fait en cela qu'il n'eût le pouvoir, & qu'il ne sût même dans l'obligation de faire pour le bien de son Etat. D'ailleurs, quand il auroir voulu rendre ces deux Prélats à l'Eglise, à qui les auroit-il rendus, puisque le Pape prétend que c'est à lui seul qu'il est réservé d'en saire justice, & qu'il n'y avoit aucun Vicaire, ni Commissaire de sa part à qui on pût les remettre? Qu'ensin il saut bien distinguer le cas du délit commun, où l'on peut rendre sur le champ un Ecclésiastique à son Juge qui le reclame, & le cas du délit privilégié qui demande de plus grandes précautions; cas dont les Constitutions Canoniques qui ont été saites en faveur des Clercs, ne sont point censées avoir parlé; cas ensin, dans lequel tous les Docteurs décident que lorsque le crime est énorme, la Justice séculiere peut saire arrêter les Clercs, & les retenir prisonniers.

Pour ce qui regardoit la forme de la procédure, les Ambassadeurs répéterent ce qu'ils avoient déja dit, qu'ils n'étoient venu que pour faire une dénonciation au Pape, & lui demander des Vicaires ou Commissaires qui vinssent en France faire le procès aux Prélats coupables..... mais que comme le Roi vouloit garder & soutenir les droits & prérogatives de l'Eglise, du Saint Siège Apostolique, & de la Jurisdiction Ecclésiastique, il entendoit aussi que le S. Pere & ses Commissaires lui garderoient les droits, prérogatives & prééminences de sa Couronne, & les Loix & Coutumes du Royaume approuvées, c'est-à-dire, comme ils l'expliquent aussi-tôt après, la distinction du délit commun, & du cas privilégié, & des dissérentes Jurisdictions qui ont droit d'en connoître; qu'au surplus, il seroit bien étrange que sous des prétextes peu solides, on resusat justice au Roi Très-Chrétien, qui s'est humilié à un tel point dans cette affaire, & porté tant d'honneur au S. Siège, qu'il n'y a peut-être Prince chrétién qui eût fait ce qu'il a fait.

Enfin, pour répondre à ce que les Cardinaux avoient demandé, touchant la conduite que l'on tiendroit à l'égard des Commissaires, par rapport à la remise des Prélats accusés, & au lieu où se feroit le procès, les Ambassadeurs dirent qu'ils ne faisoient point de doute que le Roi ne sit délivrer aux Commissaires pleinement & paisiblement le Cardinal Ballue, & l'Evêque de Verdun, pour le jugement du délit commun, gardés, comme devant a été dit, les droits Royaux pour les cas privilégiés: mais que le procès ne pourroit être fait à ces Prélats que dans le Royaume, soit que l'on consultât le droit naturel & divin même, suivant lequel le Cardinal Ballue étoit sujet & justiciable au Roi, soit que l'on examinât les dispositions du droit Civil

rauar Rrij 1700.

81 du droit Canonique, qui réglent la compétence des Juges en matiere criminelle, ou par le domicile de l'accusé, ou par le lieu du délit, ou par le lieu de la capture (trois circonstances qui se réunissoient en faveur du Roi dans cette affaire:) soit que l'on suivit les usages de France, suivant lesquels, d'un côté, il est inoui que le Roi ait été obligé d'aller plaider hors de son Royaume, pour désendre les droits de sa Couronne, & de l'autre, il est certain que quand Gens d'Eglise, de quelqu'état qu'ils soient, commettent tels crimes, les procès se doivent faire dans le Royaume, & que le Procureur du Roi doit être oui, & prendre ses conclusions pour les cas privilégiés, devant les Juges dudit Seigneur; soit enfin que l'on considérat les inconvéniens, les difficultés, pour ne pas dire les impossibilités qui se trouveroient dans la translation de prisonniers de cette conséquence, & dans l'instruction de leur procès à Rome, ou en une autre terre papale éloignée du lieu où le crime avoit été commis : à quoi les Ambassadeurs ajouterent, qu'il n'y avoit point de Constitution de Papes qui fût contraire en ce point à toutes les Loix & Coutumes qu'ils venoient d'expliquer, & que quand le Pape en voudroit faire une, elle seroit nulle, & ne pourroit déroger à la doctrine de Saint Paul, suivant laquelle tous les Ecclésiastiques sont soumis aux Puisfances temporelles, dont ils ne peuvent par conséquent abroger les Loix.

Les Cardinaux sinirent les conférences, en protestant qu'ils seroient bien sàchés d'avoir rien dit qui pût intéresser l'honneur du Roi Très-Chrétien, pour lequel ils avoient une vénération singuliere, & en disant qu'ils rendroient compte au Pape de

tout ce qui s'étoit passé dans ces conférences.

Le Pape voulut aussi, après cela, entretenir les Ambassadeurs en particulier, & il se réduisit principalement à sçavoir d'eux, si le Roi ne pourroit pas se résoudre à consentir que les deux Prélats accusés sussent transférés à Rome, ou à Avignon, ou soussir que le Pape sît saire avant toutes choses, une inquisition secrete de la vérité des saits dont ces Prélats étoient accusés, asin d'y pourvoir ensuite avec plus de connoissance, attendu que les Ambassadeurs ne rapportoient aucunes preuves.

1700,

Les Ambassadeurs persisterent dans les réponses qu'ils avoient faites aux Cardinaux, & enfin le mardi 29 Janvier 1469, le Pape leur parla dans le Consistoire; & après leur avoir témoigné qu'il auroit été à fouhaiter que le Roi n'eût jamais pressé le Pape autant qu'il l'avoit fait, de donner le Chapeau de Cardinal à Ballue, qui par sa réputation paroissoit peu digne de cet honneur, il fit le récit de ce qui s'étoit passe dans la négociation; & comme la relation du sieur Cousinot sinit en cet endroit, on ne peut sçavoir par cette piéce quelle fut la conclusion de ce récit.

Mais le Cardinal de Pavie qui a écrit l'histoire de ce temps, dit que le Pape nomma des Commissaires, qui furent Alphonse, Evêque de Ciudad Rodrigo en Espagne; Nicolas Ubaldi de Perouse, Auditeur de Rote; Paul Tuscanella, Avocat Confistorial; Louis de Geminiani, & Falco de Sinibaldis, qui avoit été deux fois Nonce en France.

Si ce fait est véritable, il est bien extraordinaire que dans le temps que la Cour de Rome ne parle que de Canons & de Loix Ecclésiastiques, comme on peut le voir dans les discours des Cardinaux, elle ne nomme que cinq Commissaires, dont il n'y en a qu'un qui soit Evêque, pour faire le procès à un Cardinal, & à un Evêque, contre toutes les dispositions Canoniques, qui veulent en ce cas que tous les Juges soient Evêques, & qu'ils foient au nombre de douze. Mais ce n'est pas là le feul exemple où l'on voye que la Cour de Rome n'est occupée que de son autorité, & que pourvu qu'elle l'augmente, ou qu'elle la soutienne, elle sacrisse aisément le reste de la discipline Ecclésiastique.

On ne sçait ni si ces Commissaires vinrent en France, ni s'ils instruisirent le procès aux deux Evêques, ni s'ils prononcerent un jugement; on ne voit pas non plus que les Juges Royaux en ayent rendu aucun de leur part. Il y a grande apparence que la Cour de Rome n'ayant pu s'accorder avec celle de France sur cette affaire, le Roi Louis XI prit le

parti de retenir le Cardinal Ballue & l'Evêque de Verdun en prison; le Cardinal à la Bastille, & l'Evêque dans une de ces cages de ser dont il avoit été lui-même l'inventeur. Il y a néanmoins des Auteurs qui prétendent que Ballue sut mis aussi dans une semblable cage à Montbazon.

Quoi qu'il en soit, sa prison dura onze ans; mais ensin, à la priere du Cardinal de Saint Pierre-aux-Liens, neveu du Pape Sixte IV, & Légat en France en l'année 1480, le Roi Louis XI craignant que Ballue qui étoit malade, ou naturellement, ou par artifice, ne mourût en prison, le sit mettre en liberté.

A peine se vit-il libre, & à peine le Roi Louis XI eut-il les yeux sermés, que Ballue eut l'habileté de se faire charger des affaires du Roi à Rome, & que lorsqu'il voulut venir en France, le Pape l'honora de la dignité de Légat. Il eut la témérité de venir à Paris en cette qualité. L'avis du Conseil du Roi étoit qu'on lui rendit les honneurs ordinaires que les Légats ont accoutumé de recevoir en France, mais sans qu'il pût user de ses facultés; le Parlement s'y opposa, & Ballue prit le parti de s'en aller visiter ses bénésices. Le Roi Charles VIII lui sit donner 2000 livres pour son voyage, & le rétablit dans tous ses biens, nonobstant les dons que le Roi Louis XI en avoit faits à dissérentes personnes.

Tels furent le commencement, le progrès & la fin de cette affaire; elle est si finguliere & si remarquable dans toutes ses circonstances, qu'on ne peut se dispenser d'en tirer quelques propositions générales, qui en rensermeront toute la substance, & qui feront voir sensiblement quelles sont les véritables maximes de la France sur la question présente.

On y reconnoît par-tout que l'ancienne & constante do Etrine du Royaume sur ce point, est,

1°. Que le pouvoir des Rois sur les personnes Ecclésiastiques, est de droit divin, naturel & humain.

2°. Que les Constitutions Canoniques ne sont point contraires à ce droit, parce que les crimes privilégiés n'y sont

jamais censés compris, & que si on vouloit les y comprendre, elles seroient nulles, soit comme contraires au droit divin, soit parce que la Jurisdiction Ecclésiastique exerceroit par-là un pouvoir direct sur les loix des Princes, qui ne reconnoissent pour supérieur que Dieu seul, dans ce qui regarde la puissance temporelle.

3°. Que le pouvoir des Rois s'étend sur toutes les personnes Ecclésiastiques de quelque état qu'ils soient; qu'il ny a point de distinction à faire contre un pouvoir universel, & que les Evêques & les Cardinaux y sont assujettis comme les autres

Ecclésiastiques.

4°. Que les Cardinaux, en particulier, ne cessent point d'être sujets & justiciables du Roi en acquérant ce titre; & que le Pape même le reconnoît, puisque les Cardinaux déclarent en son nom, qu'ils n'entendent point soutenir le Cardinal Ballue dans ses malésices, & que Sa Sainteté est résolue à en faire bonne & roide justice, si ce Cardinal est trouvé coupable du crime de Lèze-Majestè: ce qui suppose qu'un Cardinal peut être coupable de ce crime, & par conséquent qu'il demeure toujours sujet du Roi.

5°. Que suivant ces principes, la distinction du délit commun, & du cas privilégié, est si ancienne dans ce Royaume à l'égard de toute sorte d'Ecclésiassiques, que du temps de Louis XI, on n'avoit point de mémoire du contraire, & que tout ce que l'Eglise peut prétendre, est qu'on lui laisse la

connoissance du délit commun.

6°. Qu'il peut y avoir néanmoins des cas si graves & si atroces, que le Roi pourroit en faire d'abord une prompte justice, sans attendre que l'Eglise eût usé de son pouvoir contre les coupables. Que tel étoit le crime du Cardinal Ballue, à l'égard duquel le Roi auroit pû se dispenser de s'adresser au Pape; qu'il n'y a aucun Potentat, non pas même la plus soible Communauté ou République d'Italie, qui en eût usé avec cette modération. Que ce que le Roi fait en s'adressant au Saint Siège, est un acte d'humilité, & pour se servir des termes mêmes des Ambassadeurs, un bel exemple qu'il donne

à tous les Princes Chrétiens, & un grand coup qu'il frappe pour l'honneur, l'autorité & sûreté du S. Siège Apostolique, & du Sacré Collége.

7°. Que le Roi ne peut jamais être contraint d'aller plaider dans une Cour étrangere, pour la conservation des droits de sa Couronne, & de Sa Majesté Royale dont il est toujours

le seul juge.

8°. Que ses sujets ne peuvent pas non plus être traduits hors de son Royaume, & qu'il est sans exemple que le Procureur du Roi, partie nécessaire dans tous les procès criminels, même contre les Ecclésiastiques, les ait jamais poursnivis devant d'autres Tribunaux, que ceux qui sont composés des Officiers du Roi.

Telles sont les grandes maximes que la France soutenoit, il y a deux cens cinquante ans, & qu'elle soutenoit comme fondées non-seulement sur le droit, mais sur une possession immémoriale.

Ce n'est donc pas sans raison, que pour donner une idée générale de ce qui s'étoit passé dans l'affaire du Cardinal Ballue, on a dit d'abord, que le Roi n'y avoit rien perdu, & que le Pape n'y avoit rien acquis; on y voit, au contraire, une explication claire, précise, généreuse, des maximes de la France, que la Cour de Rome entend & qu'elle n'ose condamner, qui demeure même sans replique de la part des Cardinaux, & qui ne se termine que par les protestations qu'ils font de leur respect pour le Roi.

Si le caractère du Roi Louis XI, si la conjoncture des temps, & la disposition secrete du dedans du Royaume, n'ont peut-être pas permis à ce Prince d'aller plus loin, & lui ont fait prendre le parti de retenir les accusés en prison, jusqu'à ce que la Cour de Rome lui eût accordé une entiere fatisfaction, suivant les maximes établies par ses Ambassadeurs; tout cela n'empêche pas qu'il ne soit toujours vrai de dire que Louis XI a fait, dans cette occasion, un acte éclarant de son pouvoir sur les Cardinaux François, soit en faisant arrêter le Cardinal Ballue, soit en le faisant interroger par

des

des Commissaires Séculiers, soit en le retenant en prison pendant onze années, soit en faisant exposer son droit au Pape avec la derniere fermeté, sans que pendant un si long espace de tems, la Cour de Rome ait ofé faire la moindre démarche extérieure pour improuver la conduite du Roi, & pour condamner les maximes de la France, ensorte même qu'elle n'a enfin employé que la voie de prieres & d'intercession pour faire mettre le Cardinal Ballue en liberté, après une si longue & si rigoureuse détention.

Il est vrai que cet exemple dans lequel le Roi a conservé tout le pouvoir qu'il a reçu de Dieu sur les Ecclésiastiques, comme sur les Laïcs, n'est pas favorable aux libertés de l'Eglise Gallicane, par rapport aux jugemens Canoniques des Evêques, & qu'il paroît que Louis XI s'est trop laissé emporter en cette occasion, au torrent de l'usage de son siécle, dans lequel les Papes usurpoient presque tous les jugemens des Evêques, à la faveur des fausses Decrétales, dont l'imposture étoit alors triomphante; mais il ne s'agit point ici des jugemens Canoniques des Evêques; & ainsi cette difficulté doit être regardée comme étrangere par rapport à la matiere présente.

Le troisième exemple d'un Cardinal accusé dans un Tribunal Séculier, est celui du Cardinal de Chatillon, Evêque de Beauvais; & cet exemple est d'autant plus remarquable, qu'on y voit un Evêque Cardinal, non-seulement accusé, mais jugé par le Parlement.

Personne n'ignore les crimes d'hérésies, de révolte, & par conséquent de Lèze-Majesté divine & humaine, dont

ce Cardinal étoit accufé.

Le Procureur Général les réunit tous sous les termes de rébellion, félonie & crime de Lèze-Majesté divine & humaine au premier chef, qui furent la matiere de son accusation. Le procès fut instruit par contumace; & par l'Arrêt qui intervint sur cette instruction, le Parlement, en ce qui regardoit le cas privilégié, déclara le Cardinal de Chatillon rebelle & criminel de Lèze-Majesté au premier chef, le priva de tous Tome V. Sſ

1700.

honneurs, états, offices & dignités qu'il tenoit du Roi, enfemble de la dignité de Pairie, fruits & possessions de tous ses bénésices, & le condamna à deux cens cinquante mille livres d'amende envers le Roi. Et pour le regard du délit commun, ordonna qu'il seroit rendu à son Supérieur pour lui faire son procès, ainsi que de raison.

Mais parce que l'on auroit pu douter si c'étoit au Pape, ou à l'Archevêque de Reims, Métropolitain de l'Evêque de Beauvais, que le Parlement entendoit le renvoyer pour délit commun; cette Compagnie expliqua clairement son intention par un second Arrêt, qui porte que le Supérieur auquel le Cardinal de Chatillon s'est rendu, est l'Archevêque de Reims, pour par ledit Archevêque de Reims, appeller les autres suffragans Evêques, s'ils se trouvent en nombre, sinon, par les Evêques circonvoisins, être fait le procès audit Cardinal, Evêque de Beauvais, sur le délit commun, sans que ledit Cardinal puisse être traté & tirné hors ce Royaume.

C'est ainsi que dans cet exemple célebre, le Parlement sçut maintenir également & les droits sacrés de la Couronne, en condamnant un Evêque Cardinal pour le cas privilégié, & les libertés de l'Eglise Gallicane, en ordonnant que pour le délit commun, il ne pourroit être traduit hors du Koyaume.

La seule chose qui paroisse surprenante dans cet Arrêt, est qu'en déclarant le Cardinal de Chatillon coupable de Lèze-Majesté au premier chef, le Parlement se soit borné a la punition légere de le priver de ses dignités, & de la possession de ses bénésices, & à une amende pécuniaire.

Mais il paroît affez peu important d'examiner à présent, si la peine étoit trop légere, ou si elle étoit proportionnée à la nature du crime. Un Juge ne fait pas moins un acte de Jurisdiction, lorsqu'il condamne un accusé à l'amende, que lorsqu'il l'envoye au dernier supplice. Les peines sont souvent arbitraires, mais le pouvoir du Juge se fait également reconnoître dans les petites, comme dans les grandes.

Qui sçait d'ailleurs si la conjoncture des troubles dont le

Royaume étoit alors agité, a pu permettre d'aller plus loin, & si l'indulgence qu'on reproche à présent aux Juges qui ont rendu cet Arrêt, n'a pas été plutôt le crime du temps que le leur?

.1700.

Quand même ils auroient eu quelqu'égard pour la dignité d'Evêque, & pour celle de Cardinal dans la proportion de la peine, il ne seroit pas plus juste d'en tirer des conséquences en faveur de la prétendue exemption des Cardinaux, que si l'on vouloit conclure que les Sénateurs Romains, & les perfonnes élevées en dignité dans l'ancienne République, étoient exemptes des Tribunaux Séculiers, sous prétexte que la régle ordinaire du Droit Romain, étoit de ne condamner ceux de cet état qu'à l'exil; pendant que pour des crimes semblables, les personnes plus viles étoient condamnées aux mines, ou à des peines plus graves.

Enfin, il n'est pas impossible, que, comme il pouvoit être nécessaire, par rapport à la conjoncture du temps, de rendre un prompt jugement contre le Cardinal de Chatillon, & que d'un autre côté, il n'étoit pas d'usage de condamner des Evêques, ni des Prêtres à des peines rigoureus, avant que l'Eglise eût connu de leurs crimes, par rapport au délit commun, on ait cru devoir prendre le tempérament de se contenter d'une peine plus douce, asin de ne pas indisposer les Ecclésiastiques dans un temps où l'on craignoit tout, & où l'on avoit raison de tout craindre.

Au milieu de tant de raisons vraisemblables, il importe peu de sçavoir quelle a été la véritable, parce que l'Arrêt, tel qu'il est, prouve très-parsaitement le pouvoir des Rois & des Magistrats sur la personne des Cardinaux rebelles & coupables de Lèze-Majesté.

Quoique le quatriéme exemple, qui est celui du Cardinal de Guise, soit au moins au-dessus des regles, s'il n'est pas même contre les regles, & que la mort de ce Cardinal prononcée & exécutée sans aucune forme de justice, soit un de ces actes de puissance suprême qui sont toujours odieux, lors même qu'une nécessité absolue semble les rendre justes: il est

néanmoins important de faire quelques réflexions sur ce qui fut dit alors au sujet du privilége des Cardinaux, parce qu'on y trouvera de nouvelles preuves des maximes de la France en cette matiere.

Entre tous ceux qui en ont parlé, on en choisira seulement trois, dont le témoignage ne peut être suspect, & dont l'autorité est également recommandable, puisque le premier étoit déja Cardinal, lorsque le Cardinal de Guise sut tué par l'ordre de Henri III; le second l'est devenu quelque temps après, & le troisséme étoit Evêque. L'un est le Cardinal de Joyeuse, l'autre est le Cardinal d'Ossat, & le dernier est Claude d'Angennes, Evêque du Mans, Ambassadeur extraordinaire du Roi auprès du Pape, à l'occasion de la mort du Cardinal de Guise.

Voici les principes que le premier de ces hommes d'Eglise & d'Etat, établit dans la Lettre qu'il écrivit au Roi sur ce sujet le 9 Janvier 1589; après avoir déclaré d'abord, qu'ayant l'honneur d'être lui-même du Sacré Collége, il ne voudroit rien dire contre le droit & l'exemption des Cardinaux.

Il résulte cependant de sa Lettre,

1°. Que le Cardinal de Guise n'avoit point cessé d'être sujet du Roi, qu'il étoit tenu à Sa Majesté par le serment naturel que tous sujets ont à leur Prince, sans parler des charges & des dignités qui avoient ajouté de nouveaux sermens au premier, & qu'il auroit dû se contenir dans les limites de loyal & obéissant sujet d'un Prince, auquel, par droit divin & humain, il devoit obéir & servir.

2°. Que les Loix qui permettent aux Princes de réprimer, même par voie d'autorité suprême, & par un coup de puifsance absolue, ceux de leurs sujets qui veulent ravir leur couronne, ou renverser leur Monarchie, ont lieu aussi bien aux Cardinaux qu'aux autres; que le danger & la nécessité y sont égaux, & que nous avons de nature même l'instinct & l'obligation de nous défendre de la violence des Cardinaux, aussi bien que des autres.

3°. Que s'il étoit yrai, comme on le disoit à Rome, que

jamais Roi n'eut fait mourir Cardinal, ce qui n'étoit pourtant pas véritable, puisque l'exemple du Cardinal Georges Martinuzzi prouvoit le contraire; ce seroit parce que les Cardinaux, comme ils doivent montrer bon exemple aux autres, auroient toujours été sages, & n'auroient conspiré contre leur Roi. Et quand le Cardinal de Guise seroit le premier qui auroit conspiré contre son Roi, il ne faudroit trouver étrange qu'il fût aussi le premier à servir d'exemple aux autres. Qu'il ne faut pas tant regarder à la qualité d'un Cardinal; qu'on ne regarde encore plus au devoir d'un Cardinal, que qui veut être traité en Cardinal, doit vivre en Cardinal; respecter sa dignité pour la faire respecter aux autres, & qu'il n'est pas merveille, ains possible au juste jugement de Dieu, que celui qui n'a oncques vécu en Cardinal, ne soit point aussi mort en Cardinal.

4°. Que les Docteurs ultramontains convenoient même qu'il y avoit des cas où les Rois avoient droit d'user de ce pouvoir; & que le jour que le Pape Sixte V devoit parler dans le Consistoire, de la mort du Cardinal de Guise, M. le Cardinal de Sainte-Croix lui alla parler à la Chaire, & entre autres choses lui dit, qu'il avoit regardé ce que les Docteurs lui avoient écrit touchant ceux qui commettent quelque chose contre un Cardinal, & qu'il y avoit vu qu'un Roi qui auroit trouvé un Cardinal faisant ou machinant contre son Etat, le peut faire mourir sans autre sorme ni sigure de procès, & que par ce moyen le Roi n'avoit pas besoin d'absolution. Et il paroît, par ce que Sixte V dit ensuite dans le Consistoire, que le Cardinal de Sainte-Croix n'étoit pas seul de cet avis.

5°. Que si le Roi vouloit demander absolution au Pape du meurtre du Cardinal de Guise, il falloit que ce fût de façon qu'on entendit à Rome que c'étoit pour lui ôter tout scrupule, & non pour coulpe.

C'est ainsi que le Cardinal de Joyeuse jugeoit de cette

affaire.

Il est vrai que tous les raisonnemens dont il se sert dans cette Lettre, & dans celles qui la suivent, toutes les autorités qu'il y employe, & les sentimens des Docteurs & des

1700.

Cardinaux qu'il y rapporte, tendent plutôt à prouver qu'un Prince peut se faire justice à lui-même, d'un Cardinal qui conspire ouvertement contre sa personne & contre son Etat, qu'à faire voir qu'il peut le faire condamner suivant les formes judiciaires.

Mais si le Roi, dans certains cas rares & d'une nécessité absolue, le peut faire sans forme ni figure de procès, les mêmes principes prouvent évidemment qu'il le peut encore, à plus forte raison, en observant toutes les formalités ordinaires de la Justice: autrement il faudroit tirer cette étrange conséquence d'une doctrine trop Italienne, qu'un Roi peut disposer à son gré de la vie d'un Cardinal, mais qu'il ne peut lui faire saire son procès juridiquement; comme si les sormes qui ne sont établies que pour la sûreté des accusés, diminuoient la puissance du souverain Juge, & comme si le Prince pouvoit plus dans des cas, où il n'appelle souvent à son conseil que la colere ou la crainte, que lorsqu'il livre un accusé à la Justice & à l'équité des Juges ordinaires.

Le Cardinal d'Ossat s'exprime en moins de mots, mais non pas moins fortement, dans le Mémoire qu'il sit à Rome, pour montrer que le Roi Henri III n'étoit pas mort excommunié.

Il y suppose ces trois principes.

Le premier, que les Constitutions Canoniques, qui prononcent des Censures & autres peines contre ceux qui mettent la main sur les Ecclésiastiques, ne regardent pas les Rois, parce qu'ils n'y sont pas nommés expressément, ce qui seroit nécessaire pour leur appliquer ces Constitutions.

Le second, que les Rois de France sont de tout temps immémorial, en possession de juger en certains cas privilégiés les personnes Ecclésiastiques, comme les autres, & mémement en cri-

me de lèze-Majesté

Le troisième, que quand le Roi n'auroit eu aucun privilége ni possession, il avoit usé du droit naturel contre le Cardinal de Guise pour la défense de sa personne, ainsi que tout particulier auroit pu faire en semblable cas & nécessité, & que par conséquent il n'avoit point encouru les Censures Ecclésiastiques.

De ces trois principes, ce grand Cardinal concluoit, que ce n'étoit que pour plus grande sûreté que le Roi Henri III avoit eu recours à l'absolution apostolique.

Ainsi il supposoit, & que dans la conjoncture presque unique où-le Roi se trouvoit alors, il avoit pu se dispenser des formes ordinaires, & qu'il auroit pu aussi les suivre par un esset du droit qu'il avoit de connoître des crimes commis par les Ecclésiastiques, & principalement de ceux de Lèze-Majesté.

Comme M. d'Angennes, Evêque du Mans, répéte précifément les mêmes principes dans sa Lettre du 15 Mars 1589, où il rend compte au Roi de l'audience qu'il avoit eue du Pape Sixte V, sur ce sujet, il seroit inutile d'en faire une plus longue explication; & après avoir cité ces trois illustres témoins des maximes & des usages de la France, dans une affaire où il s'agissoit de la mort d'un Cardinal, on reprendra la suite des exemples qui restent à expliquer.

On passera très légérement sur l'affaire du Cardinal de Bourbon, que le Roi Henri III sit aussi arrêter sans aucune sorme de procès. Comme le Cardinal de Joyeuse, le Cardinal d'Ossat & l'Evêque du Mans, appliquent aussi à la détention de ce Cardinal, ce qu'ils représentement à la Cour de Rome sur la mort du Cardinal de Guise, on ne peut qu'employer encore ici leur témoignage sur les maximes de la France en cette matiere.

Un fixieme exemple de l'autorité Royale sur les Cardinaux, peut être tiré de l'Arrêt, par lequel le Parlement séant à Châlons, ordonna que le Cardinal de Plaisance envoyé par Clément VIII, pour affister, comme Légat du Saint Siège, aux Erats de la Ligue, & y faire élire un Roi Catholique au lieu d'Henri IV, seroit assigné en cette Compagnie, pour y être oui.

Quoique ce Cardinal ne sût pas né sujet du Roi, & qu'il eût d'ailleurs le caractere de Légat; cependant comme les Ambassadeurs mêmes, qui trament des conspirations contre

1700.

les Princes, dans les Etats desquels ils sont, perdent leur privilège, & ne sont regardés que comme des personnes privées; on jugea que la qualité de Cardinal n'exceptoit point le Cardinal de Plaisance de cette régle, & que si la naissance ne l'avoit pas rendu sujet du Roi, il le devenoit par son crime.

Le Cardinal de Sourdis fournit le septiéme exemple.

Pendant que le Roi Louis XIII étoit à Bordeaux en 1615, à l'occasion de son mariage, le sieur Haut-Castel, Gentilhomme, que le Cardinal de Sourdis, Archevêque de Bordeaux protégeoit, sut condamné à avoir la tête tranchée. On étoit sur le point de l'exécuter, lorsqu'on sçut que le Roi avoit résolu de lui faire grace. Le Parlement de Bordeaux députa deux Présidens & deux Conseillers avec le Procureur Général, pour aller représenter au Roi l'énormité des crimes pour lesquels ce Gentilhomme avoit été condamné. Le Roi trouva leurs remontrances si justes, qu'il révoqua la grace, & ordonna que l'Arrêt seroit exécuté; mais comme on ne put saire l'exécution le même jour, elle sut remise au lendemain, qui étoit le 17 Novembre.

Pour y parvenir, le Procureur Genéral sit sermer les portes du Palais; mais on vit arriver à midi le Cardinal de Sourdis en manteau court rouge, botté & éperonné, précédé de sa croix, & suivi de quarante ou cinquante Gentils-hommes, qui ensoncerent la porte du Palais & celle de la Conciergerie. Le Concierge ayant resusé de leur ouvrir la porte de la chambre où étoit le criminel, un Gentilhomme du Cardinal le perça d'un coup d'épée, dont il mourut une demie heure après. Le criminel sut enlevé au même instant, & mis dans un carrosse du Cardinal, dans lequel on le sit passer, comme en triomphe, au travers de la Ville, d'où on le conduisit dans la maison de campagne de l'Archevêque de Bordeaux.

Le Parlement s'affembla au bruit de cet attentat, & ordonna qu'il en seroit insormé à la requête du Procureur Général. Le Roi sit dire au Parlement de lui envoyer des Dénéral.

putés;

putés; mais cette Compagnie y alla en Corps, & Sa Majesté lui dit qu'elle désaprouvoit la conduite du Cardinal de Sourdis, & que le Parlement n'avoit qu'à continuer sa procédure. L'information fut bientôt faite, & le même jour il y eut un decret de prise de corps contre le Cardinal, & deux de ses domestiques. Le lendemain son Porte-croix & plusieurs autres complices furent aussi décrétés; & parce qu'on s'apperçut que le crédit du principal coupable fermoit la bouche à plusieurs témoins, le Parlement rendit le même jour un Arrêt, qui enjoignoit à tous ceux qui avoient connoissance du fait, de le déclarer, à peine d'être punis comme auteurs ou fauteurs du crime de Lèze-Majesté au second chef, commis par le Cardinal de Sourdis. On ordonna par un autre Arrêt du 19, à tous Sénéchaux, Vice-Sénéchaux, & autres Officiers de prêter main-forte pour l'exécution des decrets donnés contre le Cardinal de Sourdis & ses complices; mais comme on ne put les arrêter, ils furent assignés à son de trompe par cri public à trois divers jours, suivant l'usage qui s'observoit alors. Le Nonce s'en plaignit, mais cela n'empêcha pas que le 4 Décembre suivant, on n'ordonnât le récolement des témoins. Un Conseiller d'Eglise voulut alléguer le privilége des Cardinaux; mais il ne paroît point qu'on y ait eu aucun égard. L'affaire fut depuis renvoyée au Parlement de Toulouse, par rapport aux complices du Cardinal.

Pour lui il s'en alla à Rome, où il demeura jusqu'en 1618, qu'il revint à Bordeaux, & rentra dans la possession paisible de sa dignité, sans que jusqu'à présent on ait pu découvrir comment cette affaire s'étoit terminée à son égard; il ne s'en trouve aucun vestige ni dans les Registres du Parlement de Bordeaux, ni dans ceux du Parlement de Toulouse; mais jusqu'à ce qu'on ait pu en retrouver la suite, on est toujours en droit d'en conclure que le Parlement de Bordeaux, à l'exemple de celui de Paris, n'a pas douté qu'il n'eût le pouvoir d'informer & de décréter contre un Cardinal, & que le Roi a ap-

prouvé la conduite de ce Parlement.

Enfin le dernier exemple est celui du Cadinal de Rets ;

Tome V. T t

exemple équivoque, sans doute; mais que pourroit-on attendre de mieux sous un Cardinal premier Ministre: & ne doit-on pas être plus surpris de voir sous un tel Ministre? un Roi à peine majeur, & sortant des troubles dont sa minorité avoit été agitée, donner ordre au Parlement de faire le procès à un Cardinal, que de le voir ensuite suspendre cet ordre, & saire des démarches auprès du Pape pour avoir des Commissaires

Apostoliques.

Ainsi en portant un juste jugement sur ce qui s'est passé dans cette affaire, & en attribuant à chacun ce qui lui convient, on trouvera que quand le Roi y adresse des Lettres-Patentes au Parlement, par lesquelles il lui ordonne de procéder extraordinairement contre le Cardinal de Rets, selon les Loix & l'Usage pratiqués dans le Royaume, au regard des crimes de Lèze-Majesté, quand la Chambre des Vacations à laquelle ces Lettres furent envoyées, ordonne qu'il sera informé du crime du Cardinal de Retz, cas notoirement privilégié, & qui fait cesser toute exemption & tout privilége, selon les Loix & l'usage de tout temps & inviolablement olservés en France; c'est l'autorité légitime du Souverain, c'est la regle, c'est la raison même qui parlent : mais lorsqu'un mois après il paroît un Arrêt du Conseil rendu sur les remontrances des Agens du Clergé, qui ordonne qu'ils remettront leurs Mémoires entre les mains de M. le Chancelier ; que ces Mémoires seront communiqués aux Gens du Roi, pour, ce fait, être ordonné ce que Sa Majesté jugera à propos pour la conservation de son autorité, priviléges, franchises & immunités de l'Eglise, & que cependant il sera procédé seulement à l'information; lorsqu'on prend ensuite le parti de faire entrer le Pape dans cette affaire, & que sur les plaintes du Clergé, on accorde aux prieres de cet ordre, un Arrêt contraire à toutes les maximes de la France, & injurieux à la Majesté Royale, on ne reconnoît plus en tout cela que l'intérêt, la crainte, la défiance d'un Cardinal premier Ministre, qui après s'être livré d'abord aux premiers mouvements de sa haine pour le Cardinal de Retz, & de la colere dans laquelle

l'évasion de ce Cardinal l'avoit jetté, faisoit ensuite des retours fur lui-même, & s'aimoit encore plus qu'il ne haissoit le Cardinal de Retz.

1700.

On ne doit pas être surpris, après cela, d'entendre les Evêques de l'assemblée de 1655, dire hautement, mais sans y joindre aucune preuve, & dans des termes peu mesurés, que les immunités de l'Eglise exemptent les Cardinaux, Archevêques & Evêques de toute sorte de Jurisdiction Séculiere; que le crime de lèze-Majesté ne fait point cesser cette exemption; que les Rois mêmes ne l'ont jamais prétendu, & que le Cardinal Mazarin fera supplié d'employer son crédit auprès du Roi, pour faire retirer des Registres du Parlement, la commission qui avoit été adressée à cette Compagnie pour faire le procès au Cardinal de Retz, ou pour la faire révoquer.

L'Assemblée du Clergé étoit bien sûre que cette priere seroit reçue favorablement du Cardinal Mazarin; & on ne peut pas douter que ce n'ait été, en effet, par le crédit de ce Cardinal, que le Clergé obtint deux ans après un Arrêt du Conseil; que le même Clergé, qui a dressé cet Arrêt comme il lui a plû, a eu grand foin de faire insérer dans ses Mémoires, & où l'on voit des Evêques nés sujets du Roi, & comblés de ses bienfaits, lui faire dire que les Cardinaux, Archevêques & Evêques sont exempts de sa Jurisdiction, lors même qu'ils osent attenter à Sa Majesté Royale.

Il y eut enfin une Déclaration expédiée suivant cet Arrêt, mais jamais elle n'a été ni enregistrée, ni envoyée même au Parlement. Et d'ailleurs, soit par une heureuse inadvertance, ou par l'habileté de quelque fidèle serviteur du Roi, qui aura eu part à la rédaction de cette Déclaration, on y trouve une clause qui suffiroit seule pour conserver la régle en son entier; puisqu'elle porte que le procès sera fait aux Cardinaux & aux Evêques coupables, suivant les formes observées dans le Royaume aux causes des Evêques; & par conséquent on sera toujours en droit de dire que c'est à la charge du cas privilégié.

Ttij

#### XIV.

Quiconque examinera bien les exemples qu'on vient d'expliquer, en tirera cette conféquence générale, que quoique des raisons d'Etat & des considérations de politique ayent souvent empêché que le Roi n'ait usé de tout son pouvoir contre les Cardinaux coupables de crime de lèze-Majesté; on n'a cependant jamais douté en France, qu'il n'eût droit de les faire punir comme ses autres sujets rébelles à son autorité.

Qu'ainsi l'ont déclaré les Rois par leurs Lettres Patentes, les Parlements par leurs Arrêts, les Ambassadeurs par leurs négociations, les Evêques & les Cardinaux mêmes par leurs amis.

Qu'il seroit absurde de prétendre que les Tribunaux Séculiers enssent le pouvoir de commencer une instruction criminelle contre un Cardinal, & qu'ils n'eussent pas le pouvoir de l'achever; puisqu'il ne faut pas plus de pouvoir pour juger que pour informer, & que celui qui peut saire une informer.

instruction, peut aussi rendre un jugement.

Qu'en effet l'exemple du Cardinal de Chatillon, montre qu'on étoit bien persuadé que le Parlement peut juger désinitivement le procès d'un Cardinal, comme celui de tout autre accusé; & que si dans les autres exemples, les choses n'ont pas été portées à cette extrémité, c'est à l'égard du Cardinal Ballue, pour la difficulté de convenir avec le Pape de la forme de l'instruction; à l'égard du Cardinal de Guise, parce que le Roi seul le condamna, & le sit mourir par un acte de puissance absolue; à l'égard du Cardinal de Bourbon, parce que Henri III voulut seulement le mettre hors d'état de nuire, & non pas lui faire faire son procès; à l'égard du Cardinal de Plaisance, parce que le décret déserné contre lui, étoit plûtôt une menace, & une protestation contre tout ce qu'il pourroit faire, que le commencement d'une véritable & sérieuse procédure; à l'égard du Cardinal

de Sourdis, pour des raisons qui ne sont pas connues, & à l'égard du Cardinal de Retz, pour des raisons qui ne le sont que trop, mais qui ne portent aucune atteinte à l'autorité Royale.

Ainsi de tous ces saits bien discutés, il n'y en a aucun qui soit contraire au droit du Roi, & il y en a qui lui sont savorables, & par conséquent les regles générales que l'on a établies dans les deux premieres parties de ce Mémoire, subsistent en leur entier à l'égard des Cardinaux, comme à l'égard des autres Sujets du Roi.

### X V.

On a différé jusqu'ici de répondre à une objection que l'on peut tirer du Concordat en faveur des Cardinaux. Il y dit que les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, qui travaillent continuellement pour l'Eglise Universelle, & les Officiers du Pape exerçant actuellement leurs fonctions, ne sont point compris dans le Decret, par lequel le Pape s'oblige à donner toujours aux François des Juges dans le Royaume.

Mais,

- 1°. Cette disposition ne regarde que les affaires Ecclésiastiques, dans lesquelles seules le Pape peut recevoir des appellations, & nommer des Commissaires pour les juger dans le Royaume; ainsi elle n'a aucune application aux matieres temporelles, & elle en a encore moins aux crimes de lèze-Majesté.
- 2°. Cette exception n'a lieu, suivant les termes mêmes du Concordat, qu'en faveur de ceux qui travaillent continuellement pour l'Eglise Universelle: Qui continuò pro Universali Ecclesia laborant, c'est-à-dire, qui résident à Rome, qui entrent dans les Congrégations, qui assistent aux Consistoires, en un mot, qui exercent actuellement leurs fonctions, comme le Concordat le marque à l'égard des Ossiciers de la Cour de Rome, Ossicia sua actu exercentes. Si les Cardinaux qui sont en cet état, commettent quelques sautes dans

le Ministère que le Pape leur confie, il est sans difficulté qu'ils sont soumis à sa Jurisdiction; mais il n'en est pas de même à l'égard de ceux qui font leur demeure en France, car s'ils y commettent des crimes, leur procès leur doit être fait pour le délit commun par leur Supérieur Ecclésiastique, & pour le cas privilégié par le Juge Royal. C'est l'usage du Royaume, non-seulement quand ils sont désérés pour crime de lèze-Majesté, mais même quand ils sont accusés d'un autre crime.

M. Nouet le perc.

C'est ainsi que s'explique sur cette matiere un sage & sçavant Avocat, qui étoit regardé, il n'y a pas long-temps, comme l'oracle des matieres Ecclésiastiques; & ce qu'il y a de plus digne de remarque, c'est qu'il parle ainsi dans des Mémoires qu'il avoit faits pour lui-même, sans aucune autre vue que celle de la régle & de la vérité.

### X V I.

On ne s'est point étendu, dans ce Mémoire, sur toutes les raisons tirées de l'intérêt des Rois, & de l'utilité publique, qui appuient infiniment le droit des Princes en cette matiere, & qui suffiroient presque seules pour l'établir; mais il paru inutile de relever des motifs qui se présentent naturellement à l'esprit, sans le secours de l'étude & de la réflexion. Il n'y a personne qui ne saissiffe d'abord ces considérations; mais c'est surtout aux Princes qu'il appartient de peser avec des vues supérieures, si ce que les Souverains doivent à leur Etat, à leur Couronne, à eux-mêmes, leur permet de souffrir qu'une entreprise comme celle du Cardinal Ballue, qui tendoit à mettre tout le Royaume en combustion, qu'un attentat comme celui du Cardinal de Guise, qui ne prétendoit pas moins que de détrôner Henri III, & de mettre la Couronne de France sur la tête du Duc de Guise son frere, qu'une action même comme celle du Cardinal de Sourdis, qui force le Palais de la Justice, & la sûreté des prisons, enléve un criminel condamné par un Parlement, tue le Geolier qui garde ce condamné, & fait ensuite trophée de son crime, demeurent sans punition, ou ne soient punis, qu'autant qu'il plaît à un Prince étranger, qui peut avoir des intérêts opposés à ceux du Souverain, & qui voudra toujours jouir du spectacle de voir un Monarque humilié devant lui, & obligé de lui demander justice contre son Sujet; trop heureux, si après bien des longueurs affectées, il obtient enfin que des crimes dignes du supplice le plus rigoureux, soient expiés par quelques pénitences canoniques, ou tout au plus par la privation d'une dignité qui aura toujours servis d'asyle au coupable.

1700.

## QUATRIEME PARTIE.

Où l'on examine si un Cardinal François qui est Evêque d'un Diocèse étranger, par une suite de cette dignité, peut, sous prétexte de cette qualité, être exempt de la Jurisdiction du Roi, pour un crime de lèze-Majesté commis dans le Royaume.

ETTE question ne mérite presque pas d'être proposée, après tout ce qui a été établi dans la feconde & dans la troisiéme partie de ce Mémoire, où l'on a fait voir que ni les Evêques, ni les Cardinaux n'étoient exempts de la Jurisdiction de leur Prince naturel en matiere de crimes, & furtout de crime de lèze-Majesté.

Ce ne peut donc point être, précisément comme Evêque, qu'un Cardinal du nombre des sept qui deviennent Evêques; par une suite de leur dignité, peut alléguer cette exemption prétendue; mais ce qu'il ne sçauroit faire comme Evêque, le pourra-t-il faire comme Evêque d'un Diocèfe étrange.

A la vérité, s'il s'agissoit d'une faute commise dans les fonctions de son Episcopat, le Pape seul pourroit en être Juge; mais dès le moment qu'il s'agit d'un crime commis en France, & qui n'a aucun rapport à ses fonctions d'Evêque, l'Episcopat ne peut lui donner plus de privilége que la dignité de Cardinal: l'une & l'autre l'attachent, à la vérité,

à une Eglise étrangere, & le soumettent au Pape d'une maniere particuliere; mais ces deux engagements, comme on l'a dit ailleurs, ne le dispensent point de la sidélité inviolable qu'il doit au Prince dont il est né le sujet. La qualité d'Evêque étranger n'essace pas plus le droit naturel que celle de Cardinal; ainsi cette question est précisément la même sous un autre titre, que celle qu'on a traitée dans la troisséme partie de ce Mémoire, lorsqu'on a comparé les devoirs du Sujet avec ceux du Cardinal; & si on la fait entrer dans le plan général de ce Mémoire, c'est moins par nécessité, que pour ne rien omettre, puisqu'elle se décide précisément par les mêmes principes que la question qui naît de la qualité de Cardinal.

On croit donc pouvoir conclure d'un Mémoire qui a excédé de beaucoup la mesure dans laquelle on avoit d'abord

espéré de le renfermer.

Que si la simple qualité d'Ecclésiastique, à laquelle néanmoins le privilége Clérical, s'il étoit aussi étendu que la Cour de Rome le prétend, devroit être attaché, n'emporte aucune exemption de la Jurisdiction des Princes en matiere criminelle dans tout ce qui intéresse l'ordre, la tranquillité, & la sûreté publique.

Que les Evêques n'ont rien qui les distingue en ce point des Ecclésiastiques du second Ordre, & que le droit & le

fait sont également d'accord sur ce point.

Que les Cardinaux, soit qu'on les considere dans leur état éccléssastique, soit qu'on les envisage dans leur état politique, ne peuvent aspirer à une exemption, que les maximes & les usages de la France ne leur resusent pas moins qu'aux

Evêques.

Qu'enfin, la dignité d'Evêque d'un Diocèse étranger, n'ajoute rien aux raisons que l'on peut tirer de celle de Cardinal, & que par conséquent, de quelque côté que l'on considere le Cardinal, au sujet duquel ce Mémoire a été fait, il est également soumis à la puissance & à la justice du Roi.

# PRÉCIS DU MÉMOIRE

Sur la Jurisdiction Royale \*.

S I la nature n'a point fait naître un Cardinal indépendant de l'autorité du Roi, la Religion ne le foustrait pas da-

vantage à la puissance de son Prince.

De quelque privilége que la Cour de Rome ait voulu flatter les Ecclésiastiques pour se les assujettir entiérement, le droit est certainement du côté des Princes, soit que l'on considere que les Ecclésiastiques ne cessent pas d'être hommes & citoyens en devenant Ecclésiastiques, soit que l'on examine la nature de la puissance Séculiere, qui seroit imparsaite si elle n'étoit pas universelle, par rapport à la fin pour laquelle elle est établie, & qui ne se sussippose de demander la punition d'un de ses sujets à une autre Puissance.

Si le droit naturel est pour les Princes, il n'y a que le Droit Divin qui ait pu y déroger; & ce Droit Divin ne peut se trou-

ver que dans l'ancienne ou dans la nouvelle Loi.

Or, ni l'une ni l'autre ne donnent aucune atteinte au pouvoir des Princes sur les Ecclésiastiques dans les matieres tem-

porelles.

Au contraire l'une & l'autre le confirment, & sur-tout la Loi nouvelle, la doctrine & l'exemple de Jesus-Christ, la conduite des Apôtres, les maximes qu'ils ont enseignées sur l'obéissance due aux Princes, l'interprétation des Peres de l'Eglise, la Tradition la plus pure & la plus ancienne, la soumission des plus grands Evêques, des Patriarches, des Papes mêmes, sont autant de preuves éclatantes qui sont voir que le droit des Princes a plutôt été augmenté que diminué par les principes du Christianisme, & que ce qui n'étoit auparavant qu'un droit humain & naturel, est devenu depuis l'établissement de

Tome V.

<sup>\*</sup> Louis XIV avoit demandé le Mémoire précédent à l'occasion de l'assaire assez connue du Cardinal de B..... Le Prince ayant desiré d'en avoir un Précis, M. d'Aguesseau, alors Procureur Général, le rédigea tel qu'on le donne ici.

la Religion, un Droit Divin, & un précepte positif de la Los nouvelle.

De ces principes, il est aisé de conclure que si l'Eglise a quelque privilége en cette matiere, elle le tient tout entier de la grace & de la protection des Souverains, qu'ils peuvent l'accorder ou ne l'accorder pas, l'étendre, ou le limiter à leur gré, le révoquer, le suspendre, le tempérer comme il leur plaît.

Ainsi l'ont sait sentir les Empereurs Romains, aureurs de ce privilége, soit par les termes dans lesquels ils l'ont accordé, soit par les exceptions, ou les restrictions qu'ils y ont ajoutées, & sur-tout, par la célébre distinction du crime Ecclésiastique, & du crime commun ou purement politique.

L'Eglise a applaudi aux Loix de ces Empereurs, & sur-tout à celles de Justinien, qu'elle a canonisées, pour ainsi dire, en les insérant dans les collections de ses Decrets.

Ces Loix ont survécu à la destinée de l'Empire Romain; la France, sur-tout, les a reçues & observées sous la premiere race de nos Rois, comme l'Eglise l'a reconnu elle-même dans un Concile tenu en ce temps, & comme des Historiens dont le témoignage n'est pas suspect, puisqu'ils étoient Evêques, l'attestent également.

Si dans la suite, & principalement vers la seconde race de nos Rois, la piété des Princes, l'intérêt du Clergé, l'autorité des Evêques qui s'attribuoient jusqu'au droit de déposer les Empereurs, le mauvais usage, si on l'ose dire, que nos Rois avoient introduit de se rendte eux-mèmes accusateurs des Evêques coupables de Lèze-Majesté (ce qui répandoit une suspicion générale sur tous les Tribunaux Séculiers) ont paru ébranler les anciennes maximes, & donner lieu aux défenseurs de la Jurisdiction Ecclésiastique d'en avancer de nouvelles, que les premiers siècles de l'Eglise avoient ignorées; si les sausses Décrétales qu'une imposture trop heureuse sit paroître en ce temps-là, appuyerent & consacrerent en quelque maniere cette nouvelle doctrine; si la témérité des compilareurs des Loix Ecclésiastiques & politiques, alla jusqu'à

altérer & à tronquer les Loix des Empereurs, en les citant d'une maniere infidéle; on a bien-tôt reconnu & la fausseté des principes, & le danger des conséquences de ce privilége abusif: on a senti qu'il tendoit d'un côté, à saire jouir les Clercs d'une impunité pernicieuse à la société, & de l'autre, à les rendre sujets du Pape qui prétendoit s'ériger par-là, une monarchie, même temporelle, sur les Ecclésiastiques répandus dans tous les Etats des Princes Chrétiens.

On s'apperçut donc du piége qu'on avoit tendu à la piété des Princes sous le voile de la Religion. On revint à la sagesse & à la simplicité de l'ancien droit. Ce retour sut marqué par plusieurs traits éclatans, & entr'autres par des Lettres d'abolition qu'un Archevêque de Bourges sut obligé d'obtenir du Roi, pour avoir avancé dans des Statuts Synodaux, que les Clercs ne pouvoient être ni poursuivis, ni punis civilement ou extraordinairement, par un Juge Séculier.

Ainsi on rétablit pleinement la distinction que les Empereurs Romains avoient faite entre le crime Ecclésiastique & le crime politique. Les Papes mêmes furent obligés de donner lieu au rétablissement de cette distinction, en reconnoissant qu'il y avoit certains cas énormes qui faisoient perdre aux coupables le privilége Clérical.

C'est sur-tout au crime de Lèze-Majesté qu'on peut appliquer cette régle, quoique la modération de nos Rois les ait souvent portés à attendre le Jugement du Tribunal Ecclésiastique, avant que de faire condamner dans les Tribunaux Séculiers, les Clercs accusés de ce crime.

Les Evêques n'ont rien qui les distingue en cette matiere, des Ministres d'un ordre inférieur.

C'est une vérité reconnue par ceux mêmes qui sont le plus opposés en ce point à l'autorité des Rois, puisque les principes généraux qu'ils établissent, comprennent les moindres Clercs, comme ceux du premier ordre, & que c'est pour cette raison, qu'on a donné au privilége dont il s'agit, le nom de privilége Clérical.

Aussi les Princes se sont toujours maintenus dans la possessiona V u ij

1700.

de connoître des crimes commis par les Evêques, comme de ceux qui avoient été commis par d'autres Ecclésiastiques.

On peut rapporter les preuves de cette possession à quatre

temps principaux.

Le premier, depuis la venue de Jesus-Christ, jusqu'au régne des ensans de Constantin.

Le second, depuis ce régne jusqu'au commencement de

la seconde Race de nos Rois.

La troisième, depuis la seconde Race, jusques vers le commencement de la troisième.

Et le dernier, depuis la troisiéme Race, jusques à présent.

De ces quatre temps, le troisième seul est douteux, à cause des mauvaises maximes qui commencerent à s'introduire alors, sur l'autorité des Princes, & sur celle du

Pape.

On trouve dans les trois autres des preuves certaines du droit des Princes. Plusieurs exemples d'Evêques, de Patriarches, de Papes mêmes, jugés par les Empereurs, ou par les Tribunaux Séculiers, l'établissent; les exemples mêmes des jugemens Ecclésiastiques rendus sur des crimes publics dans ces deux premiers temps, la consirment, puisqu'on vois que c'est par l'autorité des Princes que les Evêques en ont été établis Juges.

Sans parler de tout ce qui s'est passé sous les Empereurs Romains, & sous les deux premieres Races de nos Rois, on trouve près de vingt exemples d'Evêques accusés dans des Tribunaux Séculiers, six ou sept Evêques condamnés à des peines légéres, à la vérité, mais qui ne prouvent pas moins pour cela, l'autorité légitime de la Puissance qui les condamnoit.

S'il y a plusieurs procès criminels commencés contre des Evêques qui n'ayent pas été suivis d'un jugement définitif, la religion des Princes, la conjoncture des temps, les prétentions des Papes, par rapport aux jugemens canoniques qui retardoient les jugemens Séculiers, parce qu'ils devoient les

précéder, en ont été les principales causes, sans qu'on en puisse tirer aucune conséquence contre le droit incontestable des Rois.

Si l'on passe de la personne des Evêques à celle des Cardinaux, le privilége des derniers ne paroîtra pas mieux établi que celui des premiers.

On ne peut les considérer que comme Ministres de l'Eglise;

ou comme Ministres d'un Prince étranger.

Si on les envisage dans leur état Ecclésiastique, ils ne sont que Diacres, Prêtres, ou Evêques, & par conséquent ils ne peuvent de droit avoir de plus grand privilége que ceux qui font dans le même degré de la Hiérarchie. L'honneur qu'ils ont d'être confacrés au service de la premiere Eglise, d'être à présent les Electeurs des Papes, & les Conseillers nés du Souverain Pontife, peut bien les distinguer dans l'ordre de la puissance Ecclésiastique, mais non pas les soustraire à une puissance d'un autre genre, c'est-à-dire, à l'autorité temporelle des Rois; & quelqu'élevés qu'ils foient, peuvent-ils prétendre avoir plus de privilége que le Pape même, qui tant qu'il n'a pas réuni la qualité de Prince temporel à celle de Chef de l'Eglise, a été soumis à la Puissance des Empereurs.

Si on les considére dans leur état politique comme Ministres d'un Prince étranger, l'engagement qu'ils contractent avec lui n'étant que d'un droit purement civil & positif, ne peut rompre les nœuds naturels & indissolubles qui attachent un sujet à son Souverain ; toute autre obligation doit céder à ce premier devoir : souvent & presque toujours, ce que les Cardinaux doivent au Roi, n'est point incompatible avec ce qu'ils doivent au Pape; mais si ces deux engagemens se trouvent contraires, celui que Dieu même a formé, doit l'empor-

ter sur celui qui est l'ouvrage de l'homme.

Ainsi le supposerent autresois nos Peres, lorsqu'ils faisoienz jurer aux Cardinaux de revenir de Rome, ausli-tôt que le Roi les rappelleroit auprès de lui.

Ainsi le Parlement l'a-t-il encore déclaré de nos jours,

lorsqu'il reçut le Procureur Général appellant d'une Bulle d'Innocent X, qui défendoit aux Cardinaux de sortir de l'Etat Eccléfiastique, sans la permission du Pape.

> Ainsi l'ont souvent reconnu les Papes mêmes, lorsqu'ils ont supposé qu'un Cardinal pouvoit commettre un crime de Lèze-Majesté, contre son Prince naturel, & par conséquent qu'il ne cessoit point d'être sujet, pour devenir celui du Pape; car il n'y a qu'un sujet qui puisse commettre un crime de Leze-Majesté.

> Il ne faut donc pas s'étonner après cela, si depuis même que les Cardinaux sont parvenus au point de grandeurs où nous les voyons aujourd'hui, on n'a point douté en France que le Roi ne fût en droit de leur faire faire leur procès, lorsqu'ils commettoienr un crime, & sur-tout un crime de Lèze-Majesté.

Le Cardinal de Constance, sur accusé sous Louis XI, &

condamné à une amende.

Le Cardinal Ballue fut accusé & arrêté prisonnier sous le même Prince. Dans toute négociation qui se passa, sur ce sujet, entre le Pape & le Roi, la France soutint hautement les mêmes maximes qu'elle soutient encore aujourd'hui, le pouvoir suprême des Rois dans les matieres temporelles, établi par le Droit divin, tant sur les Ecclésiastiques de quelque état qu'ils soient, que sur les Laïcs, la distinction du délit commun, & du cas privilégié, déja si ancienne dans le Royaume, qu'on ne se souvenoit point d'avoir jamais vu pratiquer le contraire; enfin l'atrocité du crime de Lèze-Majesté, qui fait cesser toute exemption, & tout privilége.

Le Cardinal de Châtillon fut non-seulement accusé, mais condamné sous le régne de Charles IX, par un Arrêt célébre du Parlement, & si la peine ne paroît pas répondre au titre de l'accusation; il n'en saut accuser, suivant toutes les apparences, que la conjoncture du temps dans lequel l'Arrêt sut rendu; mais la compétence du Tribunal n'en est pas moins

bien établie.

La mort du Cardinal de Guise, & la détention du Car-

dinal de Bourbon sous Henri III, donnerent occasion d'examiner à fond cette matiere; & trois grands Prélats, le Cardinal de Joyeuse, le Cardinal d'Ossat, l'Evêque du Mans, justifierent la conduite d'Henri III, par des principes qui sont encore plus véritables, quand on les a applique à une accusation instruite dans toutes les formes.

Le Cardinal de Sourdis décreté de prife de corps par le Parlement de Bordeaux sous les yeux de Louis XIII, & avec l'approbation expresse de ce Prince; enfin le Cardinal de Retz accusé par ordre du Roi, en vertu d'une commission adressée au Parlement, sont autant d'exemples qui prouvent la possession de nos Rois & de nos Magistrats sous leur autorité.

Si des considérations de politique, si des raisons d'Etat & souvent des conseils inspirés par des intérêts particuliers, ont suspendu quelquesois ces grandes & importantes assaires, l'autorité du Roi, n'y a soussert aucun préjudice; puisqu'après tout, il ne faut pas être moins compétent pour instruire un procès que pour le juger, & pour décreter un coupable, que pour le condamner.

Ainsi la qualité de Cardinal n'essagant point les engagemens naturels, y ajoute encore ceux de la reconnoissance; & un Cardinal qui viole les uns & les autres, mérite d'être pourfuivi, & comme rebelle à l'égard de son Prince, & comme

ingrat à l'égard de son bienfaiteur.

Si la place qu'il tient dans le Sacré Collége lui attribue, outre cela, la qualité d'Evêque d'un Diocèse étranger, cette qualité ne peut lui donner un privilége plus grand que la dignité même de Cardinal; à la vérité, s'il commettoit une faute comme Evêque d'Albano ou d'Ostie, il n'auroit que le Pape pour juge; mais dès le moment qu'il s'agit d'un crime de Lèze-Majesté commis dans le Royaume, le Roi seul peut venger Sa Majesté méprisée; & il aviliroit ce caractere auguste qu'il n'a reçu que de Dieu, s'il étoit obligé d'aller demander justice contre un sujet insidéle, à un Prince étranger.

## MEMOIRE

Sur le Droit de Joyeux Avénement à la Couronne, fur l'Eglise Métropolitaine de Cambray, & les Eglises d'Arras & de Saint-Omer.

T E Roi peut avoir deux titres différens pour exercer le

Droit de Joyeux Avénement sur cette Eglise.

L'un, comme Roi de France, en regardant cette Eglise comme unie & consondue avec le reste du Royaume dans lequel le Droit de Joyeux Avénement est universellement reçu,

L'autre, comme exerçant la même souveraineté sur cette Eglise, que l'Empereur y exerçoit autresois, & pouvant y jouir du Droit des premieres prieres, auquel il est censé avoir

été subrogé par la conquête de Cambray.

Ainsi double Droit à considérer dans la personne du Roi, l'un, que l'on peut appeller le Droit Royal; l'autre, qui peut être qualissé Droit Impérial: double Droit qui sorme les deux questions principales qu'il s'agit de décider.

## PREMIERE QUESTION.

### Droit Royal.

Cette premiere question en fait naître deux autres ; car pour la bien approfondir, il paroît nécessaire d'examiner,

1°. Quelle est l'origine de la nature de ce Droit, considéré en lui-même, tel qu'il s'exerce sur les Eglises de l'ancien Royaume.

2°. Si ce droit peut être étendu aux Eglises des Provinces nouvellement conquises, & réunies ou unies à la Cou-

PREMIER

### DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 345

### PREMIER POINT.

Origine & nature du Droit de Joyeux Avénement dans les terres de l'ancienne domination du Roi.

Quoique l'on joigne dans un même article, ce qui regarde l'origine & la nature de ce droit, à cause de la grande assinité qui est entre ces deux choses; il est nécessaire néanmoins de les envisager d'abord séparément. Pour discuter plus exactement cette matiere, on commencera par ce qui regarde l'origine.

On peut examiner trois choses sur cette origine.

- 1°. Si elle est fondée sur un titre émané de la puissance du Pape, comme un indult semblable à ceux que nos Rois ont eus des souverains Pontises pour d'autres genres de collations.
- 2°. Si elle n'a d'autre titre qu'une longue possession & le consentement des Eglises.

3°. Quels font les motifs & les fondemens de cette ancienne possession.

Quelques-uns de nos Auteurs, peu instruits de la véritable origine du Droit de Joyeux Avénement, ou prévenus par la lecture des Docteurs ultramontains, ont cru que nos Rois en jouissoient en vertu d'un indult du Pape; & du Tillet même, quoique plus versé qu'aucun autre dans les antiquités de la Jurisprudence Françoise, a rapporté l'origine de ce Droit, à l'indult que le Pape Clément VI accorda au Roi Philippe de Valois, & par lequel il lui permit, pour une sois seulement, & par droit des premieres prieres, de mettre un Religieux & une Religieuse dans chaque Abbaye & Prieuré conventuel du Royaume.

D'autres remontent encore plus haut, & voulant toujours chercher l'origine du Droit de Joyeux Avénement dans la volonté & dans la concession gracieuse des Souverains Pontifes, sont descendre ce Droit d'une Bulle du Pape Bonisace

Tome V,  $X \times Y$ 

VIII, qui permet au Roi Philippe le Bel, de placer à son choix, un sujet capable dans chaque Eglise Cathédrale ou Collégiale de son Royaume.

On veut encore rapporter à ce Droit le privilége que C'ément VII, prodigue de ses graces pour assurer son autorité dans un tems de Schisme, donna à Charles VI pour son joyeux avénement à Avignon, de nommer à deux Prébendes de chaque Eglise Cathédrale ou Collégiale de son Royaume, voulant même que les graces du Roi fussent préférées aux réserves du Saint Siége.

Il seroit inutile d'ajouter à l'énumération de ces priviléges, l'indult que le Pape Innocent VI accorda au Roi Jean, pour conférer trente Prébendes dans les Eglises Cathédrales ou Collégiales de ses Etats, parce qu'il est évident, qu'un privilége si limité ne peut avoir aucun rapport avec le Droit de Joyeux Avénement.

A l'égard des trois autres, les conjectures des Auteurs qui veulent y trouver l'origine de ce Droit, peuvent être un peu plus spécieuses, mais elles ne paroissent pas mieux fondées.

On pourroit dire d'abord, qu'il n'est pas vraisemblable que le Droit de Joyeux Avénement soit fondé sur une concession du Pape, parce qu'il paroît par le récit de quelques Historiens, que nos Rois n'ont pas voulu recevoir de pareilles graces, si l'on en croit Thomas de Wassingham, de hypodigmate Neustriæ. Un Clerc qui revenoit de Rome, ayant apporté à Louis le jeune, une Bulle du Pape qui lui donnoit le droit de conférer une Prébende dans chaque Eglise Cathédrale de son Royaume, avec les fruits échus pendant la vacance; ce Prince Vid. Vanes- sit aussi-tôt jetter cette Bulle dans le seu, disant qu'il aimoit mieux la brûler dans ce monde, que de brûler pour elle dans l'autre; enfin le Chancelier Broymard raconte un fait semblable de S. Louis, qui dit à son Ambassadeur, au sujet d'un pareil privilege qu'il lui apportoit de Rome: je vous loue d'avoir bien fait mes affaires, mais je ne vous loue pas de m'avoir apporté un tel privilége, parce que je sens avec combien de danger, & pour mon

pen, tom. 1. p. 95.

DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 347 ame, & pour mon Royaume, je le recevrois, après quoi il le fit mettre dans le feu.

Mais ces Princes ont eu des Succeffeurs moins scrupuleux, qui n'ont pas fait disticulté de recevoir de pareilles graces des Papes. Cette premiere réslexion n'est pas suffisante, & ne nous dispense point d'examiner les trois Priviléges accordés à trois de nos Rois en cette matiere, par les Souverains Pontifes.

Pour commencer par le plus ancien, c'est-à-dire, par celui de Bonisace VIII, outre qu'on verra dans la suite, que nos Rois étoient en possession du Droit de Joyeux Avénement longtemps avant la Bulle de ce Pape, il est aisé de se convaincre qu'elle ne regarde en aucune maniere, le Droit de Joyeux Avénement.

1°. L'intention du Pape en accordant ce Privilége au Roi Philippe le Bel, étoit, comme il le marqua lui-même dans la suite, que ce Prince pût faire licitement ce qu'il faisoit illicitement, volumus ut Rex faciat licitè, quod facit illicitè (a), paroles qu'on ne peut rapporter naturellement qu'à la célebre querelle de Bonisace VIII avec Philippe le Bel sur la Régale; & cette conjecture est d'autant plus vraisemblable, qu'on ne voit point qu'il y ait jamais eu aucun dissérend entre ce Pape & ce Prince, sur ce qui regarde le Joyeux Avénement; ainsi rapporter le Privilége de Bonisace VIII à ce Droit, au lieu de le rapporter à la Régale, c'est supposer que le Pape a voulu remédier à un mal dont il ne se plaignoit point, & dont il ne pouvoit plus même se plaindre, ( puisque Philippe le Bel assis depuis longtemps sur le Trône dans le temps de cette querelle, avoit sans doute consom-

Ххij

<sup>(</sup>a) Ce qui peut néanmoins en faire douter, est que la querelle de la Régale ne paroît avoir commencé que vers l'année 1301; au lieu que, suivant Raynaldus, la Bulle de Bonisace VIII est de l'année 1297; mais on peut dire qu'avant la querelle même, ce Pape, qui étoit fort opposé aux collations des Laïques, a voulu accorder cette grace au Roi, pour l'engager plus sacilement dans la suite à renoncer au droit de Régale, & en esset, ce suit après le commencement de la querelle sur la Régale, que le Pape dit ces paroles, en reprochant au Roi la grace qu'il lui avoit saite, volumus ut Rex saciat licité, quod sacit illicité. Voy. l'Hist, de l'Université, t. 4, p. 52.

348

mé son Droit de Joyeux Avénement, supposé qu'il l'ait exercé, ) au lieu de remédier au mal dont il se plaignoit, c'est-àdire, à l'exercice de la Régale qui se renouvelloit tous les

jours à ses yeux. Il est vrai que par ce privilége, le Roi n'acquéroit que la collation d'une Prébende dans chaque Eglise Cathédrale ou Collégiale, & que par-là ce Droit auroit été plus conforme à celui du joyeux avénement, que celui de la Régale, par lequel le Roi peut conférer plusieurs Prébendes dans chaque Eglise; c'est la principale raison de ceux qui rapportent cette Bulle au Droit de Joyeux Avénement. Mais bien loin que cette espece de conformité doive faire présumer qu'il fût question dans la Bulle de Boniface VIII, du Droit de Joyeux Avénement; c'est ce qui prouve au contraire, qu'il s'agissoit du Droit de Régale. On ne présumera pas sans doute, que Boniface VIII qui avoit tant d'horreur pour les collations des Laïcs, eût voulu amplifier & étendre le Droit du Roi; c'est cependant ce qu'il auroit fait, si l'on suppose que sa Bulle regarde le Droit de Joyeux Avénement, puisqu'au lieu que ce Droit n'a lieu que dans les Eglises dont les Prébendes sont à la collation de l'Evêque, le Privilége de Boniface VIII s'étendoit à toutes les Eglises Cathédrales ou Collégiales; & au lieu que le Roi ne pouvoit exercer qu'une fois, le Droit de Joyeux Avénement, la réserve établie par la Bulle, sembloit affecter perpétuellement une Prébende à la collation du Roi. Mais si l'on suppose au contraire, que cette Bulle regardoit la Régale, alors il sera vrai de dire qu'elle restreignoit ce Droit, & qu'elle le rensermoit dans des bornes plus étroites; ce qui étant bien plus vraisemblable & plus conforme au caractère & à l'inclination de Boniface VIII, on ne peut guères douter que son intention n'ait été de substituer cet indult au Droit de Régale, & de contenter le Roi par une espéce de dédommagement & de compenfation qu'il lui accordoit.

2°. Si l'on donne une autre interprétation à cette Bulle, on ne pourra plus comprendre ce que le Pape pouvoit gagner

DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 349 par ce tempérament ; il augmentoit par-là le Droit de Joyeux Avénement; il ne touchoit point au Droit de Régale, si l'on suppose avec ceux qui sont dans cette opinion, que ce privilege n'y avoit aucun rapport : ainsi le Roi auroit tout gagné par ce titre, & n'auroit rien perdu; c'est ce qu'il est impossible de rendre vraisemblable à tous ceux qui connoissent le génie & le caractère du Pape Boniface VIII; & si cela avoit été ainsi, comment ce Pape auroit-il jamais pû croire, & comment auroit-il pû dire, qu'il mettoit le Roi en état de faire légitimement ce que ce Prince avoit fait jusques-là illégitimement? ut Rex faciat licité, quod facit illicité, puisque la Régale auroit toujours subsisté en son entier, & par conséquent, que suivant les principes du Pape, le Roi auroit toujours continué de donner des collations illicites, comme il lui reprochoit de l'avoir fait jusqu'alors.

3°. On ne voit point d'ailleurs que cet indult de Boniface VIII sût perpétuel, & qu'il dût passer aux Successeurs de Philippe le Bel. Ils ne l'ont même jamais prétendu; aucun Roi n'a allégué ce titre pour continuer de jouir du Droit de Joyeux Avénement. Les Successeurs de Philippe le Bel ont même obtenu d'autres indults dans la suite, comme le Roi Jean, pour conférer jusqu'à trente Prébendes, & Charles VII, pour en conférer deux dans chaque Chapitre: indults qui auroient dérogé en quelque sorte à leur droit, s'ils avoient reçu d'un Pape antérieur, la faculté de disposer d'une Prébende dans chaque Chapitre, puisqu'ils auroient reconnu par-là qu'ils avoient besoin d'un nouveau titre, à moins qu'ils n'eussent pris la précaution de faire une réserve de leur ancien droit, ce qu'on ne

voit point qu'ils ayent fait. Le privilége de Philippes de Valois mérite encore moins

d'examen, puisqu'il ne regardoit que les Monastères, & qu'il étoit limité à une fois seulement; on ne peut y trouver un fondement solide, pour sixer à cette époque l'origine du Droit

de Joyeux Avénement.

Enfin le droit que Clément VII accorda au Roi Charles VI, de donner deux Prébendes dans chaque Chapitre, n'étoit

encore qu'un privilége personnel qui devoit se consommer par la concession de ces deux Prébendes: & Froissard, qui rapporte ce sait, marque bien que ce sut à l'occasion du Joyeux Avénement de Charles VI à Avignon, que ce droit lui sut accordé; mais il ne dit point que ce sut à cause de son Joyeux Avénement à la Couronne qu'il portoit depuis neus ans ou environ, quand le Pape lui sit cette grace; & le même Pape en ayant usé presque de même à l'égard de plusieurs autres Princes qui vinrent le saluer à Avignon, & qu'il vouloit s'attacher aux dépens de l'Eglise, on ne trouve rien dans ce sait que de personnel & de passager, rien par conséquent qui ait pû établir pour toujours le Droit de Joyeux Avénement.

On ne peut donc s'empêcher de reconnoître que nos Rois ne sont nullement redevables de ce droit à la libéralité du Saint Siége, & qu'il doit par conséquent avoir une autre origine.

Mais quelle est cette origine? Il n'en paroît pas d'autre d'abord que la possession du Roi & le consentement des Eglises: mais en même-temps il faut convenir que le commencement de cette possession est obscur, & que pendant plusieurs siècles les preuves en sont rares & peu suivies.

La plus ancienne de toutes, est celle qui se trouve dans un Arrêt de l'année 1274, qui oblige les Religieux de Coucy à recevoir une Demoiselle qui avoit la nomination du Roi.

On peut faire deux remarques importantes sur cet Arrêt.

L'une, que le fond du droit n'étoit pas contesté par ces Religieuses, elles ne prétendoient se dispenser de désérer à la nomination du Roi, que parce que l'Abbaye se trouvoit alors vacante, dicentes quod Abbatissa carebant.

L'autre, que l'énonciation de cet Arrêt, plus importante encore que sa décision, sait voir que l'origine du Droit de Joyeux Avénement, remonte bien plus haut que la date de l'Arrêt. Il y est dit que le Roi usant de son droit propre au commencement de son regne, & après son couronnement, peut mattre dans chaque Abbaye d'hommes un Religieux, & dans

DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE.

chaque Abbaye de filles une Religieuse, pourvu que ce soit une Abbaye qui soit en sa garde.

Cum Dominus Rex utendo jure suo proprio in principio sui regiminis, post suam coronationem in Abbatiâ sui regni de guardia sua, possit ponere, videlicet in Monasterio Monachorum unum Monachum, in Monasterio Monialium unam Monialem, &c.

En réunissant trois choses qu'on peut distinguer dans cette énonciation, l'une que le Roi exerce cette faculté, usant de son droit propre, l'autre, qu'il l'exerce au commencement de son regne, & la derniere enfin, qu'il l'exerce dans les Abbayes qui sont en sa garde; on peut se former une idée assez juste de l'origine du Droit de Joyeux Avénement, surtout si l'on y joint encore un autre droit de la Couronne, qui est celui de serment de sidélité.

On ne sçauroit envisager ces quatre choses ainsi réunies, sans y appercevoir des vestiges du droit séodal, qui, suivant toutes les apparences, a donné la naissance au Droit de Joyeux Avénement, comme tous ceux qui sont bien instruits des antiquités Françoises, sçavent qu'il l'a donnée au droit de Régale.

- 1°. Ce n'est point par un pouvoir emprunté ou émané d'une puissance étrangere, c'est comme usant de son droit propre, que le Roi exerce celui de Joyeux Avénement: termes remarquables qui font voir que ce droit est regardé comme une espece de droit temporel & domanial, ou droit de souveraineté, puisqu'il n'y a qu'un droit de cette nature qui puisse être appellé le droit propre du Roi.
- 2°. C'est un droit qu'il exerce dans les Abbayes qui sont en sa garde, mais ce qui restreint l'usage de ce droit, est aussi ce qui le caractérise par les termes de droit propre: on auroit pû entendre un droit de souveraineté, aussi bien qu'un droit féodal; mais la limitation de ce droit aux seules Abbayes qui sont dans la garde du Roi, le détermine à l'espece du droit féodal dont il dérive manises sement, puisqu'il ne s'applique

qu'aux Eglises dont le Roi étoit le Seigneur immédiat.

3°. C'est au commencement de son regne qu'il use de ce droit; & si l'on y joint celui du serment de sidélité, il en use aussi lorsque l'Evêque entre en possession de son Evêché: double prérogative qui exprime parfaitement le caractere du droit féodal, suivant lequel les Vassaux sont obligés de reconnoître leur Seigneur en deux temps, l'un, quand ils commencent à jouir de leur Fief, l'autre, quand ils ont un nouveau Seigneur.

Ainsi par le droit de Régale, pendant la vacance des Siéges, le Roi, comme gardien & tuteur des Eglises, entre en possession des fruits qui lui sont donnés pour sa garde, & confere les bénéfices qui sont censés en faire partie, suivant la maxime des Canonistes mêmes; comme un gardien noble jouit des revenus de son mineur, & dispose des bénéfices qui sont à sa collation ou à sa présentation, & comme le Roi lui-même en use dans les Provinces où la Garde Royale est établie.

Mais lorsque le Siége est rempli, l'Evêque ou l'Abbé devenant l'homme du Roi, & étant obligé de lui rendre l'hommage, qu'on appelle aujourd'hui le serment de fidélité; il devroit, suivant les Loix féodales, s'acquitter du droit de relief envers le Roi, qui, suivant l'usage le plus commun des Fiefs, est la jouissance d'une année; & outre ce droit, il y a un grand nombre de Vassaux qui sont chargés de quelque redevance d'honneur, qui ordinairement est sixée à un présent qui serve à l'usage de la guerre ou de la chasse, exercice ordinaire des Nobles; cela s'appelle Loyaux Aides, en termes de Jurisprudence séodale.

C'étoit d'ailleurs un ancien usage de saire un présent aux Rois pour leur Joyeux Avénement à la Couronne; M. du Cange rapporte sur le mot jucundus adventus, un compte des Trésoriers de France de l'année 1316, où l'on trouve ces mots, pro dono facto Regi ratione jucundi adventûs sui & exer-

citus Flandriæ, 500 lib. Turon.

Les Evêques eux-mêmes, étoient en possession d'exiger

un présent de leurs Vassaux, dans le temps de leur sacre; c'est un des cas marqués par la constitution de Sicile, où les Seigneurs peuvent exiger de loyaux-aydes de leurs hommes, lib. 3. tit. 20. où l'on trouve ces mots: de Prelatis tamen Ecclesiarum statuimus ut in his tantum casibus ab hominibus suis adjutorium petant......pro coronatione sua. Et perfonne n'ignore que les constitutions de Naples & de Sicile sont presque toutes tirées des usages du Royaume de France. Ainsi, comme les Prélats exigeoient un présent temporel de leurs Vassaux, à l'occasion d'une cérémonie purement spirituelle, c'est-à-dire, de leur sacre, il n'est pas surprenant que réciproquement ils se soyent assujettis à faire au Roi une espece de présent ecclésiastique, à l'occasion d'une mutation purement temporelle, c'est-à-dire, de son avénement à la Couronne.

C'est donc pour reconnoître l'assranchissement de tous autres droits, que cette redevance d'honneur, & cette espece de Ioyaux-aydes ecclésiastiques, a été introduite.

Et parce que le devoir des Vassaux les oblige aussi à reconnoître leur nouveau Seigneur, lorsqu'il arrive une mutation
dans le fief dominant, on a voulu que cette reconnoissance
fût aussi accompagnée d'un pareil honneur, que l'Eglise sujette & vassale rend à son nouveau Roi & à son nouveau Seigneur, avec cette différence, que comme c'est l'Eglise entiere
qui s'acquitte alors de ce devoir, & qui entre, pour ainsi
dire, en soi à l'égard du nouveau Souverain, c'est aussi l'Evêché entier, c'est-à-dire, tant l'Evêque que le Chapitre, qui
est chargé du Droit de Joyeux Avénement: au lieu que quand
il s'agit du serment de sidélité, comme il n'y a de mutation
que dans la personne de l'Evêque, sans aucun changement à
l'égard du Chapitre, c'est l'Evêque seul qui est chargé de
cette expectative.

Ainsi, & la Régale, & le Joyeux Avénement, & le serment de fidélité, n'ont tous qu'une même source; ils s'expliquent l'un par l'autre, ils se prêtent un secours mutuel, & c'est même un grand préjugé en saveur de cette conjecture,

Tome V.

de voir que les principes qui distinguent ces droits, comme par exemple, celui de Joyeux Avénement, de celui de ferment de fidélité, sont des suites naturelles & comme des conféquences nécessaires de leur origine féodale.

On peut encore en conclure que ces droits n'ont rien d'odieux, puisque ce n'est qu'une légere marque d'honneur & de déférence que l'Eglise rend au Souverain, & qui est comme un témoignage de sa reconnoissance, pour l'exemption des droits utiles au Roi, & onéreux à ses Sujets, dont les autres Vassaux sont chargés.

Enfin, on peut aussi expliquer par-là, pourquoi Louis le Jeune & Saint Louis, ne voulurent point recevoir des Bulles des Papes, qui leur permettoient de conférer une Prébende dans chaque Eglise Cathédrale de leur Royaume; si ce fait est véritable, il est aisé de concevoir que ces Princes ont rejetté ce privilége,

1°. Parce que c'étoit ajouter une nouvelle servitude à celle

du Droit de Joyeux Avénement.

2°. Parce que ce privilége auroit été plus onéreux à l'Eglise, puisqu'il auroit eu lieu dans tout le Royaume : au lieu que le Joyeux Avénement avoit lieu feulement dans les Eglifes qui étoient dans la garde du Roi.

3°. Parce que ce droit nouveau n'ayant ni les mêmes causes, ni la même faveur que le premier, leur a paru justement intéresser leur conscience, parce qu'il blessoit les droits de l'Eglise sans raison & sans prétexte, sur le seul fondement de

la plénitude de puissance dont le Pape se slatte.

Mais ce seroit abuser de cet exemple, que d'en conclure que les mêmes Princes n'ont pas exercé le Droit de Joyeuux Avénement, puisqu'on en pourroit conclure aussi, qu'ils n'ont pas voulu jouir du Droit de Régale, quoique le contraire soit entiérement certain.

De cette notion générale de l'origine du Droit de Joyeux Avénement qui se tire de l'Arrêt de 1274, il faut passer maintenant à la discussion des faits qui prouvent l'exercice de ce droit.

Le plus ancien monument du même droit, après l'Arrêt de

du 5 Juillet 1317, par lesquelles il mande à ses Officiers de faire retenir en plusieurs Monasteres d'Anjou & aux environs, un Moine en chaque Monastere, comme étant chose qui lui appartenoit par droit Royal.

Philippus , Dei gratià , Franciæ & Navarræ Rex , omnibus & singulis Justiciariis regni nostri ad quos præsentes Litteræ pervenerint, Salutem. Cùm nos discretioni & fidelitati carissimi & fidelis hominis Comitis Valesta, Patrui nostri, commiserimus per præsentes, ut in Sančli Nicolai, Sančli Šergii, omnium Sanctorum, de aquarià Andegavensi, de Borgolio in valleya Sancli Mauri suprà Ligerim, de Thiromo de valle secretà & de valle serena Monasteriis & Prioratu singulas personas idoneas quas duxerit eligendas, jure nostro regio faciat recipi in monachos & in fraires, in singulis Monasteriis & Prioratu prædictis, mandamus vobis & vestrûm cuilibet districté præcipimus, quatenus dictorum Monasteriorum & Prioratûs Abbates & Priorem ad recipiendum prædictas personas quas idem Patruus noster ipsis per suas litteras nominabit, ratione prævia compellatis. Dat. Paris. die 3 Julii, anno Domini mil ccc. decimo septimo. Copié sur l'original étant au Trésor des Chartres. Registre coté Valois 2, n°. 37.

Corbin, dans son livre des Droits de Patronage, tom. 2. pag. 326, rapporte un Arrêt tiré entiérement du Registre Olim, par lequel le Droit de Joyeux Avénement sut déclaré appartenir au Roi, dans le Monastere de Beaumont en Rouergue, Monastere qui étoit, à proprement parler, un Chapitre Régulier.

L'Arrêt est du 15 Janvier 1322.

(On voit partout dans l'Arrêt ces mots: Præpositum & Canonicos..... dictum Remundum in Canonicum receperunt.)

On peut faire sur cet Arrêt quelques observations presque semblables à celles qu'on a faites sur celui de 1274.

1°. On y traite ce droit de droit Royal, Cùm Rex locum sibi jure regio debitum in novitate sui regiminis, &c.

### 356 MEMOIRE SUR LE DROIT

2°. On établit le fondement de ce droit sur trois choses; l'une, que ce Chapitre étoit de fondation Royale, Monasterium à nostris sundatum suisse prædecessoribus, & specialiter de Vice-Comite Beterensi à quo causam habemus; l'autre, qu'il étoit dans la garde spéciale du Roi; la derniere, que l'on en avoit usé de la même maniere en cas pareil, eò quòd aliàs in casu consimili suisse alias receptus ob idem.

Mais il est important de remarquer que ces trois motifs qui furent allégués pour le Roi, ne sont annoncés dans l'Arrêt que par alternative; ce qui suppose qu'on croyoit alors qu'un des

trois étoit suffisant pour établir le droit du Roi.

Le Sénéchal de Rhodès ayant été commis pour faire une Enquête sur ces saits, & la preuve s'étant trouvée complette, le Parlement jugea par son Arrêt, intentionem Regiam sufficienter esse probatam, & quòd bona temporalia dicti Monasterii Bellemontis ad manum nostram tamdiu tenebuntur, quàm gratia regia executioni debitè suerit demandata.

Ainsi il paroît clairement par cet Arrêt, 1°. que le Droit de Joyeux Avénement s'étendoit sur les Chapitres Réguliers, comme sur les autres Monasteres; 2°. que ce Droit ne consistoit pas dans de simples prieres, & que le Roi étoit en pos-

session de se saire obéir par saisse du temporel.

On trouve dans le même Auteur un pareil Arrêt rendu le 25 Février 1323, contre l'Abbaye de Beaulieu, où le Roi ayant mis jure suo un homme d'Eglise, l'Abbé & les Religieux ne voulurent le recevoir, 1° parce qu'ils nioient qu'ils tussent de fondation Royale, 2° parce qu'ils prétendoient que le sujet nommé par le Roi étoit vicieux. Corbin, tom. 2. p. 234.

Ainsi le droit n'étoit point contesté à l'égard de toutes les

Eglises de sondation Royale.

Les Registres du Parlement nous fournissent encore dans le .

même siécle des preuves de cette vérité.

On y voit qu'en l'année 1351, le nommé Gilbert ayant été nommé par le Roi pour être reçu dans le Prieuré de Longueville, les Religieux de ce Prieuré prétendirent s'exempter

du Droit de Joyeux Avénement, parce qu'ils soutinrent que c'étoit comme Duc de Normandie, & non pas comme Roi, que le Roi avoit la garde de ce Prieuré; mais comme il sut prouvé par des titres particuliers, que la garde de ce Prieuré avoit toujours appartenu au Roi, ces Religieux surent condamnés, comme ceux de Beaumont & de Beaulieu l'avoient été.

Ce qui se passa en l'année 1353, est encore plus remarquable. Le Chapitre d'Arras & les Administrateurs de l'Hôtel-Dieu de cette Ville, ayant voulu contester le Droit du Roi, le Parlement ordonna qu'il seroit fait preuve des faits qui surent articulés de la part du Procureur Général du Roi; & après les preuves qui en surent rapportées, le Parlement rendit un Arrêt le 11 Février 1353, qui est une espece d'acte de notoriété, par lequel il atteste deux choses également importantes: l'une, que le Roi avoit droit d'établir & de faire recevoir un Religieux dans chaque Abbaye, ou dans chaque Hôtel-Dieu de son Royaume, principalement quand elle étoit de sondation ou de garde Royale, & que le Roi étoit en possession de ce droit; l'autre, que toutes les Eglises Cathédrales étoient dans la garde du Roi.

Enfin, ce qui confirme encore plus que ce droit est un droit Royal, c'est que le Roi de Navarre ayant prétendu, comme Comte de Champagne, jouir de ce droit sur la Léproserie de Saint Lazare de Meaux, le Parlement condamna sa prétention, par un Arrêt de 1318, que Corbin rapporte, tom. 1. chap.

314. pag. 707.

Il faut à présent joindre à toutes ces anciennes preuves la Formule de la nomination que le Roi accorde en ce cas, & qui a été conservée dans le trésor du style de la Chancellerie de France, imprimé à Paris en l'année 1599.

#### TERMES DE LA FORMULE.

Nos locum unius Monachi nobis hâc viá in prædicto Monachterio, ratione Jucundi Adventûs nostri, debitum dilecto nostro

Clerico . . . . . . . pietatis intuitu, contulimus & conferimus. Cette formule est certainement très-ancienne, puisqu'elle regarde les Monasteres, & qu'il est certain que depuis plusieurs siécles, le Roi n'exerce plus le même droit sur les Abbayes, par les raisons qui seront marquées dans la suite; ainsi il faut qu'elle soit antérieure au temps où la possession du Roi a été interrompue.

Mais ce n'est pas seulement l'ancienneté de cette Formule qui la rend recommandable; la principale conféquence qu'on doit en tirer, est qu'il falloit que le droit du Roi fût bien certain & bien reconnu, puisqu'il avoit passé en style, & qu'on en avoit inséré une Formule dans le Protocole de la Chan-

cellerie.

Que si l'on demande comment ce droit exercé, il y a près de cinq cens ans, à l'égard des Abbayes, est aussi établi à l'égard des Evêchés, il est aisé de répondre que les mêmes raisons qui l'ont fait établir dans les unes, l'ont fait aussi recevoir dans les autres: même droit de garde & de protection, même devoir envers le Seigneur féodal & le Roi, même obligation de reconnoissance pour l'exemption des droits dont les autres Vassaux sont chargés.

Si l'on ne trouve pas de préjugé aussi ancien par rapport aux Evêchés, qu'on en trouve par rapport aux Abbayes, c'est apparemment parce que le droit n'a pas été contesté (a), comme il ne l'auroit pas été non plus pour les Abbayes, sans la circonstance singuliere de la vacance de l'Abbaye de Coucy, qui donna lieu aux Religieuses de prétendre que le Droit de Joyeux Avénement ne devoit pas y avoir lieu, & au Parlement d'ordonner que la Demoiselle qui avoit la nomination du Roi, seroit reçue dans le Monassere, mais qu'elle ne prendroit l'habit que quand il y auroit une nouvelle Abbesse.

En un mot, on ne voit point de raisons de dissérence qui puisse distinguer en cette matiere les Evêques, des Abbés;

<sup>(2)</sup> On peut encore observer ici, que si les Abbayes de Beaumont & de Beaulieu s'y sont opposées, ce n'étoit pas par rapport au Droit en lui-même, mais seulement parce qu'elles soutinrent, ou qu'elles n'étoient point de sondation Royale, ou qu'elles n'étoient pas dans la garde du Roi, ou que le sujet n'étoit pas canonique.

ainsi l'on doit présumer que les uns & les autres ont été également soumis à un droit sondé sur des principes qui s'appliquent également aux uns & aux autres.

Ensin on peut ajouter à ces réslexions, que la plûpart des Chapitres ayant été autresois réguliers, la sécularisation qui en a été saite dans la suite, ne peut nuire au droit du Roi, comme on l'a jugé par l'Oblat, sur un Arrêt rapporté dans Peleus, contre le Chapitre d'Aurillac.

Toutes ces présomptions sont d'autant plus fortes, que dans le même temps on voit que les Rois d'Angleterre étoient en possession de nommer aux Evêques & aux Abbés de leur Royaume, un Ecclésiastique (a) qui les obligeoit à pourvoir du premier Bénéfice vacant, ordonnant que les Prélats donneroient une pension à ces Clercs, jusqu'à ce qu'ils leur eussent conféré le Bénésice auquel ils les auroient nommés, usage qui faisoit assez voir que ce n'étoient pas de simples prieres, & que la nomination de ces Rois imposoit une véritable nécessité; c'est pour cela qu'on y joignoit les termes de commandemens à ceux de prieres: Mandantes, rogamus, & qu'on y supposoit toujours que les Evêques étoient obligés d'y déférer, cum vos teneamini, &c. Enfin il paroît que ce droit avoit lieu en Angleterre, tant à l'avénement des Rois à la Couronne, qu'à la promotion des Prélats; & l'on trouve encore plus d'exemples de la seconde espece que de la premiere.

Si l'on joint à cette observation, que les Empereurs d'Allemagne étoient aussi en possession, dans le même siècle, du Droit de Joyeux Avénement, qui s'appelle dans l'Empire le droit des premieres prieres, ensorte que ce droit étoit autresois le droit commun de la plus grande partie de l'Europe: si l'on y ajoute ensin les preuves qui se trouvent dans les siècles

(a) Lettres Patentes d'Edouard I, adressées à l'Evêque de Londres en l'année 1303.

Cim vos, ratione novæ creationis vestræ teneamini, uni de Clericis nostris quem vobis euxerimus nominandum, in quadam pensione annua de camera vestra percipienda, quousque sibi per vos provisum suerit de Ecclesiastico Benesicio competenti, ac dilectum nostrum de Clare vobis nominavimus ad pensionem hujusmodi obtinendam vobis mandantes rogamus, &c. Const. Reg. Ang. pag. 1044, V. etiam, pag. 1045, 1046, 1050, 1117,

postérieurs de l'exercice de ce droit, qu'on y a regardé comme fondé sur une possession immémoriale, on sera aussi convaincu

de sa justice que de son ancienneté.

Mais quoique les preuves qui nous restent de l'exercice de ce droit sur les Evêchés, ne soient pas aussi anciennes que celles qui regardent les Abbayes, elles ne laissent pas néanmoins d'avoir une affez grande antiquité, puisqu'on en trouve des vestiges dès le commencement du régne de Charles VI, Thrésor des dans les Lettres de la Lieutenance Générale données au Duc de Berry au mois de Novembre de l'année 1380, pour commander dans l'Aquitaine, dans le Languedoc, dans le Berry l'Auvergne, où il est dit que le Roi a pouvoir de nommer aux Bénéfices à son Joyeux Avénement à la Couronne.

Chartres , Bery, 2, n. 7.

> Ainsi il paroît que dès ce temps-là le droit s'étendoit aux bénéfices, comme aux places monachales, ce qui est si général, qu'on ne peut pas douter que les canonicats n'y foyent compris.

Les termes de cette commission sont conçus en cette maniere:

Quæcumque beneficia in dictis partibus ad Patronatum, Collationem nostram, seu ratione nostri Jucundi Adventûs, & qualitercumque pertinentia, quomodocumque vacantia, vel vacatura, illis quibus sibi expediens videbitur dandi & conferendi, Monachos & alios viros Ecclesiasticos in Abbatiis Magistros, fratres & pauperes in Xenodochiis & domibus Dei & hospitalibus, more regio & jure adventûs nostri ponendi & ordinandi, & generaliter, &c.

Termes qui donnent la notion la plus complette que l'on puisse avoir du Droit de Joyeux Avénement, & qui fait voir qu'il s'étendoit alors non-seulement aux Monasteres, mais à tous autres Collateurs, même aux Administrateurs des Hôpitaux.

Mais il faut avouer que l'on trouve ensuite un assez grand vuide dans cette possession, & que tout le siècle suivant, c'està-dire, le quinziéme siécle, n'offre aucun acte qui puisse servir à la continuer.

On pourroit, à la vérité, essayer de remplir cette lacune

1700.

par le discours que le premier Président du Parlement tint en l'année 1494 au Cardinal de Léon, lorsqu'il vint prendre congé de la Cour avant que d'aller à Rome. Il paroît par ce discours, que le Roi étoit en usage d'accorder aux Officiers du Parlement, des Mandemens adressés aux Collateurs, pour leur recommander de donner des Bénésices à ces Officiers; mais que ces sortes de Mandemens n'imposoient aucune nécessité, puisque le premier Président dit que les dits Mandemens n'étoient qu'en forme de prieres, & qu'asin que le bien & avancement que le Roi leur faisoit ne leur sût pas inutile, il étoit important que le Pape, en quelque bonne forme, octroyât quelques provisions.

Le sieur Pinsson, dans son Traité des Régales, a inséré des Lettres de Louis XII de l'année 1503, qui sont de cette espéce, & par lesquelles ce Prince prie l'Evêque de Limoges de consérer au sils de M. Chartelier, Conseiller au Parlement, le premier Bénésice qui viendroit à vacquer: on y voit aussi des Lettres de recommandation que le Parlement

joignoit à celles du Roi.

Mais il n'y a gueres d'apparence de rapporter tout cela au droit de Joyeux Avénement, dont ces actes mêmes ne font aucune mention. Il est bien plus vraisemblable que l'indult du Parlement, quoique fondé sur les Bulles d'Eugene IV, & même sur des titres plus anciens, ayant souffert une interruption depuis le Concile de Basse & la Pragmatique, le Parlement éroit réduit à demander au Roi des Lettres de recommandation adressées aux Collateurs, que Pinsson, après d'autres Auteurs, a transformées en Brevets accordés en vertu du Droit de Joyeux Avénement.

S'il falloit suppléer par des conjectures au désaut des actes, il seroit bien plus naturel de tirer un argument pour ce droit de Joyeux Avénement, de ce qui est dit dans la Pragmatique-Sanction, au titre de Electionibus, où l'Assemblée de Bourges déclare qu'il n'y a point d'inconvient que le Roi adresse quelquesois, aliquando, des prieres pour faire élire des Sujets bien méritans, à la dignité d'Evêque.

Tome V.

## 362 MEMOIRE SUR LE DROIT

1700.

La glose de la Pragmatique, aussi-bien que Benedicti, sur le Chapitre Raynutius, in verbo & uxorem nomine Adelaissam, décis. 2, num. 108, observent que le terme aliquandò s'entend d'une sois seulement pendant la vie de chaque Roi.

Ainsi, dans le temps même des élections, le Roi pouvoit user, pour les Evêchés mêmes, du droit des premieres prieres, & cela dans chaque Eglise Cathédrale ou Pontificale de son Royaume, in quâlibet Ecclesià Pontificali regni sui, dit Benedicti. Tel étoit le droit commun de son temps, c'est-à-dire, du quinziéme siècle, comme il le dit expressément dans le même endroit, n°. 80. Est hodie jus commune in Francia, & sic omnibus notum, ut videtis.

Ce droit étoit même tellement reconnu, ajoute cet Auteur, que l'élection d'un autre Sujet que celui qui avoit été recommandé par le Roi, étoit annullée si le Roi s'en plaignoit. Quo prosequente, dit-il, cassabitur electio, sicut Patrono prosequente contemptum cassaretur electio per Episcopum sacta de alio quàm præsentato.

Le droit du Roi étoit donc regardé comme un droit de patronage, dont néanmoins il ne pourroit user qu'une sois en sa vie pour chaque Evêché; ainsi ce droit avoit un si grand rapport & une telle conformité avec le droit de Joyeux Avénement, qu'on peut dire qu'il en renserme la preuve, & que puisque les premieres prieres du Roi étoient reconnues même pour les Evêchés dans le quinziéme siécle, elles avoient lieu, à plus sorte raison, dans le même temps pour les Prébendes.

Enfin si l'on desire dans l'usage de ce siècle quelque preuve plus directe, qui tombe précisément sur les Prébendes, on la trouvera dans les décisions de François Marc, Sénateur du Parlement de Dauphiné, qui écrivoit dès le commencement du seizième siècle, c'est-à-dire, en l'année 1502, comme on le voit dans sa Question 17, où il parle ainsi: Hoc præsenti anno Domini 1502. Ainsi son témoignage remonte jusques dans le quinzième siècle.

Cet Auteur demande dans sa question vingt-quatriéme, si des Lettres du Roi, par lesquelles Benoît de Thonet étoit

nommé à une Prébende d'une Eglise de Dauphiné, à cause du Droit de Joyeux Avénement, pouvoient être exécutées dans cette Province. L'exposé de ces Lettres portoit, selon François Marc, que le Roi avoit droit dans son premier ou Joyeux Avénement, de nommer un Chanoine dans les Eglises Cathédrales ou Collégiales de son Royaume & du Dauphiné: Litteræ regiæ..... fundantur principaliter in quantum ibi narratur Rex in primo seu suo Jucundo Adventu, seu in Regno Franciæ sive in Delphinatu, pro primà vice habere jus nominandi in aliquâ in Ecclesià Cathedrali vel Collegiatà aliquem ut ibi recipiatur in Canonicum, cum expessatione suturæ Præbendæ.

Il est vrai que cet Auteur, jaloux des prétendus priviléges de sa Patrie, est contraire à ces Lettres, & qu'il dit d'abord, que non apparet de isto privilegio aut consuetudine; mais il ajoute aussitôt après, maximè in hâc Patriâ Delphinati; & l'on voit dans la suite que ces objections sont tirées de ce que le Dauphiné a été uni à la Couronne, non accessorie, sed principaliter, & utitur diversis Statutis. Mais comme il ne s'agit ici que de la possession, plutôt que du droit, on ne peut pas douter que le Roi Louis XII & Charles VIII n'ayent cru être en droit d'user de ce privilége, même en Dauphiné; & l'on ne voit pas quel a été l'événement de cette nomination.

Cette même possession est attestée, dans le seiziéme siècle, par un grand nombre d'Auteurs célébres.

Carolus Grassalius, qui vivoit sous François I, met ce droit au nombre des droits Royaux, & dit qu'il s'étendoit à toutes les Eglises & à tous les Monasteres du Royaume.

Rex Franciæ jure alio Regaliæ utitur nedum in Ecclesus Cathedralibus aut Metropolitanis, imo etiam in Abbatialibus seu Monasteriis quæ sunt de Guardia sua & Regalia, ponere unum Monachum, &c.

Le Président Boyer qui vivoit dans le même temps, attessé aussi le même usage, & ajoute que les Rois avoient accoutumé de savoriser les Conseillers au Parlement & au Grand Conseil, de cette expectative, à leur Avénement, & les Evêques leurs

1700.

fui

1700.

sujets, ce qui comprend les deux Droits de Joyeux Avénement & du serment de fidélité.

Rebuffe, contemporain de ces deux Auteurs, prétend, à la vérité, que le Mandataire du Pape doit être préféré au Brévetaire du Roi pour cause de Joyeux Avénement; mais sans examiner si sa décision est bien juste, sa question seule suffit pour faire voir que le Roi étoit alors en pleine possession de ce droit.

Christianissimus Rex Franciæ, resp. 17. in suo Jucundo Adventu destinavit Litteras Canonicis Sancti Romani commendatitias, per quas Rex rogabat Canonicos ut de prima providerint Præbenda Jacobo de Breveriis.

Le Pape en ayant pourvu un autre, Rebusse croit que le Mandataire du Pape, doit être préséré pour deux raisons principales.

1º. Parce que Littera Regia erant Littera Rogatoria, non

afficientes beneficium.

2°. Parce que la Rote avoit décidé quòd Apostolicus præfertur habenti primarias preces à Rege vel Imperatore, quia Imperator, vel Rex habent jus illud ab autoritate Apostolicâ, alioquin jus esset nullum.

Rebuffe vivoit au milieu du seiziéme siécle.

Rouillard, à la fin du même siècle, assure que nos Rois sonz en possession immémoriale de ce droit, que les Cours Souveraines ont quelquesois prononcé des ajournemens personnels contre les Chapitres & Communautés réfractaires, saisses de leur temporel, & mulcles semblables; & il cite en particulier les Arrêts du Grand Conseil de l'an 1577, 1583 & 1587.

Choppin, dans son Traité du Domaine, liv. 3, tit. 13, n. 11, ne parle pas si clairement de ce droit, & il ne traite à proprement parler, que de celui de Joyeuse Entrée qui appartient au Roi, dans quelques Villes où il est en possession de nommer à une Prébende, lorsqu'il y entre pour la premiere sois, comme à Poitiers, à Tours, &c. Mais outre que le silence de Choppin seroit un argument négatif de trop soible conséquence pour en pouvoir rien conclure contre le Roi,

on trouve cette obmission réparée dans ses autres ouvrages, c'est-à-dire, dans celui de Sacra Politia, lib. 1, tit. 7, n°. 31, & ultimo: Princeps pro novo & jucundo adventu habet jus nominandi Canonicum in Ecclessia Cathedrali; & dans son Monasticon, lib. 2, tit. 3, n. 16, où l'on voit qu'il parle de ce droit comme d'un droit certain & reconnu dans le Royaume.

En effet, c'est alors que Henri III en parle comme d'un droit Royal, dans ses Lettres Patentes de l'an 1577, registrées au Grand Conseil. Mais comme Choppin prétend que ces Lettres ne regardent que le droit de Joyeuse Entrée, il est au moins certain que le même Roi, en la même année 1577, donna des Lettres Patentes qui sont dans les Registres du Parlement, pour exempter le Chapitre de Néelle en particulier, du droit de Joyeux Avénement: exemption qui consirme la régle à l'égard des autres Chapitres.

Il n'est pas douteux que sous le régne de Henri IV, ce même droit n'ait été consirmé par plusieurs Arrêts. M. Louet en rapporte un, entr'autres, du mois d'Août 1594, par lequel le Grand Conseil, en consirmant une collation faite par l'Evêque de Paris d'une Prébende de l'Eglise de Notre-Dame, au préjudice du Brévetaire du Roi, parce que ce brevet n'avoit point de decret irritant, ordonne que l'Evêque sera tenu de pourvoir le Brévetaire de la premiere Prébende qui vacquera par mort.

Le Parlement de Paris, lors féant à Tours, rendit un pareil Arrêt contre le Chapitre de Saint Martin de Tours, en l'année 1591. Mais Brodeau prétend qu'il ne s'agissoit que du droit de Joyeuse Entrée.

Louis XIII a non-seulement exercé le même droit, mais il l'a affermi ou expliqué par deux Ordonnances dissérentes.

L'une, est la Déclaration de l'année 1610, portant que le Decret irritant sera à l'avenir employé dans les Brevets de Joyeux Avénement.

On ne parle point ici de la Déclaration du même Roi, de l'année 1612, par laquelle il parut vouloir abolir le Droit de Joyeux Avénement, en déférant aux prieres du Clergé; mais

1700.

1700.

comme cette Déclaration n'a pas été enregistrée, & qu'elle est demeurée sans esset, il est inutile d'en saire mention dans ce Mémoire.

L'autre, est l'Ordonnance de 1629, art. 17, par laquelle le Roi restraint l'usage de son droit aux Eglises Cathédrales seulement.

Louis XIV en a usé de la même maniere; il a mis ce droit au nombre des graces expectatives reçues dans le Royaume par l'art. 17 de la Déclaration sur l'Edit du Contrôle de l'année 1646, ce qui est encore répété dans l'Edit des Insinuations de l'année 1691. A la vérité, par une autre Déclaration de l'année 1646, le feu Roi voulut réduire lui-même son droit aux seules Eglises Cathédrales, & abroger l'usage de la clause irritante.

Mais le Grand Conseil modifia cette Déclaration (a), en ordonnant par l'Arrêt d'enregistrement, que ce droit auroit lieu, même pour les Eglises Collégiales, lorsqu'il y auroit dix Prébendes au moins, outre les dignités; & à l'égard de la clause irritante, qu'il en seroit usé comme par le passé, conformément aux Arrêts de cette Compagnie, dont il faut expliquer ici la Jurisprudence, pour achever tout ce qui regarde l'usage & la possession en cette matiere.

Le Grand Conseil distingue deux cas dissérens, par rapport à la clause irritante. 1°. Ou le Brévetaire s'est contenté de faire signifier en général son brevet à l'Evêque, & en ce cas l'Evêque peut pourvoir un autre sujet de la premiere Prébende qui vient à vacquer, sans que ses provisions soient déclarées nulles & abusives; & le Grand Conseil ordonne seulement en ce cas, que l'Evêque sera tenu de consérer au Brévetaire la premiere Prébende qui viendra à vacquer, sinon de lui payer une pension de la même valeur.

2°. Ou au contraire, le Brévetaire a requis nommément le

<sup>(</sup>a) Le Clergé se plaignit de cette modification par rapport aux Eglises Collégiales, comme on le voit dans le Procès-verbal de l'Assemblée de 1645, pag. 733 & 808. Il obtint des Lettres de Justion adressées au Grand-Conseil, qui sont dans les Mémoires du Clergé, T. 2. pag. mais qui n'ont jamais été envoyées au Grand-Conseil & auxquelles il n'a pas déséré.

bénéfice après sa vacance, avant que l'Evêque y ait pourvu, & en ce cas l'Evêque ne peut le conférer à un autre, & le Grand Conseil maintient définitivement le Brévetaire par le premier Arrêt qui intervient, sans s'arrêter à la collation de l'Evêque.

1700.

Ainsi le Decret irritant est bien reçu, mais avec la distinction que l'on vient de marquer, qui suppose pour principe, que le droit du Brévetaire n'est réalisé que par la réquisition spéciale & individuelle qu'il fait à l'Evêque du bénésice vacant.

Il résulte donc de cette tradition, sur le Droit de Joyeux Avénement, qu'il est constant que ce droit est fondé sur une très-ancienne possession, accompagnée du consentement des Eglises, qui toutes en détail se sont soumises à l'exercice de ce droit, quoique le Clergé ait sait autresois quelques remontrances au Roi pour en demander la décharge.

Mais outre la possession & le consentement de chaque Eglisse particuliere, on peut dire encore, par une conjecture sont vraisemblable, que le Droit de Joyeux Avénement, aussi bien que le droit du Serment de sidélité, semblables en ce point à la Régale, ont leurs sources dans les usages des Fiess, & qu'on peut les regarder comme une espèce de droit honorisque qui accompagne l'hommage des Evêques dans les deux temps, où, suivant la Jurisprudence séodale, ils seroient obligés de le rendre au Roi.

Ensin, pour terminer tout ce qui regarde l'origine de ce droit, il est facile, après ce qui vient d'être dit, d'en comprendre les raisons & les motifs.

Le Roi ayant deux qualités dissérentes, celle de Seigneur suprême dans l'ordre des Fiefs, & celle de Souverain dans l'ordre commun, les motifs de l'établissement de ce droit ont aussi rapport à ces deux qualités, auxquelles on peut joindre aussi celle de sondateur, qui ajoute encore une nouvelle saveur à la nomination du Roi.

On a déja marqué ceux qui se tirent du premier titre, en montrant que les Evêques s'acquittoient par-là d'une espéce

1700.

de devoir ou de service séodal convenable à leur être & à leur caractere, & que d'ailleurs c'étoit un témoignage de leur reconnoissance pour l'exemption des droits dont les autres vassaux sont chargés.

Mais comme outre ce premier titre, le Roi, en qualité de Souverain, est le désenseur & le protecteur des Eglises, les Evêques n'ont pas cru devoir lui resuser une distinction que l'Eglise accorde même à des particuliers qui ont sondé ou doté ses Temples ou ses Ministres, & dont elle ne peut espérer d'aussi grands secours, que ceux qu'elle attend & qu'elle reçoit tous les jours du Roi.

Sa nomination à laquelle elle défére est donc d'autant plus favorable, qu'elle vient de la part d'un bienfaiteur, & même d'un fondateur; la plûpart des Eglises Cathédrales ayant été ou fondées ou dotées par le Roi, ou par ceux qu'il représente: ce qui fait que par l'argument du plus grand nombre. le Roi est présumé de droit le fondateur de toutes ces Eglises; ensorte que dès l'année 1353, le Parlement a déclaré, comme on l'a déja dit, que toutes les Eglises Cathédrales étoient dans la garde du Roi.

C'est ainsi qu'en reconnoissant les trois qualités de Roi, de Seigneur féodal & de Fondateur, on trouve dans cette matiere, comme dans celle de la Régale, un droit que le Souverain exerce à titre de protection; le Seigneur, à titre de subordination & de reconnoissance féodale, & le Fondateur, à titre de gratitude.

La nature de ce droit qu'on a distingué d'abord de son origine, ne peut plus être obscure, après tout ce qu'on vient de dire sur ce sujet.

On ne peut pas douter que ce ne soit un droit vraiment Royal, puisque non-seulement c'est le Roi qui en jouit; mais que nul autre que le Roi ne peut en jouir, & qu'en esset dans tous les anciens titres qui ont été rapportés, on voit que ce droit est toujours appellé Droit Royal, Jus Regium, ou Jus proprium Regis.

Il est vrai qu'on ne doit pas aller jusqu'à dire, que c'est

un droit essentiellement attaché à la Couronne, & un appanage inséparable de la Souveraineté; puisque, quoique le Souverain seul puisse en jouir, il faut avouer néanmoins que tout

Souverain n'en jouit pas.

Mais tout ce que l'on peut conclure de cette observation, est qu'il y a deux sortes de Droits Royaux ou de Prérogatives attachées à la Couronne; les unes absolument essentielles qui appartiennent au seul Souverain & à tout Souverain; les autres accidentelles, qui, à la vérité, ne peuvent convenir qu'au Souverain dans toute leur étendue, mais qui n'appartiennent pas pour cela à tout Souverain.

C'est ainsi que la Régale, & la nomination aux Bénésices consistoriaux, sont certainement des droits de la Couronne, sans néanmoins être de l'essence de la Souveraineté. Nos Rois ont été Souverains avant que de les exercer, & ils ne le sont pas plus depuis qu'ils les exercent; mais dès le moment qu'ils en jouissent comme Rois, ils ne peuvent être regardés que comme des Droits Royaux qui sont devenus à leur égard un accessoire de la Couronne, & une dépendance de leur Souveraineté.

Après avoir expliqué l'origine, les motifs, la nature de ce droit, il resteroit deux dissicultés à expliquer, pour ne rien laisser d'obscur, autant qu'il est possible, dans cette matiere.

L'une, qui consiste à sçavoir pourquoi ce droit, autresois restreint aux Eglises qui étoient dans la garde du Roi, a été étendu à toutes les Eglises Cathédrales indistinctement, & à

plusieurs Eglises Collégiales.

L'autre, est d'expliquer comment, au contraire, ce droit qui avoit lieu autresois dans tous les Monastères dont la garde appartenoit au Roi, a sousser une si grande altération à cet égard, que le Roi ne l'exerce plus que par rapport aux Cathédrales & aux Collégiales.

Mais la premiere difficulté tombe d'elle-même, si l'on considere qu'autresois on pouvoit distinguer les Eglises qui étoient en la garde du Roi, de celles qui n'y étoient pas, parce que les dernieres étoient dans la garde des Ducs & des Comtes

Tome V. Aaa

qui partageoient, en quelque maniere, l'autorité Royale, & qui jouissoient des droits régaliens dans l'étendue de leurs Seigneuries. Mais depuis que le temps qui avoit autresois autorisé leur usurpation, l'a ensin détruite, & qu'il n'y a plus eu qu'une seule autorité, & pour ainsi dire, qu'une souveraineté dans le Royaume, toutes les Eglises affranchies de la domination des Seigneurs sont retombées de plein droit entre les mains de leur protecteur & de leur gardien naturel, c'est-à-dire du Roi, qui d'ailleurs étant aux droits de la plûpart de ceux qui avoient usurpé une autorité presque Royale, réunit en sa personne leurs titres particuliers, au titre général qu'il trouve dans sa Couronne. Ainsi la distinction que l'on faisont autresois entre les Eglises qui étoient en sa garde & celles qui n'y étoient pas, est devenue inutile, parce que toutes y sont également, & toutes par conséquent pareillement sujettes au Droit de Joyeux Avénement.

La deuxième difficulté mérite peu d'attention, par rapport à l'objet de ce Mémoire. Il est certain que nos Rois, moins attentifs que les Empereurs à la conservation de leurs droits, ont laissé périr insensiblement le droit qu'ils avoient sur les Monastères à leur Joyeux Avénement, & que les Empereurs exercent encore aujourd'hui. Peut-être le droit d'envoyer un Oblat à chaque Monastère doit-il être regardé comme un reste de l'ancien usage. Il peut se faire aussi qu'il ait été substitué à l'ancien droit, & que la piété de nos Rois n'ait pas voulu que les Abbayes sussent chargées envers eux d'une double servitude. Mais il est inutile de porter plus loin ces conjectures sur le changement, parce qu'il n'a aucune relation avec la question dont il s'agit, par rapport à l'Eglise de Cambray, & à celles

d'Arras & de Saint-Omer.

#### DEUXIEME POINT.

Si le Droit de Joyeux Avénement peut être étendu aux Eglifes des Provinces nouvellement conquifes & réunies, ou unies à la Couronne.

Les principes qu'on vient d'expliquer sur l'origine & la

nature de ce droit, peuvent être d'un grand secours pour décider cette question. Mais afin de l'éclaircir entiérement, il faut distinguer d'abord les deux cas que l'on a joints dans le titre de ce second Point.

En effet, ou il s'agit d'une Province autrefois démembrée de la Monarchie dont elle faisoit partie, ou il est question d'un Pays, qui sans jamais avoir été soumis à la domination Françoise, y a été ajouté par la force des armes, ou à quelqu'autre titre que ce puisse être.

Dans le premier cas, il s'agit de réunion; dans le second, il s'agit d'union. Commençons par le plus facile, qui est celui

de la réunion.

#### CAS DE LA RÉUNION.

On ne voit presqu'aucune raison de douter en ce cas ; tous

les principes se réunissent en faveur du Roi.

1°. Tous les fondemens de Droit de Joyeux Avénement, protection, Seigneurie, reconnoissance, reprennent leur premiere force, & semblent revivre dans le moment même de la réunion; le Roi recouvre ses anciens sujets; le Seigneur ses vassaux, & le Fondateur, des Eglises élevées par ses bienfaits. Les choses se rétablissent donc des deux côtés dans leur premier état. C'est une partie qui se réunit à son tout, & qui ne peut pas être d'une nature dissérente de celle du tout, auquel elle se rejoint & se consolide, si l'on peut parler ainsi.

2°. On peut juger des choses par les personnes. Ainsi de même qu'un citoyen, qui, après avoir été long-temps retenu captif chez les ennemis, rentre dans sa Patrie, est censé n'en avoir jamais été séparé, censetur à civitate nunquam abscessifié, par cette siction savorable qui avoit lieu dans le cas du droit que les Romains appelloient jus postliminii; on peut dire aussi que lorsqu'une Province arrachée comme par sorce du corps de la Monarchie, rentre ensin dans les mains de son premier Souverain, on présume qu'elle n'en a jamais été démembrée, censetur nunquam abscessifise. Comme les habitans de cette Province rentrent de plein droit dans tous les priviléges des

Aaaij

372

autres sujets du Roi, le Roi de son côté rentre de la même maniere dans tous les droits qu'il exerçoit sur cette Province avant son démembrement.

3°. Le droit privé fournit encore des preuves de cette vérité. Un fils émancipé que son pere adoptoit ensuite, n'étoit point regardé par le plus grand des Jurisconsultes Romains comme un véritable fils adoptif. La fiction, comme il le dit fort bien, ne peut obscurcir la vérité de la nature : ne imagine naturæ veritas adumbretur; & le fils, en ce cas, ne doit pas tant être regardé comme transféré dans une famille étrangere, que comme rendu à la sienne: non translatus sed redditus videtur. Il en est de même d'une partie du Koyaume qui se réunir à fon tout: on ne peut jamais la regarder comme une nouvelle conquête; ce seroit une fiction contraire à la vérité de la nature, & l'on doit dire, non qu'elle a été transférée dans le Domaine du Roi, mais qu'elle y a été rétablie: non translata, sed reddita videtur.

On oppose néanmoins à ces principes généraux, lorsqu'on veut les appliquer au Droit de Joyeux Avénement.

L'application, dit-on, en pourroit être juste, s'il étoit vrait que les Eglises des Provinces réunies à la Couroune, eussent été sujettes au Droit de Joyeux Avénement, avant que d'être séparées de la Monarchie. Mais lorsqu'on ne sçauroit prouver que ce droit sût plus ancien que leur séparation, on ne peut leur imposer un joug qu'elles ne portoient pas avant le démembrement.

On peut répondre en plusieurs manieres à cette objection.

1°. Elle ne prouveroit rien, si l'on vouloit l'appliquer aux Eglises d'Artois, comme Arras & Saint-Omer, parce qu'il est certain qu'avant le traité de Madrid, par lequel cette Province passa sous la domination de Charles-Quint, le Droit de Joyeux Avénement étoit établi dans tout le Royaume, comme les Auteurs de ce temps l'attestent unanimement; il étoit même dans Arras en particulier, comme on l'a vû dans l'Arrêt du 11 Février 1353, où le droit du Roi est attesté par

DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 373 Fapport à une contestation qui regardoit l'Hôtel-Dieu de cette Ville.

2°. Quand même le Droit de Joyeux Avénement seroit plus récent que le démembrement de l'Artois, ou de quelqu'autre Province, on ne pourroit pas en conclure qu'elle n'y se-

roit pas sujette depuis sa réunion.

Les principes qu'on vient d'établir détruisent manisestement cette proposition; car 1° on trouveroit dans cette Province les mêmes sondemens qui auroient donné lieu d'établir ce droit dans les autres pendant qu'elle en étoit séparée; le Roi n'y seroit pas moins le Roi, le Seigneur, le Fondateur des Egtises que dans le reste de son Royaume: & comme ces qualités sont le sondement de son droit, on ne pourroit jamais dire pourquoi la Province réunie étant obligée de reconnoître les mêmes principes, elle seroit dispensée d'en admettre aussi les mêmes conséquences.

2°. Les sujets qui rentrent dans leur Patrie, après avoir été long-tems entre les mains des ennemis, ne sont pas moins soumis aux Loix qui ont été faites pendant leur absence, qu'à celles qui étoient en vigueur auparavant : & pour se servir encore de l'exemple du droit Romain, si un Pere avoit imposé une charge sur son bien pendant que son fils étoit émancipé, l'adoption de ce sils qui le rétabliroit dans les droits de la nature, ne l'assujettiroit-elle pas aussi aux charges auxquelles le bien de son pere auroit été afsecté pendant qu'il étoit hors de

la puissance paternelle?

3°. C'est une Loi de la nature même, que ceux qui profitent des avantages d'un certain état, doivent aussi en supporter les inconvéniens. Or, si la condition des Eglises étoit devenue meilleure pendant le temps du démembrement d'une Province du Royaume; si par exemple le droit de Régale eut été tempéré & limité, comme il l'a été, par la Déclaration de 1682, avant la réunion de l'Artois à la Couronne; les Eglises de cette Province ne prétendroient-elles pas être en droit de profiter de ce changement après la réunion, & leur prétention soussirielle la moindre dissiculté dans les

régles de la justice? Mais si cela est, la même justice ne les oblige-t-elle pas à se soumettre aussi aux charges qui ont été imposées sur les autres Eglises, pendant que la séparation a subsisté? La Loi ne doit-elle pas être réciproque? Et faut-il que les Eglises de cette Province profitent de l'Etat violent dans lequel elles ont été pendant cette séparation, & qu'elles ne soient pas assujetties aux régles qu'elles auroient été obligées de recevoir, si elles n'avoient jamais cessé de faire partie du Royaume?

La premiere objection tirée de ce qu'on suppose, que le Droit de Joyeux Avénement n'étoit point encore établi avant le démembrement de certaines Provinces, n'a donc rien de

solide, & la seconde paroit encore plus frivole.

On la fonde sur une prescription imaginaire. On prétend que le démembrement a duré il long-temps, que le Droit de Joyeux Avénement, quand même il auroit subsissé avant la séparation, seroit éteint par une prescription plus que centenaire, par laquelle les Eglises seroient rentrées dans leur ancienne liberté.

Prescription véritablement imaginaire, comme on l'a dit d'abord, outre qu'il ne peut y en avoir contre les droits du Roi. Toute prescription suppose deux choses: l'une, que celui qui prescrit demeure cependant débiteur du droit qu'il veut éteindre par la prescription; l'autre, que celui contre lequel on prescrit, est en état d'agir & d'interrompre la prescription : deux conditions qui manquent ici également. Les sujets du Roi, devenus sujets du Roi d'Espagne, ne sont plus débiteurs du Droit de Joyeux Avénement, de la même maniere qu'ils cessent d'être redevables de toutes les Charges publiques d'un Royaume dont ils ne font plus partie. Le Roi de son côté, ne peut plus agir contre eux pour les obliger à s'acquitter de leurs anciens devoirs. Toutes les actions demeurent suspendues pendant cette espéce d'éclipse; mais aussi-tôt qu'elle est passée, toutes les actions revivent de plein droit, sans qu'on puisse se prévaloir d'une interruption forcée, qui par là même, met un obstacle perpétuel à la prescription, bien loin de pouvoir être un moyen de l'acquérir.

On oppose enfin les Capitulations faites avec les Villes des Provinces réunies, par lesquelles le Roi a promis de conserver les Eglises de ces Villes dans leurs franchises & privileges. Mais comme l'on se sert aussi de cet argument en faveur de l'Eglife de Cambray, en la confidérant comme une Ville unie plutôt que réunie à la Couronne, on n'en parlera pas en cet endroit, afin de répondre en même-temps à toutes les parties de cette objection.

On pourroit enfin faire une derniere objection fondée sur l'exemple de la Bretagne, de la Provence, de l'Artois & de Tournay. Quoique toutes ces Provinces eussent sait partie de l'ancien Domaine de la Couronne, & qu'elles fussent sans difficulté dans le cas de la réunion, cependant nos Rois ont obtenu des indults du Saint Siége pour nommer aux Evêchés de ces Provinces, & il semble d'abord qu'ils ayent reconnu par-là que le droit de nomination qui leur est acquis par le Concordat, ne pouvoit s'étendre aux Eglises des Provinces nouvellement réunies, ce qui paroît contraire aux principes que l'on vient d'établir.

Mais il est aisé de répondre à cette objection.

1°. Elle prouveroit trop, parce qu'elle s'appliqueroit même aux Provinces qui faisoient partie du Royaume dans le temps du Concordat, puisque la Provence & la Bretagne n'appartenoient pas moins à nos Rois dans le temps du Concordar, que dans le temps des indults particuliers qu'ils ont obtenus pour nommer aux Prélatures de ces Provinces.

Pourquoi donc ont-ils pris des indults du Pape pour y pourvoir; c'est ce qu'il est nécessaire d'expliquer en un mot, pour détruire cette objection. Il n'y a point d'autre raison que la faute qui fut faite par ceux que François I. chargea de dresser le Concordat; ils y copierent trop fidélement les termes de la Pragmatique Sanction, quoique le Concordat fût fait pour l'abolir; & parce que dans la Pragmatique qui est antérieure à la réunion de la Provence & de la Bretagne, on n'avoit parlé que du Royaume & du Dauphiné, ils employerent aussi les

## 376 MEMOIRE SUR LE DROIT

mêmes expressions, sans y ajouter la Provence & la Bretagne.

S'ils n'avoient parlé que du Royaume en général, ils auroient agi plus prudemment & plus utilement pour la France, parce qu'alors on auroit sait valoir la maxime générale, que Quidquid adcrescit regno, su pars regni & eodem jure censetur: de même que dans le Droit Civil, l'alluvion augmente le domaine de ceux qui ont des terres sur le rivage où elle se fait, sans aucune distinction entre les terres accrues & celles qui reçoivent l'accroissement.

Mais l'expression singuliere du Dauphiné ajoutée mal-àpropos à l'énonciation du Royaume en général, rendit le droit du Roi équivoque, & la Cour de Rome ne manqua pas de faisir habilement ce prétexte, pour obliger nos Rois à lui demander de nouvelles graces. Elle appuya même ce prétexte par la considération de l'état de ces deux Provinces, c'est-à-dire, de la Provence & de la Bretagne: l'une, réunie à la Couronne sans confusion, & à condition de faire un tout dépendant, à la vérité, de la Couronne, mais fans y être entiérement incorporé, ensorte qu'elle devoit être tenue par le Roi, comme son Royaume même, aquè Principaliter, fuivant le langage des Jurisconsultes; l'autre, qu'on vouloit faire passer alors la Bretagne pour le domaine de François I, & de ses enfans, plutôt que le domaine de la Couronne : prétention qu'on voulut renouveller du temps de la Ligue, en faveur de l'Infante Isabelle d'Espagne. Telles surent en peu de mots toutes les considérations qui obligerent nos Rois à prendre le tempérament d'un indult, mais qu'il suffit d'expofer, pour faire voir qu'elles n'ont aucun rapport avec la question générale des Provinces réunies à la Couronne.

Il est vrai que l'exemple ayant été une sois reçu pour la Bretagne & pour la Provence, & les querelles des Souverains se réglant toujours plus par le fait que par le droit, nos Rois ont bien voulu se soumettre à la même condition pour l'Artois & pour Tournay, quoiqu'il n'y eût aucun lieu de douter que la conquête de ces Provinces étoit une réunion, plutôt qu'une nouvelle acquisition: mais cela ne s'est fait que

parce que l'expression singuliere & spéciale du Dauphiné a donné lieu à la Cour de Rome, de prétendre que les termes du Concordat devoient être entendus à la rigueur, & que d'ailleurs il s'agissoit, à cet égard, d'un contrat passé entre le Roi & le Pape, qui par sa nature devoit être regardé comme un acte de droit étroit, & dont l'extension ne pouvoit se faire que du consentement des deux Puissances qui avoient concouru

dans son origine, pour former cet engagement.

2°. Mais ce qui détruit pleinement cette objection, c'est que les différens indults que nos Rois ont obtenus pour s'afsurer la nomination aux Prélatures, dans les Provinces qui ne sont pas nommément comprises dans le Concordat, n'ont jamais été regardés en France comme des titres nécessaires, qui formassent véritablement le droit du Roi, mais comme des expédiens dans lesquels il est entré pour surmonter les difficultés de la Cour de Rome; c'est ce que les Jurisconsultes appellent remotio impedimenti, ou un droit ajouté à un autre droit. Il y a long-temps que le Cardinal d'Ossat en a fait la remarque, & il n'y a aucun de nos Auteurs qui ne convienne de cette maxime, & qui par conséquent n'ait répondu par avance aux conféquences qu'on pourroit tirer de ce qui s'est passé dans l'exécution du Concordat, pour soutenir la cause des Eglises nouvellement réunies contre les principes que l'on vient d'établir.

Enfin ce qui acheve de montrer qu'il n'y a que la nature finguliere du Concordat & des expressions qu'on y a employées, qui ait obligé le Roi à se relâcher en quelque maniere des régles ordinaires, en prenant le tempérament d'un indult, c'est que dans les autres cas où il n'avoit pas besoin du concours d'une autre Puissance, il est entré de plein droit en possession d'exercer dans les Provinces réunies à sa Souveraineté, les mêmes droits qu'il avoit dans le reste de son

Royaume.

La Régale, le droit des Gradués, l'Indult du Parlement, n'ont pas moins lieu dans la Bretagne, dans la Provence & dans l'Artois, que dans les Eglises qui ne sont jamais sorties

Tome V. Bbb

de la domination du Roi; & pour ne point nous écarter de ce qui regarde le Joyeux Avénement, le droit du Roi n'a pas moins été reconnu dans ces Provinces que dans tout le reste du Royaume.

Le Chapitre d'Arras voulut s'y opposer, à la vérité; mais cette opposition s'est tournée en preuve, puisqu'elle a été condamnée par un Arrêt célebre rendu au Grand Conseil dès

l'année 1648.

On oppose à cet Arrêt que l'Eglise d'Arras n'avoit pas alors de légitime défenseur, & que le Siège étant vacant, elle étoit veuve, comme parlent les Canonistes; que d'ailleurs le Grand Conseil ne pouvoit être compétent dans cette occasion, parce que l'attribution qui lui a été faite des causes où il s'agit du Joyeux Avénement, ne regardoit que les Provinces de l'ancien Royaume; qu'enfin le Chapitre d'Arras n'a jamais voulu reconnoître le Brévetaire maintenu par l'Arrêt, & que s'il a reconnu son Résignataire, c'est parce qu'il a cru que le Pape avoit pû pourvoir au Canonicat dont il s'agissoit, par droit de dévolution.

Mais il n'y a personne qui ne sente la soiblesse de ces ré-

ponses.

Le Chapitre est le défenseur légitime de l'Eglise pendant la vacance, & sur-tout dans une matiere où il avoit autant

& peut-être plus d'intérêt que l'Evêque.

Il a si bien défendu cette cause commune, que le Grand Conseil crut devoir l'appointer, pour l'examiner avec plus de maturité; les Parties firent des productions & des écritures respectives; & ce ne sut qu'après un très-sérieux examen que le Grand Conseil se détermina en faveur du Roi.

Dire que ce Tribunal n'étoit compétent qu'à l'égard des Eglises de l'ancien Royaume, c'est mettre dans son attribution une exception que le Roi n'y a pas mise, c'est-à-dire, supposer pour principe ce qui est en question, ou plutôt ce qui n'en peut jamais être, puisqu'il est sans exemple, que lorsque le Roi fait une conquête, il ait donné une augmentation de pouvoir aux Juges qui ont le privilége de connoître de cer-

taines matieres. Le Parlement a-t-il eu besoin d'une nouvelle attribution pour connoître de la Régale en premiere instance, & privativement à tous Tribunaux, pour les Eglises d'Arras, de Saint-Omer, de Tournay, &c. Le Grand Conseil en a-t-il eu besoin pour connoître de ce qui regarde les Bénésices conssistoriaux, ou l'indult du Parlement dans les Provinces nouvellement réunies? Elles sont soumises dans l'instant même de leur réunion aux mêmes Loix que les autres Provinces du Royaume, & c'est même une des preuves de la maxime qu'on a établie sur ce point.

La révolte du Chapitre d'Arras, contre l'exécution d'un Arrêt rendu contradictoirement avec lui, seroit-il un titre en sa faveur, quand même elle seroit véritable? & d'ailleurs n'at-il pas reconnu le droit du Brévetaire, en reconnoissant celui de son Résignataire? Il n'étoit pas question du droit de dévolution en saveur du Pape, puisque leur résignation a été admise, & qu'elle ôtoit tout prétexte à ce droit imaginé après coup. Mais tout ce qu'on pourroit conclure en toute rigueur de la conduite prétendue du Chapitre d'Arras, seroit que la difficulté qu'il faisoit, supposé que le fait soit tel qu'on l'expose, tomboit sur la personne du Brévetaire, & non pas sur son droit, puisque le Chapitre a reconnu ce droit dans la personne du Résignataire.

Enfin ce qui acheve de mettre ce préjugé au-dessus de toute dissiculté, c'est que le Chapitre d'Arras s'étant pourvu en cassation contre l'Arrêt du Grand Conseil, il en a été débouté par l'Arrêt du 15 Avril 1663, ensorte que rien n'a manqué ni à la plénitude de la désense de l'Eglise d'Arras, ni à la solidité de la décision.

Le préjugé de l'Arrêt de 1648, subsiste donc tout entier; & c'est par une suite des mêmes principes, qu'après la conquête de Lille, le seu Roi a donné aussi un brevet de Joyeux Avénement, pour un Canonicat de l'Eglise Collégiale de Saint Pierre de Lille.

Il n'y a donc aucune difficulté solide dans le cas des Eglises réunies, & pour ainsi dire, rendues à leur premier état:

Bbb ij

# 380 MEMOIRE SUR LE DROIT

il ne reste plus que d'examiner quel doit être le sort des Eglises nouvellement acquises & unies à la Couronne.

#### CAS DE L'UNION.

Quoique ce cas paroisse plus difficile, & le soit plus en esset que le premier, il semble néanmoins que cette seconde question puisse être décidée presque par les mêmes principes que la

premiere.

1°. Il faut d'abord en supposer un qui est une espéce de régle du droit des gens, c'est comme on l'a déja dit, que dans l'ordre commun, tout ce qui accroît, tout ce qui est ajouté au Royaume s'y confond & s'identifie en quelque maniere avec le Royaume dont il devient une partie; que de droit commun, cette partie est de même nature que le tout, foumise aux mêmes Loix générales, aux mêmes droits de fouveraineté, que les autres parties du Royaume; d'où vient que dare jura, dare leges, &c. sont des expressions synonymes à celles de régner sur un Pays & de le gouverner : c'est encore ce qui faisoit dire aux Romains, quò arma nostra pervenere, eò jus nostrum perveniat; & pour se servir ici des mêmes comparaisons qu'on a déja employées ailleurs, quelle différence peut-on trouver entre une Province & un particulier, puisqu'une Province n'est que l'assemblage de plusieurs particuliers? Or, a-t-on jamais douté qu'un Etranger qui se fait naturaliser en France, ne soit dans l'instant même assujetti de plein droit à toutes les Loix qui lient les autres citoyens, quoiqu'il ne le soit que par sa seule volonté, & que le Prince n'ait point contre lui le droit que donne la conquête? Un fils devenu tel par l'adoption, étoit-il moins soumis chez les Romains à la puissance paternelle, que celui qui l'étoit par le droit de la nature ?

Il est vrai que les conditions sous lesquelles un peuple se livre à la domination d'un nouveau maître, peuvent déroger à cette régle générale, & qu'il est de l'intérêt aussi bien que de l'honneur du Souverain, de regarder ces conditions comme inviolables; mais alors la question de droit dégénere dans une question de fait qui consiste à sçavoir, si le droit que l'on dispute au Roi est essectivement compris dans l'exception qu'il a bien voulu faire aux régles communes, en faveur d'un Pays nouvellement ajouté à son Empire.

2°. Le principe général que l'on vient d'expliquer doit être encore plus respecté, lorsque l'on trouve dans la Province nouvellement conquise, les mêmes raisons & les mêmes motifs qui ont servi de sondement dans le reste du Royaume à ce droit dont il s'agit, parce qu'alors on peut dire que cette Province est également obligée de se soumettre à l'autorité & à la raison de la Loi.

C'est ce qui se trouve dans le Droit de Joyeux Avénement. Le Roi n'a pas moins la garde des Eglises nouvellement soumises à sa domination, que de celles qui y ont toujours été sujettes; il n'en est pas moins le protecteur, le Seigneur suprême pour le temporel; elles ne lui doivent pas moins de reconnoissance: pourquoi donc seroient-elles dispensées de lui en donner les mêmes marques, & de s'acquitter des mêmes devoirs?

3°. L'usage qui est le plus sûr interprête des Loix, consirme encore cette maxime.

C'est ainsi que le droit de Régale s'est étendu aux Eglises des Provinces nouvellement conquises. Il n'est pas moins reconnu dans les Trois Evêchés que dans le reste du Royaume, quoique cette Province séparée, depuis plusieurs siècles, de la Monarchie, sût dans le même état que l'Archevêché de Cambray, & peut-être regardée comme unie plutôt que réunie à la Couronne, si l'on veut que Cambray soit aussi dans cette espéce.

C'est ainsi que la Régale auroit eu lieu dans Cambray même, si le Roi n'y avoit renoncé expressément, en considération de la cession que le Chapitre de cette Eglise sit au Roi du droit d'Election: cession qui ne sut nécessaire que parce que le Roi avoit consenti que le Concordat Germanique sût observé à Cambray, depuis la conquête; comme il l'étoit auparavant

# 382 MEMOIRE SUR LE DROIT

dans cette Ville. C'est donc ici un des cas où l'exception confirme la régle, & où la précaution qu'on a prise de faire renoncer le Roi au droit de Régale, fait assez avoir que sans cela Sa Majesté l'y auroit exercé, comme dans les autres Eglises du Royaume.

C'est ainsi que le droit des Gradués de l'Université de Paris a été étendu dans la Bresse, par un Arrêt du Grand Conseil du 15 Juin 1643.

C'est ainsi que le même Tribunal a jugé que l'indult du Parlement devoit avoir lieu dans la Franche-Comté.

Ensin, pour ne point chercher des exemples ailleurs que dans le Droit même de Joyeux Avénement, c'est ainsi que ce droit a été exercé dans les Trois Evêchés, depuis leur union à la Couronne, comme il l'étoit auparavant dans le reste du Royaume, & pour approcher encore plus près de Cambray, c'est ainsi que seu M. l'Aréhevêque de Cambray est convenu que l'Evêque d'Ypres avoit déséré au Droit de Joyeux Avénement, quoiqu'il prétende que c'est une facilité de ce Prélat qui ne peut tirer à conséquence.

Il ne paroît donc pas que dans les régles générales, l'on puisse trouver aucune différence solide entre le cas de l'union & celui de la réunion, par rapport à l'extension du Droit de Joyeux Avénement.

La seule difficulté qu'on pourroit trouver en cette matiere tomberoit sur les différentes espéces d'union: elle peut se faire en deux manieres: ou ensorte qu'elle produise une véritable consussion, & que la Province nouvellement acquise devienne l'accessoire du Royaume & la partie d'un tout; ou sans consussion, ensorte que ce soient, pour ainsi dire, deux touts dans la même main, comme le Royaume de Navarre, par rapport au Royaume de France, comme le Dauphiné & la Provence.

Mais cette question dont la discussion seroit trop longue, cesse absolument, par rapport aux Provinces des Pays-Bas qui ont été unies de la premiere maniere à la Couronne, &

DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 383 qui n'ont jamais été regardées comme formant un tout séparé du reste de la Monarchie.

Il faut néanmoins examiner les raisons dont seu M. l'Archévêque de Cambray s'est servi pour s'opposer à l'extension du Droit de Joyeux Avénement; & cette discussion ne sera pas longue, parce qu'on a déja prévenu par avance la plus grande partie de ses objections.

On peut les réduire à deux points principaux.

Il prétend prouver d'abord en général, que le Droit de Joyeux Avénement ne peut être étendu même à une Province nouvellement réunie à la Couronne.

Il soutient, en second lieu, que quand le droit commun seroit pour cette extension, l'Eglise de Cambray auroit en sa saveur des titres suffisans d'exemption.

Sur le premier point, il établit deux propositions, ou du moins on peut y réduire ses Mémoires; l'une, que le Droit de Joyeux Avénement est très-équivoque en soi, même par rapport aux Eglises de l'ancien Royaume; l'autre, qu'il n'y a point de raisons suffisantes pour l'étendre, même aux Eglises des Provinces nouvellement réunies à la Couronne.

Premiere Proposition. Droit de Joyeux Avénement, Droit très-équivoque, même dans l'ancien Royaume.

M. l'Archevêque de Cambray soutient, à cet égard, que ce droit n'est établi que depuis peu de temps, même dans l'ancienne France; que suivant la remarque de Brodeau, le Parlement l'avoit perpétuellement rejetté; que cette Jurispru-

dence a duré jusqu'en l'année 1616, où il intervint encore un Arrêt, conformément aux conclusions de M. le Bret, Avocat Général, par lequel le Brévetaire du Roi sut débouté de sa prétention:

Que nulle Loi Civile ou Eccléssastique ne l'autorise, si ce n'est depuis Louis XIII, ou tout au plus depuis Henri III; encore n'est-ce que la Loi Civile, car l'Eglise ne l'a jamais confirmé:

Que les anciens Jurisconsultes du plus grand nom n'en font

aucune mention, & que ceux qui en ont parlé l'ont fait avec tant d'incertitude, les uns, en parlant comme d'une espéce de priere que le Roi faisoit aux Collateurs en faveur de ses Aumôniers & Chapelains, ou des Conseillers au Parlement & au Grand Conseil, les autres, le regardant comme un droit que le Roi exerçoit en faisant son entrée dans certaines Villes, qu'on ne peut rien conclure de certain dans une si grande diversité d'opinions:

Qu'il est assez vraisemblable que c'est le Droit de Joyeuse Entrée dont le Roi jouissoit à Tours, à Poitiers, & dans d'autres Villes, qui a servi de prétexte pour introduire dans le reste du Royaume le Droit général de Joyeux Avénement:

Que ce droit ne consistoit autresois que dans une simple priere qui n'imposoit aucune nécessité, & à laquelle les Evêques ne déséroient que par respect, & comme le disent plusieurs de nos Auteurs, par courtoisse, & que ce n'est que depuis Louis XIII, qu'on a commencé à y suppléer le Decret irritant, qui reçoit encore bien des modifications dans la Jurisprudence du Grand Conseil:

Qu'enfin on ne peut se former une idée plus juste de l'établissement de ce droit, que par ce que M. le Bret en dit dans son Traité de la Souveraineté du Roi: & cet ancien Avocat Général, malgré la prévention qu'il pouvoit avoir pour les droits de la Couronne, atteste expressément, que ce n'est que depuis peu de temps que le Parlement de Paris a reçu cette espèce de Collation, n'estimant pas qu'il sût raisonnable d'entreprendre sur l'Eglise par cette nouveauté: mais depuis, ce droit s'étant affermi par le temps & par le consentement des Eglises, & ayant été autorisé par des Lettres qui l'ont restraint aux Cathédrales, il est maintenant en usage, étant une régle approuvée de tous les Canonistes, que Reges, ex longissima possessione, peuvent consérer les Bénésices Ecclésiastiques,

Qu'il faut donc conclure de toutes ces observations,

1°. Que si ce droit n'a pas été reçu dans tous les temps ; même par les Eglises de l'ancien Royaume, il n'y a aucun inconvénient

DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 385 inconvénient qu'il ne foit pas non plus dans tous les lieux qui font à préfent foumis à la domination du Roi.

- 2°. Que puisque selon M. le Bret, il ne s'est affermi que par le temps & le consentement des Eglises, il ne peut avoir aucune solidité à Cambray, où le Roi n'a en sa faveur, ni la longueur du temps, ni le consentement de l'Eglise.
- 3°. Que comme on ne trouve point étrange que ce droit n'ait pas lieu dans les Collégiales même de l'ancien Royaume, parce que le Roi n'y a pas de possession, l'on ne doit pas être surpris non plus si ce droit a cessé à Cambray où le Roi n'a aussi aucune possession.

SECONDE PROPOSITION. Il n'y a aucune raison d'étendre ce droit aux Eglises des Provinces nouvellement conquises & plutôt unies que réunies.

Pour établir cette proposition, M. l'Archevêque de Cambray entreprend de prouver avec beaucoup d'étendue:

Que le Cambresis est un Pays uni & non pas réuni à la Couronne:

Que s'il a été autrefois fous la domination de nos Rois, ils ne l'ont possédé qu'en qualité d'Empereurs, & qu'il ne faut pas confondre la France, proprement dite, avec l'Empire de Charlemagne; Cambray étoit soumis à l'un, mais il n'a jamais fait partie de l'autre:

Que depuis le don que Charles le Chauve fit en l'année 863, à l'Evêque de Cambray, de la Seigneurie de son Territoire, duement consirmée par les trois Othons, & amplifiée par les Empereurs suivans; l'Evêque de Cambray est devenu Prince de l'Empire, jouissant des droits de Souveraineré dans son Pays, assistant aux Dietes, égal, en un mot, à tous les autres Princes de l'Empire:

Que si le Comte de Flandre a été, pendant long-temps, avoué de l'Eglise de Cambray, cette qualité qu'il n'avoit qu'en tant qu'il étoit lui-même membre de l'Empire, le rendoit vassal de l'Evêque dont il étoit le désenseur & non

Tome V. Ccc

pas le maître; que s'il en a voulu abuser dans la suite, les Empereurs Conrad III & Charles IV, ont tempéré son autorité, en donnant de nouveaux défenseurs à l'Eglise de Cambray:

Que Philippe de Valois n'a jamais été que Châtelain de Cambray, & par-là vassal de l'Evêque; que les Seigneurs Allemands furent même indignés, comme on le voit dans Froisfard, de ce qu'il avoit osé acheter une Terre dans l'Empire:

Que le Concordat Germanique a toujours eu lieu dans

Cambray:

Que depuis l'usurpation de Balagny en 1580, & celle des Espagnols en 1595, l'Archevêque n'a jamais reconnu leur autorité; qu'il n'a point prêté serment au Roi d'Espagne; qu'il a continué d'assister aux Dietes jusqu'en 1636; que le Chapitre a fortement résisté au droit que ce Prince vouloit s'attribuer de nommer à l'Archevêché; & par conséquent il est vrai de dire que l'Archevêque de Cambray s'est toujours conservé de droit dans sa dignité de Prince de l'Empire; mais que quand même il se seroit ensin soumis au Roi d'Espagne, il n'en seroit pas moins vrai, que le Cambresis est un nouveau Pays qui a été uni & non réuni à la Couronne par la conquête du Roi.

Ces faits, enfin supposés, on ne peut imaginer que deux raisons pour étendre le Droit de Joyeux Avénement à l'Eglise de Cambray.

La premiere, l'union à la Couronne, qui femble affujettir ces Provinces aux Loix qui font observées dans le reste du Royaume.

La seconde, la raison de l'unisormité qui paroît devoir se trouver entre les membres d'un même corps, & les parties d'un seul tout.

Mais il prétend que ces deux raisons ne peuvent être décisives, que quand il s'agit de droits essentiels de la Souveraineté.

Or, ajoute-t-il, le Droit de Joyeux Avénement ne peut être de ce nombre.

Non-seulement plusieurs Souverains n'en jouissent pas

mais le Roi de France n'en a pas joui lui-même pendant plufieurs siécles. On ne peut donc le regarder comme un droit de la Couronne; & tout droit qui ne s'acquiert que par la possession, est un droit arbitraire, qui, à la rigueur, doit être purement local, c'est-à-dire, avoir lieu seulement dans les Pays où la possession l'autorise.

Dès le moment que ce droit ne peut être regardé comme un appanage effentiel de la Souveraineté, il n'y a aucun inconvénient d'admettre à cet égard des usages différens dans

le même Royaume.

Combien de diversités de Coutumes, dans la domination du Roi!

Combien d'usages différens dans les Eglises de son Royaume, & sur des matieres bien plus importantes que le Joyeux Avénement!

La Bretagne, la Provence, le Roussillon, la Franche-Comté, ont chacune des mœurs & une discipline dissérente, quoique toutes réunies sous le même sceptre: l'Eglise de Cambray, dont il s'agit en particulier, a conservé l'usage du Concordat Germanique.

Le Joyeux Avénement sera-t-il donc la seule régle qui ne pourra souffrir ni variété, ni exception dans toute l'étendue

du Royaume?

Pour prouver que quand l'extension du Droit de Joyeux Avénement devroit avoir lieu, même dans les Provinces nouvellement unies à la Couronne, l'Eglise de Chambray auroit des titres sussissant d'exemption, M. l'Archevêque de Cambray représente,

1°. Que cette Eglise n'a mérité, en aucune maniere, que le Roi lui impossat la nouvelle servitude du Droit de Joyeux Avénement; c'est sur le Roi d'Espagne, & non sur l'Eglise,

que le Roi a fait sa conquête.

2°. Quand ce seroit sur l'Archevêque même de Cambray que la conquête auroit été faite, on ne pourroit jamais séparer la conquête de la Capitulation; or, par la Capitulation le Roi a promis de conserver les franchises des Egli-

Cccij

ses, & de les mettre à couvert de toutes innovations. Il est donc garant en quelque manière, lui même, de la nouveauté qu'on veut introduire dans cette Eglise, par le Brevet de Joyeux Avénement.

3°. L'intérêt de l'Etat est bien plus de tenir parole à des Peuples nouvellement conquis, que d'assurer à chaque Roi, une sois en sa vie, la nomination de trois ou quatre Bé-

néfices.

4°. Le Roi d'Espagne pourroit-il jouir du droit sur les Eglisses de France, ajoutées par la guerre ou par un traité de paix à sa domination? & s'il étoit mal fondé à le prétendre, le Roi peut-il réciproquement user du Droit de Joyeux Avénement sur les Eglises d'une Province qu'il a conquise sur l'Est-pagne?

5°. Le feu Roi a préjugé la justice de l'exemption de Cambray, en imposant silence au sieur d'Artaize, qui avoit surpris un Brevet de Joyeux Avénement sur l'Eglise Collégiale de

Saint Gery, qui est dans cette Ville.

C'est à quoi peuvent se réduire toutes les objections de M. l'Archevêque de Cambray, & mêmes celles qui semblent mériter une réponse, & qui sont plutôt des raisons, que des tours d'esprit, ou des expressions ingénieuses qui couloient si heureusement de sa plume.

Il faut maintenant les examiner dans le même ordre qu'on

vient de les reprendre.

On examinera donc d'abord, s'il a raison de prétendre que de droit commun, l'extension du Droit de Joyeux Avénement, à une Province nouvellement réunie à la Couronne, ne doit pas avoir lieu.

La premiere proposition qu'il avance pour soutenir ce moyen, & qu'il sonde sur la nature du Droit de Joyeux Avénement, droit selon lui, récent, incertain, peu autorisé, ne mérite presque pas d'être résutée, après la tradition qu'on a saite des titres & des Auteurs, qui montrent, en même-temps x l'ancienneté, la certitude & l'autorité de ce droit.

On se contentera donc d'observer ici, qu'il auroit été à

DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 389 souhaiter que M. l'Archevêque de Cambray eût eu le loisir d'étudier cette matiere dans d'autres sources, que Brodeau

& M. le Bret.

M. le Bret, de la Souveraineté du Roi, l. 1, chap. 18, dit, que ce n'est que depuis peu que le Parlement a reconnu ce droit qui s'est, dit-il, consirmé par le temps & le confentement des Eglises.

Brodeau, sur M. Louet, Lettre P. No. 6, dit, que c'est depuis l'année 1577, que le Droit de Joyeux Avénement a été introduit & reçu au Grand Conseil, & mis entre les droits

Royaux.

Il n'auroit pas dit sur la périlleuse parole de ces Auteurs, que le Parlement auroit rebuté ce droit pendant long-temps, puisqu'il auroit vû que dès le temps de Philippe le Hardi & du Roi Jean, le Parlement l'avoit maintenu par les Arrêts des

années 1274, 1351 & 1353.

Que l'Arrêt de 1616, cité par Brodeau, sembla, à la vérité, avoir rejetté le Droit de Joyeux Avénement; mais qu'il ne faut que lire ce que M. le Bret dit alors, pour être convaincu que si le Parlement a autrefois paru contraire à ce droit, c'est parce que ceux qui étoient chargés de la désense des droits du Roi, en étoient si peu instruits, qu'ils abandonnerent la cause que leur devoir étoit de soutenir.

Voici, en effet, tout ce que M. le Bret dit sur ce sujet, dans son Plaidoyer, tel qu'il est dans les Registres du Parle-

ment.

Pour le regard du Pourvu par le Joyeux Avénement, c'est un droit qu'ils n'ont vu, & bien qu'aucuns en ayent écrit, n'a été pratiqué, sinon quelquesois les Rois faisant leurs entrées aux Eglises, ont recommandé ceux qui avoient du mérite, pour avoir la premiere Prébende.

C'est ainsi que cet Avocat du Roi abandonne la cause, 1°. parce qu'il n'a pas vu, & qu'il auroit dû voir : 2°. parce qu'il lui plaît de confondre le Droit de Joyeux Avénement, avec le Droit de Joyeuse Entrée, qui n'a lieu que dans quelques Eglises.

Mais depuis que les connoissances ont fait plus de progrès sur cette matiere, M. le Bret, lui-même, convient dans son livre, que ce droit a été autorisé même par le Parlement.

S'il n'y a point de Loi Civile avant Louis XIII, ou tout au plus avant Henri III, qui ait confirmé expressément ce droit, il ne s'ensuit pas pour cela qu'il n'ait eu aucune autorité; il n'y a personne qui ignore que les Loix non-écrites ont la même force que les Loix écrites; il y a des matieres bien plus importantes où l'usage seul tient lieu de Loi; ensin rien n'est plus juste que la réslexion du Jurisconsulte Paulus, dans la Loi 36, du Digeste, au titre de Legibus, lorsqu'en parlant des régles qui ne sont établies que par l'usage, il dit: Imò magnæ autoritatis hoc jus habetur, quod in tantum probatum est ut non sucrit necesse scripto id comprehendere.

Le silence de quelqu'un de nos Jurisconsultes sur le Droit de Joyeux Avénement, ne peut jamais l'emporter sur le témoignage formel qu'un grand nombre d'autres Auteurs rendent à l'antiquité, & à l'étendue de ce droit.

Il ne faut qu'envisager les anciens actes qui établissent la preuve de ce droit, pour être persuadé qu'il n'a rien de commun avec le droit singulier & local, que le Roi a dans un petit nombre de Villes de son Royaume, de nommer à la premiere Prébende qui vacque après son entrée dans cette Ville; & que si Choppin semble avoir consondu ces deux droits dans un de ses ouvrages, c'est une erreur qu'il a réparée dans d'autres, & qui ne doit pas nuire à un droit d'ailleurs suffisamment établi.

Il paroît, à la vérité, que nos Rois, dans le temps que l'Indult du Parlement avoit souffert quelqu'interruption, ont donné aux Officiers de cette Compagnie des Lettres de simple priere, ou de recommandation adressées aux Collateurs du Royaume. Mais il ne faut pas confondre ces prieres avec le Droit de Joyeux Avénement, qui dans les temps les plus reculés, a été toujours qualissé Droit Royal, Droit propre au Roi; & qui, par conséquent, ne dépend point de

la volonté absolue des Collateurs. D'ailleurs, quand même ce droit auroit commencé par de simples prieres, ce qui n'est nullement vraisemblable, puisqu'on voit que dès le treizième siècle, il emportoit une véritable nécessité, non-seulement en France, mais en Angleterre & en Allemagne; l'usage & la possession l'ont tellement affermi, qu'il est devenu dans ce siècle un véritable droit, & que c'étoit dans cet état présent qu'il falloit en juger, & non par rapport à ce qu'il a pû être autresois.

Mais dans la vérité, le commencement & la fin sont pour la rigueur du droit; s'il y a eu quelqu'incertitude dans le temps intermédiaire, à cause des Guerres dont la France a été agitée, & de la foiblesse du Gouvernement, l'ancien usage a repris ensin le dessus; ainsi ce que Louis XIII a fait par rapport au Droit de Joyeux Avénement, est plutôt un rétablissement des anciennes maximes, que l'introduction d'un

droit nouveau.

Il est aisé de juger, après cela, du poids que doit avoir le témoignage de M. le Bret, esprit assez superficiel, & qui a sourni la preuve dans d'autres matieres, qu'il n'avoit jamais bien approfondi les antiquités de notre Droit François.

Ainsi les quatre conséquences que M. de Cambray a cru pouvoir tirer de la nouveauté & de l'incertitude prétendue du Droit de Joyeux Avénement, tombent d'elles-

mêmes.

1°. Il peut être vrai que ce droit n'ait pas eu lieu dans tous les temps; mais sans examiner ce fait qui est fort obscur, il est certain au moins que ce droit a dû avoir lieu dans tous les temps, puisque c'est un Droit Royal que le Roi ne peut jamais perdre, suivant les maximes du domaine; d'ailleurs c'est un raisonnnement très-saux, que celui qui conclut du temps aux lieux. Il y a bien des droits de la Couronne qui ont commencé, & qui par conséquent n'ont pas eu lieu dans tous les temps; mais dès le moment qu'ils ont été une sois établis comme Droits Royaux, comme Droits de la Couronne, ils ont toujours été étendus dans tous les lieux qui sont partie de la

Monarchie; & de droit commun, ils y sont toujours présumés assujettis, jusqu'à ce qu'ils puissent prouver leur exem-

ption.

2°. Quand il seroit vrai que le Droit de Joyeux Avénement se seroit établi par le temps & le consentement des Eglises, sans aucune autorité, il sussit qu'il le soit une sois, pour y soumettre toutes les Eglises du Royaume, comme aux autres Loix de l'Etat dont elles commencent à faire partie.

3°. M. l'Archevêque de Cambray se trompe, quand il vent tirer un argument de la prétendue exemption des Eglises Collégiales; c'est une erreur de fait, elles y sont soumises comme les Cathédrales, avec un seul tempérament, qu'il saut pour cela qu'elles ayent dix Prébendes, outre les Dignités: tempérament que le Grand Conseil a introduit par un argument tiré des décisions des Papes, qui veulent qu'un Collateur ait dix Bénésices à sa disposition, pour pouvoir être chargé d'une grace expectative.

La seconde proposition de M. l'Archevêque de Cambray qui est que, quand même ce droit seroit mieux établi qu'il ne l'est, même dans l'ancienne France, il n'y auroit pas lieu de l'étendre aux Eglises des Provinces nouvellement conquises, & plutôt unies que réunies à la Couronne, peut mériter plus

d'attention que la premiere.

On ne s'arrêtera pas long-temps à examiner si le Cambresis doit être regardé comme un Pays réuni, ou comme un Pays seulement uni à la Couronne.

On peut distinguer deux propositions dans la défense de

M. de Cambray à cet égard.

L'une, que Cambray ne faisoit autresois partie que de l'empire de Charlemagne, & non de la France proprement dite.

L'autre, que Cambray, pendant plusieurs siécles, a fait par-

tie de l'Empire.

De ces deux propositions, la dernière est absolument certaine, & il faut convenir que depuis la fin de la seconde Race, Cambray a toujours été sous la domination des Empereurs d'Allemagne, si l'on en excepte quelques intervalles de peu

de

DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 393

de durée, où nos Rois s'en sont rendus Maîtres par la force des armes, & plutôt par occupation de fait, que par droit.

A l'égard de la premiere proposition, elle a été avancée sans sondement de la part de M. l'Archevêque de Cambray; il n'y a qu'à voir les dissérents partages qui surent saits entre les ensants & petits ensants de Charlemagne, pour reconnoître que la Ville de Cambray étoit alors comprise dans les limites de la France. Mais il n'en saut pas chercher la preuve ailleurs que dans les Mémoires même de M. l'Archevêque de Cambray. Il y marque que ce sut en l'année 863, que Charles le Chauve donna à l'Evêque de Cambray la Seigneurie de cette Ville; & comme il n'étoit alors que Roi de France, & qu'il ne sut couronné Empereur qu'en l'année 875, M. l'Archevêque de Cambray a prouvé, sans y penser, le contraire de ce qu'il avoit entrepris de soutenir.

Cette vérité de fait est d'ailleurs établie par le partage des enfants de Louis le Débonnaire, & par celui de Charles le Chauve, avec Louis le Germanique de l'année 870, où Cambray est nommément compris dans le Royaume de Charles le Chauve.

Ces deux vérités supposées,

On pourroit d'abord prétendre à la rigueur, que la conquête de Cambray ne doit pas être regardée comme une nouvelle acquisition, & qu'elle n'est qu'une réunion d'une ancienne Province à la Couronne; que s'il est vrai, comme de célébres Auteurs l'ont prétendu, que la prescription n'ait pas lieu entre Souverains, la longue durée de l'usurpation n'a pu changer la nature de ce Pays, & qu'en quelque temps qu'il revienne à sa premiere origine, il doit toujours être regardé comme une partie qui se réunit à son tout.

Mais comme six ou sept cents ans de possession ne laissent pas de rendre cette siction plus difficile. & que d'ailleurs il n'y a pas de dissérence solide entre le cas de l'union, & celui de la réunion, il ne paroît pas nécessaire de faire une plus longue dissertation sur ce sujet. Il faut donc passer à l'examen des autres objections de M. l'Archevêque de Cambray,

Tome V. Ddd

394 MEMOIRE SUR LE DROIT

en supposant, si l'on veut avec lui, que Cambray est dans le cas de l'union.

Il combat les deux principales raisons de l'extension du Droit de Joyeux Avénement, qui sont l'union à la Couronne, & l'unisormité qui doit se trouver dans la Jurisprudence qu'on observe à l'égard de toutes les Eglises d'un même Royaume; & tous ses arguments se peuvent réduire à la distinction qu'il propose entre les droits essentiels de la Souveraineté, & ceux qui ne sont qu'arbitraires, pour en conclure que les droits de la premiere espece sont les seuls que les Provinces nouvellement unies à la Couronne seroient obligées de rèconnoître.

Mais sans attaquer cette distinction qui peut être juste en elle-même, comme on l'a déja reconnu ailleurs, il sussit d'en combattre l'application qui ne l'est pas.

- 1°. Si le Droit de Joyeux Avénement a sa source dans le Droit séodal de la Couronne, comme on l'a observé, il pourroit être mis au nombre des droits primitifs de la Couronne, au moins de celle de France, qui certainement n'a point de plus ancienne régle de droit public, pour tout ce qui regarde la troisséme Race, que l'ordre des Fiess.
- 2°. Quand il feroit vrai que le Droit de Joyeux Avénement ne feroit pas du nombre des droits effentiellement attachés ou à la Couronne en général, ou à la Couronne de France en particulier, il ne feroit pas moins vrai que ce droit, plus ou moins effentiel, feroit toujours un droit Royal, & un droit de la Couronne, qui étant indivisible dans sa source, doit aussi se répandre universellement sur toutes les parties de la Monarchie qui n'en sont pas exemptes expressément; car nous n'envisageons encore ici que le droit commun, sauf à examiner dans la suite les exceptions particulieres.
- 3°. C'est inutilement que pour combattre ce principe, on veut saire valoir la diversité des usages que le Roi tolére dans son Royaume, soit dans les matieres Civiles, ou dans les matieres Ecclésiastiques. Une distinction plus convenable que

DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 395 celle de M. l'Archevêque de Cambray, & plus propre à la question présente, résout pleinement cette dissiculté.

Comme l'état est composé du Roi & des Peuples, on peut distinguer aussi deux sortes de droits: l'un, qui régle les contestations des Peuples; l'autre, qui établit les priviléges du Roi.

Le premier, suivant les mœurs de la France, est sujet à une grande diversité. Ce n'est pas ici le lieu d'en examiner les dissérentes causes; mais comme cette variété n'intéresse point les droits du Souverain, il veut bien entrer dans les inclinations de chaque Pays, conserver ses usages, & le laisser vivre suivant ses anciennes mœurs.

Il n'en est pas de même de la seconde espece de droit qui regarde les priviléges du Souverain, & c'est ce qu'ou appelle les droits Royaux, qui sont attachés à sa personne, & qui sont des parties ou essentielles, ou accessoires de la souveraineté. L'unité du Monarque imprime aussi sur ces droits le caractère de l'unisormité. C'est ce que l'on peut établir par plusieurs exemples incontestables, où depuis que l'on a commencé à avoir en France des principes plus épurés sur le droit public, on a toujours regardé cette unisormité comme le caractère certain de tous les droits de la Couronne.

Ainsi le Domaine du Roi est imprescriptible dans toute l'étendue de la Monarchie, quoique cette maxime ait peutêtre eu ses variations, comme le Droit de Joyeux Avénement; & celui qui voudroit prétendre qu'elle n'a pas lieu dans les Provinces nouvellement conquises, ne seroit pas seulement écouté.

Ainsi le Franc-alleu a été proscrit dans les temps nobles, parce que l'on a jugé que la Seigneurie & la Justice faisant partie de la puissance publique, ne pourroient jamais émaner que du Roi; & cette maxime n'a point d'autres bornes dans son application, que celle de la Monarchie même.

Ainsi la Régale a-t-elle été enfin étendue à toutes les Provinces qui s'en prétendoient exemptes, quoiqu'elle v eût souf-

# 396 MEMOIRE SUR LE DROIT

fert de longues éclipses, & elle est reçue de la même maniere dans les Provinces nouvellement conquises.

Ainsi le Privilége qui appartient au Roi de plaider toujours la main garnie, est-il reçu universellement dans tousses Etats.

Ainsi la connoissance des cas appellés Royaux, dont le nombre & la qualité ont peut-être varié plus souvent que le Droit de Joyeux Avénement, n'appartient qu'au Roi seul, ou à ses Officiers, dans toutes les terres de sa domination ancienne ou nouvelle, à moins que l'exception ne soit sondée sur des titres particuliers.

Ainfi, pour ne point multiplier les exemples à l'infini, at-on établi cette maxime générale qui renferme tout ce qu'on peut dire fur cette matiere, & qui a été tant de fois confirmée par les Arrêts de toutes les Cours, que les dispositions coutumieres, quoique rédigées par l'autorité du Roi, & en présence de ses Commissaires, ne sont des Loix qu'entre les Peuples de leur ressort, & qu'elle ne peuvent saire aucun préjudice aux droits du Souverain.

Or, comme on ne sçauroit douter que le Droit de Joyeux Avénement ne soit un droit Royal, un Droit de la Couronne, c'est envain qu'on lui oppose cette diversité d'usages, tolérée par le Roi dans les Etats, puisque, comme on vient de le voir dans les dissérents exemples des droits Royaux qui ont été expliqués, cette variété ne peut jamais y avoir lieu, parce qu'elle ne tombe point sur ce qui intéresse le Souverain en tant que Souverain, c'est-à-dire, sur tout ce qui forme un droit véritablement Royal.

Toute la force de la cause de l'Eglise de Cambray doit donc se réduire à prouver, que quand le droit commun lui seroit contraire, elle a néanmoins des raisons suffisantes d'exemption.

Mais, la premiere raison, sondée sur ce que la conquête de Cambray a été saite sur le Roi d'Espagne, & non sur l'Eglise, n'est qu'un pur sophisme, ou tout au plus un tour d'éloquence.

### DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 397

Où a-t-on pris cette étrange maxime, qu'il faut que ce soit sur l'Eglise même que le Roi ait sait une conquête, pour le mettre en état d'y exercer le droit de la Couronne? C'est cependant cette proposition qui devroit être la majeure du raissonnement de M. l'Archevêque de Cambray, si l'on vouloit le mettre en sorme.

Il avance, pour seconde raison, avec bien plus de sondement, qu'il ne saut pas séparer la conquête de la Capitulation, & c'est-là véritablement le nœud de la dissiculté, qui se réduit à examiner si les termes de cette Capitulation sont assez forts pour en pouvoir conclure que le Roi ait voulu exempter l'Eglise de Cambray du Droit de Joyeux Avénement.

# Article 4, de la Capitulation de Cambray.

L'Archevêque, Chapitre Métropolitain, & autres Abbés & Abbesses, Religieux & Religieuses canoniquement y établis, Hôpitaux, Fondations pieuses, Bourgeois & Habitans des Villes & Pays, & tous autres de quelqu'état & condition qu'ils puissent être, Ecclésiastiques, Séculiers, Réguliers, & autres, jouiront pleinement & paisiblement de tous leurs priviléges, immunités, franchises, exemptions, & autres droits qui leur competent & appartiennent de droit, & accordés par les saints Canons, graces & priviléges donnés par les Saints Pontises, Conciles & Supérieurs Ecclésiastiques, octroyés par les Empereurs, Rois, Princes, & autres Souverains.

Le Roi, selon M. l'Archevêque de cette Eglise, lui a promis de le conserver dans ses franchises, c'est la clause qu'il s'agit d'interprêter.

On ne le peut faire qu'en deux manieres, ou par les régles du droit commun, ou par les conjectures particulières que l'on peut tirer ou de l'état de cette Église, ou des autres actes qu'elle a passés avec le Roi.

Si l'on s'attache d'abord aux régles du droit commun, la

# 398 MEMOIRE SUR LE DROIT

clause ne paroîtra pas suffisante pour en tirer une conséquence favorable à l'Eglise de Cambray.

1°. C'est une maxime certaine, qu'on ne déroge point aux droits, sans une convention expresse & spéciale. L'une & l'autre Jurisprudence reconnoissent également cette maxime. Les Souverains ne sont pas censés compris dans les Loix mêmes de l'Eglise, s'ils n'y sont nommément exprimés, leurs personnes & leurs droits indigent speciali notà, comme parlent les Jurisconsultes; & quiconque n'en parle pas expressément, est censé n'y avoir pas même pensé.

(C'est par cette raison que la Cour de Rome décida sous Pie IV & sous Grégoire XIII, que le Concile de Trente n'avoit pas aboli l'expectative des premieres Prieres, parce qu'un droit Impérial ne pouvoit pas être aboli par un Décret qui n'en saisoit pas une mention expresse.)

Cette régle est d'autant plus décisive dans la question préfente, que c'étoit avec le Roi même que la Ville de Cambray traitoit; & peut-on présumer que le Roi lui-même eût voulu déroger à ses droits, ou que cette Ville eût voulu l'exiger, sans néanmoins qu'on en eût fait aucune mention dans le traité qui devoit contenir cette dérogation?

2°. C'est encore une autre maxime du droit commun, qu'il suffit surtout dans les actes qui sont de droit étroit, que les termes dont on s'est servi, puissent avoir un sens parfait, sans y comprendre le droit qu'on veut y suppléer, pour n'y faire aucune extension: or, le terme de franchises que le Roi a promis de conserver à l'Eglise de Cambray, s'entend naturellement des immunités & des priviléges dont elle jouisfoit, soit dans ses biens, soit dans les personnes de ses Ministres; mais il n'est pas nécessaire, & on peut dire même qu'il n'est pas naturel d'entendre par ce terme une exemption d'une nature singuliere, telle que seroit celle du Droit de Joyeux. Avénement, qui ne pourroit être qu'une exemption & une décharge de reconnoissance & de gratitude, pour cette protection même, par laquelle le Roi promet à l'Eglise de Cam-

bray de lui conserver ses franchises. Il est dissicile de concevoir qu'un telle pensée soit venue dans l'esprit, ni du Roi vainqueur, ni de la Ville vaincue; & il n'y a personne qui puisse croire que quand on a parlé des franchises de l'Eglise de Cambray, on ait entendu parler de franchises contre le Roi même, dans une matiere aussi peu importante pour l'Eglise, que la nomination à une ou deux Prébendes pendant le régne de chaque Roi. Ainsi c'est une interprétation forcée qu'on veut donner après coup à une promesse qui n'y a point de rapport; & on peut dire qu'il est beaucoup plus difficile d'étendre les termes de la Capitulation, jusqu'à la décharge du Droit de Joyeux Avénement, que d'étendre ce droit même à l'Eglise de Cambray.

Si de ces maximes générales on passe aux conjectures particulieres qui se tirent de l'état où étoit alors cette Eglise, & des autres actes qu'elle a passés avec le Roi, on peut porter la

preuve de cette vérité jusqu'à la démonstration.

En esset, il est évident qu'on ne sçauroit appliquer le terme de franchise qu'aux droits dont l'Eglise de Cambray étoit exempte dans le temps de la conquête; or, M. l'Archevêque de Cambray convient qu'elle étoit alors soumise au Droit de Prieres Impériales, qui est encore plus rigoureux que le Droit de Joyeux Avénement, quoique ce soit un droit de même espece. On ne peut donc jamais appliquer à ce droit ces franchises que le Roi a promis de conserver.

Le Roi a bien promis à l'Eglise de Cambray de lui conserver ce qu'elle avoit; mais il ne lui a point promis de lui donner ce qu'elle n'avoit pas: & cet argument ne paroît susceptible

d'aucune réplique raisonnable.

Enfin, le Roi a traité depuis ce temps-là avec l'Eglise de Cambray, sur le droit d'élection, dont le Chapitre étoit en possession; & par le Concordat qui sur passé sur ce sujet, on n'exigea du Roi que derenoncer au droit de Régale qu'il cédoit, sans qu'on y ait sait aucune mention du Droit de Joyeux Avénement, qui par conséquent est demeuré en son entier entre le Roi & le Chapitre.

Le reste du raisonnement de M. l'Archevêque, pour prouver l'exemption de son Eglise à titre particulier, ne mérite presque

pas de réponse.

C'est une pétition de principe de dire, que l'intérêt véritable de l'Etat, est de tenir religieusement sa parole à des Peuples nouvellement conquis; personne ne doute de la maxime générale, mais il faut toujours revenir à la question de sçavoir ce que le Roi a promis; & l'on vient de montrer qu'il n'avoit rien promis à l'égard du Joyeux Avénement.

Il ne s'agit point ici de sçavoir si le Roi d'Espagne ou l'Empereur peuvent jouir du droit de Régale dans les Eglises qu'r

ont été sous la domination de la France.

Quand il seroit vrai qu'ils n'en doivent point jouir, ce qui peut être problématique, la seule raison qu'on pourroit en rendre, est qu'une nouvelle Province doit se régler par le même droit, que le reste de la Monarchie à laquelle elle est ajoutée; mais c'est par ce principe même qu'on concluroit sort bien que le Roi doit jouir, dans le cas contraire, & du Droit de Régale, & du Droit de Joyeux Avénement; parce que telle est la Loi de son Royaume à laquelle une nouvelle Province doit se soumettre comme les anciennes.

Enfin, si le seu Roi a imposé silence au sieur d'Artaize, par rapport à un Canonicat de l'Eglise Collégiale de Saint Gery, c'est parce que ce Chapitre n'avoit pas le nombre de Prébende requis pour y pouvoir placer le Brevet de Joyeux Avénement; & M. de Cambray qui dit par-tout que les Collégiales en sont exemptes, ne devoit pas se servir de cet exemple.

Il faut maintenant examiner en peu de mots, le second droit que le Roi peut avoir sur l'Eglise de Cambray, comme étant à la place de l'Empereur, & que l'on a appellé d'abord

Droit Impérial.

# DEUXIEME QUESTION. Droit Impérial.

On ne s'étendra pas ici sur l'origine, & sur la nature du droit

DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 401 droit des premieres prieres dont l'Empereur est en possession.

On se contentera seulement de faire quelques remarques importantes sur la maniere dont l'Empereur exerce ce droit, parce que M. l'Archevêque de Cambrai a supposé dans ses Mémoires, des principes peu exacts sur ce sujet.

# PREMIERE OBSERVATION.

Il est certain que ce droit ne tire point son origine d'une concession des Papes, comme des Docteurs Ultramontains l'ont prétendu sans sondement, & qu'il est appuyé sur les mêmes principes que le Droit de Joyeux Avénement en France, c'est-à-dire, sur la reconnoissance des Eglises pour la protection du Prince, & peut-être même sur l'ancienne Loi des Investitures, comme quelques Auteurs Altemands l'ont prétendu, & comme on l'a aussi observé pour le Joyeux Avénement.

### DEUXIEME OBSERVATION.

L'Empereur, & dans les premiers, & dans les seconds temps, a exercé & exerce ce droit, sans être obligé de prendre un Indult du Pape; & s'il en a pris dans le temps intermédiaire, ç'a été dans le même esprit que nos Rois ont obtenu des Indults pour nommer à des Evêchés nouvellement conquis, sans reconnoître la nécessité de l'Indult.

On oppose contre cette proposition, le témoignage de Durand, appellé le Spéculateur, qui dans son Speculum Juris, du titre de Præbendâ & dignitate, \$. rest. n. 7, p. 76, lib. 4, dit que l'Empereur, habet privilegium quod ego vidi Bullatum, quod in quâlibet Ecclesia Alemanniæ possit facere unum recipi.

Mais comme cet Auteur ne marque ni la date, ni l'auteur de ce privilége, que d'ailleurs le nom de Bulle est commun aux Lettres Patentes des Empereurs, & à celles des Papes, & qu'enfin ce fait est démenti par-tout, ce que l'on dira dans la suite; il y a lieu de conjecturer que le titre que Durand a vu

Tome V. Eee

402

Bullé, étoit une nomination même de l'Empereur, & non un privilége du Pape.

Il faut donc distinguer trois temps en cette matiere.

Un premier temps qui a précédé le Concordat Germanique, entre Nicolas VIII & l'Empereur Frédéric III, en 1448.

Un second temps, depuis ce Concordat jusqu'à la paix de

Westphalie, en 1646.

Un dernier temps, depuis cette paix jusqu'à présent.

I. Dans le premier temps, nul vestige, nulle mention de l'Indult.

La formule des premieres prieres dont l'Empereur Rodolphe s'est servi en 1274 (a), est rapporté par divers Auteurs. Il n'y annonce qu'une ancienne Coutume, pour fondement de son droit, Cùm ex antiquâ & approbatâ à divis Imperatoribus & Regibus ad nos perducta consuetudine qualibet Ecclesia in nostro Imperio constituta ad quam Beneficiorum Ecclesiasticorum pertinet collatio super unius Collatione Beneficii precum nostrarum primarias admittere teneatur, devotionem tuam rogamus quatenus huic Clerico, de Ecclesiastico Beneficio quod ad tuam Collationem pertinet ob reverentiam sacri Imperii liberaliter studeas provideri.

On peut remarquer en passant & l'antiquité de cet usage, & l'obligation imposée aux Collateurs : quoique l'Empereur se servit de termes de prieres, il marque néanmoins qu'elles

formoient un véritable droit, admittere teneatur.

On trouve un Brevet à-peu-près semblable, (Arch. du Chap. de Saint Paul, de Besançon) de l'Empereur Henri VII, en l'année 1313, où il ajoute ces termes remarquables pour l'origine du Droit des premieres prieres, Cùm habeamus tam

(a) Ce pourroit bien être là le titre Bullé, que Durand auroit vu, car il écrivoit

dans le treiziéme siécle.

Schilter, de Libertat. Eccles. Germaniæ, Lib. 6. Cap. 5. n. 12, prétend trouver un vessige plus ancien de ce droit dans le temps d'Othon IV, qui fut élu Empereur en l'année 1209, dans ces termes de la chronique de l'Abbé d'Usberg. Fuerat olim confuetudo Principum ut hilariter & promptè Beneficia feu Ecclefias conferrent primis petentibus 🦡 quod iste nequaquam facere voluit,

### DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 403

in Jure Imperii, quàm ab antiquâ consuetudine, &c., termes qui ont un rapport parsait avec ceux de l'Arrêt de 1274, pour le Roi, Dominus Rex utendo jure suo proprio, & des autres droits qu'on a rapportés, où ce droit est nommé Jus Regium.

Sans parcourir les autres monumens semblables, on finira ce qui regarde ce premier temps par trois réflexions importantes.

1°. Les Empereurs ne se sondent que sur le droit de l'Em>

pire, & sur une coutume très-ancienne.

2°. Ils cedent ce droit à d'autres Princes, comme l'Empereur Vencessas le céda à l'Electeur Palatin, en 1376. (a).

3°. Ceux qui ont écrit pour les Papes, & pour prouver la nécessité de l'Indult, n'en ont pû rapporter aucun de ce temps.

II. Dans le second temps, depuis le Concordat Germanique, jusqu'à la paix de Westphalie, sans parler ici de toutes les contradictions que le Concordat Germanique souscrit par un Empereur trop dévoué à la Cour de Rome, a soussertes en Allemagne; il est certain que ce sut à l'occasion de ce Concordat, que les Collateurs se souleverent contre le droit des premieres prieres, sous prétexte qu'il n'y en étoit sait aucune mention, quoique cependant on y ait sait un partage de toutes les Collations entre le Pape & les Ordinaires.

L'Empereur obligé de recourir au Pape pour se faire obéir, obtint d'abord une Bulle de Nicolas V, qui déclaroit que le Concordat n'avoit point aboli les premieres prieres, & qui l'accordoit ensuite à l'Empereur par l'autorité Apostolique.

Les Papes Caliste III & Pie II, accorderent de semblables Bulles.

Innocent VIII alla encore plus loin; & après avoir gratifié en apparence l'Empereur Maximilien d'un Indult, où il déclaroit que le droit des premieres prieres prévaudroit aux réferves du Pape, & aux regles de Chancellerie, il ajoute que ce droit n'avoit lieu que hors de l'Italie, & que les contestations qui pourroient naître sur l'exercice de ce droit, seroient jugées à Rome par le Tribunal de Rote.

<sup>(</sup>a) Goldon, Çonst. Imp. T. 1. p. 375.

D'autres Papes ont accordé de pareilles Bulles, & les Em? pereurs suivans ont sollicité des Indults, pour faciliter l'exercice de leur droit, sans néanmoins détruire le principe de ce droit, & en effet, dans ce second temps même,

1°. Quoiqu'ils fissent mention de l'Indult, ils s'appuyoient aussi, dans leurs Mandemens, sur les droits de l'Empire, &

fur les louables coutumes.

2°. Ils ont ordonné quelquefois aux Chapitres de reconnoître leur droit comme un droit régalien, & une prérogative de la Couronne Impériale, sans faire aucune mention de l'indult.

L'Empereur Mathias en usa ainsi en 1600, à l'égard du

Chapitre de Spire, quoiqu'il eût l'Indult du Pape.

3°. Ils ont continué de faire des cessions de ces droits aux Electeurs & Princes de l'Empire; ce qu'ils n'auroient jamais pû faire, s'ils l'eussent tenu de la concession du Saint Siége.

III. Dans le troisiéme temps, depuis la paix de Westphalie, où il fut dit dans l'article 7, que l'Empereur exerceroit ce droit dans les lieux où il l'avoit exercé par le passé; & dans l'article 17, qu'on ne pourroit alléguer, contre ce traité, aucun droit Canonique ni Civil, l'Empereur a cessé absolument de demander un Indult, & il y a été obligé en quelque maniere, par la protestation que les Protestans firent en 1645, que si l'Empereur prétendoit jouir des premieres prieres en vertu d'un Indult du Pape, ils n'en souffriroient point l'exercice dans leurs Etats.

Ainsi les Empereurs Leopold, Joseph, & celui qui regne

aujourd'hui, n'ont point obtenu d'Indult.

Il est vrai qu'en 1705, le Pape a voulu empêcher, sur ce fondement, le Chapitre d'Hildesheim de déférer aux premieres prieres de l'Empereur Joseph, ce qui a donné lieu à deux Auteurs d'écrire, l'un pour l'Empereur, & l'autre pour le Pape; mais l'Empereur est demeuré serme, & n'a point pris d'Indult.

# DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 405

### TROISIEME OBSERVATION.

L'Eglise de Cambray étoit soumise au droit des prieres Impériales; c'est un fait dont M. l'Archevêque de Cambray convient, & dont il dit même qu'il y a plusieurs preuves dans

les Archives de son Eglise.

Ces trois observations supposées, il semble qu'on puisse en conclure, que le Roi exerçant à présent sur l'Archevêque de Cambray la même autorité que l'Empereur, il doit aussi y jouir du droit des premieres prieres, & qu'ainsi il a deux titres sur cette Eglise; l'un comme Roi de France; l'autre, comme représentant l'Empereur.

M. l'Archevêque de Cambray s'éleve néanmoins contre cette derniere proposition, & il soutient deux choses à cet

égard.

L'une, que le droit des premieres prieres n'a rien de com-

mun avec le droit de Joyeux Avénement.

1°. Parce que l'un est beaucoup plus étendu que l'autre, soit par rapport aux Collateurs, soit par rapport aux Bénéfices.

2°. Parce que le droit des premieres prieres est l'unique droit dont l'Empereur jouisse; au lieu qu'en France le Roi y

joint le droit de Régale & le serment de sidélité.

3°. Parce que c'est l'Indult du Pape qui fait toute la force du droit des prieres Impériales, sans quoi ce ne seroit qu'une suite de recommandations qui n'imposeroient aucune autorité; ainsi le Roi n'ayant point d'Indult, ne peut pas en saire un droit.

L'autre, que quand l'Empereur pourroit exercer ce droit indépendamment du Pape, le Roi ne pourroit en jour, puif-qu'il ne représente point l'Empereur, soit parce que c'est sur l'Espagne qui n'a jamais usé du droit des prieres Impériales, & non sur l'Empire que la conquête de Cambray a été faite; soit parce que l'Empereur n'a jamais cédé son droit au Roi par aucun traité de paix; ni par aucun acte d'une autre nature.

Mais on peut répondre à la premiere proposition, qu'il n'y a personne qui ne sente l'entiere conformité du droit de Joyeux-Avénement avec celui des prieres Impériales.

# 406 MEMOIRE SUR LE DROIT

1°. Si l'un est à présent plus étendu que l'autre, quoiqu'ils marchassent autresois d'un pas égal, l'Eglise redevable de cette dissérence à la piété de nos Rois, ne doit pas s'en faire un titre, pour anéantir ce qui reste de cet ancien droit; & plus la condition de M. l'Archevêque de Cambray devient favorable en changeant de maître, moins il doit se plaindre du droit que le Roi veut exercer sur lui.

2°. Qu'il ne lui convient pas non plus de combattre ce droit, parce qu'en France le Roi a joint celui de Régale, & qu'outre que cette raison est impuissante en elle-même, puisqu'il n'y a rien d'incompatible entre ces deux droits, il seroit abfurde de la proposer en saveur de l'Eglise de Cambray qui est

exempte du droit de Régale.

Et pour ce qui regarde le serment de sidélité qui a lieu dans la France, & non dans l'Empire, celui-ci n'est pas dissérent de celui de Joyeux Avénement; ils dérivent de la même source: l'un, est un gage de la reconnoissance de l'Eglise entiere; l'autre, est un témoignage de la reconnoissance de l'Evêque en particulier: l'un a lieu dans la mutation qui arrive de la part du Seigneur dominant; l'autre, dans la mutation qui arrive de la part du Vassal: tous deux sondés sur le même principe, & par conséquent tous deux non-seulement compatibles entr'eux, mais également justes séparément.

3°. Que c'est sans aucun fondement, que M. l'Archevêque de Cambray suppose la nécessité de l'Indult, & qu'il avance que sans cela les prieres Impériales ne pourroient former un veritable droit, puisque le contraire est prouvé par les observations qu'on a faites sur l'origine & sur la force des prieres.

Impériales.

Pour ce qui est de la seconde proposition, que le Roi n'est point aux droits de l'Empereur, c'est une erreur maniseste, &

une espece d'hérésie dans le droit public.

1°. Il est vrai que c'est sur l'Espagne que le Roi a conquis Cambray de fait seulement, parce que ce Prince en étoit en possession. Mais l'acquisition du droit est faite sur l'Empereur; c'est toujours le véritable Propriétaire qui est censé dépouilé

# DE JOYEUX AVEN. A LA COURONNE. 407

par la conquête d'un nouveau Souverain; & puisque, selon M. l'Archevêque de Cambray même, le Roi d'Espagne n'avoit qu'une Souveraineté imparfaite, par la cession que les Habitans lui avoient saite de celle qui appartenoit à l'Archevêque, il doit convenir que la véritable & entiere Souveraineté est toujours demeurée de droit entre les mains de l'Empereur.

Il est donc bien inutile, après cela, d'examiner si le Roi d'Espagne a joui du droit des premieres prieres, puisque ce droit n'a jamais cessé de résider en la personne de l'Empereur.

2°. Il est vrai que ce Prince n'a point notifié la conquête du Roi, & qu'il ne lui a jamais cédé ses droits. Il n'y a de cession que de la part du Roi d'Espagne dans le traité de Nimegues, art. 10.

Mais la question doit être décidée par un principe supérieur à la possession du Roi d'Espagne, & à la formalité d'une cession expresse.

Tout Prince qui fait la conquête des Etats d'un autre Souverain, entre pleinement dans tous ses droits; il acquiert sa souveraineté avec tous les avantages qui l'accompagnent : le droit des armes est plus sort que toutes les cessions, il se sait une pleine & parfaite subrogation de nouveau Souverain à l'ancien, & cette représentation s'acheve & s'accomplit par la seule sorme de la conquête, lorsqu'elle devient paisible, & que la paix qui la suit, en a fait un juste titre.

Les Rois d'Angleterre ont joui de tous les droits des Rois de France, lorsqu'ils ont usurpé la plus grande partie de ce Royaume; & on ne peut douter que si l'Empereur s'en rendoit le maître, il ne sût en droit de jouir de la Régale comme nos Rois.

Ainsi, après cette longue discussion, M. l'Archevêque de Cambray ne sçauroit se tirer de ce dilemme qui en renserme toute la substance.

Il a passé de la domination de l'Empereur à celle du Roi, ou on le jugera par les Loix de la France, ou on le jugera par celles de l'Empire: si on le juge par celles de la France, Il doit être soumis au droit de Joyeux Avénement, & si on le juge par celle de l'Empire, il doit reconnoître le droit des premieres prieres; ainsi le droit Royal & le droit Impérial se réunissent contre lui : mais il est encore plus avantageux au Roi de faire valoir le droit Royal, pour éviter la querelle avec le Pape sur la nécessité de l'Indult.

# DÉCISION

# DU CONSEIL DE RÉGENCE,

En faveur du Droit de Joyeux Avénement sur les Eglises du Pays-Bas.

EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL DE REGENCE,

Tenue le Lundi huitième jour de Mars 1717.

Onsieur l'Archevêque de Bordeaux, Conseiller au Conseil de Conscience, a rapporté une question mue en ce Conseil, pour sçavoir si les Eglises de Cambray, d'Arras & de Saint-Omer, étoient sujettes au Joyeux Avénement, comme celles de l'ancien Domaine de la Couronne. Après une ample discussion des raisons pour & contre, il a été décidé que le Roidonneroit des Brevets de Joyeux Avénement pour ces Eglises, comme pour les autres, sauf aux Brévetaires, s'ils étoient troublés, à faire valoir le droit du Roi dans les justices réglées, où les Officiers Royaux soutiendront les droits de Sa Majesté.

Extrait de la seance du Conseil de Conscience,

Tenue le Samedi 10 Octobre 1716.

Onsieur le Procureur Général a rapporté les Mémoires que feu M. l'Archevêque de Cambray avoit produits, pour prouver que cette Eglise doit être exempte du Droit

Droit de Joyeux Avénement. Il a fait voir que le Roi pouvoit avoir deux titres pour exercer ce droit; l'un, que l'on peut appeller le Droit Royal, qu'il a comme Roi de France, en regardant cette Eglise comme une portion de l'Eglise Gallicane, dans laquelle le Droit de Joyeux Avénement est universellement reconnu; l'autre, que l'on peut appeller le Droit Impérial que Sa Majesté exerçoit sur l'Eglise de Cambray, comme subrogée par la conquête aux droits de l'Empereur qui y exerçoit autresois le droit des premieres Prieres.

Il a ensuite examiné l'origine & la nature du Droit de Joyeux Avénement; considéré en lui-même tel qu'il s'exerce dans les Eglises de l'ancien Royaume, & si ce droit peut s'étendre aux Eglises des Provinces nouvellement conquises,

réunies ou unies à la Couronne.

Il a prouvé que ce droit n'est point fondé sur la concession des Papes; mais qu'il y a lieu de croire qu'il est tiré du droit des Fiefs, comme la Régale & le Serment de fidélité: qu'un Arrêt de 1274, qui oblige les Religieuses de Coucy à recevoir une Demoiselle qui avoit la nomination du Roi, prouve que le fonds du Droit de Joyeux Avénement étoit pour lors reconnu, & que le Roi en jouissoit comme usant de son droit propre, utendo jure proprio suo; qu'il en usoit dans les Abbayes qui font à sa garde, in Abbatia de gardia sua, & qu'il l'exerçoit au commencement de fon régne, in principio sui Regiminis, que Philippe le Long par ses Lettres du 5 Juillet 1317, mande à ses Officiers de faire recevoir en plusieurs Monasteres d'Anjou, un Moine, comme étant chose qui lui appartenoit par Droit Royal; que par Arrêt du 15 Janvier 1522, le Droit de Joyeux Avénement sut déclaré appartenir au Roi dans le Monastere de Beaumont en Rouergue, qui est proprement un Chapitre Régulier, & ce Droit y est traité de Droit Royal, locum sibi jure Regio debitum; que le 25 Février 1323, le Parlement rendit un pareil Arrêt contre l'Abbaye de Beaulieu, & un autre en 1351, contre les Religieux du Prieuré de Longueville.

Qu'en 1353 le Chapitre d'Arras & les Administrateurs de Tome V. Fff

l'Hôtel-Dieu voulurent contester ce droit au Roi qu'aprèenquête saite, il y eut Arrêt par lequel il est attesté, 1°. Que le Roi avoit droit de saire recevoir un Religieux dans chaque Abbaye & l'Hôtel-Dieu, principalement quand ils étoient de fondation & garde Royale, ou que le Roi étoit en possession de ce droit; 2°. Que toutes les Eglises Cathédrales étoient de la garde du Roi. Ensin, que ce droit du Roi étoit tellement reconnu en ces premiers temps, qu'il avoit passé en style, & qu'on en trouve une formule très-ancienne dans le Protocole de la Chancellerie de France.

Que les mêmes motifs qui ont fait établir le Droit de Joyeux Avénement sur les Monasteres, ont dû y soumettre les Evêchés; même droit de garde & de protection, même devoir envers le Seigneur féodal & le Souverain, même obligation de reconnoissance pour l'exécution des droits dont les autres Vassaux sont chargés.

La Pragmatique Sanction, selon la remarque de la glose, ausii bien que Benedicti sur le terme aliquando, est encore une preuve, que selon le droit commun de la France, au quinzième siècle, le Roi usoit du droit de premieres Prieres pour les Evêchés mêmes, & que ce droit étoit tellement reconnu, que l'élection d'un autre Sujet que celui qui avoit été recommandé par le Roi, étoit annullée, si le Roi s'en

plaignoit.

Monsieur le Procureur Général a ensuite rapporté des témoignages d'Auteurs célébres, & des Arrêts en faveur du Droit de Joyeux Avénement sur les Prébendes des Cathédrales & Collégiales, & entr'autres les décisions de M. François Mare, Conseiller du Parlement de Dauphiné, qui écrivoit en 1502, question 24: Carolus Grassalius qui vivoit sous François I, le Prestre, Boyer, Rebusse, Rouillard & Choppin, les Lettres de Henri III qui exemptent le Chapitre de Nesse du Droit de Joyeux Avénement, l'Arrêt du Grand-Conseil du mois d'Août 1594, & celui du Parlement de 1591, les Déclarations de 1610 & 1629, & celle de 1646, avec les modifications du Grand-Conseil.

### DU CONSEIL DE REGENCE. 411

D'où il a conclu, que le Droit de Joyeux Avénement étoit fondé sur une très-ancienne possession, & que toutes les Eglisses en particulier, se sont soumises à l'exercice de ce droit : & s'il n'a pas aujourd'hui la même étendue qu'il a eue autresois sur les Monasteres de la garde du Roi, ce ne peut être que parce que les places de Moines ont été peu recherchées dans les derniers siécles, & que la piété de nos Rois n'a pas voulu que ces Monasteres sussent assure sur double droit d'Oblat & de Joyeux Avénement.

Ces principes établis, ont servi de réponse aux objections de seu M. l'Archevêque de Cambray qui vouloit que l'on regardât ce droit, comme nouveau & sans sondement.

M. le Procureur Général a ensuite examiné, si le Droit de Joyeux Avénément pouvoit être étendu aux Eglises des Pro-

vinces nouvellement conquifes.

Il a distingué les Provinces autresois démembrées de la Monarchie, qui rentrent sous la domination Françoise, qui est le cas de la réunion, & les Provinces qui n'ayant jamais été soumises à nos Rois, sont ajoutées à la Couronne, qui est le cas de l'union.

Il a prouvé que dans le cas de la réunion, tous les principes se réunissent pour faire voir que le Droit de Joyeux Avénement doit avoir lieu dans ces Provinces: les sondemens du Droit de Joyeux Avénement, protection, Seigneurie, reconnoissance, reprennent leur premiere force dans le moment de la réunion; de même qu'un Citoyen, qui après avoir été long-temps captif chez les Ennemis, rentrant dans sa Patrie, est censé, jure possiminii, n'en avoir jamais été séparé: ainsi une Province séparée pendant quelque temps de la Monarchie, entre de plein droit dans les priviléges des autres sujets du Roi, & le Roi de son côté rentre dans tous les droits qu'il exerçoit sur cette Province, avant son démembrement.

Il afait voir que les Eglises d'Arras & de Saint-Omer étoient sujettes au Droit de Joyeux Avénement avant le traité de Madrid, par lequel cette Province passa sous la domination

Fffij

de Charles-Quint, parce que ce droit étoit déja établi dans tout le Royaume, & en particulier à Arras, comme on le voit par l'Arrêt de 1355. Que quand même le Droit de Joyeux Avénement seroit plus récent que le démembrement des Provinces unies, elles n'y feroient pas moins sujettes depuis leur réunion, 1°. parce que les qualités de Protecteur, de Seigneur, de Fondateur, qui sont les fondemens du Droit de Joyeux Avénement, s'étendent en ces Provinces, comme en toutes les autres. 2°. Les sujets qui rentrent en leur patrie, après avoir été long-temps entre les mains des Ennemis, ne sont pas moins soumis aux Loix qui ont été faites pendant leur absence, qu'à celles qui étoient en vigueur auparavant. 3°. Si la condition des Eglises étoit devenue meilleure pendant le démembrement de ces Provinces réunies, elles prétendoient avec justice être en droit de profiter de ce changement; par conséquent l'on ne peut objecter la régle de la prescription: outre qu'il ne peut y en avoir contre les droits du Roi, les conditions de la prescription manquent dans l'espéce présente. Ces Eglises n'étoient pas débitrices du droit, pendant qu'elles étoient sujettes du Roi d'Espagne, & le Roi de France ne pouvoit de son côté, agir pour empêcher la prescription; ainsi de part & d'autre, toutes les actions étoient demeurées en suspens, pendant cette interruption forcée: mais elles revivent de plein droit, d'abord que l'obstacle est levé.

On objecte que quoique la Bretagne, la Provence, l'Artois & Tournay, fussent de l'ancien domaine de la Couronne, nos Rois cependant, ont obtenu des Indults du Saint Siége, pour nommer aux Prélatures de ces Provinces réunies, & que le Droit de Joyeux Avénement ne peut plus y avoir lieu.

A quoi M. le Procureur Général a 1épondu, que les Indults n'avoient été pris que comme des expédiens propres à lever les difficultés qui étoient entre Rome & la France, pour l'explication du Concordat; que jamais on ne les a regardés en France, comme nécessaires & comme les véritables titres des

droits du Roi : c'est l'idée qu'en donne M. d'Ossat, & le principe soutenu par les plus grands Magistrats, que la maxime, quidquid accressit Regno, fit pars Regni & eodem jure censetur, est si constante, que dans les cas de la Régale, du droit des Gradués, de l'indult du Parlement, & même du Joyeux Avénement, ces droits ont été établis dans la Bretagne, dans la Provence & dans l'Artois, comme dans les autres Eglises du Royaume; que l'Arrêt du Grand-Confeil de 1648, a décidé la question pour l'Eglise d'Arras; que le Chapitre ayant voulu se pourvoir en cassation, il en sut débouté par Arrêt du 15 Avril 1663.

Après avoir établi ces principes sur les Eglises réunies à la Couronne, M. le Procureur Général a examiné la question par rapport aux Provinces nouvellement acquises à la Couronne. Il a d'abord supposé comme certain le principe quidquid accrescit Regno, sit pars cjus & eodemjure censetur, sur-tout, lorsqu'il s'agit d'un Droit Royal, dont on ttouve dans les Provinces conquises les motifs qui ont donné lieu à l'établir dans le Royaume, comme font les qualités de Protecteur, Seigneur suprême, de Fondateur & de Bienfaiteur.

Et pour répondre à la seule objection que l'on peut saire par rapport à l'Eglise de Cambray, M. le Procureur Général a rapporté l'arr. IV de la Capitulation, par lequel le Roi promet de conserver cette Eglise dans ses franchises, & il a fait voir que ce terme s'entend seulement, des immunités & priviléges dont l'Eglife de Cambray jouissoit avant la conquête, soit dans ses biens, soit dans la personne de ses Ministres.

Que le Roi étant aux droits de l'Empereur, il avoit encore fur cette Eglise, un nouveau titre qui autorise le Droit de Joyeux Avénement, qui est celui de premieres Prieres.

M. le Procureur Général a expliqué l'antiquité & le fondement de ce Droit, & a fait voir qu'avant le Concordat Germanique, les Empereurs ont joui de ce Droit, comme d'un Droit Impérial, sans prendre d'Indult; que depuis le concordat Germanique jusqu'à la paix de Westphalie, ce Droit ayant ouffert quelque contradiction, les Empereurs ont pris des Indults des Papes, sans en reconnoître la nécessité, mais seulement pour en faciliter l'exercice; mais que depuis la Paix de Westphalie, les Empereurs ont cessé absolument de demander des Indults aux Papes.

Que seu M. l'Archevêque de Cambray est convenu que son Eglise étoit sujette aux premieres Prieres, ce qui emporte

la foumission au Droit de Joyeux Avénement.

Que prétendre l'exclure, parce que cette Eglise est déja sujette au serment de sidélité, c'est les vouloir exclure tous deux, puisqu'ils dérivent de la même source, l'un ayant lieu à la mutation du Seigneur dominant, l'autre dans la mutation du Vassal; qu'ils sont tous deux non-seulement compatibles entre eux, mais également justes séparément.

Que la derniere objection de M. de Cambray, consiste à dire, que le Roi n'est point aux droits de l'Empereur, parce que c'est sur l'Espagne qu'il a conquis Cambray; mais il est certain que pour lors, l'Empereur en étoit le véritable propriétaire, & que le Roi d'Espagne n'avoit qu'une Souveraineté imparsaite, par la cession que les Habitans lui avoient faite de celle qui appartenoit à l'Archevêque; que la véritable & entiere souveraineté étoit toujours demeurée de droit entre les mains de l'Empereur, & qu'ainsi, à parler exactement, Cambray avoit passé de la domination de l'Empereur à celle du Roi.

D'où il a conclu, que si l'on juge la question du Joyeux Avénement sur les Loix de la France, l'Eglise de Cambray doit être soumise au Droit de Joyeux avénement; & si on la juge par celles de l'Empire, elle doit reconnoître le droit de premieres Prieres; qu'ainsi le Droit Royal & le Droit Impérial se réunissent contre l'Eglise de Cambray: mais il est plus avantageux au Roi de saire valoir le Droit Royal, pour éviter la querelle avec le Pape sur la nécessité de l'Indult.

### AVIS DU CONSEIL DE CONSCIENCE.

Sur le rapport fait par M. le Procureur Général, de diffé-

rens Mémoires envoyés au Conseil, pour prouver que les Eglises de Cambray, Arras & Saint-Omer sont exemptes du Droit de Joyeux Avénement, & des raisons contenues dans des Mémoires contraires, pour faire voir que ce droit est un Droit Royal, propre à la Couronne, dont les Rois sont en possession depuis plus de quatre siècles, & qui s'étend sur toutes les Eglises qui sont dépendantes de la Monarchie; qu'outre le Droit Royal que Sa Majesté a sur toutes les Eglises de son Royaume, elle a encore sur Cambray, comme étant aux droits de l'Empereur, le droit de premieres Prieres qui se joint à celui de Joyeux Avénement.

Le Conseil a été d'avis, que le Droit de Joyeux Avénement doit avoir lieu sur les Diocèses de Cambray, Arras & Saint-Omer, comme sur les autres Eglises du Royaume; qu'il est plus avantageux au Roi de faire valoir ce droit sur l'Eglise de Cambrai, que celui des premieres Prieres, asin d'éviter toute difficulté avec le Pape, sur la nécessité de l'Indult; & qu'ainsi Sa Majesté devoit accorder le Brevet de Joyeux Avénement, tant sur le Diocèse de Cambray, que sur ceux d'Arras & de Saint-Omer, dans la même forme qu'elle en accorde sur les autres Eglises de son Royaume.

FAIT au Conseil de Conscience le 10 Octobre 1716. Signé, le Cardinal DE NOAILLES ET D'AGUESSEAU.



# ESSAI

# SUR L'ÉTAT DES PERSONNES. (\*)

Etude du droit des Personnes est le principe & la fin de toute la Jurisprudence.

C'est par-là que Justinien commence ses Institutions. Il reconnoît que la science des Loix est inutile, si l'on ignore les dissérentes qualités de ceux qui ont été l'unique objet de tous les Législareurs. Parum est jus nosse, si personæ quarum causa constitutum est, ignorentur, §. 12. Inst. de jur. nat. gent. & civili.

Omne jus, personarum causa constitutum est, L. 2. st. de stat. hominum. Non ante juris ratio quam persona quarenda est,

L. 14. in pr. ff. de jure codicill.

Il est dissicile de comprendre pourquoi Justinien qui a connu la nécessité & l'utilité de cette méthode, qui l'a observée comme une régle inviolable dans ses Institutions, ne l'a suivie que très-imparsaitement dans le Digeste, & l'a négligée entierement dans le Code.

Mais c'est à M. Cujas, & aux autres admirateurs de l'ordre du Code & du Digeste, à le justifier, s'ils le peuvent; & sans s'arrêter plus long-temps à des observations plus curieuses qu'utiles, il est à propos de faire ici quelques réslexions génerales sur ce qui doit composer la matiere de ce titre, & de comparer exactement tous les rapports & toutes les qualités différentes qui forment ce que les Jurisconsultes ont appellé l'Etat des Personnes.

I.

Tous les hommes sont sortis égaux des mains de la nature, également libres, également nobles; tous enfans d'un même pere, & membres d'un même corps.

<sup>(\*)</sup> Cet Essai étoit le résultat d'une conférence où assistoit M. d'Aguesseau.

### DE L'ETAT DES PERSONNES.

C'est ce que les Jurisconsultes nous apprennent, quand ils disent que dans le droit naturel il n'y a point d'inégalité entre les hommes: Quoad jus naturale attinet, omnes homines æquales sunt. L. 3 2. ff. de reg. juris. Natura communis est. L. 12. S. 4. ff. de accusat. Que la servitude est un ouvrage du Droit positif, contraire à la nature, L. 4. ff. de just. & jur. L. 4. §. 1. ff. de stat. hominum. Que les hommes doivent se considérer comme étant tous unis par les liens de la parenté: Cognationem quam- Quid est Eques dam, inter nos natura constituit. L. 3. ff. de just. & jur.

#### II.

Quoique la nature ait établi cette égalité parfaite dans l'ori- ca, Ep. 31. gine de tous les hommes, elle a néanmoins marqué entr'eux certaines différences, & l'on peut dire que s'ils sont tous égaux, ils ne sont pas tous semblables, Pares magis qu'am similes.

C'est ainsi que la nature, elle-même, nous apprend à ne pas confondre ceux qui sont nés, avec ceux qui sont encore dans le ventre de leur mere. Cest elle qui distingue les deux fexes; ceux qui font capables d'engendrer, de ceux qui ne le font pas; ceux qui font parfaits, de ceux qu'on appelle monstres.

Les distinctions des puberes & des impuberes, des majeurs & des mineurs, des sages & des insensés, des peres & des enfans, &c. sont encore fondées sur le droit naturel; & quoique le droit politif ait prescrit plusieurs régles sur ces matieres, elles tirent néanmoins leur origine & leur force, de la nature.

### III.

Le Droit civil, c'est-à-dire, le Droit particulier de chaque Nation, ajoute à ces qualités naturelles, des distinctions Just. & Jur. purement civiles & arbitraires, uniquement fondées sur les mœurs de chaque Peuple, ou sur la volonté absolue du Législateur.

Telles sont, par exemple, les dissérences que les Loix ont Tome V. Ggg

Romanus, aut  $oldsymbol{L}$ ibertinus aut Servus ? Nomina ex ambitione aut injuriá nata. Sene-

L. 9. ff. de

établies entre les Citoyens & les Etrangers; les libres & les esclaves; les nobles & les roturiers: dissérences dont les unes ont été inconnues au Droit de la nature, & dont les autres y sont même absolument contraires: Servitus est constitutio juris gentium quâ quis dominio alieno contra naturam, subjicitur. L. 4. §. 1. sf. de stat. hominum.

#### IV.

Quoique ces dernieres distinctions soient plus assujetties au pouvoir du Droit civil, parce qu'elles sont entiérement son ouvrage; il étend néanmoins son autorité sur les qualités naturelles, non pour les détruire ou pour les affoiblir, mais pour les confirmer & les rendre plus inviolables, par des régles & par des maximes certaines que l'on peut appeller des qualités mixtes.

Cette union du Droit civil avec le Droit naturel, forme, pour ainsi dire, une troisième espèce de dissérence entre les hommes, que l'on peut appeller mixtes, parce qu'elles participent de l'un & de l'autre droit, & qu'elles doivent leur

principe à la nature, & leur perfection à la Loi.

Il est, par exemple, du Droit natuel, que les hommes &z les semmes parviennent à l'état de puberté après un certain nombre d'années; mais il est du Droit civil, que ce temps soit sixe & déterminé, & que sans consulter la diversité des temperamens, sans avoir recours à l'inspection du corps, on suive une régle uniforme, même à l'égard de ceux dans lesquels la nature pourroit être plus prompte, ou plus lente.

De même, la minorité ou les priviléges qui lui font attachés, ont leur fondement dans le Droit naturel; mais le terme de cet âge & la durée de ses prérogatives, sont déterminés par

les Loix civiles.

Et l'on peut observer que dans toutes ces dissérences, ce qui est établi sur le Droit naturel, est certain & immuable; au contraire, ce qui est prescrit par le Droit possuif, est, comme lui, sujet au changement & à l'inconstance. Et pour se rensermer dans un des exemples que l'on vient de proposer, la Loi

ne peut jamais refuser son secours à un mineur, tant qu'il sera mineur, parce que cette protection est d'un droit naturel & inviolable: mais elle peut faire qu'il ne soit plus mineur, en avançant le temps de la majorité, parce que ce temps étant arbitraire, & pouvant être disséremment estimé par rapport à la diversité des climats & des mœurs de chaque Peuple, il est soumis au pouvoir de la Loi.

### V.

On peut donc distinguer trois sortes de qualités dissérentes qui forment l'état de tous les hommes:

Celles qui font purement naturelles.

Celles qui sont purement civiles.

Celles qui font mixtes, composées du Droit naturel & du Droit civil.

Mais cette distinction exacte dans la spéculation, ne seroit d'aucun usage dans la pratique, parce qu'il n'y a aucune des qualités naturelles qui n'ait reçu une nouvelle sorme du Droit civil; & c'est ce qu'il sera facile de reconnoître dans la suite.

Ainsi l'on peut retrancher un des membres de cette division, & la réduire à la seule distinction des qualités qui sont sondées sur le Droit naturel, & de celles qu'une distinction purement positive & arbitraire, a introduites entre les hommes.

### VI.

Mais avant que d'entrer dans le détail des questions que l'on doit traiter dans ces deux parties, il n'est pas inutile de marquer ici, en peu de mots, en quoi consistent précisément ces qualités personnelles dont nous avons trouvé l'origine dans la nature & dans le Droit civil, & qui forment l'état de chaque personne en particulier.

Les Jurisconsultes Romains ont cru qu'il étoit dangereux de faire dans le droit aucune définition exacte: Omnis definitio in jure civili periculosa est, parum est enim ut non subverti possit.

Ggg ij

L. 201. ff. de reg. jur. (\*) Peut-être qu'ils ont joint à cette premiere maxime une seconde réflexion tirée du respect qu'ils avoient pour l'antiquité. Ils recevoient avec vénération tout ce qui avoit été dit par les anciens Interprêtes du Droit, & craignoient d'affoiblir par leurs explications, les termes dont les premiers auteurs s'étoient servi : Non omnium quæ à majoribus constituta sunt ratio reddi potest, alioquin multa ex his quæ certa sunt subvertentur. L. 20. 21 ff. de legib. (\*\*)

C'est apparemment par ces raisons, que quoiqu'il y ait dans

le digeste un titre de verborum significatione, un titre de statu hominum, & dans les Instituts un titre de jure personarum; on n'y trouve aucune definition claire & exacte, aucune idée précise & distincte de tous les termes généraux qui sont néanmoins les plus importans. Et pendant que les Jurisconsultes s'atta-L. 157. ff. chent à nous expliquer curieusement ce que c'est que Parties, ou à nous apprendre l'étimologie du mot Spurius; ils négligent de définir ce que c'est que l'Etat, en quoi consiste ce caractere qu'il imprime sur la personne.

> On peut néanmoins recueilir de ce qui se trouve répandu dans les Livres du Droit, qu'ils distinguoient deux sortes d'états.

> Un état public, que l'on peut appeller l'état d'un Citoyen, & qui même s'appelle fouvent l'Etat en général.

> Un Etat particulier, auquel on peut donner le nom d'Etat de l'homme.

> (\*) Il y a des Interprêtes qui ont prétendu que le mot definitio devoit s'entendre d'une régle de Droit, & qui ont renvoyé pour en entendre le vrai sens, à la Loi 1'e de Regul. Jur. qui porte ces termes : qua regula simul in aliquo vitiata est, perdit officium fuum, & ils citent l'Interprête Grec qui rend le mot definitio par υομικός χανων, par la raison que la Loi 202, de Regul. Jur. ajoute, parum enim est ut non subverti possit; mais cela n'empêche pas que d'autres Interprêtes n'ayent donné un sens différent à cette expression.

> (\*\*) On peut dire aussi qu'il s'agit dans ce texte de Loix anciennement établies, & non des explications que les anciens Interprêtes y auroient données, & la Loi suivante peut sortifier cette opinion par ces mots, & ideò rationes eorum qua constituuntur, inquiri non oportet, alioque multa ex his que certa sunt subvertentur. Il n'est cependant pas impossible d'appliquer cette loi aux sentimens des anciens Jurisconsultes, qui n'étoient gueres moins respectés que les Loix, puisqu'elles étoient souvent formées de leurs.

propres paroles.

de verb. sig. L. 23. ff. de stat, hominum. Ces deux idées se trouvent dans les ouvrages d'Upien, tit. de tutelis, §. 12, & dans la Loi 1. §. 8. ff. ad Senat.

Tertyll.

Dans le premier de ces passages, il désinit minimam capitis diminutionem celle dans laquelle status duntaxat hominis mutatur, civitate & libertate salvâ. Et dans la Loi 1. §. 8. il donne à ces deux qualités, c'est-à-dire, à la liberté & au droit de Cité, le nom d'Etat en général: Capitis minutio salvo statu contingens.

La comparaison de ces deux passages établit nettement la distinction de l'Etat de citoyen & de l'Etat de l'homme; ou ce qui est la même chose, de l'Etat public, & de l'Etat particulier.

On peut même en conclure, que la liberté & la cité font partie de l'Etat public, & que la famille, au contraire, appartient à l'Etat particulier. Et c'est une conséquence que l'on peut tirer de toutes les dispositions des titres de capitis diminuzione, qui sont dans le Digeste & dans les Instituts.

Mais ces distinctions supposent la définition de l'Etat & ne la donnent pas : & puisque le secours des Jurisconsultes nous manque, il faut avoir recours aux lumieres que la raison naturelle nous donne sur cette matiere.

L'on peut d'abord, pour ôter l'équivoque de certaines expressions, distinguer deux significations dissérentes que les Loix donnent à ce mot *Etat*.

Quelquesois, il a une grande étendue, & il se prend généralement pour toutes sortes de caracteres passagers ou perpétuels, pour toutes sortes de qualités qui établissent quelque distinction entre les hommes. C'est ainsi que les Loix disent qu'il y a un Etat de dignité, de magistrature, un Etat même de réputation, d'honneur, d'òpinion publique.

La Loi 5. S. 2. ff. de extraord. cognit. se sert expressément

du terme de statu dignitatis.

La même Loi définit la réputation qu'elle appelle existimazio, dignitatis illas fattus, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro, authoritate legum, aut minuitur aut consu-

C'est encore dans le même sens, que la Loi 20. sf. de stat. homin. dit, qu'un surieux retinet statum & dignitatem, imò & magistratum & potestatem retinere videtur, sicuti rei suæ dominium retinet.

C'est-à-dire, qu'il ne perd point cette espèce d'Etat général qui le fait considérer comme Magistrat, comme pere de famille, mais il perd l'exercice du droit que lui donnoient ces qualités; & en ce sens, il est vrai de dire qu'il souffre un changement d'Etat, comme la suite le fera voir.

Cette premiere notion de l'Etat est fort imparsaite, & ce n'est point celle que l'on a en vue, quand on dit qu'il s'agit

de juger une question d'Etat.

Il faut donc convenir que ce terme a une seconde signification moins étendue que la premiere, & qui fait, à proprement parler, la matiere de ce titre.

Pour l'expliquer, on doit supposer d'abord, suivant l'idée que nous en donnent tous les Jurisconsultes, que le droit a

deux parties.

La premiere, regarde l'intérêt public, &, pour se servir des L. 1. S. 1. st. termes des Loix, statum rei publicæ.

de Just. & Jur.

La feconde, n'a pour but que l'utilité des particuliers dans l'odre de la fociété civile.

Ce n'est pas ici le lieu d'étendre & d'expliquer cette divivision.

Mais il faut nécessairement ajouter, suivant la pensée de M. Domat, que toutes les Loix civiles qui réglent le Droit particulier, n'ont pour objet que les engagemens & les successions; que toutes leurs dispositions roulent sur ces deux points principaux qui comprennent tout ce qui se passe & dans le temps de la vie, & dans le moment de la mort.

Ces principes supposés, si l'on examine les dissérentes qualités qui sont la matiere des questions d'Etat, on trouvera qu'elles ont un rapport nécessaire & essentiel avec le Droit public ou particulier, & qu'elles sont appellées qualités d'Etat, distinctions d'Etat, &c. parce qu'elles rendent ceux qui les ont, capables ou incapables de participer à l'Etat public, ou à l'Etat particulier.

Pour commencer par le Droit public: c'est, par exemple, une question d'Etat de sçavoir si un homme est libre, ou s'il est esclave; s'il est citoyen ou étranger; parce que s'il est libre ou citoyen, il est capable de rendre service à sa Patrie dans toutes les Charges publiques; & si au contraire, il est esclave ou étranger, il est exclus, par l'une ou l'autre de ces qualités, de toutes les sonctions qui regardent le Droit public, & de tous les avantages qui n'appartiennent qu'à ceux qui en ont la participation.

Mais ce n'est point une question d'Etat, que de sçavoir si un homme aura une telle Charge, ou s'il ne l'aura pas; car quoiqu'il ait une incapacité particuliere qui le rende indigne de la posséder, il n'en est pas néanmoins absolument incapable, dès le moment qu'il a les qualités extérieures de libre & de citoyen.

Il en est de même à l'égard du Droit particulier. Comme il se réduit uniquement à régler les engagemens & les successions, il saut aussi que les qualités qui déterminent l'Etat particulier, ayent un rapport certain avec les engagemens & les successions, & qu'elles rendent les hommes capables ou incapables de certains engagemens en général, & de certaines successions en général, ou même de toutes sortes d'engagemens & de successions.

Ainsi, pour commencer par les engagemens, la qualité de majeur rend un homme capable de toutes sortes d'obligations. Celle de mineur, au contraire, le rend incapable d'en contracter plusieurs, & sur-tout les engagemens qui ne tournent pas à son avantage. Cette qualité peut donc être mise au nombre de celles qui sorment & qui déterminent l'Etat.

Pendant qu'un homme est impubere, la Nature & la Loi le déclarent incapable de contracter aucun mariage. Aussitôt qu'il devient pubere, l'une & l'autre lui accordent cette faculté. Il est donc vrai de dire, que cette qualité de pubere &

d'impubere affecte l'Etat, puisque c'est d'elle que dépend la capacité ou l'incapacité de contracter tous les engagemens qui sont d'une certaine nature.

A l'égard des successions, & sur-tout des successions qui se déférent par la Loi, un bâtard en est incapable; & au contraire elles peuvent être recueillies par ceux qui sont légitimes. La même dissérence se trouve entre les citoyens & les étrangers. Elle a donc le caractère d'une qualité constitutive de l'Etat, puisqu'elle rend ceux qui l'ont, capables ou incapables de toutes successions, ou de certaines successions en général.

Mais au contraire, la qualité de vassal, celle de débiteur, de donataire, &c. ne peuvent former ce qui s'appelle un Etat, quand même la condition de l'engagement seroit telle que celui qui l'auroit acceptée, sût obligé de s'abstenir de certaines conventions; parce que ces sortes de conditions ont toujours un esset limité qui ne regarde que les personnes des contractans, & qui ne les empêche point de participer au Droit civil, en tout ou en partie.

D'ailleurs, & c'est une seconde réslexion que l'on peut saire pour découvrir la nature des qualités qui constituent l'Etat, il y a toujours une dissérence essentielle entre ces engagemens particuliers que chacun peut contracter, & ces caracteres personnels qui sont la matiere de cette dissertation.

Les uns sont des suites d'une convention libre & volontaire, réelle ou personnelle, au lieu que les autres sont tellement attachées à la personne, qu'elles ne peuvent en être séparées, sans qu'il arrive un changement en son Etat. Elles ne sont pas absolument dépendantes de son choix; la nature & la Loi impriment ces qualités, & ceux qui en sont revêtus, les conservent souvent contre leur inclination.

M. Domat, qui a traité cette matiere avec plus de justesse & de solidité que tous les Jurisconsultes, remarque que ces qualités sont de telle nature que chacune en a toujours une qui lui est opposée; ensorte qu'elles forment, pour ainsi dire, deux lignes paralleles qui comprennent toutes les conditions

des hommes; car il faut nécessairement se trouver dans l'une ou dans l'autre. Il n'y a point d'homme qui ne soit libre ou esclave, majeur ou mineur, pubere ou impubere, &c. Et c'est peut-être pour cela qu'on leur donne le nom de qualités d'Etat, parce que l'Etat des hommes est toujours rensermé dans l'un ou l'autre de ces caracteres.

Ce dernier caractere qui comprend ce que les hommes sont par leurs conventions, peut paroître, avec beaucoup de sondement, moins solide & moins infaillible que les deux premiers qui expriment ce que les hommes sont par la Nature ou

par la Loi.

Il est vrai que les qualités constitutives de l'Etat, sont tellement opposées entr'elles, que tout homme a l'une ou l'autre; mais si cette propriété leur est commune avec plusieurs autres qualités qui ne déterminent point l'Etat, il faut convenir qu'il ne doit plus être considéré comme un caractere de distinction, puisque rien n'est plus opposé à cette idée, que de convenir à des choses qui sont absolument dissérentes.

Or, il est facile de trouver plusieurs autres qualités oppofées qui auront toutes cette propriété, que tous les hommes seront compris dans l'une ou dans l'autre de celles qui sont en paralléle.

Ainsi l'on peut dire que tout homme est personne publique, ou personne privée; qu'il est artisan, ou qu'il vit libéralement; qu'il est soumis aux Charges publiques, ou qu'il en est exempt, &c.

Cependant ces qualités peuvent bien former une profesfion, un genre de vie, une condition; mais elles ne formeront

jamais ce que l'on entend par le terme d'Etat.

Il faut donc retrancher ce troisième caractere de distinction, puisque c'est au contraire une propriété commune, & qui convient à plusieurs qualités qui ne sont point constitutives de l'Etat.

Ainsi, en supposant les principes, les divisions, & les distinctions qui viennent d'être établis, on peut proposer en ces Tome V. Hhh

termes les définitions d'Etat public, & d'Etat particulier.

L'Etat public consiste dans une capacité ou une incapacité sondée sur la Nature ou sur la Loi, ou sur toutes les deux, de participer aux charges, aux honneurs, & aux autres prérogatives qui sont accordés à ceux que l'on considére comme membres de la République.

De même l'Etat particulier peut être désini, une qualité que la convention seule, réelle ou personnelle, ne peut établir, mais qui doit être imprimée ou par le Droit naturel, ou par le Droit civil, ou par tous les deux, & qui rend ceux qui en sont revêtus, capables ou incapables de tous les engagemens d'une certaine espéce, ou même de toute sorte d'engagemens; ou qui les rend capables ou incapables de recueillir certaines successions, ou même toute sorte de successions de quelque nature qu'elles puissent être.

#### VII.

Si l'on applique ces définitions à toutes les qualités que l'on comprend d'ordinaire sous les qualités d'Etat, l'on trouvera qu'elles leur conviennent parfaitement.

Il n'y a que trois états dans lesquels il semble d'abord que

l'on a de la peine à découvrir ces caracteres.

Le premier, celui du mariage. Le fecond, l'ordre eccléfiastique.

Et le troisième est la profession religieuse.

On prétendra d'abord que ces trois états sont l'effet d'un choix absolument libre, d'un engagement purement volontaire, & que par conséquent, ils ne peuvent jamais être mis au nombre des qualités constitutives de l'Etat, puisqu'une des principales propriétés de ces caracteres, est d'être imprimê nécessairement par la nature ou par la Loi.

On joindra à cette observation générale, une réflexion particuliere sur l'état du mariage, dans lequel il semble qu'il est dissicile de trouver le sondement d'une capacité ou d'une incapacité personnelle, par rapport à certains engagemens ou

à certaines successions.

Pour répondre à la premiere objection générale, il est nécessaire de distinguer deux choses dans les trois Etats que nous examinons.

La premiere, est l'engagement que les Parties contractent,

soit entr'elles, soit à l'égard de Dieu & de l'Eglise.

La seconde, est l'autorité, le caractère, & les effets que la Loi donne à cet engagement, qui est absolument volontaire; car il est libre à celui qui s'engage, de contracter, ou de ne pas contracter.

Mais aussi-tôt qu'il a donné son consentement, il se soumet à toutes les suites de cette obligation; & pour lors, la Loi lui imprime un caractere indépendant des changemens de sa

volonté.

Ainsi l'état du mariage, l'état Ecclésiastique & l'état Religieux font volontaires dans leur principe, mais abfolument nécessaires dans leur suite, & par-là, ils peuvent être justement comparés avec les autres qualités qui forment l'Etat, puisqu'ils n'affectent pas moins la personne, & qu'ils en sont également inféparables.

L'on peut appliquer à la profession Ecclésiastique & Religieuse, ce que Sinesius a dit du mariage dans le cinquiéme Ep. 1052 siécle. Il écrit à son frere qu'il ne peut se résoudre à quitter sa femme, parce qu'il l'a reçue de Dieu & de la Loi, par les

mains d'un Ministre sacré.

Ces qualités font donc un ouvrage de la Loi & de Dieu même, qui ne peut plus être détruit; ce qui paroît suffisant

pour établir une distinction d'Etat.

La seconde objection ne peut être proposée que contre l'état du mariage , puifqu'à l'égard de l'ordre Eccléfiastique & de l'état Religieux, il est certain que ceux qui s'y engagent, deviennent incapables de contracter certains engagemens, & particuliérement celui du mariage.

Il est plus difficile de trouver dans celui-ci une pareille

incapacité.

On pourroit se dispenser d'entrer dans cet examen, en soutenant que les Jurisconsultes Romains n'ont jamais considéré Hhh ii

le nom de mari & de femme, comme un nom & une qualité d'Etat. On allégueroit le silence des Loix dans les titres de statu hominum, de jure personarum. L'on n'y trouve aucune division des hommes en mariés & non mariés; ensin, onajouteroit, que s'il est parlé du mariage dans le premier Livre des Instituts qui est destiné au traité de l'état des personnes, ce n'est point parce que l'on considére le mariage comme un Etat en lui-même, mais plutôt parce qu'il est le fondement de plusieurs Etats, comme de celui de pere de famille, de sils de samille, de sils légitime. C'est uniquement par rapport à la puissance paternelle, que le titre de nuptiis, aussi bien que celui de adoptionibus, sont placés dans le premier Livre. Dans l'un, c'est la nature, & dans l'autre la Loi, qui donne aux peres des ensans légitimes soumis à leur autorité.

Mais sans examiner si les Jurisconsultes ont compris l'état des gens mariés dans les titres qui concernent le droit des personnes, il sussit de faire voir que l'idée qu'on a donnée de l'Etat en général, convient à cesui du mariage, & que ceux qui sont dans cet Etat, contractent une capacité ou une incapacité personnelle de contracter certains engagemens, qui est

le véritable caractere des qualités d'Etat.

On ne s'arrêtera point à expliquer ici cette espèce d'interdiction que la Loi prononce contre la semme, & qui la rend incapable d'agir sans l'autorisation de son mari. On opposeroit, avec raison, que cette incapacité n'a pas tous les caracteres qui sont essentiels pour sormer l'état du mariage, puisqu'elle n'en est point une suite nécessaire, ni commune à toutes les Nations, & que d'ailleurs, elle n'est point réciproque.

On n'alléguera pas non plus, la prohibition respective des donations entre mari & semme : outre qu'elle n'est pas d'un droit général; elle a des essets trop limités pour pouvoir cons-

tituer un Etat.

Il faut donc se réduire uniquement à dire que le mari & la femme perdent également le droit qu'ils avoient sur leur personne, qu'ils deviennent incapables de faire des vœux, d'embrasser l'Etat Ecclésiastique; en un mot, que l'indissolubilité du lien, l'incapacité d'en pouvoir contracter d'une autre nature, ou avec une autre personne, paroissent sussifians pour mettre la qualité de mari & de semme au nombre des caracteres qui méritent le nom d'Etat.

On peut ajouter encore, que comme les nœuds de la parenté se contractent par la naissance, ceux de l'affinité se forment dans le mariage; & de même que les premiers établissent une incapacité de prendre certains engagemens, comme ceux du mariage, ainsi les seconds forment les mêmes empêchemens, & établissent la même incapacité.

## VIII.

Il paroît par tout ce qui a été proposé jusqu'à présent, que l'on pourroit suivre deux idées & deux divisions dissérentes dans le Traité de l'Etat des Personnes.

On peut ou les considérer par rapport au Droit public, & par rapport au Droit particulier; ou les examiner dans l'état de la Nature, & dans l'état de la Loi.

Quoique la premiere de ces divisions soit celle des Jurisconsultes qui ne connoissent que deux sortes d'Etats, Statum publicum, Statum privatum, il semble néanmoins, que la seconde division soit plus juste & plus naturelle, parce qu'il y a plusieurs qualités qui sont communes à l'Etat public, & à l'Etat particulier, comme celles de pubere & d'impubere, d'homme & de semme, de majeur & de mineur.

Le Droit public les considére, lorsqu'il exclut des Charges & des fonctions publiques les impuberes, les semmes & les mineurs.

Et ils ont aussi un rapport nécessaire au Droit particulier , puisque ces trois Etats sont incapables de certains engagemens.

Ainsi pour éviter les répétitions, il sera plus à propos de suivre dans ce Traité la distinction de la Nature & de la Loi, en marquant dans chaque partie le rapport que les qualités

naturelles & civiles ont avec l'un & l'autre Droit, c'est-à-dire,

avec le droit public, & le droit particulier.

Quoique le mariage soit la premiere & la plus importante des questions qui regardent l'Etat, cependant il est assez indifférent de lui donner le premier ou le dernier rang dans l'ordre des matieres.

Ceux qui voudront lui donner la premiere place, diront que c'est le fondement de tous les Etats; que sans le mariage, la plûpart des dissérences qui sont entre les hommes ne sub-

sisteroient plus.

Ceux qui soutiendront l'opinion contraire, diront qu'il saut être, avant que de pouvoir être marié; qu'il est nécessaire d'avoir été fils, avant que de pouvoir être pere; & que le bon ordre veut que l'on considére les hommes, même avant le temps de leur naissance; que l'on suive un enfant dans ses différens états, pour le conduire ensin à celui du mariage qui demande un homme parsait.

Pour placer toutes les autres questions dans l'ordre qui leur convient, on peut considérer les hommes dans deux dissérentes vues qui comprennent toutes les distinctions que la nature

a faites entr'eux.

Les Loix ont pour objet, ou ceux qui ne sont pas encore

nés, ou ceux qui sont au nombre des hommes.

A l'égard de ceux qui ne sont pas encore nés, on peut distinguer deux sortes de maximes établies par les Loix. Les unes sont générales, & conviennent indistinctement à tout le temps pendant lequel l'enfant est dans le ventre de sa mere. Les autres sont plus limitées, elles ne regardent que deux momens en particulier, celui de la conception, & celui de la formation. On examinera d'abord ce qu'il y a de singulier dans ces deux temps, & l'on expliquera ensuite toutes les régles générales qui comprennent tout le temps de la grossesse.

Ceux qui sont nés reçoivent beaucoup plus de distinctions

dissérentes. L'on considére,

1°. Le temps de la naissance.

2°. La maniere de naître.

3°. La disposition du corps.

4°. L'âge.

5°. Les différentes relations naturelles que celui qui est né peut avoir avec les autres hommes.

Dans la premiere distinction, l'on peut examiner,

1°. Ceux qui sont nés dans le temps légitime, ou hors du temps légitime.

2°. Ceux qui font nés pendant la vie ou après la mort de

leur pere.

Dans la seconde distinction qui regarde la maniere de naître, on ne trouve qu'une seule division:

De ceux qui sont nés par la voie ordinaire & naturelle, & de ceux qui sont nés ex secto matris utero, atque inde casones dicti.

Dans la troisiéme distinction; on peut considérer plusieurs Etats différens.

- 1°. De ceux qui naissent vivans, & de ceux qu'on appelle morts-nés.
- 2°. De ceux qui naissent parfaits, & de ceux qui naissent imparfaits.

(Les imparfaits renferment deux espéces différentes : Les Monstres: Les Eunuques.)

3°. Des hommes, des femmes, & des Hermaphrodites.

4°. Des puberes & des impuberes.

La quatriéme distinction, par rapport à l'âge, ne comprend qu'une division des hommes, en Mineurs, & qui his comparantur, & en Majeurs.

Dans la derniere distinction qui comprend les différentes relations naturelles que les hommes ont les uns avec les autres, on peut considérer quatre classes différentes:

La premiere, de ceux qui vivent dans le Célibat, & de

ceux qui vivent dans le mariage.

La feconde, de ceux qui font légitimes, & de ceux qui ne le font pas.

La troisième, des peres de famille, & des fils de famille,

La quatriéme, de ceux qui sont unis par les liens de la parenté, & de ceux qui ne le sont pas.

On peut renfermer toutes les dispositions des Loix sur cette

matiere, dans trois principes généraux.

Le premier, est que les Loix veillent à la conservation du part, qu'elles assurent sa naissance, son état, & sa condition.

Le second, que toutes les sois qu'il s'agit de l'intérêt de l'enfant qui est dans le ventre de sa mere, il est considéré comme s'il étoit né; & la Loi lui accorde, par avance, les droits qu'il ne pourroit espérer qu'en naissant dans l'ordre de la nature.

Le troisième, que lorsque celui qui in utero est, est sans intérêt; il est regardé sur les surisconsultes, non comme un animal distinct & séparé, mais comme une portion de sa mere qui ne pent nuire, ni prositer aux autres.

Ces trois principes sont séconds en conséquences disséren-

tes, qu'il est nécessaire d'examiner séparément.

## Premier Principe.

Tout le Public a intérêt à empêcher, d'un côté, la supposition de part; & de l'autre, à conserver ceux qui sont encore dans le ventre de leur mere. La Loi les prend, dès ce moment, sous sa protection, & les considére dès-lors comme membres de la République. Mais ce seroit altérer les expressions des Loix, que de vouloir les traduire; il vaut mieux les rapporter ici en leur entier.

Sicuti liberorum eorum qui jam in rebus humanis sunt curam Prator habuit, ità etiam eos qui nondum nati sunt, propter spem nescendi, non neglexit. L. 1. in pr. ff. de ventr. in poss.

murend.

L'ublice enim interest partus non subjici, ut ordinum dignitas

Sanaliarumque salva sit. L. 1. S. 13. ff. de insp. ventr.

Eavorabilior est causa partûs quam pueri: puero enim in hoc faveiur, ut in samiliam inducatur: partui, ut in lucem producatur; adeoque partus omnimodo alendus est, qui non tantûm parenti parenti cujus esse dicitur, verum etiam Reipublicæ nascitur. L. 1. S. 15. st. de ventr. in poss. mittend. Et benigniorem esse in hac parte Prætorem oportet, ne qui speratur, ante vitam necetur. Dicta L. 1. S. 9. st. de ventr. in poss. mittend.

On peut distinguer deux motifs dissérents, dans le soin que la Loi prend de ceux qui sont encore dans le ventre de leur

mere.

Le premier, est de prévenir les supppositions, & d'assurer

par-là l'état des enfants légitimes.

Le second, de donner des aliments à celui qui doit être un jour le maître de tous les biens, ou d'une partie: Ne forté ei qui natus bonorum possessor futurus est denegasse alimenta videamur. Ce sont les termes de la Loi 6, sf. de ventr. in possemittend.

Ces deux vues sont clairement marquées dans la rubrique du tit. du sf. de agn. & alend. liberis.

Ce titre contient deux parties : l'assurance de l'état des enfants, la nourriture & l'éducation des enfants.

On trouve dans le Droit civil quatre Loix différentes, qui ont réglé tout ce qui peut regarder l'un & l'autre de ces deux chefs.

La premiere & la plus ancienne, est le Senatus-Consulte Plancien ou Plautien, car on lui donne ces deux noms.

La date de ce Senatus-Consulte est incertaine; il paroît seulement qu'il est antérieur au temps d'Adrien. L. 3. S. 1. s. de lib. agnosc. Antoine-Augustin, qui a marqué assez exactement le temps dans lequel les Loix Romaines ont été faites, ne rapporte aucune conjecture qui puisse servir à découvrir la date de ce Senatus-Consulte.

Senatus-Consultum hoc, dit Ulpien, l. 1. ff. deagn. lib. duas species complectitur: unam eorum qui agnoscunt; alteram earum

quæ falsum partum subjiciunt.

Mais toutes les précautions qu'il ordonnoit que l'on prît, ne regardoient que le cas du divorce; & c'est pour suppléer à l'impersection de cette Loi que le Sénat sit un autre réglement dans le temps de l'Empereur Adrien, qui permit aux

Tome V. Iii

peres & aux meres d'observer les mêmes formalités, pour assurer l'état des enfants nés pendant le mariage. L. 3. S. z.

ff. de lib. agnosc.

Ces deux Loix avoient cela de 'commun, qu'elles ne prévoyoient qu'une seule espece, c'est-à-dire, celle dans laquelle une semme, après le divorce & pendant le mariage, dénonce à son mari qu'elle est enceinte, pour assurer l'état de l'ensant. Et soit que les semmes n'eussent point encore appris l'art de dissimuler leur grossesse, soit qu'il n'en sût arrivé jusques-là aucun inconvénient, il ne paroît pas jusqu'au temps de Marc-Aurele, & de Lucius-Verus, qu'aucun mari eût dénoncé la grossesse de sa semme, & demandé à en faire la preuve par une visite réguliere.

C'est ce qui paroît par les termes dont Ulpien se sert dans le tit. de lib. agnosc. & dans le tit. de insp. vent custodiendog. part.

Illud notandum est quòd denunciatio à marito non incipit, sed à muliere. Ce sont les paroles du Jurisconsulte dans la Loi 1. §. 5. ff. de agnosc. lib.

Et dans la Loi 1, in pr. ff. de insp. ventr. il rapporte les termes du Rescrit des Empereurs Marc-Antoine & Lucius-Verus, par lesquels il paroît que la nouveauté de l'espece a

mérité qu'on établit une nouvelle Jurisprudence.

Novam rem desiderare Rutilius Severus videtur, ut uxori quæ ab eo diverterit, & se non esse prægnantem prositeatur, custodem apponat, & ideo nemo mirabitur si nos quoque novum consilium & remedium suggeramus, &c.

Ulpien qui rapporte ce Rescrit, en tire en même-temps cette conséquence, qu'il explique mieux que nous ne pour-

rions faire:

Ex hoc rescripto evidentissimè apparet Senatus consulta de liberis agnoscendis locum non habuisse, si mulier dissimularet se prægnantem, vel etiam negaret: nec immerito; partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum; post editum planè partum, jam potest maritus jure suo filium desiderare aut exhiberi sibi, aut, &c. L. 1. §. 1. st. de insp. ventr.

C'est donc apparemment cette distinction subrile de la puis-

sance des meres qui dure jusqu'à la naissance de celle des peres, qui ne commence qu'au moment de la nativité, qui avoit empêché le Sénar & les Jurisconsultes de recevoir la dénonciarion du pere, aussi bien que celle de la mere.

Le Rescrit des Empereurs a fait enfin cesser cette dissérence; mais il manquoit encore un quatriéme degré de perfection à ces trois Loix. Lorsqu'elles ordonnoient la dénonciation, elles n'avoient en vue que la personne de la femme, ou celle du mari, ou tout au plus du pere du mari, s'il étoit encore soumis à la puissance paternelle.

Illud tenendum est, dit Ulpien dans le dernier paragraphe L. 3. S. 2. 8. 5. qui vient d'être cité, hac Senatus-Consulta post mortem paren- ff. de agnoss. tis cessare, si is supersit in cujus potestatem liberi recasuri non funt . . . . . . . . Imò & si , vivo patre , redditum sit præjudicium, & antequam sententia feratur, pater decesserit, transeun-

dum est ad Carbonianum Edictum.

C'est-à-dire, que comme les Senatus-Consultes se servoient du terme de liberis agnoscendis, qui ne peut convenir qu'au pere & à l'ayeul, in cujus potestate est, ils perdoient toute leur force aussitôt que le pere ou l'ayeul n'y avoient plus d'intérêt.

L'Edit du Préteur, qui est la quatriéme Loi que l'on peut examiner sur cette matiere, est beaucoup plus général. Il comprendtous les cas; il envisage toutes les personnes qui peuvent L. 1. §. 10. ff. de insp. ventr. avoir intérêt à la naissance de l'enfant.

Ainsi, pour expliquer en deux mots ce progrès du Droit, Le premier Senatus-Consulte étoit le plus imparfait de tous; il n'avoit prévu que le cas du divorce.

Le second étoit moins désectueux, puisqu'il ajoutoit le cas

de la naissance d'un enfant pendant le mariage.

La troisiéme Loi considéroit l'intérêt du pere, qui avoit échappé par inadvertence, ou par subtilité, aux premiers

Législateurs.

La quatriéme acheve de perfectionner cette disposition, en suppléant un cas important qui avoit été omis dans toutes les autres; & c'est celui de la dénonciation qui se fait, non pas à la femme, au mari, ou à son pere, mais aux héritiers

I i i i j

du mari, & à tous ceux généralement qui peuvent avoir intérêt à la naissance de l'enfant.

Après avoir expliqué séparément les dispositions & les motifs particuliers de ces différentes Loix, on peut maintenant entrer dans le détail des sages précautions qu'elles ont prescrites, pour prévenir la supposition du part, & pour conserver à la République ceux qu'elle commence dès-lors à mertre au rang des Citoyens.

On peut rapporter, à certains chefs, toutes les réflexions

que l'on doit faire sur cette matiere.

L'ordre veut que l'on examine,

1°. Dans quels cas la dénonciation doit être faite.

2°. Par qui elle doit & peut être faite.

3°. A quelles personnes il faut dénoncer la grossesse.

4°. Dans quel temps.

5°. En quel lieu cette signification doit se faire.

6°. Ce qu'il faut dénoncer.

7°. Quels sont les effets de la dénonciation.

Les trois premieres questions ont été décidées par avance dans l'histoire qui vient d'être faite des Loix qui ont réglé cette matiere.

On a pu y remarquer,

1°. Que la premiere Loi ne faisoit mention que du cas du divorce. Que la seconde a ajouté celui du mariage, & que L. 3. S. 1. la quatriéme a enfin suppléé le cas de la mort du mari, qu'elle 5. fl. de lib. n'e par négligé 87 l'intérêt de se héririere agnosc. L. 1. §, n'a pas négligé, & l'intérêt de ses héritiers.

2°. Qu'autrefois la dénonciation devoit être faite par la femme, à marito incipit, non à muliere. Mais que le Rescrit

de lib. agnose. des Empereurs a donné le même pouvoir au mari.

Si la femme n'a pas soin de dénoncer son état, le pere de famille, dans la puissance duquel elle est, peut suppléer à la négligence de sa fille, & faire lui-même la dénonciation. C'est ce qui est écrit expressément dans la Loi 1. S. 1. ff. de lib. agnosc.

Il semble que par une juste interprétation de la Loi, on doive aussi accorder au pere du mari, la faculté de demander,

10. ff. de insp.

L. 1. S. 5. ff.

L, 1. ff. de insp. ventr.

que sa belle-fille soit visitée, pour assurer la vérité de sa grosfesse & l'état de son sils; & quoique les Jurisconsultes n'ayent pas marqué ce cas expressément, on peut dire que c'est une suite si naturelle des principes qu'ils ont établis, qu'elle ne peut jamais recevoir aucune dissiculté.

Suivant l'Edit du Préteur, la femme doit dénoncer sa grosfesse à tous ceux qui peuvent y avoir intérêt; & suivant l'interprétation de cet Edit, un Substitué qui demande qu'on

donne des gardes à la femme, doit être écouté.

La dénonciation doit être faite par la femme, à tous ceux qui sont intéressés à la naissance de l'enfant. Aussi tous ceux qui y ont quelqu'intérêt, peuvent demander que la femme soit visitée, & que la vérité de sa grossesse soit assurée.

Mais une seconde conséquence de ces Loix, est que dans nos mœurs on ne doit point admettre la distinction que les Jurisconsultes établissent entre la femme émancipée, & celle

qui est dans la puissance de son pere.

Dans le premier cas, le pere ne pouvoit dénoncer la groffesse de sa fille.

Dans le second cas, cette faculté lui étoit accordée.

Cette distinction est contraire, non-seulement à la nature, mais même aux principes que les Jurisconsultes ont établis.

Si la dénonciation doit être faite, & par ceux qui ont intérêt à la conservation du part, & à ceux qui y ont intérêt; peut-on resuser ce droit à un ayeul? & y a-t-il quelqu'un qui soit plus intéressé que lui à exclure de sa famille des étrangers qui veulent y entrer par la voie de la supposition, & d'y conserver au contraire ceux que la nature y a fait naître?

Telles sont les réflexions que l'on peut faire sur les personnes qui ont le pouvoir de dénoncer la grossesse. Elles se

réduisent à cette distinction:

Ou la dénonciation se fait au mari, ou à la femme.

Si c'est au mari, la semme seule ou son pere peuvent s'acquitter de ce devoir, mais avec cette dissérence, que le Droit Romain ne la permet qu'au pere de samille, & que l'équité naturelle accorde ce droit à tous les peres indistinctement.

L. 3. ff. de insp. ventr.

Si la dénonciation se fait à la femme, elle peut être faite par le mari, par le pere du mari dans la puissance duquel il est, & par les héritiers & les autres personnes qui ont droit de contester l'état de l'enfant. Et la même raison d'équité veut qu'on ajoute à ce nombre le pere du mari émancipé, puisqu'il y a toujours une Loi naturelle qui parle en sa faveur, & qui ne permet pas que l'on décide de la fortune de son petit-fils, sans qu'il y soit appellé.

La troisiéme question n'est pas plus susceptible de diffi-

culté.

Il faut suivre la même distinction qui a été proposée tou-

chant les personnes qui peuvent dénoncer la grossesse.

Si la dénonciation vient du côté du mari, c'est à la femme qu'elle doit être faite, parce que c'est elle seule qu'il faut obser-L. I. in pr. ff. ver, par rapport à la naissance de l'enfant dont elle prétend

de insp. ventr. être enceinte.

Si au contraire la dénonciation commence du côté de la femme, il faut distinguer l'ordre des temps.

Les premiers Senatus-Consultes ne parloient que du mari, & du pere du mari dans la puissance duquel il étoit encore.

L'Edit du Préteur plus général & plus équitable, veut que la dénonciation soit saite à tous ceux quorum interest partum non L. 1. §. 10. Subjici, his scilicet quos proxima spes successionis contingit, sive de insp. ventr. totam hereditatem habituri sint, sive partem ejus, sive ab intestato, sive ex testamento.

> Et cette maxime est si favorable, qu'elle doit avoir lieu, lors même que c'est un Esclave qui a été institué, en cas que la femme du testateur ne lui donne aucun héritier légitime.

> Les expressions dont le Jurisconsulte se sert, méritent d'être insérées ici dans leur entier.

L. 1. G. 13. ff. de insp. ventr.

Si servus hæres institutus sit; si nemo natus suerit, Aristo scribit hic quoque servo, quamvis non omnia quædam tamen circa partum custodiendum arbitrio Prætoris esse concedenda: quam sententiam puto veram; publicè enim interest partus non subjici, ut ordinum dignitas familiarumque salva sit. Ideoque etiam servus iste, cum sit in spe successionis constitutus, qualis qualis sit, audiri debet, rem & publicam & suam gerens.

Le tems dans lequel la femme doit dénoncer sa grossesse

a été marqué par le Senatus-Consulte Plancien.

Il prescrit à la femme le terme de trente jours, parce que la Loi présume que ce tems est suffisant pour l'instruire de son état.

Ces trente jours sont continus & ne sont pas utiles.

Quoique ce terme ait été préfini par le Decret du Senat, le Préteur recevoit souvent, même après les trente jours, la L. 1. §. 7. 9. dénonciation d'une femme; mais il la recevoit avec connois- ff. de agnose. fance de cause.

A l'égard du mari, les Loix ne lui prescrivent aucun temps certain pour demander que l'on donne des gardes à sa femme; cependant il femble que les Jurisconsultes ayent voulu lui marquer le terme de trente jours, à l'exemple du Senatus-Consulte Plancien, puisqu'ils disent qu'après ce tems expiré, L. r. S. 9. ff. on ne doit plus l'écouter qu'avec connoissance de cause.

de insp. ventr.

Le lieu dans lequel la dénonciation doit être faite, est le lieu du domicile du mari, de son pere, de la femme, ou de tous ceux qui peuvent y avoir intérêt. On peut remarquer seulement en cet endroit, que les Jurisconsultes disent que domum accipere debemus hospitium, si in civitate maneat; quod L. 1. §. 2. ff. si non sit, sed in villa vel municipio, illic ubi larem matrimonia collocaverant, ce qui marque une espece de domicile du mariage.

de agnose, lib.

La dénonciation faite par la femme, ne devoit contenir autre chose, sinon que la semme est enceinte des œuvres de L. I. S. 3. ff. fon mari.

Mais celle qui étoit faite par le mari, devoit contenir une sommation à la femme, de déclarer si elle est grosse, ou L. 1. in pr. & si elle ne l'est pas, & de venir faire sa déclaration devant le §.2. si, de insp. Préteur.

Les effets de la dénonciation sont en grand nombre.

1°. Si elle est faite par la semme, elle met le mari dans la nécessité de prendre l'une ou l'autre de ces précautions; c'està-dire qu'il doit ou dénoncer à la femme qu'il ne croit pas qu'elle soit enceinte; ou que si elle l'est, ce n'est point de son fait : voilà la premiere précaution.

La seconde, est d'envoyer des gardes pour prévenir les L. 1. §. 3 ff.

de agnosc. lib. fraudes & les suppositions.

2°. Si c'est le mari qui veut rendre publique la grossesse de sa femme, il peut l'obliger à comparoître devant le Préteur, L. 1. ff. simu- à déclarer la vérité de son état. La déclaration qu'elle fait est lier ventr. nom. d'un si grand poids, qu'elle est considérée comme absolument in possess. d'un si grand poids, qu'elle est considérée comme absolument

L. I. §. 2. 3. décisive, lorsque le serment lui a été déséré. de in/p. ventr.

Si elle refuse de venir ou de répondre devant lui, le Juge peut l'y contraindre, captis pignoribus vel mulità irrogatà.

3°. Soit que la dénonciation vienne du côté du mari ou de celui de la femme, l'un ou l'autre peut demander que la femme soit visitée par des Sages-femmes probatæ artis & fidei. Le nombre de trois étoit marqué par le rescrit de Marc-Aurele & de Lucius-Verus. L'Edit du Préteur permet d'en admettre jusqu'à cinq, qu'il ne dépend pas du mari ou de la femme de D.L. 1. §. 5. nommer. Ce choix est réservé au Préteur, & il doit suivre le jugement qu'elles auront porté sur l'état de la femme à la pluralité des voix.

ff. evd.

C'est encore à lui qu'il appartient de nommer la maison dans laquelle la femme sera vue & visitée. Les autres formalités de cette visite sont marquées dans les §. 7 & 10 de la Loi 1. ff. de insp. ventr.

4°. De même, dans l'un & dans l'autre cas, soit que le mari agisse, soit que ce soit la femme, dès le moment que l'état de l'enfant peut être contesté, l'Edit du Préteur veut que l'on donne des gardes à la mere, dont les fonctions, & pendant la grossesse, & dans le temps de l'accouchement, sont exactement prescrites dans le S. 10 de la Loi 1. ff. de insp. ventr.

5°. C'est une suite naturelle de la dénonciation, que les Questions d'Etat que les Loix appellent Prajudiciales, in L.3. §.3. & quibus quæritur an uxor fuerit; an in matrimonio, an post diagnos.

4. st. de lib. vortium conceptus sit partus.

6°. Cependant une observation très-importante à faire sur cette matiere, est que l'omission de la dénonciation & de tou-

agnos.

tes les formalités qui la suivent, ne doivent jamais faire aucun préjudice à la vérité, ni à l'état du pere, ni à celui de la mere, ni à celui de l'enfant.

Ainsi quand la mere, par ignorance, imperitiá non malitià, a négligé de demander des gardes & de se faire visiter, elle peut néanmoins soutenir sa qualité de mere légitime. La Loi dit imperitia non malitia; je crois que cela ne doit être rapporté qu'aux autres peines que l'on prononce contre les femmes qui ont célé leur grossesse. Car quand même elle l'auroit dissimulé par malice, pourquoi cesseroit-elle d'être mere légitime, d'autant plus que l'état du fils, en ce cas, est inséparable de celui de la mere?

L. 2. S. I. H. 11 jj . 3 chit's

Ainsi le mari peut toujours ou reconnoître l'ensant, ou le désavouer, soit qu'il air déséré à la dénonciation de sa semme, foit qu'il n'y air eu aucun égard, non-seulement quand il a fait des protestations, mais même quand il est demeuré dans le filence.

Ulpien examine, dans les paragraphes cités, toutes les especes qui peuvent se présenter sur cette matiere, & conclut 12.13.14.15 ff. de agnosse. toujours que le mari & la semme peuvent reconoître ou liberis. désavouer l'enfant, malgré l'omission ou l'observation des formalités prescrites par les Loix.

Enfin, l'état de l'enfant ne peut jamais recevoir aucune atteinte par la négligence de ses parens. C'est la conclusion d'Ulpien, dans la Loix qui vient d'être citée: Sive uxor omiserit quæ eam ex Senatus-Consulto observare oportuit nihil præjudicare filio, sive maritus neglexerit sacere qua ex Senatus-Consulto debet, filium poterit recusare.

7°. L'on peut demander à quoi servent donc ces formalités

si rigoureuses.

1°. Elles assurent la vérité du fait, de la naissance & de l'existence de l'enfant.

2°. Elles mettent la présomption en sa faveur, & au contraire elles font présumer la supposition & la fausseté de la grossesse.

Car si le mari ne défére point à la denonciation de la femme, KkkTome V.

s'il n'envoye point des gardes, s'il ne fait aucune protestation, interim tenetur partum agnoscere, & nisi agnoveit contra ordinem cœercetur, imò & alimenta ei præstare. Il est vrai, comme on l'a déja fait voir, qu'il peut roujours contester & la grossesse de sa femme, & la qualité de son fils; mais jusqu'à ce qu'il ait prouvé clairement, ou que la grofsesse étoit un songe, ou qu'il n'en étoit pas l'auteur, l'enfant est toujours présumé légitime, & le pere lui doit des alimens. C'est du-L.I.S. 6.11. moins le sens le plus favorable & le plus naturel que l'onpuisse donner à ces paragraphes cités.

32.13.14.15. de agnofe, lib.

Si au contraire le mari a envoyé des gardes à sa femme, &. qu'elle n'ait pas voulu les recevoir; s'il a demandé qu'elle fût visitée, & qu'elle n'y ait pas consenti : il peut ne pas reconnoître l'ensant; & la présomption sera contre le dernier, jus-& seq. ff. de qu'à ce qu'il ait prouvé la vérité de son état.

L. z. S. 6. II. agnosc. lib. L. 7. 8. 3. ff. de Lasp. vents.

- 8°. Enfin les Loix ont prescrit des peines & contre le mari, & contre la femme, qui abusent du pouvoir qu'elles leur donnent pour intenter une action calomnieuse; & c'est le dernier état de la dénonciation.
- 1°. Si la femme a dénoncé faussement qu'elle étoit grosse » il faut distinguer.

Ou elle l'a fait de bonne foi, surprise elle-même par des apparences trompeuses; ou, au contraire, elle s'est dite grosse, par fraude & par malice.

Dans le premier cas, elle ne peut jamais être condamnée à aucune peine, non pas même à la restitution des alimens, quamvis sine causa alta sit sub prætextu ventris.

Dans le second cas la femme est punie.

1. un. §. 7. H. f. mul. ventr. nom. in poss. con caul.

- 1°. Par la restitution de tout ce qu'elle a reçu ventris nomine.
- 2°. Par la condamnation aux dommages & intérêts quipeuvent quelquefois être très-considérables.
- 3°. Par l'infamie, l. unic. ff. si mul. ventr. nom. in poss. cal. caus. esse dicatur. l. 15. 16. 17. 18. 19. ff. de his qui not. enfamia.

443

Le pere de la semme qui a faussement dénoncé sa grossesse, ou qui a été complice de ses fraudes, est soumis aux mêmes peines; comme il paroît par les Loix qui viennent d'être citées.

2°. Si le mari s'est trompé quand il a demandé que sa semme fût vue & visitée, la Loi distingue encore entre celui qui injuriæ faciendæ animo id desideravit, de celui qui trompé par les artifices de sa femme, ou engagé par le trop grand desir d'avoir des enfans, a cru trop légérement qu'elle étoit grosse.

Les Jurisconsultes soumettent l'un à la peine arbitraire, qui étoit la suite de l'action qu'on appelloit injuriarum; & ils excusoient l'ignorance de l'autre. Et en un mot, les Empereurs donnent cet avis au mari: Sciat maritus ad invidiam existimatio- L. I, inpr. &. nemque suam pertinere si enixa non fuerit, ut non marito possit eod. videri captasse hoc ad aliquam mulieris injuriam.

L'on peut reconnoître dans l'explication de ces dissérentes régles, la vérité de ce que nous avons dit au commencement, que les Loix, dans ces dispositions, ont eu deux vues dissérentes. La premiere, de prévenir les suppositions pour assurer l'état de l'enfant : la seconde, de lui donner des alimens, & de veiller à sa conservation.

Nous aurons encore occasion de parler de cette seconde partie, lorsque nous expliquerons ce qui regarde la possession des biens que le Préteur accorde au ventre.

## Second Principe.

Le second principe général que les Loix ont établi en faveur de ceux qui in utero sunt, est que toutes les sois qu'il s'agit de leur intérêt, ils sont réputés au nombre de ceux qui sont déja nés.

Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custo-stat. hominum. ditur, quoties de commodis ipsius partûs quæritur.

Les Jurisconsultes ont tiré plusieurs conséquences importantes de ce principe, que l'on peut distinguer par rapport verb. signif. L. aux trois intérêts différens que peut avoir un enfant dans le 30. S. I. ff. de acq. vel omitt. ventre de sa mere; c'est-à-dire,

L. 1. §. 8. A. de insp. ventra

L. 7. ff. de Adde L. 26. ff. eod. L. 2. S. 6. st. de recusat. L. 231. st. de hared.

1°. L'intérêt de sa vie & de sa conservation.

2°. Celui de son honneur, de sa dignité, de la noblesse de son origine.

3°. Celui de ses biens, &c.

On peut observer quatre essets dissérens de la siction, par laquelle la Loi met l'enfant, qui est encore dans le ventre de sa mere, au nombre de ceux qui sont nés, par rapport à la conservation de sa vie naturelle.

1°. C'est dans cette vue qu'elle accorde des alimens à sa mere, pendant tout le temps qu'elle le porte dans son sein,

comme on l'expliquera plus en détail dans la fuite.

2°. La même prévoyance des Loix a fait établir que si une femme grosse est condamnée à la mort, à la question, ou à quelqu'autre peine corporelle qu'elle ne puisse soussire fans exposer la vie de son enfant, son supplice soit disséré jusqu'à ce qu'elle soit accouchée, & que l'on puisse punir le coupable, sans être obligé de punir l'innocent. C'est la disposition de la Loi 18, ff. de stat. hominum. l. prægnantis 3. ff. de pænis. Paul. 1. sent. tit. 12. §. prægnantes. M. Cujas rapporte plusieurs autorités, de Clément d'Alexandrie, de Plutarque, d'Elien, de Diodore de Sicile, par lesquelles il paroît que cet usage est une espèce de droit des gens, observé par toutes les Nations. Vid. Barnab. Brisson. Selectarum antiq. lib. 2. cap. 20.

3°. C'est encore un esset de la même attention, que ce qui est écrit dans la Loi 2. sf. de mort. inf. que l'on ne doit point enterrer une semme grosse sans lui ouvrir le côté, pour tâcher de sauver la vie à son ensant. Negat Lex Regia mulierem quæ prægnans mortua su humari antequam partus ei excidatur, qui contra secerii spem animontis cum gravida peremisse videtur.

Par le nom de Lex Regia, Godefroy, dans la premiere édition de ses notes, entend la Loi Imperator 18. sf. de statu hom. qui est de l'Empereur Adrien; mais dans l'Édition de Hollande, il reconnoît avec raison, que ce passage ne peut être entendu que de la Loi de Numa, que Pline, lib. 14. cap. 12. appelle Legem posthumiam, & qui comprenoit plutieurs dispositions touchant les cérémonies funébres, & en-

tr'autres celle dont il est parlé dans cette Loi. Juste Lipse, dans son Recueil des Loix Royales, de Legibus Regiis, met cette Loi au nombre de celles de Numa. Il cite Denis d'Halicarnasse. Vid. Festum in verbo resparsum.

Valere-Maxime, liv. z. ch. 8. exempl. z3. raconte un événement singulier qui sert à faire connoître l'équité de cette

disposition du Droit.

Gorgias in funere matris suæ utero elapsus, inopinato vagitus suo lectum ferentes consistere coegit, novumque spectaculum patrice præbuit, non tantum ex ipso genitricis rogo lucem sed etiam cunas assecutus. Eodem enim momento temporis altera jam sato functa perit, alter ante elatus quam natus est.

4°. Enfin, la derniere suite & la principale de la siction par laquelle un enfant, dans le ventre de sa mere, est réputé né, lorsque l'intérêt de sa vie & de sa conservation le demande, est la sévérité avec laquelle la Loi punit les avortemens. Elle considére comme un homicide le meurtre de celui qui n'est encore que l'espérance d'un homme.

L'on peut dire que c'est encore une espéce de droit des gens que cette maxime. Il n'y en a guères qui soit plus auto-

risée par le consentement de toutes les Nations.

Les Poëtes & les Orateurs en ont fait le sujet de leurs déclamations, qui font voir combien ce crime est ancien, & qu'elle

est l'horreur que l'on en a eue dans tous les siécles.

Hippocrate, dans le serment qui est à la tête de ses ouvrages, promet solemnellement de ne jamais donner à une semme grosse aucun médicament qui puisse la faire avorter. Son serment est suivi d'imprécations, qui marquent que le crime étoit considéré comme un des plus grands crimes qu'un Médecin pût commettre.

Arissote, dans le Livre 7 de ses Politiques, chap. 16, défend l'avortement, mais avec une restriction qui sera expli-

quée dans la suite.

dant qu'il étoit en Asse, une semme de Milet sut condamnée à mort, parce qu'elle avoit procuré, par des médicamens,

la perte de son fruit: Nec injurià; quæ spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, heredem familiæ, designatum Reipublicæ civem sustulisset. Il ajoute que ce crime est d'autant plus atroce, que ceux qui le commettent sont plusieurs homicides en ôtant la vie à une seule personne: Cæteri non videntur in singulis hominibus multa parricidia suscipere posse; oppianicus inventus est qui in uno corpore plures necarci.

Il seroit inutile d'insérer ici la disposition de toutes les Loix qui condamnent, comme homicides, ceux qui procurent un

avortement.

C'est un principe si constant qu'il n'a pas besoin de preuves; & d'ailleurs ces Loix seront suffisamment expliquées, par rapport aux peines qu'elles ont prescrites contre ce crime.

Pour expliquer ces peines, il faut supposer ici plusieurs distinctions qui ont toutes leur fondement dans les Loix, ou

dans les Canons, ou dans les sentimens des Docteurs.

Voici quelles sont ces distinctions.

1°. On peut examiner l'état de l'avorton, & confidérer s'il étoit animé, ou s'il ne l'étoit pas.

2°. On distingue dans la personne du coupable, si c'est le

pere, la mere, ou un étranger.

3°. On cherche quel a été le motif de ce crime, & il peut en avoir plusieurs plus ou moins criminels, qui seront expliqués dans la suite.

4°. On envifage les effets plus ou moins fâcheux que cette

action a produits.

Il seroit difficile de trouver dans les Loix aucun vestige

de la premiere distinction qui a été proposée.

Que l'on examine tous les textes de Droit qui ont parlé des avortemens, on n'en trouvera aucun qui condamne plus sévérement celui qui donne la mort à un enfant déja formé & animé, que celui qui se hâte de commettre un homicide en prévenant le temps de l'animation.

Ainsi cette premiere dissérence seroit inutile, s'il s'agissoit d'expliquer ici simplement la disposition des Loix Romaines.

Mais parce que cette distinction paroît fondée sur l'équité

naturelles, & que les anciens Philosophes, les Théologiens, les Peres, & les Interprétes du Droit Civil & Canonique l'ont suivie en quelques endroits, il est nécessaire d'examiner ici si elle a un fondement solide & légitime.

Si on la considére par rapport à la nature, cette question' dépend d'une autre difficulté qui consiste à sçavoir dans quel temps l'ame raisonnable est unie au corps humain; si c'est dans le moment de la conception, ou dans celui de la formation.

Ceux qui prétendront que l'ame est créée dans le temps que le corps est conçu, rejetteront absolument la distinction que nous examinons; parce que dans quelques temps qu'arrive l'avortement, il est toujours vrai de dire que c'est un véritable homicide.

Mais comme cette opinion pourroit avoir peu de Sectateurs, il femble qu'on ne doit examiner cette question que par rapport à ceux qui suivent le sentiment commun des Médecins & des Philosophes; que l'ame n'est unie au corps que quand il est organisé, & en état de pouvoir répondre, par ses mouvemens, aux pensées & aux desirs de l'ame.

Or, quand on supposeroit le principe, il ne paroît pas que la peine de celui qui procure un avortement avant le temps de la formation, doive être plus légere que la peine de ceux qui donnent la mort à un enfant déja formé.

Le dessein des uns & des autres est également criminel. Ils éteignent également l'espérance d'un pere, la mémoire de son nom, l'appui de sa famille, l'héritier de ses biens.

Ils privent également la nature d'un homme, & la Répu-

blique d'un Citoyen.

L'un, fait mourir un homme déja formé; l'autre, l'empêche de se former.

L'action du premier est un véritable homicide; le crime du second est un homicide avancé.

C'est ce que Tertullien a bien exprimé dans ces paroles sameuses qui ont été citées tant de sois : Nobis homicidio semel interdicto, etiam conceptum utero, dum adhuc sanguis in hominem delibatur, dissolvere non licet, homicidii sestinatio est pro-

hibere nasci, nec refert natum quis eripiat animam, an nascent tem disturbet, homo est & qui futurus est, & fructus hominis jam in semine est.

Le crime, selon Minutius Fælix, consiste à éteindre futuri hominis originem, & ce crime se commet également avant &

après l'animation.

Saint Augustin réunit ces deux actions & paroît les égaler, lorsqu'il dit dans son Livre de Nuptiis & concupiscent: All-QUANDO eò usque pervenit libidinosa crudelitas & libido crudelis, ut sterilitatis venena procuret, & si nihil valuerit conceptos sœtus aliquo modo intra viscera extinguat & sindat, volendo priùs interire quam vivere, aut si in utero jam vivebat, occidi antequam nasci.

Priùs interire quam vivere regarde les avortemens qui arrivent avant l'animation; & ceux qui arrivent après ce temps, font marqués par les termes occidi antequam nasci: les uns &

les autres également condamnés.

Cependant on peut répondre d'un autre côté, que quand on conviendroit que la malice est égale dans celui qui détruit l'espérance d'un homme, & dans celui qui fait mourir un homme déja formé; il faut néanmoins reconnoître que dans les principes de la Foi Catholique, il y a toujours une extrême dissérence entre ces deux crimes, & que s'ils sont égaux par rapport à la politique, l'un est beaucoup plus atroce que l'autre par rapport à la religion.

Celui qui empêche la formation & l'animation d'un homme, prive, à la vérité, la République, autant qu'il est en lui, d'un Citoyen; mais ce qu'il détruit, n'est encore qu'une masse informe, incapable de sentiment, & par conséquent de bonheur ou de malheur. Il ne fait tort qu'à la mere dont il expose la vie, & à l'état auquel il ôte un de ses membres; mais il ne sait aucun tort à l'ensant, puisqu'il n'est pas encore sormé, & que l'on peut dire de lui, ce que Job souhaitoit qu'on eût pu dire de lui-même, Fuit quasi non suisset, de utero transsatus ad tumulum.

Après avoir expliqué ce que les lumieres naturelles peu-

vent dicter sur cette matiere, il faut maintenant consulter l'autorité, & comparer ceux qui ont établi cette distinction

avec ceux qui l'ont rejettée.

La premiere, la plus ancienne, & la plus grande de toutes les autorités dont on puisse se servir pour appuyer la distinction dont il s'agit, est celle que l'on tire de l'Exode; & ce Ch. 1. V. 25 qu'il y a de singulier dans cette autorité, c'est qu'elle favorise & 23. également le sentiment de ceux qui approuvent cette distinction, & de ceux qui la rejettent.

Si on fuit la Vulgate, on ne trouvera rien dans ce passage qui établisse une différence dans ce crime, par rapport à l'état de l'enfant. Voici quels en sont les termes :

Si rixati fuerint viri & percusserit quis mulierem prægnantem 🕏 & abortivum quidem fecerit, sed ipsa vixerit, subjacebit damno quantum maritus mulieris expetiverit, & arbitri judicaverint.

Sin autem mors ejus fuerit subsecuta, reddet animam pro

animâ, &c.

Si au contraire, on s'attache à la version des Septante, la distinction du fœtus informe & du fœtus formé y est clairement établie.

Les termes sont rapportés par Saint Augustin, dans ses questions sur l'Exode, page 448, & ils sont assez conformes au Grec.

Si litigabunt duo viri & percusserint mulierem prægnantem & exierit infans ejus nondum formatus, detrimentum patietur quantùm indixerit vir mulieris & dabit cum postulatione. (Il y a dans le Grec cum assimatione, qui est beaucoup plus intelligible que postulatione).

Ceux qui sçavent l'Hébreu, assurent que la Vulgate est entiérement conforme aux Texte tel que nous l'avons aujourd'hui : mais les critiques prétendent que les Septante ont lu différemment un mot de ce Verset, & qu'en changeant une lettre, on change entiérement le sens.

Quoi qu'il en soit, il est certain que la dissérence des versions a produit la diversité des sentimens que l'on trouve sur cette matiere.

Tome V.

Saint Augustin, loc. citat. a suivi la décision des Septante; & s'est attaché à la distinction proposée par le verset. Il a cru même que la Loi marquoit, par cette disposition, que l'on ne pouvoit pas regarder comme un homicide la perte d'un sœtus qui n'étoit pas encore formé.

Ideò lex noluit ad homicidium pertinere, quia nondum dies potest anima viva in eo corpore quod sensu caret.

Théodoret, dans sa Question 48, sur l'Exode, a suivi la sin du même Texte, & s'est attaché à la même distinction.

On peut joindre à ces autorités celle de Gratien, qui a rapporté le passage de S. Augustin, & celui d'Hilaire, Diacre, qu'il attribue faussement au même Auteur. L'un, est le Canon Quod vero, & l'autre, le Canon Moyses, Caus. 32. Quæst. 2. Dans ces deux Canons, il est fait mention de la Loi de Moyse, telle qu'elle avoit été expliquée par les Septante; & puisque Gratien les a insérées dans sa Compilation, il y a lieu de croire qu'il étoit dans le même sentiment.

Au contraire, Athenagoras, dans l'Eglise Grecque; Tertullien, dans celle d'Afrique; Minutius Fœlix, dans celle de Rome, n'établissent aucune distinction. On peut dire même qu'ils l'excluent entiérement par les paroles dont ils se servent. Le premier s'explique, à la vérité, en termes généraux; mais Tertullien marque précisément que ce crime est un homicide, même avant la formation: Conceptum in utero dum adhuc sanguis in hominem delibatur occidere non licet, &c. Et Minutius Fælix ne se sert que d'une seule expression pour désigner tous les crimes qu'on peut commettre en cette matiere: Origineme futuri hominis extingunt.

L'autorité de Saint Basile est encore plus sorte. Il exclut positivement la distinction du part insorme & du part sormé. Il prescrit dans l'un & dans l'autre cas la même pénitence. C'est dans la premiere Lettre Canonique qu'il a écrite à Amphilochius. On sçait que l'autorité de cette lettre est comparée à celle des Conciles, parce qu'elle a été insérée dans le corps des Canons de l'Eglise Grecque.

Qua de industria fœtum corrupit, cædis pæna luat, formati Epist. ad Amautem vel informis subtilitas à nobis non attenditur : hic enim phil, Can. 2. non solum quod nascendum est vindicatur, verumetiam ipsa quæ insidias paravit, quoniam ut plurimum ejusmodi inceptis una quoque mulieres intereunt. Si autem accedit alia cædes, fætûs nimirum interitus, eorum quidem certè qui talia audent existimatione.

Ces dernieres paroles sont très-considérables, elles contiennent le motif & la raison de cette Loi. Si elle ne fait aucune distinction entre ceux qui préviennent le temps de la formation, & ceux qui font mourir le part déja formé, c'est parce que l'intention des uns & des autres est également criminelle, & qu'il est vrai de dire, qu'autant qu'il est en eux, ils donnent la mort à ceux dont la vie seroit une preuve continuelle de leurs déréglemens.

Nous pouvons joindre à Saint Basile l'autorité de tous les Canons des Conciles qui l'ont précédé & qui l'ont suivi, & dont les dispositions seront expliquées dans la suite.

Ils ne font aucune mention de cette prétendue distinction, & ils prononcent en général les mêmes peines contre tous ceux qui procurent un avortement, sans examiner quel étoit l'état de l'enfant.

Le même partage & la même contrariété qui se trouvent entre les Auteurs Eccléfiastiques sur cette matiere, serencontrent pareillement entre les Philosophes & les Jurisconsultes.

D'un côté, il semble qu'Hippocrate entre dans la distinction qui a été proposée.

Pour en être convaincu, il sussit de comparer le serment qu'il fait au commencement de ses ouvrages, avec ce qu'il dit dans son Traité, De natura pueri, pag. 236.

Dans le premier de ces passages, il s'engage par un vœu solemnel à ne jamais donner aux femmes aucun médicament qui puisse les faire avorter.

Dans l'autre, il raconte qu'une femme qui craignoit d'être grosse étant venue le trouver, il apprit qu'elle n'étoit encore qu'au fixième jour, & que par le moyen d'un exercice violent qu'il lui fit faire, il la délivra du sujet de sa crainte.

Lll ij

Il est peu croyable que si Hippocrate eut cru cette conduite contraire au serment qu'il avoit sait, il eût voulu instruire le Public & toute la postérité d'une prévarication qu'il auroit commise.

Il est plus naturel de dire, qu'il a cru que les avortemens qui ne s'appellent pas proprement abortiones mais effluxiones,

n'étoient pas défendus.

Aristote décide formellement dans le septième Livre de ses Politiques, chap. 16, pag. 447, que lorsque le nombre des Citoyens est trop grand dans une République, & qu'une semme a conçu au préjudice des désentes faites par les Magistrats, elle peut se faire avorter. Il dit même qu'elle le doit, avant que le part soit animé, qu'il ait de la vie & du sentiment.

Ces dernieres paroles établissent nettement que ce Philosophe a cru que la vie & le sentiment étoient ce qui déterminoit la qualité de l'action à être innocente ou criminelle. Mais qui pourra approuver la bizarrerie de toute la pensée de ce

Prince des Philosophes?

L'autorité de ces Auteurs ne paroît pas avoir fait aucune impression sur les Jurisconsultes Romains, qui ont négligé absolument cette distinction.

La Glose seule l'a remarquée sur la Loi Divus 4. ff. de extraord. crim. Cette Loi ne punit l'avortement que par un bannissement à temps, au lieu que plusieurs autres Loix prononcent la peine de mort. Pour concilier cette contrariété, Accurse dit que dans l'espèce de cette Loi, l'avortement étoit arrivé avant le temps de la formation, & que dans les autres il faut supposer que l'enfant étoit déja formé lorsque le crime a été commis.

Il cite la Loi de Moyse, & se détermine par son autorité. Nous verrons dans la suite que cette prétendue conciliation des Loix doit sa naissance à l'imagination d'Accurse, ainsi que beaucoup d'autres.

Il suffit à présent d'avoir expliqué quel est son sentiment. Mais si les Loix Romaines ne contiennent aucun vestige de cette distinction, on en découvre, au contraire, de grandes preuves dans les Loix des Peuples Septentrionaux qui ont inondé la France & l'Espagne.

Dans le Recueil de Lindembrock, on trouve trois Loix dif-

férentes qui en ont parlé.

La premiere, est celle des Visigots, Liv. 6. tit. 3. §. 2. Elle s'explique en ces termes:

Si formatum infantem extinxit, CCL. folidos reddat; si verò

informem, centum solidos pro facto restituat.

Cette distinction est particuliere à l'homme; & ces Loix à l'exactitude desquelles rien n'est échappé de ce qui regarde le dérail des crimes, ne l'ont point répétée dans le Livre 8. tit. 4. §. 5. où il fait mention des avortemens des autres animaux.

La Loi des Allemands, num. 77. ne parle que de ceux qui font périr l'enfant déja formé.

Celle des Bavarois est conforme à celle des Visigots.

Si autem partus tantum extinguitur, si adhuc partus vivens

non fuit, XX. solidos componat.

Si autem jam vivens fuit Weregildum (hoc est emendam) persolvat LIII. solid. & tremissem (hoc est IV. denarios). Leg.

Bajuvariorum, tit. 7. \$. 19.

On peut ajouter encore ici l'autorité des Capitulaires de Charlemagne, Lib. 6. §. 12. Ils ne contiennent aucune nouvelle disposition; mais celle de la Loi de Moyse y est insérée suivant la version des Septante.

L'on peut conclure de tout ce qui vient d'être dit sur cette

matiere,

1°. Qu'il y a des raisons de part & d'autre pour établir ou pour détruire cette distinction: que cependant s'il s'agissoit de faire une Ordonnance sur cette matiere, il semble qu'il y auroit lieu de la suivre, & d'imposer des peines plus sévéres à ceux qui tuent un enfant déja formé, qu'à ceux qui préviennent le temps de l'animation.

La Loi a eu également en vue & la personne de la mere & celle de l'ensant; & ces deux considérations sont bien plus sortes après la formation, puisque la vie de la mere est en

plus grand danger, & que, suivant les principes de la Foi; l'enfant déja formé est privé, par une mort avancée, de l'es-

pérance du bonheur éternel.

2°. Que si l'on consulte l'autorité, celle de l'Ecriture-Sainte est douteuse, puisqu'elle dépend de la fidélité des versions; que celle des Peres n'est pas plus certaine, puisqu'elle n'a que ce fondement : mais que celle des Canons & celle des Loix Romaines condamnent entiérement cette distinction par leur silence; & quoique la Glose ait voulu la suppléer, quoique les Loix particulieres de quelques Provinces l'ayent autorisée, il seroit peut-être difficile de l'établir sans une nouvelle Ordonnance qui en fit une Loi à l'avenir. D'autant plus que l'Ordonnance de Henri II, pour les femmes qui ont célé leur grossesse, est si sévére sur cet article, qu'elle rend toute distinction inutile. Car si la seule dissimulation de la grossesse, si la seule intention de commettre le crime est punie de mort, sa peine pourra-t-elle être plus douce quand ce crime aura été consommé, en quelque temps qu'il ait été commis?

La feconde distinction, que l'on peut examiner sur cette matiere, a été proposée par Ciceron, dans l'Oraison pro Cluentio. Il compare le crime d'Oppianicus, que l'on accu-soit d'avoir donné des breuvages à une semme pour la faire avorter, avec celui d'une semme de Milet, qui sut condamnée à mort pour s'être sait avorter elle-même.

Quantò est Oppianicus in eadem injurià, majore supplicio dignus, si quidem illa cùm suo corpori vim intulisset se ipsam cruciavit, hic autem idem illud effecit per alieni corporis mortem

atque cruciatum.

Ce raisonnement est plus digne d'un Orateur, que d'un Jurisconsulte. Les Loix punissent également ceux qui sont mourir les autres, & ceux qui se donnent la mort à eux-mêmes.

Il semble, au contraire, que quoique les Jurisconsultes n'ayent pas proposé cette distinction en termes formels, elle peut néanmoins être considérée comme une suite des principes qu'ils ont établis, & qu'il y a lieu, suivant les Maximes du Droit Romain (\*), de prononcer une peine plus sévere contre le pere ou la mere qui donnent la mort à leurs propres enfans, que contre un étranger qui procure un avortement.

Pour en être convaincu, il sussit de reprendre en peu de

mots les principes des Loix sur cette matiere.

Un enfant, dans le ventre de sa mere, est réputé né, toutes les sois que l'intérêt de sa vie & de sa conservation le demandent.

Celui qui lus lonne la mort est considéré comme un homicide, quoiqu'il ne détruise, à proprement parler, que l'espérance d'un homme.

Mais ce qui, dans la personne d'un étranger, n'est appellé qu'un homicide, mérite se nom de parricide dans la personne

d'un pere ou d'une mere.

Donc, un pere ou une mere qui sont mourir leur fils avant sa naissance, doivent être punis comme parricides, & par conséquent, leur supplice doit être beaucoup plus grand que celui des autres coupables.

La troisiéme distinction qui a été proposée, est écrite dans

les Loix.

Elles considérent les motifs dissérens que peut avoir une femme qui se fait avorter, ou toute autre personne coupable du même crime.

L'on peut examiner deux questions dissérentes par rapport à cette distinction.

La premiere, regarde la femme qui a commis ce crime volontairement, datâ operâ.

La seconde, a pour objet ceux qui non malo animo, sed

malo exemplo poculum abortionis dederunt.

A l'égard de la premiere question, les Jurisconsultes distinguent,

Si la femme se fait avorter, acceptà à secundis hæredibus

<sup>(\*)</sup> L'Auteur ne parle ici que des maximes du nouveau Droit Romain: car par celle de l'ancien Droit Romain & de la Loi des douze Tables, le pere avoit droit de vie & de mort sur ses ensans,

pecunià, ou par quelqu'autre motif d'intérêt, elle doit être condamnée au dernier supplice. Si au contraire, post divortium, visceribus suis, quod prægnans fuit, vim intulerit, ne jam inimico marito silium procrearet, sa peine ne sera qu'un exil, & même un exil à temps. C'est la distinction qui est marquée dans la Loi Cicero 39. st. de pænis, & qui avoit été suivie par les Empereurs Sévere & Antonin.

Les Interprêtes sont fort partagés sur la conciliation de cette Loi, avec la Loi Divus, 4. sf. de extraord. crim. & la

Loi 8. ff. ad leg. Cornel. de sicariis.

Dans l'une, la peine de l'avortement est la mort; dans les

autres, c'est l'exil, & un exil à temps.

La Glose d'Accurse sur la Loi Divus, dit, qu'il saut supposer que dans l'espèce de cette Loi, partus nondum erat vitalis, mais il devine en cette occasion comme en plusieurs autres.

Godefroy, sur la Loi 39. sf. de pænis, approuve cette opinion sans en rapporter aucune raison. Il en propose une autre qui paroît meilleure. Elle est prise de la Loi même qui condamne une semme à des peines dissétentes, suivant les dissérens motifs qui l'ont portée à commeture ce crime; & il suppose avec assez de sondement, que dans les Loix qui ne parlent que de l'exil, la semme s'étoit sait avorter en haine de son mari, & dans les autres pecunià acceptà.

Cette solution est très-juste & très-véritable à l'égard de la Loi Divus, sf. de extraord. crim. & quand on compare cette Loi avec la Loi 39. sf. de pænis, on trouve précisément la

même chose.

Tryphonin rapporte dans la derniere un rescrit des Empereurs Sévere & Antonin, qui a condamné une semme coupable de ce crime, à un exil à temps, parce qu'elle l'avoit commis seulement in odium mariti. Et la Loi 4. de extraord. crimin. n'est autre chose que ce rescrit même rapporté par le Jurisconsulte Martien.

Le premier de ces Jurisconsultes s'explique en ces termes ; Si quæ visceribus suis..... vim intulerit...., ut temporali porali exilio coerceatur ab optimis Imperatoribus nostris rescriptum est.

Le second dit, Divus Severus & Antoninus rescripserunt eam quæ datå operå partum abegit à Præside in temporale exilium dandam.

On ne peut entendre par le terme optimi Impp. qui est dans la Loi de Tryphonin, que les Empereurs Severe & Antonin sous lesquels il a vécu; & par conséquent on doit présumer que c'est précisément le même rescript dont il est parlé dans ces deux Loix, mais avec cette dissérence, que Tryphonin a marqué la véritable espéce dans laquelle le jugement avoit été prononcé, au lieu que Martien a fait une régle générale de ce qui n'avoit été décidé que pour un cas particulier.

L'exemple de Martien a été beaucoup plus imité par les Compilateurs d'Arrêts, que celui de Tryphonin.

A l'égard de la Loi 8. ff. ad L. Cornel. de Sicariis, elle peut recevoir la même interprétation. Elle est générale, elle ne prononce que la peine de l'exil; mais elle doit être restreinte à l'espèce singuliere de la Loi 39. ff. de pænis. Et l'on peut croire qu'Ulpien a été trompé comme Martien, par une fausse conséquence que l'on a tirée des rescrits des Empereurs Severe & Antonin.

Quoique cette distinction soit sondée sur l'autorité des Loix, elle ne doit néanmoins recevoir aucune application dans notre usage, parce qu'elle résiste également à la raison & à l'humanité. Elle justifie un crime par un autre, la cruauté d'une mere envers son propre sang, par le desir qu'elle a de se venger de son mari; & dans le temps que les Loix condamnent à la mort ceux qui, non malo animo, sed malo exemplo, donnent à une semme un breuvage qui la fait mourir, elles excusent une haine aussi cruelle que celle d'une semme quæ visceribus suis vim insert ne inimico marito filium procreet.

Il est permis à un Poëte de proposer une pareille excuse, Tome V. Mmm & Ovide a pû dire impunément en parlant de Médée & de Progné :

Utraque seva parens, sed tristibus utraque causis,

Jactură socii sanguinis, ulta virum est.

Mais il est honteux à la Jurisprudence Romaine, que des Jurisconsultes éclairés ayent pû suivre une distinction si contraire à la nature, & qu'il ne faut remarquer dans le Droit civil que pour l'éviter dans les jugemens.

La seconde différence que les Loix sont par rapport aux motifs de ceux qui procurent un avortement, est plus con-

forme à la raison & à la nature.

Elles distinguent celui qui par erreur, par imprudence, sans aucun mauvais dessein, a donné un breuvage capable de faire avorter une semme, de celui qui a joint l'intention à l'esset.

Le premier, & si dolo non fecerit, tamen quia mali exempli res est, humilior in metallum, honestior in insulam relegatur, amissa parte bonorum.

Le second, doit être condamné au dernier supplice. L. 38.

\$. 5. L. 39. ff. de pænis.

Ensin, la derniere distinction que l'on peut saire par rapport aux peines de ce crime, regardent les dissérentes suites qu'il a eues.

Quoique les Loix considérent dans les crimes beaucoup plus la volonté que l'effet : in maleficiis voluntas spectatur non exitus ; concilium enim uniuscujusque, non factum puniendum est : cependant elles envisagent aussi l'événement & les suites qu'il a eus.

Plus les conséquences en sont grandes, plus il est important de faire un exemple éclatant, capable de contenir le reste des hommes dans leur devoir, par la crainte des peines.

Omnis enim pana (dit M. Cujas, sur le tit. Cod. de panis) non tam ad delictum quam ad exemplum pertinet.

Et lorsque les suites du crime ont été plus considérables; le Public demande une plus grande satisfaction, parce que

la vengeance doit être proportionnée à l'injure, & la répa-

ration à la perte qui a été soufferte.

C'est pour cela que la Loi 16, §. 8. st. de pœnis, dit: Eventus spectetur. Le reste de cette Loi est fort obscur; le texte paroît corrompu; le sens que lui donnent les Basiliques, est que l'événement doit être considéré dans les actions qui sont commises par des personnes non suspectes, c'est-à-dire, suivant que l'expliquent les Interprêtes Grecs, que si vir clemens nec seditiosus arma sumat quasi occidendi causà, non punitur ut homicida, nisi eventus sequatur. At in seditiosis aliter, qui non tantum, si occiderint, puniuntur, sed etsi non occiderint; ob id solum quòd armati processerint.

Quoi qu'il en soit, il seroit facile de prouver par une longue induction que les crimes qui ont eu des suites plus sâcheuses sont punis plus sévérement que les autres, encore que l'inten-

tion des coupables foit la même.

Suivant ces principes, la Loi 38. §. 5. ff. de pænis décide que celui qui non quidem malo animo, sed malo exemplo abortionis poculum dedit, doit être condamné à la mort si mulier eo perierit; & qu'au contraire sa peine ne sera que l'exil, si la mort de l'ensant n'a point été suivie de celle de la mere.

Mais parce que l'on pourroit donner un autre sens à cette Loi, il n'est pas inutile d'en proposer ici les termes, avec

l'explication que quelques Auteurs lui donnent:

Qui abortionis aut amatorium poculum dant, & si dolo non faciant, tamen quia mali exempla res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam amissa parte bonorum, relegantur. Quòd si eo mulier aut homo perierit, summo supplicio officiuntur.

Toute la difficulté tombe sur ces termes, si homo perierit. Il y a des Docteurs qui croyent trouver dans cette expression la premiere distinction qui a été expliquée entre le part animé & inanimé; comme si la Loi-vouloir dire que quand celui qui périt par un breuvage donné à sa mere, est homme, le coupable doit être condamné à la mort.

Cette explication est suspecte:

1°. Parce qu'elle paroît trop recherchée, & qu'il n'est pas Mmm ij

vraisemblable que si les Jurisconsultes eussent suivi cette distinction, on n'en trouvât aucun vestige dans les Loix, & qu'elle ne sût établie que sur l'autorité obscure & incertaine

d'un seul passage.

2°. Il suffit de lire tout le paragraphe dont il s'agit depuis le commencement jusqu'à la fin, pour être convaincu que le terme homo ne doit pas être rapporté à l'enfant qui périt par un breuvage donné à sa mere; mais à un homme auquel on auroit donné ce que les Loix appellent amatorium poculum.

Cette Loi punit deux fortes de coupables, c'est-à-dire, ceux qui donnent des breuvages, ou pour procurer un avorte-

ment, ou pour inspirer de l'amour.

Le premier de ces crimes ne peut à la vérité s'exécuter qu'en la personne d'une semme; le second peut être commis à l'égard d'un homme; & c'est pourquoi le Jurisconsuite ajoute que si ces breuvages ont donné la mort à un homme, le supplice est capital. Ces dernieres paroles ne regardent plus la peine de l'avortement, mais celle des Philtres & des autres artisices, par lesquels les anciens se flattoient de pouvoir changer les cœurs, & leur inspirer ou la haine ou l'amour.

Hæc se carminibus promittit solvere mentes

Quas velit, ast aliis duras immittere curas, &c. Virgil. Eneïd. 4.

Les Basiliques déterminent précisément le sens de ce passage de la maniere qu'il vient d'être expliqué; car c'est ainsi que le

S. 5. de la Loi 38. ff. de pænis y est traduit.

Qui abortionis, aut amatorium poculum dat, etsi dolo careat; humilior in metallum damnatur, honestior verò relegatur, publicatà parte bonorum; quòd si eo, is qui bibit, perierit, ultimo supplicio afficitur.

On voit par-là que le terme homo doit être rapporté à tous ceux qui peuvent avoir pris un breuvage dangereux, & que l'on ne peut, fans faire violence au texte, l'expliquer de l'en-

fant qui périt par l'avortement.

Après avoir expliqué le sens de cette Loi, la conséquence que l'on doit en tirer est naturelle à la distinction que nous

examinons; & puisque les Loix punissent de mort ceux qui par imprudence ont été cause d'un avortement & de la mort de la mere, on doit conclure, avec encore plus de raison, que ceux qui ont commis ce crime volontairement, doivent être punis de la même peine, ou même d'une peine encore plus rigoureuse.

On reconnoît par toutes les distinctions qui viennent d'être

proposées.

i°. Que l'on doit rejetter dans l'usage la dissérence que quelques Auteurs sont de l'avortement arrivé avant ou après l'animation du part; parce que, quoique cette dissinction puisse paroître vraisemblable, les Loix Romaines, les Canons de l'Eglise, & les Ordonnances de nos Rois ne l'ont jamais suivie.

2°. Que l'on ne doit pas non plus s'arrêter à la distinction contraire à la nature que les Jurisconsultes ont saite entre une semme qui cherche à se venger de son mari, en le privant de l'espérance d'un fils & d'un héritier, & celle qui commet ce crime par intérêt ou par avarice.

3°. Qu'il faut donc se réduire uniquement aux trois distinctions qui paroissent seules légitimes, & qui sont sondées sur la différence de la personne, des motifs & des suites que

l'action a eus.

Ou le crime a été commis par le pere ou la mere, ou par des étrangers.

Dans le premier cas, il doit être comparé au parricide.

Dans le second, à un simple homicide.

Ou ceux qui ont donné un breuvage capable de faire avorter, l'ont fait à dessein & dans l'intention de commettre ce crime, ou ils l'ont fait innocemment, par imprudence, malo exemplo, non animo.

Les premiers sont punis de mort.

Les autres sont condamnés aux mines ou à l'exil, suivant la différence de leur condition; car on sait en passant cette remarque importante, que les Loix Romaines ont toujours proportionnés le peines, non-seulement à la qualité des crimes,

pour lors on suit les deux premieres distinctions qui viennent

mais encore à la qualité des personnes : Majores nostri in omni L. 28. § Supplicio, severiùs servos quam liberos, samosos quam integræ 3. & dida. L. samæ homines punierunt.
38. §. 5. ff. de Ou ensin le crime s'est terminé à la mort de l'ensant; &

Ou enfin le crime s'est terminé à la mort de l'enfant; &

pænis.

d'être proposées; ou au contraire il a été suivi de la mort de la mere, & pour lors, sans distinction du motif, la peine du coupable est la mort; & cette décisson qui paroît dure dans certains cas, est conforme à celle de la Loi de Moyse, qui a été déja citée plusieurs fois, & qui punit de mort celui Exod, Ch. 21. qui aura été cause même involontairement de l'avortement d'une femme : Si rixati fuerint duo viri, & percusserit quis mulierem prægnantem, & mors fuerit subsecuta, &c. Ce sont les termes de la Loi de Moyse, dans lesquels il paroît que l'avortement est l'effet d'un malheur purement involontaire.

> Il ne sera pas inutile d'ajouter ici deux réflexions pour achever l'explication de cette matiere par rapport au droit civil.

> La premiere, que pour prévenir ce crime, les Loix ont cru qu'il étoit nécessaire de punir sévérement tout ce qui pouvoit y avoir rapport. C'est pour cela qu'elles défendent de vendre publiquement des médicamens pour faciliter la conception, & la Loi 3. S. 2. ff. ad L. Cornel. de Sicariis fait mention d'un Senatus-Consulte qui avoit condamné à l'exil une femme quæ non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea quæ acceperat, decesserat.

> C'est par la différence des motifs, qu'il faut concilier cette Loi avec la Loi 38. S. 5. ff. de pænis, qui punit de mort ceux qui donnent des philtres & d'autres breuvages pour inspirer de l'amour, lorsque ceux qui en ont pris en sont morts.

> La fin de ceux qui medicamenta ad conceptionem dedere, n'est point criminelle; on en craint les conséquences, & on cherche plutôt à faire un exemple qu'à prononcer un châtiment.

> Mais le but que se proposent ceux qui donnent amatorium poculum, ne peut être innocent, & l'intention jointe avec les

suites fâcheuses qu'elle a eues, les fait condamner à la mort.

On peut douter, avec beaucoup de raison, si l'on doit suivre l'exemple de ce Senatus-Consulte, dont parle la Loi 3. ad Leg. Cornel. de Sicariis; mais c'est une question qui dépend absolument des circonstances, & dans laquelle il seroit dangereux de faire une décision générale.

La seconde réflexion que l'on peut ajouter ici, est que quand même la semme ne seroit pas poursuivie criminellement pour s'être fait avorter, le mari peut toujours privatum dolorem ulcisci, en se séparant d'une semme qui le prive de l'espérance

déja certaine d'un fils & d'un successeur.

C'est une des causes légitimes de faire un véritable divorce, que Justinien a ajoutées à celles que Theodose le jeune avoit proposées.

Après avoir fait le dénombrement des dernieres, il s'ex-

plique en ces termes:

Has itaque causas nobis Theodosius explanavit, nos autem ex veteribus sumentes & alias adjecimus tres, si enim mulier tantà teneatur nequitià ut etiam ex studio abortum faciat, virumque contristet & privet spe filiorum..... licentia datur à nobis viro mittere ei repudia, & lucrari dotes & antenuptiales habere donationes, utpote etiam his causis rationabiliter solvere valentibus matrimonium. Novell. 22. cap. 16. §. 1.

Le même Empereur dans la Novelle 117, cinq ans après la Novelle 22, a abrogé tacitement cette cause de divorce. Il s'est proposé dans cette Loi de diminuer encore le nombre des causes de divorce. Il déclare que l'on ne pourra proposer à l'avenir que celles dont il fait l'énumération dans le chap. 8. de cette Novelle. Perspeximus ex his abscindere aliquas quæ nobis indignæ ad solvendas nuprias visæ sunt, & eas solummodo nominatim præsenti inserere legi, pro quibus rationabiliter potest sive vir, sive mulier, repudium mittere.

Or dans toutes les causes que Justinien explique dans la suite de cette Novelle, il n'est fait aucune mention de celle qui a pour sondement l'avortement criminel de la semme. On ne peut donc pas douter que cette cause ne soit abrogée.

C'est le sens que Leon le Philosophe a donné à ces deux Novelles. Il a préséré la disposition de la premiere à celle de la derniere, nos legi divortium suadenti assentientes, illi (quæ divortium non permittit) ut multò utiliori autoritatem attribuimus.... nam si quæ solùm extra ædes mansit.... hanc lex à nexu matrimoniali separat, (cùm tamen hic in maritum odii nullum tam evidens testimonium sit) cujus rationis erit eam quæ tantùm in maritum & naturam odium conceperit non disjungere si ita marito videatur, & jubere ipsum uxorem habere quæ ipsius vitæ insidietur. Novell. Leonis 31.

Quoique ces Loix parlent d'un véritable divorce, cependant parmi nous ces maximes ne pourroient avoir lieu que par rapport à une demande en féparation de corps & d'habitation; mais cette question regarde plus la matiere du mariage que celle dont il s'agit.

Telles sont toutes les peines que le Droit Civil avoit établies contre ceux qui procurent un avortement, soit par rapport à l'intérêt public, soit par rapport à l'intérêt particulier du mari.

Nous avons déja vu que les Loix des Visigots, des Allemands, des Bavarois ne prononçoient que des peines pécuniaires.

Nous suivons dans notre usage l'Ordonnance de Henri II. de l'année 1556, contre les semmes qui auront célé leur grossesse.

Cette Loi est plus sage & plus sévere que toutes les Loix

Romaines.

Plus sage, en ce qu'elle oblige les semmes à déclarer leur grofsesse & leur enfantement, asin que les Officiers de Police puissent veiller à la conservation de l'ensant.

Plus févere, en ce qu'elle ordonne toujours, sans aucune autre preuve, que toute semme, dont l'enfant se trouve avoir été privé de baptême & de sépulture publique, saute par elle d'avoir déclaré son état, soit réputée avoir homicidé son enfant, & pour réparation punie de mort & dernier supplice.

Cette Ordonnance a été fuivie d'un Réglement de 1586,

qui enjoint aux Curés de publier cette Ordonnance à leurs Prônes de trois mois en trois mois.

Et parce que cette publication ne se fait plus, il y a plusieurs personnes qui croyent que cette Ordonnance ne doit

plus être exécutée à la rigueur.

Cependant ceux quiont servi à la Tournelle, sçavent qu'elle y est étroitement observée toutes les fois que le fait est certain: mais il est rare qu'il le soit, parce que le temps de la conception & celui de l'enfantement étant incertain, il est fort aifé de faire dire aux Chirurgiens & aux Sages-femmes que l'accusée n'étoit pas encore à l'extrêmité de sa grossesse, & pour lors on présume favorablement qu'elle l'auroit déclarée avant que d'accoucher.

Après avoir expliqué la disposition des Loix Civiles & de nos Ordonnances sur cette matiere, il ne nous reste plus qu'à exposer les décissons de quelques Canons des Conciles par

rapport aux peines Eccléfiastiques.

Le plus ancien de tous les Conciles qu'on peut citer sur cette matiere, est celui d'Elvire, tenu vers l'année 305. Il distingue entre les Catéchumènes & ceux qui ont reçu le Baptême.

Catechumena si per adulterium conceperit, & conceptum necaverit, placuit in fine baptisari. Canon. 68. Concil. Elib.

Si qua mulier per adulterium, absente marito, conceperit, idque post facinus occiderit : placuit nec in fine dandam esse Communionem, eò quòd geminaverit scelus. Can. 64. eod. Concil.

Ce Concile ne parle pas des femmes qui ne sont point engagées dans le mariage; il semble que la peine doive être

moins severe à leur égard.

C'est une grande question de sçavoir comment il faut lire ce dernier Canon du Concile d'Elvire. Plusieurs Compilateurs Burchardus ; le cirent différemment, & au lieu de lire nec in fine, ils lisent vix in fine; ce qui fait une grande différence dans le sens.

On peut consulter Fr. Mendosa dans ses notes sur le Concile d'Elvire; & fans rapporter ici tout ce que l'on peut dire sur cette question, on se contentera de proposer deux raisons

Tome V.

qui prouvent qu'il faut suivre la leçon ordinaire du Concile; & lire nec in fine dandam eis esse communionem.

- 1°. Ce Concile, dans le Canon 68, n'accorde le Baptême aux Catéchumènes qui auront commis le même crime, qu'à la fin de la vie; or il doit y avoir de la différence entre la peine d'une Catéchumène & celle d'une baptisée, suivant les regles de la discipline Ecclésiastique.
- 2°. Le même Concile ( Can. 64.) veut que l'on refuse la Communion, même à la mort, à une semme adultere qui aura, après ce crime, fait mourir l'enfant qui en est le fruit & qu'elle porte dans son sein. Or la peine doit être au moins aussi grande contre celles qui, pour se servir des expressions du Concile, geminaverunt scelus.

Cette question regarde plus la critique des Conciles, que la matiere que nous examinons.

Tout ce que l'on peut observer ici, c'est que supposé que les Peres du Concile d'Elvire aient voulu resuser la Communion, même à la mort, en ce cas leur disposition est unique, & n'a jamais été suivie par celle d'aucun autre Concile.

Celui d'Ancyre, tenu en l'année 314, a réduit le temps de la pénitence à dix années.

De mulieribus quæ fornicantur, & partus suos interimunt, & medicamentis abortionis faciendis student, prior quidem definitio usque ad vitæ exitum prohibebat, & ei quidam assentium-tur, humaniùs autem agentes definimus ut decennium per gradus præsinitos impleant.

Saint Basile, epist. ad Amphil. dans le Canon 8, qui a déja été cité, est conforme à la discipline du Concile d'Ancyre.

Même décision dans le Canon 3°. d'un Concile d'Arles, cité par Burchard, l. 17. cap. 53. Je ne le trouve point dans les Conciles du Pere Lappe.

Item, dans le Pénitentiel Romain.

Le Concile de Lerida de l'année 524, ne demande que sept années de pénitence canonique; ita tamen ut omni tempors vitæ suæ sletibus & humilitati insistant. Can. 2.3.

Le Concile, in Trullo, Can. 92, prononce les mêmes peines que contre les homicides.

Telle est encore la disposition d'un Concile de Wormes tenu en l'année 868. Can. 35.

Enfin, on peut inférer ici les termes d'un Concile de Mâcon, cité par Burchard, l. 3. cap. 200, dont je ne sçai point la date, qui doit être considéré comme un réglement général sur cette matiere, que les Loix Civiles & Canoniques ont également imité.

In hoc Sancto Concilio decretum est ut unusquisque Presbyter in sua plebe publice annuntiet, ut si aliqua semina clanculo corrupta conceperit, & peperit, nequaquam, diabolo cohortante, silium aut filiam suam intersiciat, sed quocumque prævalet ingenio ante Januas Ecclesiæ partum deportari, ibique poni faciat, ut coram Sacerdote in crastinum delatus, ab aliquo sideli suscipiatur & nutriatur, & tali ex causa homicidii reatum, & quod majus est, parricidium evadat.

On peut reconnoître par les Canons qui viennent d'être cités, la vérité de ce qui a été dit ci-dessus, que la distinction de quelques Auteurs inter partum informem & formatum a été inconnue aux Conciles, & qu'elle ne se trouve que dans une décrétale d'un Pape moderne, c'est-à-dire, d'Innocent III. Cap. sicut 2°. x. de homicid. val. & casual. vid. Gloss. ad hoc cap.

Si le part est réputé né par rapport à sa vie & à sa conservation, il ne l'est pas moins toutes les sois que l'intérêt de son honneur le demande.

Or il le demande en trois occasions dissérentes.

- 1°. Lorsqu'il s'agit de la liberté.
- 2°. Par rapport à l'ingénuité.
- 3°. Par rapport à la dignité.



# DISSERTATION

# SUR L'ERREUR DE DROIT.

I.

Homme peut être considéré ou par rapport à l'ordre public, ou par rapport aux engagemens particuliers qu'il contracte avec les autres hommes : c'est de cette double idée que naît la distinction que les Jurisconsultes Romains semblent avoir établie entre l'Etat Public & l'Etat Privé.

## II.

Dans la premiere de ces deux vues, l'homme est commis, si l'on peut parler ainsi, avec la Loi même; c'est avec la Loi seule qu'il contracte, qu'il s'engage, qu'il se lie, par rapport à tout ce qui regarde la Police générale, & l'ordre extérieur de la société; c'est à la Loi seule qu'il doit rendre compte des infractions de la Loi même.

# III.

Dans la seconde vue, au contraire, l'homme ne craint que celui avec lequel il a contracté; la Loi ne punit point les ignorances qui ne regardent que le Droit Privé, quoiqu'elle établisse ce Droit comme le Droit Public: elle ne le regie que par rapport à l'intérêt des particuliers; & la perte des droits qui auroient pu leur appartenir, est la seule peine que la Loi puisse faire souffrir à ceux qui n'ont blessé, par leur imprudence, que les maximes de l'ordre privé.

## IV.

Comme l'ordre public regarde directement l'utilité publi-

que, au lieu que l'ordre ou le Droit privé ne la regarde qu'indirectement, le premier doit toujours être considéré comme plus important & plus inviolable que le dernier.

#### V.

Le Droit public ne réglant que les actions les plus extérieures des hommes, est beaucoup plus facile à concevoir &

beaucoup plus aisé à observer que le Droit privé.

De cinquante livres dont le Digeste est composé, il y en a plus de quarante qui sont entierement consacrés à l'explication des regles du Droit des particuliers; il en est presque de même à proportion du Code de Justinien.

#### VI.

De toutes ces différences qui se trouvent entre le Droit public & le Droit privé, on peut tirer cette conséquence générale, que quoique l'ignorance du droit soit toujours vicieuse, elle est pourtant beaucoup plus criminelle, lorsqu'elle viole les maximes de l'ordre public, que lorsqu'elle donne atteinte à quelque regle du Droit des Particuliers.

1°. Parce que la Loi a toujours raison; & comme dans ce qui regarde l'ordre public, l'homme ne traite qu'avec la Loi, on n'y trouve jamais cette compensation de sautes mutuelles, qui sert souvent d'excuse à ceux qui traitent avec d'autres hommes dans tout ce qui est du ressort de l'ordre

privé.

2°. Parce que celui qui contrevient par erreur à une Loi privée, si l'on peut parler ainsi, ne fait tort qu'à lui-même, au lieu que celui qui viole par ignorance une Loi publique, ou plutôt une Loi de l'ordre public, attaque, autant qu'il est en lui, toute la société civile, & péche directement contre l'utilité commune de tous les Citoyens.

3°. Parce que le Droit public (j'entends par ce nom celui qui doit être pratiqué par tous les Citoyens) étant beaucoup plus simple, celui qui l'ignore est beaucoup plus inexcusable.

#### VII.

Donc par une suite nécessaire de ce principe, l'ignorance de l'ordre public, doit presque toujours être punic, quoique la qualité des personnes, la nature des Loix & la variété des circonstances, puissent beaucoup augmenter ou diminuer la peine.

#### VIII.

Donc ce que l'on a perdu par l'ignorance du Droit public, est perdu sans ressource, puisque cette ignorance, bien loin de servir d'excuse, en a besoin elle-même.

## IX.

Donc à plus forte raison, l'ignorance de l'ordre public ne peut faire recouvrer un bien que l'on a manqué d'acquérir; car comment pourroit-elle être jamais récompensée, puisqu'elle doit toujours s'estimer heureuse lorsqu'elle n'est pas punie?

Mais comme ces maximes rigoureuses ne peuvent pas toujours s'observer exactement dans ce qui regarde le Droit privé, il est nécessaire de supposer ici quelques notions générales, qui doivent servir à découvrir les véritables principes de cette matiere.

I.

Jure naturæ æquum est, neminem cum alterius detrimento & injurià fieri locupletiorem. L. 206. ff. de Reg. Jur. L. 14. ff. de Cond. Indeb.

# II.

Id quod nostrum est, sine nostro sacto ad alterum transferri non potest. L. 22. ff. de Reg. Jur.

Facti autem nomine, vel consensus, vel etiam delictum intelligitur. Vid. Jacob. Gothof ad hancce regulam.

#### III.

Nulle obligation sans cause; suite du principe précédent. Hæc conditio ex bono & æquo introducta, quod alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revocare consuevit. L. 66. ff. de Condict. Indeb.

#### IV.

Quod nullum est, nullum producit essectum: donc, si ab initio non constitit obligatio, quia sine causa promissum est, ante solutionem, ipsa obligatio, post solutionem, quantitas soluta condicetur. L. 1. sf. de Condist. sine caus.

Hinc condictio indebiti, hinc condictio sine causa: Toto tit. ff. & cod. de cond. indeb. & de condict. sine causa. Hinc etiam condictio causa data, causa non secuta, & condictio op turpem vel injustam causam. Tot. T. ff. & Cod.

## V.

Idem est, aut nullam ab initio, aut injustam, aut non secutam causam suisse, propter quam obligatio intervenit.

Sive ab initio fine caus a promissium est, sive suit causa promittendi, quæ sinita est, vel secuta non est, dicendum est condictioni locum sore. L. z. §. 2. sf. de condict. sine causa.

Constat id demum condici posse alicui, quod vel non ex justa causa ad eum pervenit, vel redit ad non justam causam. Dict. Leg. §. 3. ibid.

Ex his omnibus causis, quæ jure non valuerunt, vel non habuerunt essectum, secuta per errorem solutione, condictioni locus erit. L. 34. ff. de condict. indeb.

# VI.

Il importe peu que toute l'obligation soit sans cause, ou qu'il n'y en ait qu'une partie; utile per inutile non vitiatur, nec inutile per utile confirmari potest. Sed scinditur obligatio. En ipsa Juliani verba, in l. 3. sf. de cond. sin. caus.

Nec refert omnem quis obligationem sine causa suscipiat, an majorem, quam suscipere eum oportuerit, nisi quod aliàs condictione id agitur ut omni obligatione liberetur, aliàs, ut exoneretur, veluti qui decem promisit. Nam, si quidem nullam causam promittendi habuit, incerti conditione consequitur, ut tota stipulatio accepto siat: at si, cum quinque promittere deberet, decem promisit, incerti condictione consequetur, ut in quinque liberetur.

VII.

Nihil prohibet, ex pluribus causis eamdem obligationem coalescere, quarum una deficiente, altera salva maneat: quamdiu autem aliqua vel minima causa subest, tamdiu sustinetur obligatio; semper enim interpretatio sieri debet potius ut actus valeat, quam ut intercidat.

## VIII.

Indebitum pluribus modis dicitur:

1°. Quod nullo Jure, hoc est, quod neque natura, neque

civili jure debetur.

2°. Quod natura quidem debitum, hoc etiam debitum jure gentium vocant Jurisconsulti. L. 47. ff. de cond. indeb. Jure autem civili indebitum sit. V. l. 64. ff. de cond. indeb.

3°. Quod non naturâ, fed civili jure debetur.

4°. Indebitum dicitur quod & naturâ & civili jure debetur; sed ita tamen ut debitor ad solvendum cogi non possit, videlicet quia exceptione tutus est.

Duplicis autem generis exceptiones hac in parte distingui

possunt; differunt enim vel tempore, vel essectu.

Si tempus inspicias, vel·sunt temporariæ vel perpetuæ, vel ambiguæ, id est, dubitatur an temporariæ sint an perpetuæ, idque plerumque ex incerto eventu pendet; puta, tibi debeo certam pecuniam; pactus sum ne peteres, donec Titius Consul fieret: si Titius morietur, perpetuam; si Titius Consulatum inierit, temporariam ab initio suisse obligationem ex post-sacto apparebit. Vid. Cujac. ad l. 66. & l. 46. sf. de cond. indeb.

Si verò effectum confideres, vel aliæ funt exceptiones quæ tollunt naturalem omnino obligationem, aliæ quæ naturalem non tollunt, civilem duntaxat impediunt.

Prioris generis exemplum habetur in exceptione Pacti perpetui, quo cautum est ne omnino petatur, in exceptione doli

mali, Senatusconsulti Velleiani, Jurisjurandi, &c.

Alterius vero generis est exceptio Senatusconsulti Macedoniani, exceptio rei judicatæ, &c. Exceptio, seu retentio quæ per legem Falcidiam inducitur, &c.

Addi eriam potest altera distinctio ex legibus ipsis depromp-

ta. Nimirum l. 40. ff. de cond. indeb.

Aut enim exceptio ejus causâ datur, cum quo agitur, ut accidit in Senatufconsulto de intercessionibus: & hujus generis exceptiones à Glossa, aliisque favorabiles vocantur.

Aut in odium ejus cui debetur, exceptio datur, cujus exceptionis exemplum à lege ponitur in Senatusconsulto Mace-doniano, eaque ab iisdem interpretibus dicitur odiosa.

## IX.

L'erreur de Droit ne doit être à personne un moyen d'acquérir autrement un titre d'acquisition: la raison en est évidente, & M. Cujas l'a touchée en un mot dans sa répétition sur la Loi 8. ff. de Jur. & fact. ignor. alioqui erranti lucro esset ignorantia Juris. L'erreur auroit plus de priviléges que la connoissance, & l'ignorance seroit récompensée, pendant que la science ne le seroit pas.

Hinc solemnes illæ legum definitiones. Juris ignorantia non prodest acquirere volentibus. L. J. ff. de Jur. & fact. ignor.

Juris error nec fæminis in compendiis prodest. L. 8. ff. eod.
Juris ignorantiam in usucapione negatur prodesse. L. 4. ff.
eod. l. 31. in pr. ff. de usurpat. & usucap. l. 2. §. 15. ff. pro empt.
& alibi passim.

Mais cette maxime semble n'avoir été envisagée que par une de ses faces; la plûpart de ceux qui l'ont expliquée, ne l'ont considérée que dans la personne de celui qui tombe

Tome V. Qoo

dans une erreur de Droit, auquel il est certain que son ignorance ne peut jamais être avantageuse; mais cette regle ne paroît pas moins certaine, par rapport à ceux avec lesquels nous pouvons nous engager par une pure erreur de Droit; je veux dire, qu'il n'est guères moins évident que l'erreur de Droit ne peut pas être pour eux un titre & une voie d'acquérir. Je suppose que l'erreur de Droit soit l'unique cause, & le seul fondement du contrat ou de l'obligation, en un mor, de l'acte qui se passe; & dans cette supposition, je dis que, comme l'erreur ne peut prositer à celui qui s'oblige, elle ne peut servir non plus à celui avec lequel il s'oblige.

Autrement tous les principes que nous venons de supposer véritables seroient absolument saux; & cependant on a puremarquer qu'il n'y en a pas un qui ne soit un premier principe

du droit naturel.

Il seroit saux de dire que l'équité ne permet pas qu'un homme devienne riche aux dépens d'un autre homme, & que ce qui nous appartient puisse être acquis par un autre, sine nostro consensu aut delicto, si ce n'est que l'on veuille dire, ou que celui qui est dans l'erreur, donne un consentement véritable, ou que la Loi regarde l'erreur de Droit comme un délit qu'elle punit par la perte du bien qui en a été la matiere & l'occasion. Mais le premier n'est pas soutenable; & comment prouvera-t-on le second? Quand même celui qui erre dans le droit mériteroit de perdre son bien, comment pourra-t-on montrer que l'autre mérite de l'acquérir? Et cela, par cette seule raisson, que celui qui erre ne connoît pas son droit. En un mot, qui osera soutenir que par cette erreur ils aient mérité, l'un d'être dépouillé de ce qui lui appartient, & l'autre d'être revêtu de ce qui ne lui appartient pas?

Ce n'est pas tout, il faudra encore soutenir qu'une obligation sans cause, ou sondée sur une cause sausse, injuste & illégitime, pourra être valable; que ce qui est nul, pourra produire des essets; que le droit n'a pu établir ce remede savorable, auquel il a donné le nom de condictio sine causa, ou de condictio indebiti; & convertissant ainsi toutes les obligations sans cause en donations forcées, on fera passer tous les contractans qui errent dans le droit pour de véritables donateurs.

Pour éviter tous ces inconvéniens, il n'y a rien de plus simple, que de donner à la regle de droit toute l'étendue qu'elle peut avoir. Error Juris in compendiis non prodest, donc, neque reo neque stipulanti prodest; à l'un, parce qu'il n'est pas juste que sa faute lui serve, & qu'il prosite de l'erreur dont il est coupable; à l'autre, parce qu'il ne sçauroit trouver dans tout le Droit une seule Loi qui nous apprenne, que l'erreur d'autrui soit, par elle-même, & destituée de toute autre cause, un titre légitime, & une juste voie pour acquérir.

Tous ces principes supposés, il paroît facile de décider

des suites que doit avoir l'ignorance du Droit.

Car 1°. ou il s'agit d'acquérir, ou il s'agit de perdre.

S'il s'agit d'acquérir, l'erreur de Droit n'est ni une excuse ni un titre, nisi Minoribus, aliisque quibus etiam in lucro succurritur. L. 7. S. 6. & segg. ff. de Minorib.

Et c'est en cela principalement que consiste la différence de l'erreur de droit & de l'erreur de fait. In errore saëti, (dit M. Cujas, ad L. 8. ff. de Jur. & saët. ignor.) non distinguuntur damna à compendiis; in errore juris distinguuntur. Vid. L. 1. 4. 8. ff. de Jur. & saêt. ignor.

S'il s'agit de conserver ou de ne pas perdre alors, vix ac ne vix quidem pugnantes interpretum sententiæ in concordiam reduci posse videntur; ac, ne novos interpretes solos accuses, ecce tibi, Basilicôn ipsi interpretes qui eâ de re mirum in modum dissidia exercent.

Sic enim exponunt hæc verba, L. J. ff. de Jur. & fact. ignor.

Juris ignorantia suum petentibus non nocet.

Verbi gratia, quidam servum dignum aureis viginti, sibi dari stipulatus est; servo autem ante moram mortuo, cum promissor existimaret se teneri adhuc actione ex stipulatu, viginti aureos solvit stipulatori. Subvenitur ei quia damno aureorum viginti sollicitus est, eosque repetere potest.

Est juris manisestus error. Videlicet tritam hanc & pervul-

gatam juris regulam ignorabat promissor, debitorem speciei ejus interitu liberari: si modò in eâ tradendâ nullam moram fecerit.

Tamen quia igitur de damno vitando, juris error non nocet; imò, etiamsi foluta fuerit per errorem pecunia, condici potest, quod summopere notari convenit, ut infra dicemus.

Verum, sequenti articulo Basilicôn interpretes contrariam omnino opinionem tueri videntur; hæc nempe verba subjiciunt.

Excipe eos qui jus ignorantes indebitum solverunt. Ut L. 2. cod. T. 18. Anatolius ait. Qui per errorem juris indebitam pecuniam solvit, non repetit; sin autem per ignorantiam facti, repetit.

Quo teneam vultus mutantem Protea nodo?

Sed quis miretur tantam inter Legum interpretes discordiam? ipsæ etiam Leges inter se discordare videntur.

Hanc enim juris regulam, Dioclet. & Maximianus tradunt

in L. Cum quis, 10. cod. de jur. & fact. ignor.

Cum quis jus ignorans indebitam pecuniam folverit, ceffat repezitio: per ignorantiam enim facti repetitionem tantum indebiti foluti competere, tibi notum est. Hîc variæ indebiti soluti species non distinguuntur, sed quodcumque indebitum per errorem juris solutum est, id omne repeti non posse, constare videtur; quod verò per ignorantiam facti solutum est, id solummodo condici posse.

Contrarium enim fatis oftendit ipse Tit. ff. & cod. de cond. fine caus. quidquid autem, vel sine causa, vel ob non justam causam promissum est, hac actione repeti, indubitati juris est.

V. suprà num. 6.

Adde Leg. 40. ff. de cond. indeb.

Qui exceptionem perpetuam habet , folutum per errorem repetere potest. Sed hoc non est perpetuum : nam si quidem ejus causa exceptio datur cum quo agitur, folutum repetere potest, ut accidit in Senatus-Consulto (nempe Velleiano) de intercessionibus; ubi verò in odium ejus, cui debetur, exceptio datur, perperam solutum non repetitur, veluti si filius sam. contra Macedonianum mutuam pecuniam acceperit, & pater fam. factus solverit, non repetit,

In hac Lege agi de errore juris facilè intelliget, qui notabit.

- 1°. Hic ex ipso tenore verborum, evidenter colligi, eum qui solvit, ignorasse, se exceptione perpetuâ tutum esse; sic enim ait Lex. Qui exceptionem perpetuam habet, solutum per errorem repetere potest. Ergo solutum per errorem, sive per ignorantiam exceptionis, repetitur; en sensus, quem verba ipsa præ se ferre videntur; at qui ignorat sibi juris exceptionem competere, quid aliud quàm jus ignorat?
- 2°. Non ex verbis folum, sed ex ipsa ratione legis idem etiam manisestò sequi; qua enim distinctione utitur Jurisconfultus, ut explicet, quarum exceptionum ignorantia noceat, quarum verò non noceat? num errorem ejus ab errore sacti separat? imò apertè conjungit, dum docet, hujus quæstionis nodum in varià exceptionum natura positum esse; alias nimirum esse savorabiles, quæ ut vult Cujacius, naturalem ipsam obligationem perimunt; alias vero odiosas, quæ magis creditoribus nocent, quàm debitoribus prosunt, non in horum gratiam, sed in illorum odium introductæ, quæque adeò actionem civilem duntaxat, non etiam obligationem naturalem tollunt.

Atqui ab hac distinctione, sive regula, omnis prorsus exular distinctio juris & facti; imò satis apparet samosam illam distinctionem nullum sibi locum in hac regula vindicare posse, cum aliis principiis, aliis omnino sundamentis nitatur.

Ergo etiam ad errorem juris hæc lex porrigi potest. Idque non obscurè colligi posse videtur ex Cujacio. Ad L. 66. ff. de cond. indeb..... quem consule.

Huc accedit, quòd condictio indebiti, ut egregiè notat ibid. Cujac. causam habet naturalem, non lege aliqua certa, non Prætoris edicto, sed ex jure gentium, ex æquitate naturali, ex bono & æquo, interpretatione prudentum, & usu sori introductam; nihil autem magis æquitati repugnat, quàm, quòd omnino indebitum per errorem juris solutum est, repeti non posse. Et cum hæc condictio, ut ait Papinianus, quod alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revocare consueverit,

quomodo, quod errore datum est non revocabit? Error enim,

etiam juris, pro causâ haberi non potest.

Denique Papinianus, Romanæ Jurisprudentiæ viva vox & oraculum, totam rem unicâ distinctione confecisse sibi visus est, tàm L. 7. quàm L. 8. de Jure & fact. ignor.

Juris ignorantia non prodest acquirere volentibus, suum verò

petentibus non nocet. L. 7.

Omnibus juris error in damnis amittendæ rei suæ non nocet. L. 8.

Ergo, quoties de damno vitando, aut resarciendo agitur, toties non nocet juris ignorantia.

Quæ cùm ita sint, quis ferat, hinc Diocletianum & Maximianum apertè statuere, indebitam pecuniam, per errorem juris solutam repeti non posse, inde autem Jurisconsultos, ipsamque adeò æquitatem clamare, juris errorem suum petentibus non nocere, aut quod idem est, in damnis non nocere.

Glossa quidem, & Doctores ejus asseclæ, quales serè omnes ante Cujacium suerunt, ab hac se antinomià ita expedit, ut indebiti nomen non generaliter, sed strictè accipiendum esse doceat in L. cum quis C. de cond. indeb.

Distinctio igitur adhibenda est juxta Glossas communem-

que Interpretum sententiam.

Aut agitur de pecunia civiliter cuidam indebita, sed naturaliter debita, & tunc solutum per errorem facti repetitur, solutum per errorem juris non repetitur.

Aut contrà agitur de debito civili, quod tamen est naturaliter indebitum, & eo casu indistinctè solutum condici potest.

Vel neutro jure debitum, solutum est, & pariter indistincte repetitioni locus est.

Vel denique utroque jure debebatur quod folutum est, sed tamen ope exceptionis erat quasi indebitum, & tunc vel exceptio erat dilatoria, vel perpetua, vel dubia inter utramque.

Si dilatoria, error juris obstat repetitioni, error sacti non nocet.

Si perpetua, rursus subdistingue, vel favorabilis, & revocatur quod solutum est, sive per errorem juris, sive per errorem facti solutum; talis est Velleiani exceptio. Vel odiosa, & pecunia soluta repeti potest, si error in sacto versetur; si in jure, non potest. Talis est Macedoniani exceptio.

Si denique exceptio dubia pendeat inter dilatoriam & perpetuam, indifficate, locum habet condictio.

In hac distinctione Glossæ, quæ, suo more, lutulenta sluit, multa sunt quæ spernere, multa etiam quæ tollere possis.

Quòd enim negat Diocletiani Lege id genus indebiti contineri, quod neutro jure, hoc est, neque natura neque lege debetur, id sanè etiam atque etiam animadvertendum est; ut mox dicimus.

Quod autem affirmat repeti posse quod solutum est, licet natura debeatur, còm per errorem sacti solutum est, ut si silius sam solverit pecuniam, in sacto errans, quam Senatus consulti Macedoniani auctoritate retinere poterat, id verò omnibus juris principiis apertè evidenterque resistit, ut insta probabitur.

Quòd verò subjicit, civile debitum quod non si naturale, repeti posse sive per errorem juris, sive per errorem sacti solutum, id omnino dubium & obscurum, ne dicam, falsum videri debet; sed de hoc etiam infra.

Si Glossam tam immaniter errantem sequi piget, jam Cujacii excutienda distinctio est, & diligenter pertractanda.

Extat autem in L. 8. ff. de Jur. & fad. ignor. lib. 1. definit.

Papin.

Extat etiam, & quidem accuratiùs in L. J. eod. ex lib. 19. Quæst. Papin. Ubi secum ipse Cujacius consentire non videtur.

Ubi postquam solemnem & decantatam juris & sacti, itemque lucri & damni distinctionem exposuit, sic denique concludit.

Item condicentibus indebita soluta juris error nocet : nam

neque mas, neque fæmina potest condicere quod indebitum per juris ignorantiam solvit; ut in L. Regula S. penult & ult. ff. de Jur. & fact. ignor. L. cùm quis (\*) Cod. eod. L. error C. ad L. Falcidiam; quia qui condicit quod solvit, id agit ut acquirat quod amisit, non ut quod suum est, non amittat; denique sollicitus est de lucro, non de damno. Erranti in jure subvenitur ne suum amittat, non etiam ne amiserit, ne damnum faciat, non etiam, ne secerit: damna sacta qui insecta sacere studet, lucrum captat, non damnum suturum amolitur.

Huc igitur recidit Cujacii distinctio, ut si error juris appareat ante solutionem, retentioni locus sit, adeoque error non noceat; si verò solutio jam perfecta suerit, si damnum contigerit, si non id agatur ut, quod suum est, errans in jure, servare possit; sed ut, id quod jam alterius sactum est, recuperet, tunc serò sibi subveniri postulet, qui de se tantùm queri

potest, à semetipso deceptus & quasi circumventus.

Quæ distinctio, licet prima fronte probabilis esse videatur, tamen altius inspicientibus, & dura, & iniqua, nec minus Legum auctoritati, quam æquo & bono contraria merito vi-

deri potest.

Repugnat enim,

1°. Legi ipsimet quam Cujacius interpretatur. Quid enim ait Papinianus? Omnibus juris error in damnis amittendæ rei suæ non nocet? Ibi apertè omnis cessat distinctio. Quicumque de damno vitando certat, ei juris error non nocet: subtilior enim videtur hic Cujacii argumentatio, quàmut cuiquam illudere possit; distinguit eum qui damnum suturum amolitur, & eum qui damnum jam sactum, insectum sacere studet; quasi verò is qui amisit quod suum est, agat de lucro captando, cùm illud recuperare studet; aut quasi Jurisconsultus, quoties de damno quæstio est, damnum impendens à damno præterito separet.

Quòd si cui Papiniani verba Cujacii opinioni savere videntur, (ait enim, juris errorem non nocere in damnis admittendæ rei suæ, quæ verba suturum tempus quodammodo tacitè in-

<sup>(\*)</sup> In iis omnibus legibus, sola Lege Cùm quis exceptâ, de eo tantum agitur qui solidă legata profiitit, quorum quariam ope Legis Falcidia delibare potuisset.

cludere

481

Legem in Basilicis, ubi hæc eadem verba sic vertuntur, juris ignorantia in damno nemini nocet suum petere volenti, aut ut in Græco habetur τ'ο τότον απαιτήσαι proprium repetere; hæc est enim genuina significatio το απαιτήσαι.

Verùm instat Cujacius, & negat id quod jam alteri per errorem solutum est, meum dici posse. Jam enim alterius sactum est; ergo, cum illud repeto, non meam, sed alienam rem

repeto.

Inanis planè subtilitas, ut facilè cuivis attendenti patet. Ut autem accuratiùs dissolvatur tota ista cavillatio, diligentiùs investigandum est, quânam juris ratione introducta sit condictio indebiti; au quia pecunia indebita, etiam post solutionem, remanet solventis; an quia, etiamsi juris subtilitate accipientis sacta dicatur, æquitas tamen non serat quemquam alienis spoliis ditescere, & cum alterius detrimento sieri locupletiorem.

Si prior ratio etiam potior habetur, valet sanè Cujacii argumentum: quis enim dubitat, summo jure, solutam, quamvis per errorem, pecuniam, statim sieri accipientis? Sed si hoc ita est, evanescet prorsus, in quocumque casu, condictio indebiti: sive enim per errorem facti, sive per ignorantiam juris indebitum solvitur, idem juris obtinet; nam utrobique constat, rem non jam meam, sed alienam videri. Nec longè petenda funt argumenta quibus id demonstretur: ipsum enim condictionis nomen hoc fatis per se ostendit. Nemo enim rem suam condicit, sed vindicat; nec, nist in actione furti, contingit, ut dominus condictione utatur; quod odio furum receptum est, quo pluribus actionibus tenerentur, ut ait Justinianus, Instit. de action. S. 14. Si igitur hoc indistincté cujuslibet indebiti condictioni convenit, ut rem jam alterius factam repetat; aut abolenda prorsus est condictio indebiti, aut fatendum est eam non restè denegari ei qui in jure erravit, hoc colore scilicet, guia rem non fuam sed alienam persequitur.

Alteri igitur sententiæ inhærendum, & dicendum potiùs yidetur, hoc uno principio hanc actionem contineri quòd

Tome V. Ppp

naturà æquum non sit, rem alterius apud alterum sine causa deprehendi: quæ ratio cùm exæquo suffragetur & ei qui in sacto, & ei qui in jure erravit, cur alteri denegetur condictio, alteri concedatur, explicari sacilè non potest. Certè Cujacius non explicat, dum subtiliter contendit, pecuniam solutam, non jam solventis esse, sed accipientis.

Quod autem subjicit, ideo erranti in jure condictionem non dari, quia lucrum captat, qui rem alienam persequitur, id, vereor ne non satis probari possit iis, qui æquum & bonum possit in satisfactories satisfactories

tiùs quàm subtilitatem juris sectantur.

Quamvis enim subtili quadam ratione dici possit, eum, qui rem, quam amisit, repetit, sucrum captare, tamen revera damnum quod patitur, tantummodo resarcire cupit; id agit, ne perdiderit, non ut sucretur: quid autem interest, si solam æquitatem spectes, inter damnum futurum & damnum præteritum, ut, qui damno jam præterito medetur, sucrum sacere, qui verò damnum nundum sactum amolitur, damnum tantum vitare dicendus sit: uterque nihil acquirit, uterque non sit locupletior; hic ne amittat, laborat, hic ne amiserit: hic quod sine causa amistit, damno jam impendente servat; hic, quod sine causa amistit, damno jam inflicto, recuperat: uterque eodem Legum oraculo se tuetur, nimirum, in damnis nemini juris ignorantiam nocere.

Sensit hoc etiam ipse Cujacius, qui hujusce distinctionis author idem ac subversor meritò dici potest.

Cùm enim agitur de muliere, quæ ignara juris, & nesciens dotis causam esse præcipuam, antiquioribus creditoribus satisfieri permiserit. Cujacius ad eamdem Leg. 8. de Jur. & sat. ign. apertè ingenuèque satetur, ab eis creditoribus mulierem, dotem suam revocaturam, ne in damno amittendæ dotis suæ error ei noceat.

At ibi constat,

1°. Agi de damno præterito; id ex ipsis Cujacii verbis luce clarius apparet.

2°. In hac parte inter viros & fæminas nullum esse discri-

men: nam juris error nec fœminis in compendiis prodest, nec maribus in damnis nocet.

Ergo rectè, vel Cujacio ipso judice, ex hoc exemplo colligitur.

1°. Eum qui damnum *sine causâ* acceptum resarcire studet, lucrum facere non videri: nam, si reverâ lucrum captaret, mulieri dotem suam repetenti non succureretur, ne error juris ei prodesset.

2°. Frustra igitur hîc inter damna sutura & damna præterita distingui, cùm Cujacius ipse agnoscat mulieri damnum non metuenti, sed jam expertæ, dari actionem revocatoriam.

Et certè satis apparet numquam Cujacium hancce distinctionem inter damna sutura & damna præterita excogitaturum suisse, nisi Legis Cum quis præstractam decisionem reformidasset. Cum enim hæc Lex apertè diceret, indebitum per errorem juris solutum non repeti, Papinianus autem ex altera parte responderet, juris errorem nemini in damnis nocere, prima autem facie videretur, eum, qui indebitum solvit, revera damnum facere, adeòque errore juris non gravari, haud aliter sese ab hoc lubrico & dissicili passu expedire posse Cujacius arbitratus est, quam si diceret, reclamante ipsa naturæ æquitate, eum qui damnum resarcire studet, lucrum captare.

En totius distinctionis commentitiæ originem, quam ipse

Cujacius vix ac ne vix quidem constanter tenuit.

Idem enim qui hanc distinctionem excogitavit ad L. 7. 8 8. s. s. jur. & faël. ignor. idem ad L. 66. de condict. indebiti, naturæ æquitate quasi victus satetur, eum qui id quod natura non debuit, solvit, repetere solutum posse, etiamsi ipso jure debuit; qui tutus ed exceptione (quæ tollit naturalem obligationem) per errorem solvit, repetit; quia non debuit natura.

Quin etiam multo apertiùs secum ipse pugnat in eâdem re-

petitione, nempe ad L. J. ff. de jur. & fact. ignor.

Hujus enim disputationis initio, recté distinguit inter delicta in quibus juris error nocet, & alia negotia, ubi, inquit, nimini nocet, ut si indebitum solvero per juris ignorantiam, non

P pp ij

ideo mihi deneganda est condictio, puta, si id nec naturaliter, nec civiliter debui.

Et tamen, paulo post, cùm semel legem Cum quis aspexit; metu antinomiæ, in gravissimam ipse contradictionem incidiz; sic enim totam fermè disputationem concludit.

In hac quæstione de condictione indebiti, indebitum dicitur, quod nullo jure debetur, id est, in hoc tantum indebiti genere, valet differentia inter errorem facti & errorem juris: puta, quod nullo jure debui, nec civili, nec naturali, si per errorem facti solvi, repetam; si, per errorem juris, non repetam.

Quis igitur legum conciliatorem, fecum ipíum reconciliare

possit!

2°. Cujacii distinctio non modò legi quam interpretatur, repugnat, verùm etiam aliis bene multis legibus: paucas hic subjicere libet.

Ét primo quidem, omnes, quotquot de condictione sine caus à loquuntur, leges Cujacii distinctioni adversantur, donec probatum suerit, errorem juris justa & legitima causa instar haberi.

Deinde afferri possunt etiam suprà laudatæ leges quibus exponuntur indebiti condictionis principia, & in quibus sæpe notatur ideirco hanc actionem ex æquo & bono suisse introductam, ut quod alterius apue alterum sine causa deprehenderet, id revocaret.

Sed ut apertius aliquid proferatur, imprimis notandæ sunt. LL. 46. ff. de jur. Dot. L. 64. ff. de Condict. indeb. & L. 29. \$. 5. ff. mandati.

In L. 46. §. 2. de jur. dot. hæc verba habentur, pater etiamsi falsò existimans se siliæ debitorem esse, dotem promisisset, obligabitur.

Hic, ipse Cujacius notat, & rectè quidem, agi de filià in potestate patris constitutà: aliàs enim non rectè affirmaret Julianus, dotem deberi; cùm idcirco tantum obligetur in hac specie errans pater, quia naturà dotis debitor est, & pietatis causa sufficit, ut quamvis errans, doti tamen obligetur: at cessaret hæc ratio in filia emancipata; ergo omino

tenendum est, de siliasamilias speciem esse in dista lege. Sed si hoc semel admittimus, jam prosectò consequens est ut etiam fateamur hic agi de errore juris; cum enim inter patrem & filiam in potestate constitutam nulla obligatio, nulla actio stare possit, non potuit pater, qui se existimabat filiæ debitorem esse, nisi in jure errare : quamvis enim factum etiam dubium esset, tamen ex jure tota res pendebat; debebat enim pater & factum ipsum cognoscere, & etiamsi de facto fibi certus videretur, debebat non ignorare, obligationem que de facto inter patrem & filiam inita fuerat, jure irritam esse; ergo sive error facti admixtus fucrit, sive non, parum refert, cum semper utroque casu res in errorem juris recidat.

Nec est quòd cuiquam videatur fingi posse patrem filiæ debitorem suisse, saivo patriz potestatis jure, puta, quia bona adventitia possideret : nam Juliani tempore, qui hujus legis auctor est, peculii adventitii nomen in jure Civili penitus ignorabatur, &, ut verbis Justiniani utar in §. 1. instit. quib. alien. licet vel non, Olim quidquid ad filios pervenerat, exceptis videlicet Castrensibus peculiis, hoc parentibus suis acquirebant sive ullà distinctione, & hoc ita parentum siebat; ut ciiam esset eis licentia..... alii silio vel extraneo, donare vel vendere, vel quocumque modo voluerant, applicare. Primus enim Constantinus bona materna excepit, quorum usumfructum duntaxat patribusf. acquiri jussit, &c. Alia deinde sequentes Imperatores addidere, que hic recenfere longum effet. Conftat certè, ante Constantinum, solum Castrense peculium à patria potestate exemptum suisse: castrense autem peculium in filiamfamilias cadere non potest.

Igitur ut ad rem redeamus, agitur in dista lege de silià samilias, ergo pater errore juris laboravit. Quanam igitur ratione obligatur? An quia erravit in jure? minime; fed quia naturale debitum persolvit : hæc est enim vera legis ratio, quam ipse Cujacius amplectitur, quaque vel ex ipfa rubricà sub qua lex collocata est colligitur, vel eo potissmum probatur, quod si idcirco pater obligationi remaneret obnotius, quia feilicer in jure erravit, idem etiam statuendum esset in patre qui filiam emancipaverat: atqui id specialiter obtinet in patresamilias; ergo parum hic juris error attenditur, nec idcirco pater obligatur, quia erravit, sed quia natura debuit.

Longè fortius, in re penè simili, argumentem duci potest

ex lege 64. ff. de cond. indebit.

Verba legis funt:

Si quod Dominus servo debuit, manumisso solvit, quamvis existimans ei se aliquâ teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale agnovit debitum: ut enim libertas naturali jure continetur, & dominatio ex gentium jure introducta est, ita debiti vel non debiti ratio in condictione naturaliter intelligenda est.

Egregia certè lex, & quæ omnem omnino hujusce quæstio-

nis ambiguitatem resolvere videtur.

In eâ manifestum juris errorem versari nemini dubium esse potest. Existimabat enim Dominus se aliquâ actione servo teneri, quæ opinio, & solutæ, & crassæ, & supinæ ignorantiæ prolata ab ipsis legibus nomina, procul dubio meretur. An eam tamen Tryphoninus legis author domino imputat? nequaquam; non enim ideirco cessare condictionem pronuntiat quia dominus in jure erravit, & quia non stultis solet succurri, sed errantibus; sed ideo tantùm, quia Dominus naturale agnovit debitum.

Ergo à contrario fensu licet concludere, si natura debitum non esset, si nullo jure teneretur Dominus, solutum repetere

potuisse.

Quis enim in animum inducere possit, tam apertam, tam expeditam decidendi rationem Tryphoninum prætermitisse, si reverà constaret, indebitum cujuscumque tandem generis sit, semel per errorem juris solutum, repeti non posse.

Cæterum non modo propositam quæstionem solvit Jurisconsultus, sed novam quamdam & generalem juris regulam demonstrat, cujus ope, omnes quæ in hac materia exoriri

possunt quæstiones facilè decidi possint.

Hæc autem regula elegantissima comparatione explicatur; libertas, inquit, naturali jure continetur, hoc est omnes

homines natura funt liberi; omnes igitur naturali obligationis vinculo teneri posse dicendum est; contrà verò servitus, sive dominatio ex jure gentium introducta est; quo solo jure, commercio cum servis interdictum est, adeo ut nec aliis obligentur, nec alios sibi obligare possint : duplex ergo obligationum genus distingui potest; aliæ sunt merè naturales, aliæjuris gentium, aut juris Civilis; harum servi incapaces, illarum non item; fed eo exemplo quæri potest, an pariter indebiti nomen duplici fensu accipi possit, nimirum naturaliter & civiliter, & hocetiam supponit Tryphoninus: quibus omnibus expensis, tandem generaliter definit, indebiti nomen, quoties de hac condictione agitur, naturaliter intelligendum esse. Debiti vel non debiti ratio in condictione naturaliter intelligenda est. Porro ex hoc sequitur, quod initio legis Jurisconsultus responderat, nempe, toties cessare pecuniæ solutæ repetitionem, quoties subest naturalis obligatio; toties autem locum esse repetitioni, quoties nulla subsit ne naturalis quidem obligatio, idque rejectà omni subtilitate juris : nomina enim hic, non civiliter; sed naturaliter intelliguntur; & quoties de indebito simpliciter loquuntur Jurisconsulti, illud indebiti genus intelligendum eft, quod nec naturaliter debetur : videticet cum illud repeti posse assirmant, quia tunc condictio locum habet : cùm verò negant, fæpius indebiti nomen pro eo accipitur, quod jure Civili tantùm non etiam naturà indebitum est, ut infrà pluribus dicetur.

Haud absimile argumentum etiam præbet Lex 40, ff. de Vide Sup, p. Cond. indebiti, quæ jam suprà exposita est; ab hac enim exulat omnis distinctio juris & facti; & condictio ex eo solum pen-

dere dicitur, an qui solvit naturâ debuerit, necne.

Tertium argumentum præbet Lex 29. S. 1. & 5. ff. mandati.

In S. 1. quæritur an fidejussor qui ignorabat se inutiliter obligatum, habeat mandati actionem adversus principalem reum, & distinguit Jurisconsultus, si quidem factum ignoravit, recipi ignorantiam ejus potest, si verò jus, aliud dici debet; rectè quidem; nam absurdum foret errore juris acquiri actionem

adversus reum, qui hujus erroris ignarus, huic locum dare

non potuit.

Verum in S. 5. cum varias species & initio legis & sequentibus Sis. proposuisset Jurisconsultus, eas omnes generaliter complecti videtur, ut quod omnibus casibus ex æquo conve-

nit, simul explicet; sic enim loquitur.

In omnibus autem visionibus, seu quæstionibus quæ propositæ sunt, ubi creditor vel non numeratam pecuniam accepit, vel numeratam iterum accepit; repetitio contra eum competit, nisi ex condemnatione suerit ei pecunia soluta: tunc enim, propter auctoritatem rei judicatæ repetitio quidem cessat, ipse autem stellionatas crimine propter suam calliditatem plectitur.

Ergo, infert Glossa, cum inter alias visiones quæ præcedunt, sidejussoris in jure errantis species proposita suerit, meritò statuendum est, quod sine causa solutum est, etiam ab eo qui in jure erravit, repeti posse, etiamsi sidejussor actionem

mandati adversus reum non acquirat.

Hoc tamen argumentum levius efficitur duabus potissimum rationibus.

1°. Quidem, licet Jurisconsulti verba omnino generalia esse videantur, & omnibus quæ jam dixit, æqualiter congruere, tamen, hæc, ut ita dicam, verborum generalitas, sequentibus verbis restringi videtur. Non enim simpliciter tantum pronuntiat in omnibus visionibus, &c. sed statim subjicit, sive creditor non numeratam pecuniam accepit, sive bis accepit, quæ certè verba prioribus quodammodo derogare videntur, & ita responsum Ulpiani limitare, ut non ultra duplicem hunc casum protrahatur, alterum scilicet, cum creditor pecuniam non numeratam accipit, alterum verò cum numeratam bis accipit.

2°. Hæc verba quibus potissimum innititur Glossæ interpretatio, absunt à Basilicis; at si tanti ponderis visa suissent, quanti ea æstimat Glossa, numquam Basilicôn conditores ea detrahere

voluisse utcumque colligi potest.

Quidquid sit, certè Cujacius ad D. L. 7. ff. de jur. & sactioner. Glossæ interpretationem damnat.

3°,

3°. Cujacii interpretatio ipfi etiam æquitati repugnare videtur: quod quoniam fuprà pluribus locis, dum aliud ageremus

demonstratum est, hic susius explicari otiosum foret.

4°. Denique omnibus ferme juris interpretibus, qui Glossam hac in parte secuti sunt, adversatur Cujacius, saltem si hanc unicam quæstionem inspicimus, in quâ id agitur, utrùm indebitum etiam naturaliter, per errorem juris solutum repeti possit, nec ne.

Et hæc quidem sunt quæ Cujacianæ distinctioni opponi possunt argumenta; sed quid hæc, si palam & apertè Lex penè conceptis verbis definiat, nullà adhibità distinctione, nullo casu excepto, eum, qui jus ignorans indebitam pecuniam solverit, condictione non uti? L. Cum quis 10. C. de jur. & fact. ignor.

Frustra igitur Doctores, frustra æquitas, frustra pugnantes Legum sententiæ, frustra ipsa Papiniani regula Cujacio opponitur, cum ipse se clarâ & evidenti Legis decisione tueatur.

Ergo aut Cujacio adhærendum, aut evertenda est Legis hujusce auctoritas, aut certè commodior ei interpretatio subjici debet, ut ejus acerbitas leniore quodam æquitatis temperamento mitigari possit.

Vidit hoc Joann. Robertus, Sentent. jur. lib. 1°. cap. 6. & feq. hujusque dissidii placandi rectam viam inire cœpit, dum

hanc distinctionem proponit:

Aut simpliciter juris ignorantiam spectamus illiusque causam omni æquitatis auxilio & favore destitutam dijudicamus, & tunc ejus prætextu repetitionem dari numquam existimabimus: neque enim summo jure sovendus est qui se Legum ignorantià

lapfum allegat.

Aut verò ipsam naturæ æquitatem inspicimus, quâ scilicet tota condictio indebiti continetur, & tunc, repetitionem pecuniæ naturaliter indebitæ, quamvis errore juris solutæ, dari agnoscimus, non hujusce ignorantiæ prætextu aut excusatione, nec quia cuiquam prodesse debeat, sed æqui & boni comtemplatione; cùm naturâ iniquum sit, alterum alterius jacturâ sine causa locupletiorem sieri; quo sit, ut illi injuriæ obsistens condictio, naturalis à Jureconsultis dicatur.

Tome V.

Quòd si hæc distinctio probetur, jam proclivis erit Legis

oppositæ solutio.

Vel enim dicendum est, in ea Lege agi de eo quod summo jure obtinet, solo errore juris inspecto, non etiam ex æquitate, & servata Juris regula, quæ id quod nostrum est ad alterum transferri sine nostro consensu aut delicto prohibet.

Vel indebiti nomen per se æquivocum aut ambiguum, ut apud omnes constat, de eo indebito in dicta Lege esse intelligendum, quod naturaliter quidem debetur, cæterum jure civili peti non potest; hoc enim si per errorem juris solutum suerit, non repetitur, tum quia semper causa solutioni subest, quæ condictioni obstat, tum quia debitor solvendo naturale debitum videtur agnovisse.

Sed huic ultimæ interpretationi opponi potest, quòd si res ita se haberet, indebiti nomen duplici sensu, eoque planè diverso in eadem Lege sumeretur: in prima enim parte Legis pro eo indebito acciperetur, quod natura non jure debetur, at in secunda parte, ubi dicitur, per ignorantiam facti tantum, indebiti soluti repetitionem competere, eadem indebiti vox, illud indebiti genus designaret, quod ne natura quidem debetur; nam, si natura deberetur, vix est ut stare possit, quod in illa Lege respondent Imperatores, per ignorantiam sacti solutum repeti posse: sive enim in sacto, sive in jure errans debitum naturale agnovi, cessare condictionem juris esse explorati videtur.

Si igitur secunda hæc solutio minùs arrideat, tertia erit adhibenda, & liberè satendum erit, non præstaètè hanc Legem accipiendam esse, quasi omne omnino indebiti genus in ea excutere voluerint Imperatores (neque enim de indebito agebatur, saltem directò) sed generalem juris regulam circa errorem sacti & juris proponere voluisse Diocletianum & Maximianum; nimirum indebitum solutum repeti, si per errorem sacti solutum sit; secus, si per errorem juris; quodnam verò indebiti genus in ea regula contineretur, id indefinitum, cùm de eo quæstio non esse, reliquisse.

At, inquies, quænam remanebit distinctio, in condictione indebiti, inter errorem juris & errorem sacti, ut meritò dici

possit cum Imperatoribus, solutum per errorem juris non repeti, solutum verò per errorem sacti condici posse.

Nam aut res vel pecunia debebatur naturaliter, aut non debebatur, ne naturaliter quidem; si natura debitum erat, frustra distinguitur inter errorem facti & errorem juris; utroque enim casu cessare debet repetitio; quod si ne naturale quidem suit debitum, utroque casu debet admitti condictio.

Ut huic quæstioni siat satis, ante omnia satendum est, si revera constaret, debitum naturale nullo casu semel solutum repeti posse, inutilem prorsus & supervacaneam juris & sacti distinctionem suturam esse, saltem in condictione indebiti.

Verùm longè aliter se res habet; sæpius enimin jure hoc evenit, ut etiamid quod naturaliter debetur, solutum condici possit.

Duo hîc hujusce rei exempla adnotasse sufficiet.

Primum est in Lege Falcidia: qua naturalis debiti retentionem ipso jure introduci meritò notat Robertus dicto loc. cap. 7°. ergo si hæres integra semel & solida legata præstiterit, repetitioni nullus jam locus superesset, si debitum naturale nunquam revocari posset, cum semel solutum est; id tamen negat. L. error 9. Cod. ad L. Falcid. falfum est igitur, quod supponitur, solam distinctionem naturalis & civilis debiti in hac quæstione locum sibi vindicare; imò contrarium satis apparer; hîc enim, licet debitum naturale ante oculos versetur, tamen aliquid præterea requirimus, ut sciri possit an condictioni locus sit, vel non: quid autem illud est quod desideramus, nisi famosa illa juris & facti distinctio, cujus ope decidit Gordianus Imperator, an hæres repetere possit quod ultra dodrantem bonorum Legatariis persolvit: sic enim ait in de Lege error. ad L. Falcid. error facti, quartà ex causà fideicommissi non retenti repetitionem non impedit : is autem qui sciens se posse retinere, universum restituit, condictionem non habet; qui etiam, si jus ignoraverit, cessat repetitio.

Ergo juris & facti distinctio non est cur cuiquam otiosa esse

videatur.

Illud etiam ad hanc Legem obiter notare convenit, ex ea magnam lucem Legi Cùm quis de jur. & faët. ignor. afferri

 $\mathbf{Q}$   $\mathbf{q}$   $\mathbf{q}$   $\mathbf{i}$ 

posse; quid enim hæc Lex juris nomine designat? nempe Legem Falcidiam, aliaque id genus beneficia, quorum auxilio, qui naturaliter debet, sese jure civili tueri potest; hoc autem jus si ignoraverit debitor, eum repetere non posse, iniquum videri non potest, cùm natura semper debitor remaneat; ergo pariter cùm L. Cùm quis, de jur. E factign. eodem juris nomine utitur, illud prosectò jus intelligendum est, quo jure, exceptionis aut retentionis beneficium debitori conceditur, quodque

adeò obligationem naturalem semper præsupponit.

Secundum exemplum repeti potest. ex L. Qui exceptionem 40. st. de cond. indeb. ubi quæritur an debitor qui exceptionem perpetuam habet, solutum per errorem repetere possit; & distinguit Jurisconsultus an exceptio introducta sit in savorem ejus qui debet, an in odium ejus cui debetur; 1°. casu locum habet condictio; 2°. casu non item; at ibi naturalis & civilis debiti nulla distinctio, imò hæc distinctio prorsus damnatur: nam si hoc duntaxat quæreretur, utrùm debitum naturale subsit, necne, indistinctè respondendum foret, cessare condictionem; sive enim exceptio in gratiam debitoris, sive in odium creditoris introducta sit, certè, utroque casu, naturale debitum manet, quandoquidem exceptione opus est; ergo prædicta distinctio naturalis & civilis debiti non sussici , cùm sepiùs aliarum distinctionum ope, debitum naturale, licet solutum, repeti possit.

Sed ex his omnibus manifestò etiam sequitur, quod suprà secundæ solutioni Legis Cùm quis, adversari videbatur, facil-

limè posse dissolvi.

Diximus enim 1°. indebiti nomen de eo indebito esse intelligendum quod naturaliter non civiliter debetur; deinde verò, hanc solutionem, sive interpretationem dicere mavis, dubiam videri posse, ea scilicet ratione, quòd si ita esset, indebiti nomen in eadem Lege diverso plane sensu sumeretur; cùm enim in secunda parte Legis decidatur illud duntaxat indebitum, quod per errorem sacti solutum est, repeti posse, ibi certè indebiti nomen de eo quod naturaliter debetur intelligi non posse videtur; nam illud indebitum, etiamsi in sacto er-

rans debitor solverit, condicere non potest. Ergo, indebiti nomen in primà Legis parte, de indebito civiliter tantum, in secundà verò, de indebito etiam naturaliter intelligeretur.

Verùm hanc conclusionem falso omnino principio inniti jam satis apparet; supponit enim indebitum civiliter sed naturaliter debitum numquam repeti; quod pluribus modis salsum & iniquum esse suprà demonstravimus; sed si hoc semel admittimus, jam indebiti nomen eodem plane sensu in Lege Cùm quis usurpabitur. Ita ut sensus sit, quod natura debetur, si per errorem juris solutum suerit, non condici, secus si per errorem facti, cujus decisionis egregium exemplum præbet, suprà jam laudata Lex Error Cod. ad L. Faicid.

Ergo nihil obstat quominus triplex Legis Cum quis, solutio

superiùs allata stare possit.

Stare autem debere, tribus potissimum rationibus præter ea

quæ jam suprà disputata sunt, adducor ut credam.

Prima deducitur ex Rubricâ ipsâ, sub quâ Lex Cùm quis, posita est, nimirum sub titulo de jur. E sact. ign. in quo nulla de indebito quæstio est; nec id agitur, ut variæ hujusce vocis interpretationes exponantur, aut ut desiniatur, quibus cassibus cesset, quibus verò locum habeat, indebiti condictio; sed illud tantum ut distinguatur inter errorem juris & errorem facti; porrò certum est præter alia in quibus disserunt, hoc maximè eminere discrimen, quòd generaliter loquendo, & abstractè, ut ita dicam, ab omni indebiti specie, error sactinon noceat in condictione, error verò juris noceat. Igitur sententiæ Legis, & Legislatoris intentioni abunde satisfactum est, cùm Legi Cùm quis ea interpretatio tribuitur, quæ discrimen erroris in jure, & erroris in sacto, apertè planèque demonstrat; quod verò Lex non attigit, nimirùm quænam sint indebiti species, id intactum relinquit.

Altera autem ratio longè-firmior. Constat enim ex his quæ suprà diximus, alterutram Legem, hoc est vel Legem Cùm quis, vel Legem J. & 8. ff. de jur. & faët. ignor. interpreta-

tione imò & distinctione indigere.

Si enim L. Cùm quis præfractè intelligas, quomodo stare

poterit quod ait Papinianus, in dd. LL. 7. & 8. de jur. & faët. ignor. juris errorem nemini in damnis nocere? igitur eo casu, damni suturi & damni præteriti distinctio in Papinianeis res-

ponsis ex mente Cujacii crit supplenda.

Si autem Papiniani verba in dictis Legibus simpliciter nullâque distinctione adhibità, intelligas, absurda planè videbitur Gordiani sententia in L. Cùm quis, nisi eam ita temperes, ut aut, summo jure locum habeat, non etiam ex æquitate, aut de eo quod naturà debetur accipienda sit, aut denique, desinitionem quamdam generalem contineat à quâ multi casus ex-

cipi possint.

Ergo, quoniam necessario & interpretatio & distinctio in alterutra Lege adhibenda est, illud nunc quærendum superest, utra tandem interpretatio, utra distinctio æquior, & justior esse videatur: an, quæ hoc uno fundamento nititur, scilicet, eum, qui suum repetit, lucrum captare, &, quod apud omnes peræquè homines damni nomine appellatur, id solummodò damnum dici, cùm suturum est, & adhuc caveri potest; cùm verò semel præteriit, nec jam ampliùs caveri, sed revocari tantùm aut resarciri potest, id lucri instar videri; an, inquam, hæc distinctio potior habenda sit, quæ plurimas Leges, quæ æquitatem ipsam subvertit, quæ alterum jubet alterius jactura sine causa locupletari, quæ denique Titulos sf. & cod. de condict. sine causa, magna ex parte abolet, & antiquat.

An verò illius loco substituenda sit longè savorabilior distinctio, cui naturalis ratio, cui æquitas, cui omnes Leges savent, una excepta quæ ambigua potiùs quam contraria meritò dici possit: an denique amplectenda sit illa distinctio quæ nihil supponit, nisi quod apud omnes constat, nimirum, sæpius Jurisconsultos aliud summo jure, aliud exæquo & bono obtinere; plures esse indebiti species; sed quantum ad errorem juris & facti pertinet, illud tantum perpendi ad id quod naturaliter debebatur, suerit solutum per errorem juris, an per errorem facti; denique omnem definitionem in jure esse periculosam; nullamque, ut vulgò dicitur, tam longè latèque patere regulam, ut non aliquando exceptionem putiatur; quæ omnia si certa, si ma-

nifesta, si omnibus nota & probata meritò dici possunt, distinctionem quæ his principiis continetur, jure alteri dithinctioni anteferri dicendum est, quà posità, multa ex his quæ certa funt, subverti necesse sit.

L. 18. ff. de Legib.

Adde, quod ab omnibus certatim juris auctoribus definitur, benigniùs Leges interpretandas esse, quo voluntas earum con- Legib. servetur; in ambiguâ voce Legis eam potius accipiendam esse quæ vitio caret, præsertim cum etiam voluntas Legis ex hoc colligi possit. In re dubià benigniorem interpretationem sequi, non minus justius esse, quam tutius. Quæ omnia & Cujacianæ his quæ delent. distinctioni adversantur, & contrariam distinctionem mirum cunt. in modum videntur commendare.

L. 19. ff. de

L. 3. ff. de his quæ in test.

Tertia denique ratio, quæ tres modò allatas folutiones tuetur, desumi potest ex Basilicôn interpretibus, ad Tit. de Jur. & fact. ignor.

Diximus suprà non minori eos quàm alios Interpretes, discordià laborare; verùm ea est dissensio que facillimè componi possit, si modò distinguamus interid quod naturaliter non civiliter debetur, & id quod nec naturaliter, nec civiliter debitum est.

Quod ut apertiùs intelligatur, repetenda est illa quam suprà notavimus, Græcorum Interpretum observatio ad hæc Papiniani verba, juris error suum petentibus nocet.

Verbi gratià, (inquiunt Græci Interpretes) quidam servum dignum aureis viginti sibi dari stipulatus est: servo autem ante moram mortuo, cùm promissor existimaret se adhuc teneri actione ex stipulatu, viginti aureos solvit stipulatori. Subvenitur ei, aut, ut in Græco textu habetur, ignoscitur ei quia de damno viginti aureorum certat, eosque repetere potest.

Jam suprà demonstravimus hîc juris manifestum errorem notari, tum ex mente Interpretum, qui speciem fingere voluerunt, de eo qui in jure erraret, tum etiam ex ipsa facti specie, in qua ignoravit debitor solemne illud Jurisprudentiæ effatum, debitorem speciei ejus interitu liberari.

Ergo ex sententia Græcorum Interpretum, qui indebitum per errorem juris solvit, potest condicere.

Verùm, inquies, & hîc & alibi passim iidem Interpretes

dictitant cos qui jus ignorantes indebitum solverunt, repetere

non posse.

Mira sane contrarietas, sed quæ & facilè solvi queat, & soluta, distinctionem Cujacii funditus evertat, oppositamque stabiliat.

Neque enim non modò diversa, sed planè contraria eodem temporis momento sensisse doctor Interpretes credibile est; debet igitur aliqua latere via, quâ secum ipsi in gratiam redire possint. Quænam autem illa est? Constat certé eam Cujacium non detexisse, dum damna præterita à suturis distinguit : in primà enim parte Græcæ Interpretationis, agitur de damno præterito, soluta enim fuerat per errorem juris pecunia, nimirum viginti aurei, quos promissor sese debere arbitrabatur, pretium videlicet servi ante moram extincti, & tamen condictio tribuitur. Ergo frustra damnum futurum à damno præterito in hac condictione distinguere tentat Cujacius. Neque enim hac distinctione Græcorum Interpretum pugnantes in specie sententias conciliare potest.

Quid igitur restat, nisi ad sæpius laudatam distinctionem confugere, & fateri, juris errorem non nocere cum nullo jure nec civili, nec naturali tenebatur is qui indebitum folvit; contra si jure naturali alligatus suisset, & errore juris solvisset, meritò ei condictionem denegari; adeò ut hæc sit certa & constans regula ei qui naturâ debet, tunc tantum repetitionem indulgeri, cùm in facto errans pecuniam civilizer indebitam

folvit?

Duo nempe hujusce distinctionis commoda.

1°. Quidem Græcorum Interpretum dissidium facilè componit : in primà enim observatione agitur de eo qui & naturaliter & civiliter fuerat liberatus servi promissi interitu, adeòque error juris ei nocere non potest, nec condictio denegari; in secundâ autem observatione de iis debitoribus agitur, qui cùm natura deberent, juris civilis ignari quo sese tueri poterant, solverunt, quique ideo de lucro certare meritò dicendi funt, quod nemo damnum facere intelligitur, cum debitum naturale persolvit.

28.

2°. Non folum hæc distinctio omnem prorsus contradictionis notam eluit, sed sola omnino id præstare potest; neque probabilis modò, verùm etiam unicè necessaria est. Unde meritò concludendum est, Basilicôn Interpretes, quasi mutuò, & ab hac distinctione juvari, & eam vicissim tueri: ut enim hæc distinctio illos explicat, ita etiam ab illis probatur; nam salsa videri non potest illa distinctio, sine quâ, perpetuum inter eos foret dissidium, quos ne momento quidem temporis diversa imò contraria sensisse, existimandum est.

Igitur ut summa hujusce disputationis capita brevi quâdam anacephalæosi ad certos fines redigamus, sic in totâ hac quæstione distinguendum videtur:

Qui indebitum ignorans solvit, vel in facto, vel in jure erravit.

Si in facto erravit, indistincté videtur repetere posse, etiamsi natura deberet; cùm error facti ne maribus quidem in damnis vel compendiis obsit. L. 8. ff. de jur. & fact. ignor. Vid. tamen Joann. Robert. sentent. Lib. 1. cap. 8.

Quod si in jure erraverit, vel de lucro agitur, vel de damno.

Si de lucro quæstio versatur, errorem juris numquam prodesse, non ambigitur. D. L. z. sf. de jur. & fact. ignor.

Si de damno, omissa distinctione damni suturi & damni præteriti, errorem juris non obesse dicendum videtur; ut autem faciliùs dignosci possir, quidnam hic damni nomine intelligatur, adhidenda est sequens distinctio:

Vel naturâ tantum debebat is qui indebitum solvit, & tunc in jure errans non auditur; certat enim potius de lucro captando, is qui quod naturâ debuit, solutum repetere tentat. Posset tamen tentari, hic etiam in jure erranti subveniri, idque auctoritate Legis 40. ff. de cond. indeb. ubi qui exceptionem perpetuam habet, solutum repetere potest, si modò exceptio sit savorabilis, & in gratiam debitoris, non in odium creditoris introducta, qualis est Velleiani exceptio; at eo casu mulier tamen videtur naturaliter obligata, nisi cum Cujacio dicere mavis, eam esse vim Senatus consulti Velleiani, ut non

Tome V. Rrr

# 498 DISSERT. SUR L'ERREUR DU DROIT.

civilem modò, sed etiam naturalem obligationem tollat; quod tamen ipsum intellectu dissicile est. Tutius forsitan esset, quamvis suprà aliter senserimus, dictam legem de errore sacti interpretari, ut tunc tantùm solutam pecuniam mulier repetere possit, cùm errore sacti solverit. Tamen nescio quid aliud lex innuere videtur; vetus quidam Interpres sensit id speciale esse in muliere, ut quamvis natura deberet, solum tamen per errorem juris posset repetere.

Vel jure tantum debebat non etiam natura, putà iniqua fententia damnatus, à qua cum provocare posset, ipse eam justam esse ratus, judicatum solvit; & tunc, cum res judicata pro veritate habeatur, repetitionem cessare libenter crediderim; sed de hoc diligentius inquirendum. V. L. 29. §. 3.

ff. mandati.

Vel utroque jure debebat, perpetuâ tamen exceptione tutus, quam ignorans folvit; & cùm is qui naturâ tantum debuit, folutum repetere non possit, à fortiori dicendum est eum qui utroque jure debuit, non condicere; nisi tamen ejus modi sit exceptio quæ naturalem obligationem tollat.

Vel denique neutro jure tenebatur, & tunc solutum quamvis per errorem juris repeti suprà, ut cumque probatum est, nisi, quod hic postremo loco adjiciendum est, pietatis causà solutum est; sublatà enim salsà opinione, relinquitur pietatis causa ex quà solutum repeti non potest. L. 32. S. 2. st. de condictindebit. Igitur hic pietas obligationis vicem sustinet, & vinculi naturalis instar habetur; quamdiu autem, ut suprà diximus, aliqua vel minima remanet obligationis causa, tamdiu cessare indebiti condictionem æquius est.



## M E M O I R E

## SUR L'ASSISE.

## PREMIERE QUESTION.

Uelle part ont les puînés dans les Fiefs d'Affife, ou dans les anciennes Baronnies établies dès le temps de l'Affife? Si c'est le tiers par usufruit, ou si c'est une moindre portion à l'arbitrage de l'aîné, juxta posse suum.

Cinq temps à distinguer.

Premier temps: celui de l'Assise.

Second temps: celui qui s'est écoulé depuis l'Assise, jusqu'à la premiere réformation de la Coutume faite en 1539, dans lequel temps il faut examiner principalement la prétendue Constitution du Duc Jean II, de 1301, & celle de la trèsancienne Coutume de Bretagne.

Troisième temps: celui de l'ancienne Coutume, ou de la

Coutume réformée en 1539.

Quatriéme temps : celui de la derniere réformation en 1580.

Cinquiéme temps: celui de l'usage présent.

Premier temps, celui de l'Assise.

Qui peut douter de l'esprit de cette Loi, quand on en examine les termes?

Junioribus majores providerent, & invenirent honorificè necessaria juxta posse suum.

Simple provision, suivant le pouvoir de l'aîné.

Rien de plus arbitraire.

D'Argentré sur l'art. 543. de l'ancienne Coutume l'a entendu de cette maniere.

De secundo genitis id tantum cautum, ut primogeniti consulerent, quod, quantumque illis ad victum satis esset pro facultatibus, modus in arbitrio primogeniti relictus.

Rrr ij

Le même Auteur daus sa Préface du Traité des partages des

Nobles, s'explique en termes aussi forts.

Or, par ladite Assife, la portion des puinés du gouvernement d'icelle n'étoit point déterminée, ains seulement relaissée à l'arbitrage & bonne grace de leur ainé, d'y pourvoir, pro numero liberorum & facultatibus, & comme dit le texte, pro posse suo.

Et dans le même Traité sur l'article 546. il dit, parlant de l'Assis, qu'elle n'ordonna que pour les Barons & Chevaliers....... sans arrêter la quote des puînés qu'elle laissa en l'arbitrage des

aînés.

Les Auteurs de la Consultation, pour le partage de la Seigneurie de Pontchâteau, imprimée à la fin de la premiere édition des Arrêts de Frain sont de même avis.

Les dits Barons & Chevaliers étoient tenus de pourvoir pro posses suo de nourriture à leurs puinés...... Mais ce qu'ils prenoient de la main de leur ainé, ils le prenoient ut liberi non ut hæredes, par forme d'aliment, & de prestation viagere, sans détermination de quote, & le tout à l'arbitrage des ainés; voilà la pure pratique de l'Assis, &c.

Et plus bas,

Simples alimens pro vità & militià, sans division ni démembrement desdits Fiefs.

La même chose, en autres termes, est dans la page suivante, & toute la Consultation est une preuve continuelle de cette vérité.

Les Auteurs d'une autre Consultation qui est imprimée à la suite de la premiere, pour le partage de la Seigneurie de Château-Briand, disent aussi que l'Assis ne laissa aux puînés mâles que la vertu & la vaillance en partage, avec une pension arbitraire pour leur subsissance, de la part de l'aîné...... pro vità & pro victu.

Si l'on cherche l'interprétation de l'Assisé dans les autres Loix qui ont été saites presque dans le même temps & dans le même esprit, on y trouvera des termes qui consirment encore cette premiere idée du pouvoir arbitraire accordé à l'aîné, par rapport à la portion, ou pour mieux dire, à l'ap-

panage, on à la provision alimentaire des puînés.

Les Etablissemens de S. Louis faits, si l'on en croit leur Préface, en 1270, s'expliquent ainsi sur les Baronnies, art. 24, pag. 14.

Baronnie ne se part mie entre freres, se leur pere ne leur a fait partie, més li aisnés doit fere avenant bien fet au puisné, & si doit

les filles marier.

Il n'y a personne qui ne sente la force de ces termes avenant bien fait; ils se rapportent à ceux de l'Assise pro posse suo. L'un s'explique parfaitement par l'autre, & tous deux marquent également que l'arbitrage de l'aîné, n'est pas merum arbitrium & soluium, mais arbitrium boni viri, par rapport à la condition des enfans, à la qualité de la terre & des fervices dont elle est chargée, par rapport ensin aux forces de la succession.

Les Constitutions de Naples ou de Sicile, lib. 3. iit. 21. de adjutoriis pro militià fratris constitut. comitibus nec non tit. 27. de success. nobil. in feud. constit. ut de successionibus, établissent très-nettement la préférence de l'aîné aux puînés dans l'intégrité des Fiefs, & ne les chargent de donner aux puînés que vitam & militiam.

L'ancienne Glose sur la Constitution Comitibus de adjutor.

pro mil. fratr. rapporte cet usage au droit des Francs.

Nam secundum usum eorum qui in regno vivunt jure Francorum, major fratres succedit in regno & rebus feudalibus, verumtamen ipse frater major tenetur secundum possibilitatem feudi & rerum feudalium præstare alimenta & militiam fratribus minoribus juxtà confuetudinem Baronum & aliorum nobilium regni.

Ces termes de la Glose secundum possibilitatem seudi & rerum feudalium, qui répondent exactement à ceux de l'Assise pro posse suo, sont d'autant plus remarquables que cette Glose a

été faite peu de tems après l'Assise.

L'Assisse a été rédigée par écrit, & jurée par les Barons en 1185, & la Glose des Loix de Naples a été composée dans le douzième siècle, car elle a précédé le Commentaire d'Andreas de Isernia, sur les mêmes Loix; or ce Commentaire paroît avoir été commencé dès les premieres années du treizieme siècle, comme l'Auteur de la vie de ce Jurisconsulte, qui est à la tête de son Commentaire sur les Livres des Fiess, semble le démontrer.

Rien ne peut donc plus servir à éclaircir, à déterminer, à fixer le sens de l'Assise, qu'une Glose saite peu de temps après sur une Loi semblable à l'Assise.

Il faut joindre l'autorité d'Andreas de Isernia, qui a été regardé comme le Papinien du Royaume de Naples, à celle

de la Glose.

Après avoir répété le principe qu'elle établit, qu'alimenta, quæ debentur in communi & vulgari vità & militià, dabuntur pro modo facultatum, il explique deux opinions différentes sur la maniere d'arbitrer vitam & militiam.

La premiere, qu'il falloit donner aux puînés la valeur des fruits de trois années, & faire la répartition ou le réglement de ces fruits, de telle maniere que l'aîné n'en fouffrît point, ou du moins qu'il ne fût pas réduit par un payement précipité, à l'impossibilité de rendre les services dont le Fief étoit chargé.

La seconde, que ces alimens devoient être réglés sur le même pied que la légitime, ensorte que les puinés eussent pour alimens l'usufruit du tiers ou de la moitié de leur portion héréditaire, suivant le nombre des ensans.

Mais après avoir proposé ces deux sentimens, ce Docteur ajoute:

Satis videtur æqua talis sententia (c'est la derniere) non tamen vidi sic judicari de sacto, sed frequenter concordare judices, majores cum minoribus ad plus & minus sicut sunt personæ, nec potest certa definitio de hoc dari, sicut de morâ, L. Mora 32. st. de usur. ubi necessarium esset judicari, & aliud non obstaret, æquum videtur quod dictum est, (c'est toujours de la seconde opinion dont il entend parler) concordare tamen est tutius.

Andreas Capanus, dans le Traité singulier qu'il a fait sur

cette matiere, intitulé de vitâ & militiâ, quast. 6, regarde comme Andreas de Isernia, la seconde opinion qui veut que les alimens donnés pro vitâ & militiâ, soient réglés ad instar legitima, comme l'opinion la plus sûre, s'il falloit décider ces sortes de contestations par un jugement rigoureux, plutôt que par un arbitrage équitable. Il rapporte les autorités de tous les Docteurs de Naples & de Sicile, qui ont suivi en soule le sentiment de leur Maître Andreas de Isernia; il y joint des Consultations sameuses faites par des Docteurs modernes, qui ont approsondi cette question avec toute l'exactitude possible; & il résulte de toutes ces dissertations que la seconde opinion proposée par Isernia, est consirmée par la tradition constante de tous les Auteurs, si l'on en excepte deux seuls qui ne sont

pas même bien expliqués.

Cependant, quoique l'exemple de la légitime ait paru décisive à tous ces Jurisconsultes, Capanus remarque que les Juges ne s'y sont point assujettis comme à une régle fixe & immuable, & qu'ils ont cru pouvoir arbitrer les alimens d'une maniere différente, par un principe d'équité; il en rapporte un exemple tiré de la décision 158, d'Ant. Capigeius, & il conclut ensuite en ces termes : Ergo verum est quod dixi, quòd liquidatio vitæ & militiæ procedit ex arbitrio judicis, considerando qualitatem personarum & quantitatem bonorum, & il avoit dit plus haut que le Juge, debet liquidare vitam & militiam, consideratà qualitate primogeniti, consideratis quantitatibus pro paragiis fæminarum sive nuptarum, sive religioni ingressarum, & ære alieno, cum assensu, super feudo contracto, & consideratâ qualitate feudalium introituum, ac pariter consideratâ qualitate secundo genitorum ut possint condecenter vivere, non diminutâ qualitate primogeniti cui debet remanere tanta quantitas quanta sufficit, ut possit condecenter vivere, uti primogenitus & ut Dominus feudi, adeò ut ejus dignitas non diminuatur, & hoc est quod voluit dicere And. de Isernia, quòd judex debet laborare in reducendo fratres ad concordiam.

Il confirme ensuite cette doctrine par l'exemple des appa-

nages des Enfans de France.

Contre les termes clairs, précis, décififs de l'Affife, contre l'autorité de M. d'Argentré, & des anciens Consultans de Bretagne, contre l'argument qui se tire de la disposition des Loix semblables à l'Assise, & de ceux qui les ont interprêtées, on n'oppose que le seul nom de Me Hevin, trop prévenu en saveur des puinés, contre les Chess des grandes Maisons de sa Province, & jaloux avec excès du saux honneur qu'il s'étoit flatté d'acquérir en combattant les opinions de d'Argentré, pour élever sa réputation sur les ruines de celle de cet Auteur.

Le seul titre par lequel il prétend saire voir que tout le monde, jusqu'à lui, s'est trompé dans l'explication du texte de l'Assise, est un partage sait dans la Maison de Fougeres avant l'an 1204, peu de temps après l'Assise, par lequel on donne à un pusné le tiers de la Baronnie en usus ruit avec permission de donner par aumône ou pour récompense de services, jusqu'à concurrence de cent livrées de terre:

D'où il conclut que dès le temps de l'Affise, la portion des puînés a été liquidée au tiers.

Mais,

Premiérement, ce titre est unique, il faudroit une multitude d'actes semblables pour prouver un usage contraire aux termes de la Loi.

Secondement, ce titre ne prouve rien par plusieurs raisons.

1°. Ce n'est point un jugement, c'est une convention, une composition, une transaction saite entre des freres, par l'avis de leurs parens communs & de quelques autres Seigneurs, qui ont pû croire que dans cette espéce l'aîné pouvoit & devoit donner le tiers à son puîné, sans estimer en même-temps que l'on devoit en faire une régle générale contre tous les aînés, en faveur de tous les puînés.

2°. Quoique ce partage ait été fait après l'Affise, il n'a pas dû néanmoins être soumis à cette Loi, parce qu'il s'agissoit de partager une succession échue plus de vingt-cinq ans avant l'Assis, suivant le témoignage de Hevin lui-même,

pag. 323. Or, l'Assise n'a pu avoir un esset rétroactif, non-seulement parce qu'elle porte le double caractere d'une Loi nouvelle & d'une Loi contraire au Droit commun, mais encore parce que cette Loi marque expressément en deux endroits, qu'elle n'aura lieu que pour l'avenir.

Elle s'explique ainsi dans l'article premier :

" Quod în Baroniis & feudis militum ulteriùs non fierent divi
fiones, sed major natu, &c.

Les termes de l'article second sont encore plus précis.

» Ea vero quæ tunc juniores possidebant in terris sive denariis, » quamdiù viverent, tenerent, hæredes terras detinentium in per» petuum illas possiderent: hæredes verò denarios & non terras 
» habentium minimè post patres haberent.

Il est donc visible que l'intention de la Loi est de respecter les successions échnes, & de laisser aux pusnés en pleine propriété, au moins, la portion des terres & héritages qui leur étoit acquise par un droit antérieur à l'Assise du Comte Geossiroy.

Il naît encore de cette observation un second argument contre l'induction qu'Hevin prétend tirer de ce titre.

Il est si peu vrai que ce partage doive être considéré comme une exécution, & en même-temps une preuve du véritable usage introduit par l'Assise, qu'il paroît au contraire que le puiné a été traité plus durement dans cet acte, que dans l'Affife; car aux termes de l'article second de l'Affise, on devoit lui laisser sa portion dans les héritages en pleine propriété, & cependant les arbitres ne lui en donnent que l'usufruit; & si on lui permet de disposer d'une partie de cette portion, on limite en même-temps fon pouvoir, soit par le genre de causes pour lesquelles seules on autorise sa disposition future, qui se réduisent à une aumône, ou à quelques récompenses de services, soit par la quantité de terre qu'on abandonne à sa disposition, & qui n'est que de cent livrées, centum librata terræ. Comment peut-on soutenir après cela que l'Affise ait servi de plan & de modéle à ce partage? Tome V.

Mais, au contraire, on peut tirer de ce titre un grand avantage pour soutenir la cause des asnés, & pour montrer que jamais dans le temps de l'Assis, on n'a eu la pensée de les obliger à donner le tiers aux pusnés.

Car puisque dans ce partage on réduit un puîné à un tiers en usufruit, quoiqu'il sût saiss de sa portion avant l'introduction de l'Assise, que n'auroit-on pas sait, s'il eut été question de partager une succession échue depuis l'Assise? Et qui pourra jamais se persuader que l'on eût égalé un puîné soumis à la disposition nouvelle de l'Assise, assujetti par cette Loi au pouvoir arbitraire de l'aîné, qu'on l'eût égalé, dis-je, à un puîné exempt de cette même Loi, sondé sur l'autorité du Droit commun, & dont les priviléges avoient été conservés expressément par l'Assise?

3°. Ce partage de la Maison de Fougeres ne prouve rien,

parce qu'il prouve trop, & cela en deux manieres.

Premierement, s'il étoit vrai que l'on dût chercher dans ce titre le véritable esprit de l'Assise, il s'ensuivroit que l'Assise auroit permis aux aînés de donner quelque chose en propriété aux puînés, puisque Geoffroy de Fougeres accorde à Guillaume son oncle, au moins 100 livrées de terre en propriété: or, c'est ce qui est absolument contraire aux termes précis de l'Assise, qui dans l'article premier, veut que l'aîné integrè retineat dominatum, & qu'il ne donne qu'une provision, honorifice necessaria, aux puînés; qui dans l'article 2, ne laisse la propriété des fonds qu'aux puînés, lesquels en étoient saiss avant l'Assise; qui dans l'art. 4, opposant le mariage des filles à l'appanage des puînés mâles, permet à l'aîné de marier ses sœurs de terrà ipsa, &, qui par conséquent ne laisse aucune ambiguité sur cette matiere par tant de dispositions uniformes dans leur esprit, quoique dissérentes dans leur application.

Secondement, s'il falloit encore une fois interprêter l'Assisse par ce titre, il faudroit établir pour maxime touchant l'usage de cette Loi, que chaque puîné auroit un tiers, ce qui seroit aussi absurde qu'impossible, & condamné expresfément par Hevin, lui-même, & par la Jurisprudence de Bretagne. Elle est certaine & constante en ce point; suivant cette Jurisprudence, tous les pusnés, en quelque nombre qu'ils soient, n'ont jamais prétendu avoir plus d'un tiers; & cependant c'est la conséquence naturelle que l'on tireroit de ce titre si on le prenoit à la rigueur: il ne faut pour cela que reprendre la généalogie de la Maison de Fougeres rapportée par Hevin, page 323.

Henri de Fougeres eut quatre enfants. Raoul aîné, laissa un fils appellé Geoffroy.

Des trois autres qui survêcurent tous à leur pere, deux moururent avant le partage dont il s'agit, un seul restoit, & c'étoit Guillaume de Fougeres, auquel ce partage attribue le tiers en usufruit; il auroit donc fallu en donner autant à chacun de ses freres : que seroit devenue alors la part de l'aîné? Toutes les conséquences de cette supposition sont absurdes : cependant c'est à quoi l'application rigoureuse que l'on veut faire de cet acte peut conduire. Il prouve donc trop, si on le regarde comme une simple exécution de l'Assise. Quelque étendue que l'on donne à cette constitution, on est obligé de convenir que tous les puînés n'ont qu'un tiers : que devoiton donc faire en cette occasion, si ce n'est de donner à Guillaume de Fougeres le tiers du tiers? C'est néanmoins ce que l'on ne fait pas: on lui donne le tiers en entier; donc on ne suit point l'Assise, quand on l'entendroit dans le sens que les puinés veulent lui donner; donc ce titre n'a point de rapport avec l'Assisse; donc s'il a quelque relation à cette Loi, c'est uniquement pour montrer, comme on l'a observé ci-dessus, que jamais les puînés n'ont été traités favorablement dans la Jurisprudence de Bretagne.

En joignant cette derniere observation à celle que l'on a faite un peu plus haut, & dans laquelle on a montré que le partage dont il s'agit, est en un sens plus rigoureux que l'Assise, puisqu'il ne donne au puîné qu'un simple usus une succession échue avant l'Assise; on acheve de se convaincre du véritable esprit des arbitres qui ont été les

auteurs de ce partage; on y découvre évidemment une espece d'accommodement & de conciliation qu'ils ont saite de l'ancien droit avec le droit nouveau.

Si l'on avoit suivi exactement l'ancienne Jutisprudence, on auroit été obligé de donner au puîné sa portion en pleine propriété, mais aussi cette portion n'auroit été que du tiers dans le tiers, s'il est vrai que dès ce temps-là, c'est-à-dire, avant l'Assise, l'on connut déja en Bretagne cette sorme de division qui se pratique aujourd'hui entre les simples Nobles, ou tout au plus du quart, si l'on y observoit le partage égal comme le prétend M. d'Argentré.

Si au contraire on avoit suivi le droit nouveau introdust pour les Barons dans l'Assisé, le pusné auroit été réduit à un simple usussituit, tel que l'asné l'auroit arbitré équitablement.

Entre ces deux Jurisprudences dissérentes, les arbitres de la Maison de Fougeres ont pris un milieu, ils n'ont point accordé de propriété au puîné, si l'on en excepte les cent livrées de terre dont on lui laisse la disposition; & par-là ils ont dérogé à l'ancienne Jurisprudence, & en un sens ils ont même traité le puîné plus rigoureusement que l'Assise: mais en récompense ils lui donne un usufruit beaucoup plus fort, par rapport au nombre des héritiers, que la propriété qu'il auroit pu espérer; & par une espece de compensation équitable, ils lui ont attribué le tiers en usufruit, au lieu du neuviéme en propriété; ou si l'on veut rejetter la division par tiers, & soutenir avec M. d'Argentré la division égale avant l'Affife, au lieu du quart en propriété, on lui adjuge le tiers en usufruit, & par conséquent en un autre sens, leur par-≠age est beaucoup plus favorable au puiné que le nouveau droit de l'Assisse; en un mot, il perd la propriété qu'il auroit eue avant l'Assise, & il acquiert un usufruit beaucoup plus considérable que les aliments qu'il auroit eus depuis l'Assise, & ce partage peut justement être appellé un passage, un milieu, un tempérament entre l'ancien droit & le nouveau, & par conséquent c'est un simple accommodement de famille, & non point une exécution littérale de l'Assise.

Second temps, c'est-à-dire, celui qui s'est écoulé depuis l'Assire, jusqu'à la premiere réformation de la Coutume saite en 1539, dans lequel il saut principalement examiner la prétendue Constitution du Duc Jean II, de l'an 1301, & la disposition de la très-ancienne Coutume de Bretagne.

La question douteuse entre l'aîné & les puînés, consiste à sçavoir, s'il est vrai que dans ce temps l'appanage des puînés ait été sixé au tiers, & rendu par-là indépendant de la volonté

de l'aîné, ou de l'arbitrage des Juges.

Quoique la décission de cette question dépende principalement de l'examen des deux Loix qui ont été proposées dans le titre, il est néanmoins assez utile, avant que d'entrer dans cette discussion, de rechercher en peu de mots, ce qui s'est passé en Bretagne, depuis l'Assisé jusqu'à la Constitution du Duc Jean II.

Hevin qui paroît avoir plus approfondi cette matiere, que ceux qui l'avoient précédé, ne rapporte que deux vestiges de l'ancienne Jurisprudence, pendant tout cet intervalle de temps qui comprend plus d'un siècle entier, depuis 1185,

jusqu'en 1301.

Le premier vestige dont Hevin sait mention page 352, ce sont plusieurs conventions particulieres saites par les Ducs de Bretagne & quelques grands Seigneurs de cette Province, par lesquelles il paroît que les Ducs ont tantôt converti le droit du bail des mineurs, qui étoit précisément le même droit que celui de Garde Royal en Normandie, en droit de rachat, & que d'autres sois ils ont absolument remis ce droit de bail ou de garde par une libéralité purement gratuite.

Les exemples en sont rapportés par Hevin, à l'endroit cité. Mais il y a peu d'apparence que ce changement ou plutôt ces dérogations particulieres au droit commun, regardent le droit de l'Assisé, parce qu'il est plus que vraisemblable que le droit de bail s'étendoit principalement sur tous les Fiess de Bretagne, sans aucune distinction de la dignité des terres, ou de la foumission des Seigneurs aux dispositions de l'Assisé du Comte Geossiroy.

Le second vestige plus important que le premier, c'est la Constitution du Duc Jean I, de l'an 1275, transcrite à la fin de quelques Editions du vieux Coutumier de Bretagne, insérée par M. d'Argentré, dans son Histoire liv. 4. chap. 178. & rapportée par Hevin dans sa Dissertation sur l'Assise.

Pour expliquer la substance de cette Loi du Duc Jean I, il faut supposer ici deux maximes de la Jurisprudence qui s'ob-

servoit alors en Bretagne.

La premiere, établie par le Droit commun, & par une Coutume générale qui avoit lieu, aussi bien & peut-être encore plus dans les simples Fiess, que dans les Fiess de haute dignité compris dans les termes de l'Assise; & cette maxime étoit que les mineurs possesseurs de Fiess tomboient en la garde du Duc, lequel, à titre de bail, jouissoit de tous les fruits des terres, jusqu'à ce que les mineurs eussent atteint

l'âge de vingt ans accomplis.

La seconde, propre & particuliere à l'Assise, ou plutôt aux Fiess qui se gouvernoient selon l'Assise, étoit que lorsque l'aîné, au lieu de donner une simple provision au puiné, comme il le pouvoit selon l'article premier de l'Assise, lui avoit donné un Fiesentier en propriété, à la charge de lui en rendre l'hommage; en ce cas, si le puiné venoit à mourir sans enfans, & sans avoir disposé de son Fies, la terre revenoit non pas à l'aîné qui l'avoit donnée en Fies au puîné, mais au Seigneur suzerain: c'étoit la disposition de l'article 6 de l'Assise, qui sert encore d'une nouvelle preuve, pour montrer combien la condition des puînés étoit sâcheuse en Bretagne, puisqu'on se servoit de toutes sortes de voyes pour détourner les aînés de leur donner une terre en propriété.

Ces deux maximes supposées, il est facile d'expliquer les

deux parties de l'Ordonnance du Duc Jean I.

Sa premiere partie a pour objet la premiere maxime que l'on vient de proposer; & pour prévenir les abus auxquels le bail des mineurs donnoit lieu, le Duc de Bretagne convertit ce droit en un droit de rachat payable à chaque mutation, par le décès de tous possesseurs majeurs & mineurs.

L'on peut douter, avec beaucoup de raison, si cette premiere partie de la Constitution du Duc Jean I, regardoit les Nobles d'Assisé, c'est-à-dire, les Barons & Chevaliers pour qui l'Assisé avoit été faite, ou si elle ne concernoit que les simples Gentilshommes non compris dans l'Assisé.

Hevin semble avoir supposé non-seulement que les Barons étoient l'objet de cette Ordonnance, & qu'ils en étoient même l'unique objet; mais il l'a supposé sans aucune

preuve.

On peut dire même que le contraire semble prouvé par le texte de l'Assisé expliqué par Hevin; car suivant ce texte dans l'article 3, & suivant le Commentaire de Hevin, le bail des ensans mineurs de l'aîné, appartient au puîné qui le suit immédiatement, & au désaut de puînés, l'aîné mourant a le choix du Baillistre avec le consentement du Seigneur.

" Item si terra majoris devenerit in balliam, frater major post " eum balliam habebit; quod si fratrem non habuerit, ille de " amicis balliam habeat cui decedens cum assensu Domini sui " eam voluerit commendare.

C'est le texte de l'Assise.

Hevin l'explique parfaitement, & dit que rien n'étoit plus naturel que de donner la garde du Fief à celui qui devoit veiller à fa conservation, en qualité d'héritier présomptif du mineur, & qui étant le propre frere du Vassal, ne pouvoit être une personne suspecte au Seigneur: mais que lorsqu'il n'y avoit point de freres du défunt, il étoit juste que le choix du Baillistre ne pût être fait qu'avec le consentement du Seigneur.

Si telle étoit la disposition de l'Assise, si en aucun cas le bail des mineurs ne pouvoit appartenir au Duc de Bretagne, on ne comprend pas comment la premiere partie de l'Ordonnance du Duc Jean I auroit pu regarder les Nobles de l'Assise. Par quel droit auroit-on pu obliger ces Nobles à consentir à cette conversion du droit de bail, en droit de rachat, s'il est vrai qu'à leur égard le Duc de Bretagne n'eut aucun droit de bail? Le droit de rachat est une indemnité, un dédommage-

ment, une compensation du droit du bail, il ne peut donc être acquis au Duc de Bretagne, que dans les mêmes cas dans lesquels il jouissoit du droit de bail: mais il n'en jouissoit point quand il s'agissoit d'un Fief d'Assise, puisque par l'Assise même que Geossroy avoit jurée pour lui & pour ses Successeurs, le bail d'un Fief de cette nature appartient toujours ou aux freres du Vassal décédé, ou à celui auquel il l'a consié avec l'agrément du Seigneur; en un mot, comment concevoir que le Duc de Bretagne reçoive un dédommagement dans un cas où il ne sousser point de dommage?

Il est surprenant néanmoins que cette observation n'ait point été saite ni par d'Argentré, ni par Hevin, & que l'un & l'autre si opposés sur la plûpart des questions qui regardent les anciens usages de Bretagne, conviennent néanmoins en ce point, & regardent la Coutume qui donnoit le droit de bail au Duc de Bretagne, comme une Coutume générale qui s'étendoit sur les Nobles d'Assise, comme sur tous ceux qui rele-

voient nuement du Duc.

Il y a même quelque chose de plus fort que tout cela contre cette remarque, c'est le fait qui est expliqué par d'Argentré, tant sur l'article 76, de l'ancienne Coutume de Bretagne, que dans son Histoire, liv. 4, chap. 150, 178, qu'une des causes de la Guerre Civile qui s'excita en Bretagne entre quelques Barons, & Pierre de Dreux surnommé Maucler, sut le droit du bail qu'il prétendoit exercer à la rigueur; d'où il semble qu'on puisse conclure que ce droit regardoit les Barons comme les autres, & que le droit de rachat lui ayant succédé, les Barons ont dû y être soumis comme les Gentilshommes d'un ordre inférieur, si ce n'est que l'on voulût dire que la Guerre Civile avoit deux causes; l'une, qui ne regardoit que les Barons, & c'étoit la restriction de leurs priviléges dont parle d'Argentré au liv. 3, chap. 150 de son Histoire; l'autre, qui ne regardoit que les Gentilshommes non compris dans l'Assis, & c'étoit le droit de bail.

Quoique cette observation paroisse étrangere à la question présente, elle peut être néanmoins d'une trop grande importance

importance pour sa décision, puisqu'elle sert à montrer que sous le nom de Gentilshommes, ou d'hommes gentils, dont la Constitution de Jean I a parlé, on ne doit pas nécessairement entendre les Barons & autres Seigneurs qui étoient soumis à la Loi de l'Assise, puisqu'il paroît très-vraisemblable qu'originairement les Barons n'étoient point compris dans l'Ordonnance du Duc Jean I, sur la conversion du bail en rachat, & qu'elle ne regardoit que les Gentilshommes d'un rang insérieur, distinction qui pourra trouver aussi son application dans une autre constitution d'un des successeurs du Duc Jean, que nous examinerons dans la suite.

La feconde partie de l'Ordonnance de ce Prince a un rapport immédiat avec la matiere que nous traitons; elle regarde précifément & finguliérement les Barons & autres Nobles d'Affise, elle corrige, elle abroge la seconde maxime qui a été proposée ci-dessus, & au lieu que l'Art. 6 de l'Assise, par une disposition rigoureuse, privoit l'aîné qui avoit donné un Fief à son puîné, du droit de lui succéder, & substituoit le Seigneur dominant à la place de l'héritier naturel & légitime; la Constitution du Duc Jean I, rétablit l'ordre du sang, & détruit l'ordre singulier & odieux de l'Assise.

» Que si aucun des esnés prenoit son juveigneur à homme, » & icelui juveigneur, meurt sans hoir de son propre corps, » que par l'Assis au Comte Geossroy ne remainge pas que la » terre ne tournege à l'esné ou à l'hoir de l'esné, sauf l'Ordi-» nance resnable au juveigneur, (c'est-à-dire, sans préjudice

au juveigneur d'en disposer raisonnablement).

L'on peut remarquer encore en passant, que lorsqu'il s'agit des Barons, comme dans cette derniere partie, l'Ordonnance du Duc Jean I, cite l'Assisée du Comte Geosfroy, au lieu que dans la premiere partie, qui semble regarder uniquement les autres Seigneurs de Bretagne, l'Ordonnance cite simplement la Coutume de la terre, l'ancienne Coutume de Bretagne, ce qui peut servir encore à fortisser la conjecture des deux espèces de Nobles qui semblent être ces deux objets, & faire tout le partage de cette Constitution du Duc Jean I.

Tome V. Ttt

Après avoir expliqué les deux vestiges de l'ancienne Jurisprudence de Bretagne, que l'on trouve entre l'Assis & la Constitution du Duc Jean II, de laquelle il s'agit principalement dans ce second temps, il saut passer à l'examens de cette Loi importante, & la rensermer dans deux questions.

La premiere, regarde l'existence, la vérité, la certitude de cette Loi: est-il vrai que le Duc Jean II ait sait une Constitution sur les partages des Nobles?

La seconde, concerne l'esprit, l'interprétation, l'étendues de cette Loi : ne regardoit-elle que les simples Gentilshom-

mes, ou comprenoit-elle même les Barons?

Sur la premiere question qui est la plus sommaire, l'aîné prétend rendre la vérité & l'existence de la seconde Constitution du Duc Jean II, douteuse & suspecte par plusieurs considérations.

1°. Cette Constitution ne se trouve nulle part. D'Argentré & Hevin disent l'avoir vue à la fin de quelques Coutumes manuscrites; mais jamais on ne l'a fait imprimer en Bretagne ni ailleurs: si elle paroissoit, peut-être y découvriroit-on des marques de fausseté ou de supposition.

2°. Rien ne marque mieux l'incertitude de la vérité & de l'existence de cette piéce, que la variation & la contradiction même que l'on observe dans la maniere dont ceux qui en par-

lent, l'ont expliquée.

Le premier vestige que l'on trouve de cette prétendue Constitution, est dans l'article 209. de la très-ancienne Coutume de Bretagne, où en parlant des partages des Barons, elle dit que les Juveigneurs n'auront emplus que les mots de l'Assise, si n'en tant comme le Duc Jehan, pere du Duc Artur, le corrigea; mais elle n'explique point en quoi consistoit cette résormation de l'Assise saite par le Duc Jean second.

L'Anonyme a voulu l'expliquer sur cet article, & il a dit; que par Constitution (ce sont ses termes) les puinés & juvei-gneurs ont le tiers, quelle Constitution est en plusieurs Livres & Coutumes en Bretagne, les autres n'en ont rien; Me Guillaume.

Macé trouve ladite Constitution faisant la réformation & est par héritage, & néantmoins est tous les jours pratiquée au contraire.

D'Argentré, sur l'article 563 de l'ancienne Coutume de Bretagne, dit qu'il est incertain si ce tiers attribué aux puînés, par le Duc Jean II, étoit à viage ou en propriété: Nec suis certum ea tertia obtineret par héritage, initio quidem ou à viage, cùm de eo Constitutione Ducali nihil esset expressum.

Hevin, pag. 337, distingue: ou l'aîné donnoit un Fief entier en partage aux puînés, & alors ils le possédoient en propriété; ou l'aîné leur faisoit leur portion par démembrement du tiers, & en ce cas ils n'en acquéroient que l'usufruit.

Quel fondement peut-on faire sur la vérité de cette Loi, lorsque l'on voit l'extrême incertitude dans laquelle se trouvent tous ceux qui en parlent, lorsqu'il s'agit d'expliquer nettement & précisément son esprit, ou plutôt, ce qui est encore plus fort, sa disposition littérale.

3°. Il est dissicile de concevoir que si cette Constitution prétendue du Duc Jean étoit véritable, on n'y eût eu aucun égard dans les deux dernieres réformations de la Coutume de Bretagne.

Dans celle qui a été faite en 1539, après avoir réduit les puînés nobles au tiers en usufruit, l'art. 563 ajoute, fors & excepté les Comtes & Barons qui se traiteront en leur partage comme ils ont sait par le passé.

Dans la réformation de 1580, on donne aux puînés nobles le tiers en propriété; mais on en excepte formellement les anciens Comtes & Barons, lesquels se traiteront en leur partage, comme ils ont sait par le passé. Art. 542 de la nouvelle Coutume.

Si l'une & l'autre disposition n'avoit prononcé que sur le droit, sans y joindre le fait, on pourroit dire que l'on a eu intention de déroger à l'Ordonnance du Duc Jean second, qui donnoit aux puinés au moins le tiers à viage; mais on n'en demeure pas là dans l'une & dans l'autre résormation, on ajoute que les Barons se traiteront dans leurs partages comme

Ttt ij

ils ont fait par le passé. Et l'on ajoute ces termes, pour exclure même l'usufruit du tiers. Dans la premiere réformation, donc les Réformateurs ont supposé qu'avant la réformation, les nobles d'assisse ne suivoient point le partage par tiers: donc ils ont reconnu, ou que la Constitution du Duc Jean II n'étoit pas véritable, ou du moins qu'elle n'avoit jamais eu d'exécution.

Pour ne plus retoucher ce point, en examinant les raisons & les argumens du puîné, l'on peut dire ici, en un mot, que si la cause de l'aîné étoit réduite à contester, pour unique défense, la vérité, la certitude, l'existence de la Constitution dont il s'agit, son parti ne seroit pas soutenable.

Il n'est pas vrai, comme l'aîné le prétend, que cette Loi

ne se trouve nulle part.

D'Argentré, dans son Histoire, liv. 4. chap. 183, p. 348. dit, que de son temps nul n'entendoit cette Constitution du Duc Jean II, & peu l'avoient; mais nous la trouvâmes aux livres anciens.

Le même Auteur, dans son avis sur les partages des nobles; en expliquant l'art. 563 de l'ancienne Coutume, num. 2. col. 2195 & 2196. Edit. 1621, dit qu'après une continuelle recherche, il lui est finalement advenu de recouvrer la Constitution du Duc Jean, mentionnée en l'art. 209 de la très-ancienne Coutume. Ayant trouvé en la Maison de Penthievre un certain extrait des articles de ladite ancienne Coutume, concernant le partage des nobles, lequel sut fait par Commissaires députés en l'an 1452, sur le dissérend d'un partage, lors pendant entre Messire Jean de Broces & Dame Nicole de Bretagne sa femme, d'une part; & Messire Guillaume de Bretagne son oncle, d'autre part; lequel article contient ces mots, &c.

Il ajoute, après avoir rapporté l'article, qu'il certifie être extrait des Ordonnances du Parlement, tenu à Vannes l'an 1301, lors du Regne du Duc Jean, pere du Duc Artur. Et qu'il a enfin trouvé un vieux Coutumier, écrit à la main dès 1452, à la fin duquel se trouve la même Ordonnance du Duc Jean, de la même date de 1301.

Voyez encore ce que dit d'Argentré de cette Constitution, dans son Commentaire sur l'article 563 de l'ancienne Coutume.

Hevin, Auteur dont le témoignage doit toujours être d'un grand poids, quand il s'accorde avec celui de d'Argentré, atteste qu'il a quatre très-anciennes Coutumes manuscrites, où sont les Constitutions du Duc Jean II, & entr'autres celle dont il s'agit.

Me Berroyer, Avocat au Parlement, m'a montré une trèsancienne Coutume de Bretagne, aussi manuscrite, à la sin de laquelle j'ai lu la sameuse Constitution dont on veut révoquer la vérité en doute, conçue à peu près dans les mêmes termes qui sont rapportés par Hevin.

Mais quand toutes ces preuves manqueroient, il suffiroit d'ouvrir la très-ancienne Coutume de Bretagne, de lire l'art. 209 & la note de l'Anonyme sur cet article, pour être entiérement convaincu de la vérité de la piéce dont il s'agit.

Les termes de l'article ont déja été rapportés, les Juveigneurs n'auront emplus que les mots de l'Assise, si n'en entant

comme le Duc Jean, pere du Duc Artur, le corrigea.

On ne doutoit donc point, dans le temps de la rédaction de cette Coutume, que le Duc Jean second n'eût sait une Constitution, par laquelle il résormoit l'Assise; il est important d'observer ici, ce qui a été remarqué par Hevin, num. 21. pag. 338. & 359. que cette rédaction a été saite, non pas en 1451 ou 1456, comme le suppose d'Argentré, mais vers l'an 1330; il démontre presque cette vérité. Or si cela est, comment peut-on croire que les Rédacteurs de la trèsancienne Coutume se soient trompés sur l'existence d'une Loi aussi récente que l'étoit alors celle du Duc Jean II? Il n'y avoit pas trente ans qu'elle étoit faite; & c'est apparemment pour cette raison qu'ils n'ont pas expliqué avec plus d'étendue sa disposition: elle étoit connue de tout le monde, il sussissit de l'indiquer ou de la citer en passant, sans en faire une explication plus ample qui auroit paru superslue.

L'autorité de l'Anonyme n'est gueres moins considérable, ni-

moins décifive que celle du texte de la très-ancienne Coutume.

On a aussi expliqué ses termes; on y a remarqué qu'il dit expressément que par Constitution les puinés ou Juveigneurs ont le tiers, & que cette Constitution est en plusieurs Livres & Coutumes en Bretagne, quoique les autres n'en ayent rien: il ajoute que M° Guillaume Macé trouva ladite Constitution en faisant la réformation, & que le tiers dont elle parle est par héritage, bien qu'il soit tous les jours pratiqué au contraire.

C'est être bien hardi, que d'oser soutenir, contre le témoignage d'un Auteur aussi connu en Bretagne que ce Praticien Anonyme. Et dont les Gloses ont été regardées comme des Oracles, suivant le témoignage de Hevin, pag. 562, que d'oser, dis-je, soutenir qu'il n'y a jamais eu de Constitution du Duc Jean II, sur les partages des Nobles.

On peut joindre à ces autorités, celle de M° Sebastien Frain, dans son Piaidoyer, ou Arrêt, 98. pag. 306. de l'Edition de Hevin, qui fait une mention expresse d'une Constitution du Duc Jean, faite en 1301, par l'avis des Etats, pour le par-

tage des Nobles.

Ajoutez même les Consultations fameuses pour la Baronnie de Pontchâteau, & pour celle de Châteaubriand, dont l'aîné prétend tirer de si grands avantages, & dans lesquelles néanmoins l'existence de la Constitution du Duc Jean II est regardée comme un fait connu, dont la vérité ne peut jamais être révoquée en doute.

Que si l'on demande, après cela, d'où vient donc la dissérence qui a été observée, dans le sens & dans l'esprit, que chacun de ceux qui ont parlé dans cette Loi se sont essorcés de lui donner? On répondra qu'il n'en saut point chercher d'autre cause que l'obscurité de la Constitution. Peu de personnes l'ont vue, beaucoup moins l'ont entendue; les préjugés dissérens de ceux qui l'ont examinée, la diversité des anciennes traditions de Bretagne, le desir naturel à tous les hommes, de vouloir trouver ce qu'ils croyent dans tout ce qu'ils lisent, uniquement prévenus en saveur de leur opinion.

Quoi qu'il en soit, cette diversité peut bien être une preuve de l'obscurité de la Loi; mais elle ne prouve point que cette prétendue Constitution n'ait jamais existé; au contraire, la grande variété que l'on observe sur cette Ordonnance dans les Auteurs qui en ont parlé, est une nouvelle preuve de son existence; partagés sur tout le reste, ils conviennent tous en ce point, qu'il y a une Constitution du Duc Jean II, & une Constitution qui a rapport aux partages des Nobles.

La seconde question, qui consiste à sçavoir quel étoit le véritable sens de la Constitution du Duc Jean II, est en même-

temps & plus difficile & plus importante.

Pour la mettre dans tout son jour, il faut commencer d'abord par proposer ici dans leur entier les paroles du Texte, telles qu'elles sont rapportées par Hevin, le Manuscrit de Me Berroyer est assez consorme.

Nous avons deux articles à examiner.

Article 7.

Baronnie ne se départ mie entre freres, si le pere ne leur fait partie; mais l'aisné doit faire avenant bienfait ès puisnés, & doit les filles marier.

Article 17.

Gentilhomme ne peut donner à ses enfans puisnés, de son héritage plus que le tiers, &c. Et si les puisnés demanderoient leur partie de leur aisné, il leur fera le tiers de la terre par droiét. Si ce estoient sez enterins l'aisné ne fera la soy & gariera les autres en parage. Et si ainxin estoit qu'il ne leur baillast sez enterins, il leur garantiroit en parage, & s'il estoit ainxin, que ce frere aisné ne sut en tiers, & leur en sit la tierce partie trop petite, ils ne la prendront pas s'ils ne veulent, ains revendront à l'aisné, & les puisnés ly partiront la terre en deux parties, & l'aisné prendroit celle qu'il voudroit, & auxi à l'aisné le hebergement en advantage.

De ces deux textes, dont on prétend que le premier contient la regle, & le second l'exception, les puînés concluent que la rigueur de l'assis a été modérée par le Duc Jean, & que la provision des puînés, que l'usage avoit déja fixé au

tiers, a été arbitrée pour toujours dans cette même propor-

tion par l'autorité d'une Loi générale.

Les ainés foutiennent au contraire que ces deux articles contiennent des regles & des maximes dissérentes, par rapport aux dissérentes personnes qui sont leur objet.

Le premier ne regarde que les Barons ou Gentilshommes

d'Affife.

Le second ne concerne que les Gentilshommes d'un ordre inférieur, qui ne suivoient pas le gouvernement de l'Assisse, ou qui ne le suivoient que par une espèce de tolérance ou par une suite de l'usurpation, n'étant point descendus des anciens Barons qui avoient juré l'Assise avec le Comte Geoffroy fon auteur.

Toute la difficulté consiste donc à sçavoir si l'art. 17 de la Constitution du Duc Jean comprend les Barons, ou s'il n'a été fait que pour les simples Gentilshommes.

Cette question peut être éclaircie par quatre espéces de

conjectures différentes.

Les unes, tirées du texte même de la Loi.

Les autres, empruntées des Loix semblables, & qui ont même servi de modèle à cette Constitution.

Les troisiémes, tirées de l'usage qui a suivi immédiatement

cette Loi.

Les dernieres, fondées sur les Loix postérieures de la même Province, où la Constitution du Duc Jean est rappellée, & sur le sentiment de ceux qui les ont interprêtées.

Si l'on s'attache d'abord à la premiere espece de conjectures

tirées de la lettre même de la Loi, on observe :

1°. Que ces deux articles, dont on veut réunir la disposition, sont fort éloignés l'un de l'autre. Le premier est le septieme article, & l'autre le dix-septieme de toute la Constitution. Il est difficile de se persuader, que si l'un étoit une suite de l'autre, si le second ne faisoit qu'expliquer & restreindre le premier, si l'un & l'autre regardoient la même espéce de Gentilshommes; que l'on eût mis un aussi grand intervalle entre deux dispositions inséparables : il est vrai qu'il paroît un

grand

grand désordre dans toute cette Constitution; mais il ne va pas jusqu'à séparer la regle de son exception. C'est cependant ce que l'on veut qui ait été sait ici; il y a neuf articles

qui féparent l'une de l'autre.

Tome V.

2°. Que dans le premier article, la Loi se sert du terme de Baronnie, & dans le second, elle employe celui de Gentilhomme: rien n'est plus naturel que de conjecturer la dissérence des intentions, par celle des expressions; donc les mêmes personnes ne sont point l'objet commun de ces deux dispositions.

Il est vrai que Hevin prouve très-bien, pag. 351 & 352, que le terme de Gentilshommes peut comprendre les Barons, parce qu'il signisse généralement tout Noble d'extraction; mais il y a plusieurs circonstances singulieres dans la Constitution du Duc Jean, qui semblent prouver que le nom de Gentilhomme n'y a pas été pris dans toute son étendue, & qu'au contraire on a voulu le restraction, n'avoient pas l'avantage d'être Barons, ou possessements de Baronnies, si l'on veut que cette qualité soit devenue absolument réelle.

Premiere circonstance. Le nom de Baronnie employé dans la Constitution, & ce nom opposé, comme on le va voir dans la disposition, à celui de simple Gentilhomme.

Seconde circonstance. Quand cette Loi a voulu désigner un Baron par le nom de Gentilhomme, elle ne s'est pas contentée de cette appellation vague & générale, elle y a ajouté aussition Gentilhomme d'Assise; c'est ce que l'on remarque dans l'article & de la même Ordonnance, rapporté aussi par Hevin. Pourquoi auroit-elle ainsi limité le nom de Gentilhomme, en y joignant celui d'Assise, si le simple titre de Gentilhomme rensermoit en lui la qualité de Baron ou de Gentilhomme d'Assise? Pour fortisser encore cette observation, il saut remarquer que Me Hevin dit, que dans d'autres exemplaires, au lieu de ces mots, Gentilhomme d'Assise, on lit ceux-ci, Noble homme d'Assise; ce qui marque que dans ce temps-là on regardoit les termes de Gentilhomme & de Noble homme comme syno-

 $\mathbf{v}$ 

nymes. Or, diroit-on que si dans l'article 17 l'Ordonnance du Duc Jean avoit employé le terme de Noble homme, elle eût voulu certainement désigner les Barons. Il paroît au contraire, qu'elle a regardé & la qualité de Noble homme, & celle de Gentilhomme, comme le genre, & que lorsqu'elle a voulu parler des Barons en particulier, qui en constituent une espece, elle y a toujours ajouté, ou le nom de Baron, ou l'épithete de Gentilhomme d'Assise; & l'on peut conclure, avec assez de vraisemblance, que puisqu'après s'être servi du mot de Baronnie dans l'article 7, & du nom de Gentilhomme d'Assise dans l'article 8, elle ne parle que des Gentilshommes en général dans l'article 17, & qu'elle n'a pas eu intention de comprendre dans cet article les Barons & autres Seigneurs d'Assise.

3°. Que si l'article 7 & l'article 17 avoient eu également en vue la succession des Barons, il y auroit plusieurs contradictions évidentes & inconcevables entre leurs dispositions.

Premiere contradiction.

D'un côté, l'article 7 diroit que les Baronnies sont impartables; de l'autre, l'art. 17 décideroit qu'elles se partagent toujours.

Les termes de l'article 7 sont précis : Baronnie ne se départ mie entre freres, si le pere ne leur fait partie.... Voilà la regle, & voilà la seule exception.

Si le pere ne partage la Baronnie, elle est indivisible.

Donc toutes les fois que le pere n'a point fait de partage, les enfans ne peuvent ni la démembrer, ni la diviser.

Ecoutons à présent la décisson de l'art. 17, si on la rapporte aux Barons.

Baronnie se départ toujours entre freres, car si les puisnés demandent leur partie de leur esné, il leur sera le tiers par droit. Ce sont les termes de l'article. Il y a plus. Si le frere esné leur fait la tierce partie trop petite, ils ne la prendront pas s'ils ne veulent, ains revendront à l'esné, & les puisnés li partiront la terre en deux parties, & l'esné prendroit celle qu'il vou-droit, & aini à l'esné le hebergement en advantage.

D'un côté, l'article 7 n'oblige l'aîné qu'à faire advenant Seconde contradiction. bienfait ès puisnés. Il n'y a personne qui ne sente la sorce de ces expressions; c'est un bienfait, parce que de droit il n'est rien dû aux puinés; c'est un bienfait avenant, parce que l'équité veut que l'on proportionne l'appanage aux facultés de l'aîné, aux forces & aux charges de la succession; rien par conséquent de plus arbitraire & de plus incertain.

De l'autre côté, l'art. 17 établit un partage véritable, nécessaire, certain, limité; les puînés auront le tiers par droit: ce tiers ne s'arbitre point par rapport aux biens, à la dignité, au nombre des puinés; ce n'est point un bienfait advenant, c'est un droit fixe, un droit arbitré généralement par la Coutume. Il auroit été plus court d'effacer entiérement l'art. 7, & de n'inférer dans la Constitution que le 17, s'il étoit vrai qu'on eût eu l'intention que les puînés attribuent au Législateur, puisque l'article 17, dans le sens qu'ils lui donnent, détruit absolument la disposition de l'art. 7, & ne la laisse subfister dans aucune de ses parties.

L'unique moyen de concilier deux articles si contraires, & qui cependant doivent être tous deux exécutés, puisque tous deux ils font également partie de la même Loi, est de s'arrêter à la distinction qui a été proposée, & de rapporter l'un aux Barons & autres Gentilshommes d'Affise, & l'autre aux

Gentilshommes d'un dégré inférieur.

Il y a une derniere contradiction entre ces deux articles,

qui peut achever de convaincre l'esprit de cette vérité.

L'article 7, en n'attribuant aux puinés que le bienfait avenant, décide nettement, que ce qui leur est donné n'est qu'un usufruit ou un simple viage. C'est le sens de ce mot de bienfait, que les Coutumes d'Anjou & du Maine, dont les puînés empruntent eux-mêmes l'autorité dans cette question, ont encore conservé pour marquer la qualité & la nature de la provision des puinés.

C'est ainsi que la Coutume d'Anjou art. 97, & celle du Maine art. 110, décide que lorsque le pere donne un fief à son puîné, il est dû rachat, parce que les puinés ne sont héritiers,

Troisieme contradiction.

V v v ii

parce qu'ils succedent en bienfait & usufruit seulement, où l'on voit que les termes d'usufruit & de bienfait sont synonimes.

De même l'art. 239 du Maine, & le 222 d'Anjou: Les puinés mâles ne sont sondés de tenir ni avoir leur portion.... qu'en bienfait seulement, c'est à sçavoir leur vie durant, où l'on peut observer la définition de bienfait tracée par la main même de la Coutume.

Voyez encore l'art. 337 du Maine, & l'art. 323 d'Anjou.

Il est donc certain que, suivant l'art. 7 de la Constitution du Duc Jean II, les puinés des Barons ne doivent avoir qu'un simple usufruit.

Cependant l'art. 17 donne aux puînés de ceux qu'il appelle Gentilshommes, une véritable propriété; il est facile de s'en

convaincre, si l'on observe:

1°. Que l'article dit que l'aîné doit faire aux puînés le tiers de la terre par droit; ce n'est point le tiers des fruits, l'ususfruit du tiers, le biensait du tiers, c'est le tiers de la terre; rien de plus réel que cette expression, ni qui marque plus une vérita-

ble propriété.

On ne sçait où Hevin a pris la distinction qu'il propose; entre le cas dans lequel le frere aîné donnoit un fief entier au puîné, & celui dans lequel il ne lui donnoit qu'une portion de fief; il veut que dans le premier cas, la propriété appartienne au puîné, & que dans le second, il n'ait qu'un simple ususfruit.

Cette différence n'est point marquée dans le texte, il est dit seulement que si le puiné a un sief entier, il sera tenu d'en faire la soi; au lieu que s'il n'a qu'une portion de sief, il sera garanti par son frere aîné; mais il peut posséder en propriété, & être garanti : ces deux choses ne sont point incompatibles. Il y a un grand nombre de Coutumes dans le Royaume, dans lesquelles les puinés possedent leurs parts & portions sous la foi de l'aîné; & pour ne point sortir des Coutumes voisines, c'est-à-dire, de l'Anjou & du Maine, il est certain que dans ces Provinces les silles & leurs descendans jouissent en pleine propriété de la portion qui leur appartient dans les siefs, &

cependant elles sont garanties en parage jusqu'au quatriéme dégré. Art. 228 du Maine & 213 d'Anjou, & plusieurs autres.

C'est donc sans aucun sondement que Hevin prétend conclure que les puînés ne jouissoient, suivant la Constitution du Duc Jean, que d'un simple usufruit, parce que l'aîné étoit obligé de les garantir.

2°. Que le terme de garantir en parage, suppose nécessairement que celui qui est garanti de cette maniere, soit véritablement propriétaire, & non simplement usufruitier.

Il est aisé de prouver ce principe ou cette observation par un seul raisonnement.

Celui qui est garanti doit la foi ipso jure, autrement il n'auroit pas besoin de garantie.

Donc, puisqu'il est dit dans l'art. 17 de l'Ordonnance que nous examinons, que les puinés seront garantis en parage par l'aîné, il est évident que sans cette garantie, les puinés auroient dû la foi, & que l'hommage est un devoir qui leur est imposé de plein droit, mais dont ils sont présumés s'acquitter en la personne de l'aîné.

Or un simple usufruitier ne doit point la foi, il n'y a que le propriétaire ou ceux qui représentent sa personne, qui soient assujettis à la prestation de l'hommage.

Donc les puînés, dans l'esprit de l'art. 17, ne sont point considérés comme de simples usufruitiers, mais comme de véritables propriétaires.

Toutes ces propositions paroissent claires par elles-mêmes. Il n'y en a qu'une seule qui mérite quelque explication.

C'est celle qui suppose pour principe que l'usufruitier n'est

jamais tenu de rendre la foi.

Mais sans entrer ici dans une longue dissertation sur cette proposition incidente, il sussit de renvoyer ceux qui pourroient douter de sa vérité, à ce que Dumoulin en écrit sur le S. 1 de l'ancienne Coutume de Paris, gloss. 2. num. 6, & à ce que d'Argentré décide si formellement sur l'art. 322 de l'ancienne Cou-

tume de Bretagne: Usufructuarius nec tenetur, nec reciperetur ad homagium.

Tei est le droit commun de toute la France, à la réserve

d'un petit nombre de Coutumes.

Si l'on demande même quelque choie de plus positif, & qui approche davantage de l'esprit & de la Jurisprudence de la Province de Bretagne, il sussir d'ouvrir encore une sois les Coutumes d'Anjou & du Maine, pour y trouver la regle générale que nous cherchons, écrite en termes exprès, & appliquée même singulierement aux pusnés.

L'art. 135 du Maine, & l'art. 125 d'Anjou, s'expliquent

en ces termes:

Si les possesseurs ou détempteurs ne sont qu'usufruitiers comme fils puinés nobles, douairieres, ou autres usufruitiers, its ne seront pas recus à faire la foi.

On trouve encore une disposition plus précise dans ces mêmes Coutumes, & qui marque expressément que le terme de garantie en parage ne peut jamais convenir à ceux qui ne

sont que de simples usufruitiers.

L'art. 249 du Maine, & l'art. 232 d'Anjou, décident également, que le fils ou la fille aînée garantissent les puinés en parage; mais s'il y a fief entier tenu à une foi & hon mage qui chée en partage des filles puisnées, icelles en feront chacune une foi, sinon que par partage fait entre icelles filles puisnées, à l'une d'icelles, fussent demeurés les deux tiers d'icelui fief, auquel cas elle pourroit garantir l'autre tiers à ses sœurs, &c.

La garantie a lieu pour lors, parce que les puînés possedent en propriété; & par conséquent, dans la rigueur du droit,

elles doivent la foi.

Autre chose est, dit l'article suivant dans l'une & dans l'autre Coutume, autre chose est du bienfait des puisnés masles; car, posé qu'ils tiennent en leur bienfait sief entier, leur aisné en sera & portera la foy; aussi est-il héritier propriétaire, & les puisnés sont usufrutters seulement.

Pour mieux sentir la différence de ces deux articles, il faut observer que les filles puînées doivent toujours la foi, puis-

qu'elles sont propriétaires; mais lorsqu'elles ne possedent qu'une portion de sief, elles sont garanties par la soi de l'aîné ou de l'aînée; au lieu que lorsqu'elles ont un sief entier, elles doivent s'acquitter elles-mêmes du devoir de la soi. C'est la substance du premier de ces articles.

Mais parce que les puînés en aucun cas ne sont propriétaires, soit qu'ils possedent une portion de sief, soit qu'un fies entier tombe dans leur biensait, ils ne devront jamais la soi; & par conséquent, ils ne seront ni garantis dans le premier

cas, ni tenus de rendre l'hommage dans le second.

Tel est le sens du dernier article, qui prouve évidemment que jamais les termes de garantie ni de parage ne peuvent convenir à un simple usufruitier; d'où il ne reste plus qu'à conclure, que puisque l'art. 17 de la Constitution du Duc Jean II, applique ces termes aux pusnés, cette Loi les regarde comme de véritables propriétaires.

S'il pouvoit rester quelque doute en cet endroit, il sussiroit, pour le dissiper entiérement, d'employer l'autorité de l'Anonyme, qui marque expressément que la Constitution du Duc Jean II, donnoit le tiers aux puînés en propriété ou par

héritage.

Voyez l'Anonyme sur l'article 209 de la très-ancienne Cou-

tume de Bretagne.

Reprenons à présent toutes les contradictions qui viennent d'être observées entre les deux articles de la Constitution du Duc Jean II, & voyons s'il est possible de supposer un moment, que des dispositions si contraires ayent les mêmes personnes pour objet.

L'article 7 décide que les Baronnies ne se partagent jamais.

L'article 17 décide que les terres des Gentilshommes dont

il parle, se partagent toujours.

L'article 7 rend la portion des puînés arbitraire, incertaine, contingente; c'est la force du terme de bienfait advenant.

L'article 17 fixe & détermine cette portion au tiers, indépendamment de tout arbitrage du JugeEnfin, l'article 7 ne donne qu'un usufruit aux pusnés; jamais le mot de bienfait ne signifia une propriété.

L'article 17 adjuge une véritable propriété aux puînés.

Si ces deux articles étoient deux Loix différentes, on pourroit dire que la derniere déroge à la premiere; mais qu'elles s'appliquent l'une & l'autre aux mêmes personnes.

Mais ces deux articles font partie de la même Loi. Comment pourra-t-on donc les faire exécuter en même-temps? Par l'un, l'aîné foutiendra qu'il ne peut être contraint à partager sa terre; mais par l'autre, les puînés prétendront qu'il y peut toujours être contraint. Par le premier, l'aîné voudra faire arbitrer par équité la part ou la provision des puînés; mais ils lui répondront que cet arbitrage est fait par la Loi même, & que ledit article leur donne le tiers indisféremment. Ensin, l'aîné prouvera par l'article 7, que les puînés ne sont qu'usufuruitiers; & les puînés prouveront aussi fortement par l'article 17, qu'ils sont véritablement propriétaires.

Dans cette contrariété, qui peut ne pas découvrir le véritable esprit d'une Loi que l'on veut appliquer contre son intention à une même espece de Nobles, dans le temps qu'elle a eu en vue d'établir des regles & des maximes dissérentes, pour deux dissérentes classes de Gentilshommes?

Le partage des Barons est reglé par l'art. 7.

Le partage des autres Gentilshommes est tracé dans l'article 17.

Examinons maintenant la seconde espéce de conjectures qui peuvent conduire l'esprit à la découverte du véritable sens de la Loi que nous examinons, c'est-à-dire, à l'examen des Loix semblables, & qui, si l'on peut s'exprimer ainsi, sont à peu près du même âge que l'Ordonnance du Duc Jean II.

Nous n'avons qu'une espece de Loi qui soit de cette nature. Ce sont les établissemens de Saint Louis; ils ont été saits

vers l'an 1270.

Deux raisons sont croire que leur application est aussi juste que nécessaire à la Constitution du Duc Jean II.

L'une

L'une, que ces établissemens, quoique faits pour tout le Royaume, comme il paroît par le préambule de cette Loi, ont cependant été considérés comme un droit très-propre aux Provinces d'Anjou & du Maine, puisque M. Ducange, qui les a donnés au public, remarque que, dans plusieurs Manuscrits, ils sont intitulés: Usages de Touraine & d'Anjou, Provinces limitrophes de la Bretagne.

L'autre, que Hevin lui-même, Auteur qui ne doit pas être suspect aux puînés, observe pag. 354. que l'on peut dire, de presque tous les articles qu'il cite de l'Ordonnance du Duc Jean, que ce sont des extraits, de ce que l'on appelle les établissemens

de Saint Louis.

Ce sont en effet des extraits si fidéles, qu'on y trouve plusieurs articles copiés mot pour mot sur quelques articles des établissemens de Saint Louis.

On ne peut donc rien faire de plus naturel que d'interpréter l'extrait par la piéce entiere, & de juger de la copie par l'original.

Cherchons donc l'original de nos deux articles dans les éta-

blissemens de Saint Louis.

Nous les y trouverons tous deux, mais dans un ordre différent.

L'article 17. y est placé le premier, sous le nombre 8.

L'article 7. s'y trouve ensuite, sous le nombre 24.

Nous pouvons faire d'abord les mêmes observations sur ces articles, dans les établissemens de Saint Louis, que nous avons faites sur ces mêmes articles, dans l'Ordonnance du Duc Jean II.

Nous y remarquons:

- 1°. La même distance, & même encore plus grande, entre deux articles qui devroient se suivre, s'ils parloient tous deux des mêmes Nobles. L'un est le 8, l'autre le 24: Il y a 15 articles entre les deux.
- 2°. La même opposition du nom de Gentilhomme & de celui de Baron.
- 3°. Les mêmes contradictions, soit par rapport à la Baronnie qui seroit divisible dans l'un, & indivisible dans l'autre, si

Tome V.

l'interprétation contraire avoit lieu, soit par rapport à la quotité de la portion des puînés, qui seroit sixée dans l'un, & marbitraire dans l'autre; soit ensin, par rapport à la propriété qui seroit accordée aux puînés par l'un de ces articles, & qui leur seroit en même-tems resusée par l'autre.

Mais outre ces observations communes à ces deux Loix, nous pouvons en faire de nouvelles, qui sont propres & particulieres aux établissemens de Saint Louis.

1°. Si l'on peut douter, dans l'Ordonnance du Duc Jean, du véritable sens que doit avoir dans cette Loi le nom de Gentilhomme, quand il n'est suivi d'aucune épithete qui le détermine; il n'est pas possible de se former le même doute dans la lecture des établissemens de Saint Louis, où il est évident que le nom de Gentilhomme s'applique aux Nobles qui ne sont point Barons, & même à ceux qui sont inférieurs au Vavasseur, lequel est au-dessous du Baron.

C'est ce qui est prouvé par l'article 38, où l'on voit que tous Gentilshommes qui ont Voirie en leur terre, peuvent faire pendre larron, de quelque larrecin qu'il ait fait en leur terre; mais que dans quelques Chastellenies, on mene les larrons au Seigneur du Gentilhomme, & qu'après que le Seigneur suzerain les a jugés, il les renvoye au Gentilhomme son Vassal, & il en fait justice, & encore ont plus li Vavasors, car eux tiennent leurs batailles devant eux de toutes choses, fors de grans messes, que nous vous avons nommés pardevant.

Ces grans messés sont marqués dans le chap. 1. & 25. qui traitent des cas de Haute-Justice de Baronnie:

D'où l'on peut conclure que l'on distinguoit alors trois degrés de Nobles.

Le simple Gentilhomme, auquel ce nom étoit propre.

Le Vavasseur.

Le Baron, qui étoit le plus haut degré de noblesse.

On peut trouver encore des preuves de cette vérité dans les chap. 31. 110. & 114. sur-tout où il est dit, que le Baron ne peut donner un de ses hommes à un de ses Vavasseurs,

attendu que ce seroit au dommage de celui qu'il donneroit; car il conviendroit faire deux obéissances à celui à qui il la devroit, & au Baron de qui il tiendroit son sief; & ainsi feroit d'une obéissance deux.

Il est important de remarquer que cette seule observation décide la difficulté; car s'il est certain que le nom de Gentilhomme convient proprement, dans les établissemens de Saint Louis, à une espèce de nobles distinguée des Barons, il est visible que les dispositions que l'on trouve dans cette Loi sur les partages des Gentilshommes, ne doivent point être considérées comme des régles établies dans la succession des Barons; sur-tout lorsque l'on voit dans la même Loi d'autres maximes absolument opposées pour co qui concerne le partage des Baronnies.

On ne passe point ainsi d'une espèce à l'autre, sans aucun guide qui nous y conduise. Si la Loi ne disoit rien du partage des Barons, ce seroit alors que l'on pourroit tenter de leur appliquer ce qu'elle décide ailleurs du partage des Gentilshommes; mais non-seulement elle a distingué ces deux degrés de Nobles par des noms dissérens, elle les a encore caractérisés par des dispositions contraires. Que pouvoit - elle faire de plus sort pour prévenir la consusion que l'on veut saire aujourd'hui entre les partages des simples Gentilshommes & ceux des Barons?

2°. L'on ne trouve point de Rubriques ou de Titres dans la Constitution du Duc Jean II: mais ce moyen si simple & si naturel d'interprêter les Loix, ne nous manque pas dans les établissemens de Saint Louis; & la seule comparaison des Rubriques sussit pour faire voir que les deux chapitres que nous examinons, regardent deux matieres entiérement dissérentes, par rapport à la diversité des personnes qui en sont le sujet.

La Rubrique du chapitre 8. qui parle des Gentilshommes,

est conçue en ces termes:

Du don de Gentilhomme à ses enfans, & comment eus doivent partir, se li peres meurt sans assener eus. Il est certain que si ce chapitre comprenoit les Barons, il étoit inutile d'en faire un autre, dont le titre conçu presqu'en mêmes termes regarderoit les partages des Barons.

Cependant voici ce qui est porté dans la Rubrique du cha-

pitre 24.

Quiex parties enfans de Barons doivent avoir ci de meëtre ban en terre de Vavassor.

On voit par ce titre, qu'il s'agit dans ce chapitre d'une nouvelle espéce de partage, dont on n'a point encore parlé.

Dans le premier, on traite du partage que doivent faire entr'eux les enfans des simples Gentilshommes.

Dans le fecond, on explique la Loi du partage des Ba-

La distinction des Rubriques devient donc un argument invincible de la distinction des matieres & des personnes.

Qui pourra se persuader que trouvant dans une même Loi deux articles, dont l'un a pour titre, comment enfans de Gentilhomme doivent partir; & l'autre, quiex parties enfans de Barons do vent avoir; & voyant ensuite une dissérence entiere entre les dispositions de ces deux articles, il faut néanmoins rapporter ces Rubriques & ces dispositions dissérentes aux mêmes personnes: encore une sois cette proposition est insoutenable.

3°. Ce qui acheve de démontrer que le partage des Gentilshommes, tel qu'il est réglé par les établissemens de Saint Louis, n'a rien de commun avec le partage des Barons; c'est le dernier caractère que l'on trouve dans cette premiere espèce de partage: caractère que la Loi de Saint Louis marque beaucoup plus expressément que celle du Duc Jean II.

C'est la pleine propriété qui est acquise aux puînés dans ce

partage.

Non-seulement on prouve, par les mêmes observations qui ont été faites sur la Constitution de Jean II, que les puinés des Gentilshommes sont véritablement propriétaires; on le prouve encore plus clairement par les articles des établisses

mens qui parlent du parage, & qui comptent les degrés jusqu'auxquels il s'étend.

Dans le chapitre 22, qui est intitulé: D'Eschoittes en parage, & de Gentilhomme qui tient en parage, il est dit que,

Nus Gentishom ne fet rachat de riens qui li eschieie devers soy, jusques à tant que il ait passé cousin germain, ne nus ne puet demander à autruy franchise, se il n'est cousins germains, ou plus près.

Et dans le chapitre 44, il est dit que le parage dure jusqu'à ce que les descendans de ceux qui ont commencé le parage, se puissent prendre par mariage; ce qui s'observe encore dans la Touraine, dans l'Anjou, dans le Maine, & dans plusieurs autres Coutumes de parage.

La conséquence certaine que l'on peut tirer de ces chapitres, est que les puînés des Gentilshommes sont véritablement propriétaires de leur portion : s'ils n'étoient qu'usufruitiers, pourroient-ils la posséder pendant plusieurs générations? agiteroit-on la question de la durée du parage? seroit-il vrai de dire, suivant la Rubrique du chapitre 22, qu'il y a des Eschoittes en parage? Succéder à un usufruit, ce seroit un paradoxe dans la Jurisprudence: il n'est pas moins constant, dans les établissemens de Saint Louis, que les puînés des Barons ne possédent leur part qu'en usufruit, ou en bienfait; donc ces deux partages, c'est-à-dire, le partage des Gentilshommes & celui des Barons, n'ont rien de commun dans les établissemens de Saint Louis ; donc on ne peut appliquer à l'un des deux, les régles qui sont faites pour l'autre : or on ne peut trouver d'interprête plus fûr de l'Ordonnance du Duc Jean II, que les établissemens de Saint Louis; donc il est évident, selon la remarque de Hevin, que cette Ordonnance n'est qu'un extrait, sur-tout dans les articles dont il s'agit; donc on doit être convaincu, que dans l'Ordonnance du Duc Jean, comme dans les établissemens de Saint Louis, il y a deux fortes de partages, comme deux fortes de Nobles; donc les Loix étant absolument différentes, on ne peut tirer aucun

avantage pour les puînés des Barons, de ce qui est décidé en

faveur des puînés des simples Gentilshommes.

Passons maintenant à la troisième espèce de conjectures; voyons si l'usage qui a suivi immédiatement la Loi du Duc Jean II, a détruit ou confirmé l'interprétation qui semble naître du texte même, ou des Loix semblables qui lui ont servi de modele.

On ne trouve que deux monumens de cet usage, tous deux également solemnels, & tous deux également savorables à la prétention des aînés.

Premiere preuve de l'u-

Il est remarquable que c'est Hevin même, le grand défenseur de la Cause des puînés, qui rapporte le premier de ces Ordonnance monumens, & qui, sans y penser, donne à ses adversaires

du Duc Jean des armes contre lui. III,

C'est dans la pag. 557. qu'il cite les propres termes d'une Constitution du Duc Jean III, petit-fils de Jean II, distingué des Ducs du même nom, par sa qualité de Vicomte de Limoges. Voici quels font ces termes:

Si aucun Juveigneur demande à son aisné avoir son advenant ez biens de ses parens ou ancestres, selon la quantité du sief, & le nombre des enfans, & si luy soit adjugé, l'aisné doit montrer où l'on commencera l'advenantement en chose noble, &c.

On ne peut rien souhaiter de plus fort en faveur des aînés, pour montrer par l'usage, le plus sûr interprête des Loix, que la Constitution du Duc Jean n'a point dérogé au droit de l'Affife, touchant les partages des Barons, en ce qui concerne la détermination de la part des puînés.

S'il étoit vrai, comme Hevin le prétend, que par l'Ordonnance de Jean II, l'appanage des puînés eût été fixé au tiers, comment seroit-il possible que l'on trouvât ce même appanage indéterminé & soumis à l'arbitrage du Juge, dans une Loi qui a suivi de si près cette Ordonnance?

Cependant il paroît manisestement par les termes de la Constitution de Jean III, qui viennent d'être cités, que par la portion des puînés, leur advenant doit leur être adjugé, selon la quantité du sief & le nombre des enfans. Rien de plus

arbitraire & de moins déterminé que ces termes; & par conféquent, on ne peut plus foutenir que l'Ordonnance de Jean II ait fixé en général & dans tous les cas la portion des puinés au tiers.

Cette observation est d'autant plus importante, qu'il ne peut

pas y avoir 60 ans d'intervalle entre ces deux Loix.

Celle de Jean II est vraisemblablement de l'année 1301; mais certainement elle ne peut pas être plus ancienne que l'an 1286, qui est le temps dans lequel commence le regne de Jean II.

Jean III, Auteur de l'autre Loi, est mort en 1341. Donc, quand on supposeroit que Jean II auroit sait sa Constitution la premiere année de son regne, & que Jean III auroit sait la sienne la derniere année de sa vie, il n'y auroit tout au plus que cinquante-quatre ans entre ces deux Ordonnances.

Or qui pourra se persuader, que dans une espace de tems si peu considérable, on eût tellement perdu le souvenir de la Constitution de Jean II, que son petit-fils eût absolument oublié la fixation & la détermination faite par cette Loi en saveur des puinés?

En un mot, il résulte de cette derniere Constitution un ar-

gument invincible pour défendre la Cause des aînés.

Car, ou cette Loi fait voir que la Constitution de Jean II n'avoit point sixé la provision des pusnés des Barons au tiers de la Baronnie, mais seulement celles des enfans pusnés d'un simple Gentilhomme; ou elle prouve, en tout cas, que cette nouvelle disposition n'avoit point été suivie dans l'usage, & que l'on avoit rétabli le droit de l'Assise entre les enfans des Barons. L'une & l'autre de ces conjectures est également décisive pour faire rejetter l'autorité douteuse, mais certainement inutile, de l'Ordonnance du Duc Jean II.

Le second monument, aussi éclatant que le premier, & qui prouve évidemment l'usage qui a suivi la Constitution dont nous cherchons l'interprétation, c'est ce qui se passa dans le tems du fameux Arrêt de Constans.

Cet Arrêt, qui donna à Charles de Blois la portion du Duché de Bretagne, au préjudice de Jean de Montfort, fut rendu en l'année 1341, immédiatement après la mort de Jean III, & trente-fix ans après celle de Jean II, par conséquent, dans un tems où le souvenir des Loix du premier de ces Princes n'étoit pas encore effacé.

Voyons de quelle maniere Charles de Blois s'explique sur le partage des puînés en Bretagne, dans les Mémoires qu'il

donna avant le Jugement.

M. d'Argentré nous a conservé curieusement un extrait de ces Mémoires dans son Histoire de Bretagne, & son témoignage ne peut être recusé par les puînés, puisque cet Auteur a été dans la même erreur que Hevin, & qu'il a cru, comme lui, que la Loi du Duc Jean avoit fixé au tiers l'appanage des puînés.

Il est dit dans ces Mémoires, pag. 388. de l'édition de 1588,

Que la Coutume gardée & observée pour Loi en Bretagne, advenant qu'il y ait plusicurs enfans entre nobles héritiers en succession, l'aisné succédoit au tout, de quelque qualité, grandeur ou prééminence que sussent les Fiefs, Comtés, Vicomtés ou Baronnics; & seul, pour le tout estoit reçeu à en saire hommage.

Que pour tout droit, l'aisné n'esseit tenu saire autre portion auxdits puisnés, sors une provision viagere, ou appanage, selon leurs qualités & facuités, ainsi & telle toutes sous que l'aisné demeurast entier perpécuellement, & se pût conserver en

la grandeur.

La même chose est répétée en moins de termes dans la

page 392.

Et dans la page qui la suit, l'on ajoute, que Jean, sils aîné d'Artur, succéda seul au Duché, & donna à Guy son frere ce que bon lui sembla; d'où l'on peut conclure que le sies dominant suivoit la même Loi & la même forme de partage que les siess servans: & c'est en esset ce qui résulte de l'Assis du Comte Geossroy, laquelle sut jurée par le Comte, comme par les Barons ses Vassaux.

Il est vrai qu'on pourroit répondre que ces Mémoires ne sont que de simples allégations d'une partie, qu'il n'est pas juste de croire lorsqu'elle atteste un usage qui peut lui être favorable.

Mais ce qui assure la vérité du fait, c'est la réponse de Jean de Montfort aux Mémoires de Charles de Blois. Ces Reponses sont en entier dans la Bibliotheque du Roi, d'où j'ai tiré ce qui suit :

Item. Il y a plusieurs diversités entre le Chef de Bretagne & les Sujets, & par ce, peut apparoir que la Coutume des Sujets, supposé qu'aucune en y ait, ne s'estend mie, ne comprend le Souverain, ne le Chef, par plusieurs cas qui s'ensuivent.

Et le premier, car en la Duché de Bretaigne les maisnés prennent portion en la succession, par appanage à héritages, & ès autres successions ou Baronnies, les maisnés ne prennent rien

més que la vie.

Il étoit donc constant entre les deux parties, que dans les Baronnies, ou même dans les successions des Barons, les puinés n'avoient que ce que les Constitutions de Nobles appel-

lent vitam, c'est-à-dire une provision viagere.

Le seul point qui étoit contesté, étoit de sçavoir si la même Loi avoit lieu pour le fief dominant, c'est-à-dire, pour le parrage des enfans du Duc. Il paroît que Charles de Blois íoutenoit l'affirmative, & le Comte de Montfort la négative. Mais cette question est absolument étrangere ou indifférente, par rapport à la décision de celle que nous traitons : il suffit qu'il demeure constant que Charles de Blois & Jean de Montfort convenoient également de l'usage qui s'observoit dans les partages des Barons.

Enfin, sans recourir ni à ce Manuscrit de la Bibliotheque du Roi, ni aux Extraits que M. d'Argentré dit avoir faits sur les originaux mêmes, on peut s'attacher au texte même de l'Arrêt de Conflans. L'usage de Bretagne y est nettement ex-

pliqué, tel que l'aîné le foutient. Voici ses termes:

Prædicto Carolo, ex adverso proponente, quod de usu & consuetudine notoriis Britanniæ, in successionibus seudorum inter-

Tome V.

Nobiles generaliter observabatur, quandò sunt plures fratres; primogenitus in omnibus feudis, quantumcumque magnis & Nobilibus, etiamsi Comitatus, Baronniæ, aut Vicecomitatus existant, ut hæres proprietarius succedit, & solus & in solidum recipitur ad sidem & homagium feudorum prædictorum, & fratribus suis junioribus seu post natis tenetur sacere provisionem victús seu apanagium, secundúm eorum statum & quantitatem terræ, ità tamen, quòd status primogeniti, & accessoria integra perpetuò conserventur.

Il seroit inutile de s'étendre sur l'induction qui se tire natu-

rellement de ce fait.

Voilà l'usage de Bretagne; usage allégué par une des parties, reconnu par l'autre; usage contraire à l'interprétation que les pusnés donnent à la Loi de Jean second; usage cependant qui a suivi immédiatement cette Loi, comme il a déja été observé; usage ensin, dont on doit conclure en cet endroit, comme on l'a déja fait en parlant de l'Ordonnance de Jean III, que la Constitution du Duc Jean II n'avoit rien changé touchant la fixation de l'appanage, ou que si elle y avoit apporté quelque changement, une usage contraire avoit dérogé à cette Loi, & rétabli l'ancienne Jurisprudence de l'Assisé.

La derniere espéce de conjectures qui nous reste à examiner, est celle que l'on peut tirer des Loix postérieures, où la Constitution du Duc Jean II est rappellée, & du sentiment des Auteurs qui ont interprêté cette Constitution: nous n'en trouvons qu'une seule de cette qualité avant le troisième temps, c'est-à-dire, celui de la premiere résormation de la Coutume de Bretagne.

Cette Loi qui rappelle la Constitution de Jean II, est la très-ancienne Coutume de Bretagne, que Hevin prétend avoir été rédigée sous le Duc Jean III, au lieu que d'Argentré soutient qu'elle ne l'a été que vers l'an 1456.

Commençons d'abord par examiner le texte de cette Coutume, & voyons ensuite ce qui résulte du Commentaire de

l'Anonyme qui l'a interprêtée.

Termes de la Coutume. art. 209.

Et est à sçavoir que toute la Seigneurie doit aller à l'aisné des ensans ès Barons & ès Chevaliers, & des ensans aisnés qui en sont issus, & qui noblement se sont gouvernés eux & leurs prédécesseurs ès temps passés. Et il est entendu que les Juveigneurs n'auront emplus que les mots de l'Assis, si n'est tant comme le Duc Jehan pere du Duc Artus le corrigea.

Les puînés concluent de ces derniers mots:

1°. Qu'il est certain que le Duc Jean II a corrigé l'Assise

en faveur des puînés.

2°. Que cette correction ne pouvant être appliquée qu'à la Constitution du Duc Jean II que nous examinons, il faut nécessairement que cette Loi ait eu les Barons pour objet, aussi bien que les autres Gentilshommes.

3°. Que cette correction, faite en faveur des puînés, a reçu comme le dernier sceau & le dernier dégré de perfection,

par la Coutume qui en a renouvellé l'exécution.

Mais après les observations qui ont été faites sur la véritable explication de cette Ordonnonce, il est aisé de répondre à cette objection.

On peut accorder, si l'on veut, aux puînés, tout ce qu'ils supposent d'abord, & qui paroît prouvé par la très-ancienne Coutume.

Il est vrai que le Duc Jean a corrigé l'Assise; il est vrai même qu'il l'a corrigée, si l'on veut, dans l'Ordonnance rapportée par Hevin. Ces deux propositions peuvent être véritables; mais en quoi a-t-il corrigé l'Assise? C'est ce qui reste à examiner.

Est-il nécessaire, pour pouvoir dire que ce Prince a corrigé l'Assis, qu'il l'ait corrigée dans le sens & dans la maniere que les pusnés le prétendent, c'est-à-dire, en sixant leur appanage au tiers; & ne suffit-il pas pour remplir toute l'étendue des termes de la très-ancienne Coutume, de faire voir qu'est-sectivement l'Assis a été corrigée par le Duc Jean II, quoiqu'à la vérité ce soit dans un autre point que celui dans lequel les pusnés veulent trouver ce changement.

Yyy ij

Or quel est ce point? Il n'est rien de si facile que de l'ex-

pliquer.

L'Assisse défendoit absolument toute division des siefs de haute dignité; elle ne permettoit pas même au pere de sa-mille d'en faire aucun démembrement en saveur des pusnés.

Voilà ce que la Constitution de Jean II a changé: Baronnie, dit cette Loi, ne se départ mie entre freres, si le pere ne

leur fait partie.

Le pere a donc le pouvoir de leur en faire partie ; c'est le seul adoucissement que l'équité du Législateur ait cru devoir

apporter à l'exécution de cette Loi.

Et cela ne suffit-il pas, pour pouvoir dire avec la trèsancienne Coutume, que le Duc Jean, pere du Duc Artur, ou Artus, corrigea l'Assis ? Ou que les puinés n'auront emplus que les mots de l'Assis, si n'est tant comme le Duc Jean le corrigea: c'est-à-dire, si n'est dans le cas où le Duc a voulu qu'ils eussent plus que les mots de l'Assis ; & ce cas est celui du partage fait par l'autorité du pere de famille, auquel seul la Loi consie le pouvoir de déroger à sa disposition.

Observons, pour éclaircir encore cette dissiculté, & pour mettre ce raisonnement dans tout son jour, que l'on ne peut donner que deux sens dissérens à ce passage de la très-an-

cienne Coutume.

L'un, est celui qui vient d'être expliqué, & qui se réduit à n'entendre par la correction de l'Assise, que l'autorité donnée par le Duc Jean au pere de famille d'y déroger en saveur des puinés.

L'autre, est celui que les puînés proposent, lorsqu'ils prétendent que le changement fait par le Duc Jean consiste en

ce qu'il a fixé leur portion au tiers.

De ces deux fens, le dernier résiste à toutes les observations décisives qui ont été faites jusqu'à présent, & qui ne permettent pas de croire que le Duc Jean ait jamais pensé à arburer en général l'appanage des pusnés.

L'autre sens, au contraire, s'accorde parfaitement avec toutes ces observations, & il concilie la très-ancienne Coutume, dont il explique pleinement tous les termes, avec les Usages & les Loix précédentes.

Après cela, il n'est pas difficile de se déterminer entre ces deux interprétations; mais ce qui peut achever de donner la présérence à la derniere, c'est ce que l'on trouve écrit dans la très-ancienne Coutume, & qui marque que les Rédacteurs de cette Loi n'ont point cru eux-mêmes, que la part des pus-nés eût été fixée au tiers, & qu'ainsi, ce qu'ils ont dit de la Constitution du Duc Jean II n'a aucun rapport à ce tiers imaginaire que l'on y cherche inutilement.

Dans le même Chapitre 209, la Coutume parlant de la maniere d'arbitrer la portion des puinés, s'explique de cette maniere:

Et le grant de la terre, & le nombre des enfans regardé, s'ils n'ont que debattre entre eux, Justice leur doit bailler à chacun son advenant par Jugement, par le conseil & advisement des Sages.

Il ne faut point de Commentaire pour montrer qu'une Coutume qui s'explique en ces termes, ne regarde pas la portion des puînés comme fixée & limitée par la Loi.

Car s'il étoit vrai que cette portion fût fixée au tiers,

Pourquoi regarder le grant de la terre & le nombre des enfans? La quantité de la terre, le nombre des enfans, sont des circonstances très-indissérentes, si la Coutume leur donne indistinctement, & dans tous les cas, le tiers pour légitime viager.

Pourquoi appeller ce tiers même un advenant? Le terme d'advenant convient-il à ce qui est indépendant de toutes sortes de circonstances?

Pourquoi enfin dire que la Justice donnera cet advenant, par le conseil & advisement des Sages? A-t-on besoin de Sages pour ordonner la simple exécution d'une Loi qui ne laisse rien à l'arbitrage du Juge?

Diroit-on, par exemple, que dans la Coutume de Paris, le Juge doit confulter les Sages pour donner aux puinés la moitié ou le quart dans les tiefs?

# MEMOIRE SUR L'ASSISE.

Ces termes ne marquent-ils pas visiblement un arbitrage, un jugement incertain, dépendant des différentes circonstances, & par conséquent ne prouvent-ils pas que la très-ancienne Coutume n'a point regardé la portion des puînés, comme fixée & déterminée par la Constitution du Duc Jean II.

Cette maniere d'expliquer la très-ancienne Coutume, paroît beaucoup plus simple & plus naturelle, que la distinction qui a été imaginée par les Auteurs des deux Consultations imprimées à la fin des Arrêts de Frain, & qui a été suivie par M. de Riparsond, dans le Mémoire qu'il a fait sur cette question.

Ils prétendent, qu'il faut distinguer deux sortes ou deux classes de Gentilshommes d'Assis, les uns, descendus des anciens Barons; les autres, issus de parens moins élevés, mais qui avoient usurpé le gouvernement avantageux de l'Assis. Ils ajoutent que les termes de la très-ancienne Coutume ne regardent que les derniers, mais que les premiers servé le droit de l'Assis dans toute sa pureté.

L'examen de cette distinction, qui ne paroît pas trop solide, nous jetteroit dans de trop grandes dissertations; il suffit de voir les Consultations & le Mémoire: & sans s'arrêter ici à les approsondir, on peut sinir ce second temps, en concluant, de toutes les remarques qui ont éte saites, que nous ne trouvons point encore jusqu'à la premiere résormation de la Coutume de Bretagne, aucun changement dans le droit de l'Assise, touchant la provision arbitraire des puînés.



# MAXIMES

# SUR LA COMPETENCE DES JUGES EN MATIERE CRIMINELLE.

Maximes générales & communes à toutes sortes de Juges & de Cas.

PREMIERE INSTANCE.

I.

UL Officier n'est compétent pour informer, s'il n'a le caractère ou le droit de faire la fonction de Juge ou de Commissaire-Enquêteur.

De-là vient que par l'art. 5. du tit. 2. de l'Ordonnance criminelle, il a été défendu aux Prévôts des Maréchaux, de donner des commissions pour informer a leurs Archers, à des Notaires, Tabellions, ou aucunes autres personnes qu'à leurs Assesseurs, à peine de nullité de la procédure, & d'interdiction contre le Prévôt.

Cet article a été fait pour réformer l'usage, ou plutôt l'abus contraire qui s'étoit introduit.

Voyez sur cette question un Plaidoyer de M. de Harlay, Avocat-Général, sait en 1695, dans une Cause où il s'agissoit de la Jurisdiction criminelle de l'Ordre de Malthe sur ses Chevaliers & autres Membres, à l'occasion du Frere Gorillon.

### II.

Dans le Droit commun, le Juge du lieu du délit est seul compétent.

On tenoit autrefois en France, que l'on devoit suivre en matiere criminelle la même régle qu'on observe en matiere civile, & renvoyer la connoissance des crimes pardevant le

Juge du domicile de l'accufé. Il est facile de concevoir la foule d'inconvéniens auxquels cette maxime donnoit lieu.

On a commencé à s'en éloigner dans l'Ordonnance de Roussillon, art. 19. qui porte que le procès sera sait dans la Jurisdiction où le délit aura été commis; mais seulement, lorsque le delinquant aura été pris dans le lieu du délit, sans que le Juge soit tenu le renvoyer en autre Jurisdiction dont l'accusé se prétendra domicilié.

L'Ordonnance de Moulins, art. 35. a retranché cette condition, 87 a fixé la Jurisprudence telle que l'Ordonnance de 1670 l'a suivie, non-seulement, en n'obligeant point la Juge du lieu du délit à renvoyer l'accusé, quoique pris hors de son territoire, pardevant le Juge du domicile; mais en obligeant au-contraire le Juge du domicile, à renvoyer le prisonnier pardevant le Juge du lieu du délit, s'il en est requis.

Dans le temps de la rédaction de l'Ordonnance de 1670, M. le Premier Président de Lamoignon, remontra que cette maxime, observée à la lettre & à la rigueur, étoit sujette à

deux inconvéniens.

Le premier, qu'elle engage souvent à confier l'instruction d'un procès criminel à un Juge ignorant, corrompu, suspect, ou soible, & qu'elle prive par-là les Supérieurs de choisir le Tribunal le plus digne.

Cette réflexion méritoit peu l'honneur qu'elle a reçu d'avoir été mise dans la bouche d'un si grand Magistrat, puisque si on l'écoutoit, la compétence des Juges seroit arbitraire en matiere criminelle, & il n'y auroit point de Tribunal qu'on

ne pût dépouiller.

Le second, qu'il y a des crimes, continus ou successifs, comme par exemple le vol, le rapt. Ces crimes ne se commettent pas seulement dans le lieu où le vol a été fait, & où la personne ravie a été enlevée; ils durent, ou plutôt ils se renouvellent à chaque moment, tant que la chose volée, ou la personne ravie, est dans la possession du voleur ou du ravisseur.

En ces cas, sera-t-il juste de présérer le Juge du lieu où le crime

545

crime a commencé, au Juge qui a fait arrêter le criminel?

M. Pussort répondit à cette difficulté, que les deux Juges, dans cette espéce de crimes, étoient Juges du lieu du délit, & qu'ainsi le Parlement pourroit choisir entre les deux, celui auquel il jugeroit à propos de renvoyer le procès.

Suivant ce principe, il semble que réguliérement dans ces cas le Juge qui a fait saire la capture mériteroit la préférence.

### TII.

Cette régle, qui veut que le lieu du délit décide de la com-

pétence du Juge, soussire quatre exceptions.

Les trois premieres sont fondées sur des sins de non-recevoir résultantes de la conduite ou du silence des parties intéressées à demander le renvoi.

La derniere dépend de la qualité du crime ou de celle des

personnes.

La premiere exception est fondée sur ce principe, qu'en matiere criminelle, les Juges qui se trouvent sais de la perfonne d'un accusé, ne sont point obligés de le renvoyer d'euxmêmes, s'il n'est pas de leur compétence, excepté dans les cas où l'Ordonnance le leur enjoint expressément.

Ainsi la régle de l'incompétence de tout autre Juge que celui du lieu du délit, cesse, lorsque ni l'accusé, ni la partie publique, ni aucune autre partie ne demandent le renvoi; ensorte que si en cause d'appel, le procès étant jugé, on pro-

posoit ce moyen, on n'y auroit ancun égard.

Aussi l'art. 1. de l'Ordonnance Criminelle, dit bien que l'accusé sera renvoyé devant le Juge du lieu du délit; mais

elle ajoute ces mots, si le renvoi est requis.

La seconde exception, est établie dans l'art. 2. du titre 1. de l'Ordonnance Criminelle, qui porte que la partie qui aura rendu plainte devant un Juge, ne pourra demander le renvoi devant un autre, encore qu'il soit le Juge du lieu du délit.

La crainte des longueurs & des vexations auxquelles le Tome V. Zzz

changement de Tribunal pourroit exposer un accusé, ont étéle motif de cet article.

La troisiéme exception est aussi marquée dans l'Ordonnance,

tit. 1. art. 3.

Cet article établit une fin de non-recevoir très-dure contre l'accusé qui n'aura pas demandé son renvoi avant que d'entendre la lecture du premier témoin à la confrontation.

Dura sed justa Lex, en faveur du secret & de l'expé-

dition.

La quatriéme exception, fondée sur la qualité du crime, ou sur celle de la personne, est que toutes les sois que le cas ou la personne sont, par une attribution particuliere, de la compétence d'un certain Juge, comme des Juges Royaux, ou des Prévôts, ou des Eaux & Forêts, &c. en ce cas, la régle du lieu du délit cesse absolument, avec la limitation néanmoins qui sera expliquée dans la suite.

### IV.

Tout Juge est compétent pour informer.

Cette régle paroît d'abord absolument contraire à la précédente.

Cependant il faut remarquer d'abord qu'il ne s'agit dans celle-ci que d'informer, au lieu que dans l'autre il s'agit de

toute l'instruction & du jugement.

Mais pour entendre plus parfaitement le véritable sens de cet axiome vulgaire de procédure criminelle, on peut dire que cette régle s'entend premiérement des cas auxquels il n'y a point encore de renvoi requis; alors tout Juge est compétent, pourvû néanmoins que la vraisemblance y seit observée, & qu'il ne paroisse pas qu'il y ait eu de l'assectation dans le choix du Juge.

2°. Cette régle suppose encore qu'il y ait du doute & de l'obscurité dans la question de la compétence; alors on veut récompenser la diligence des Juges: & pour ne leur en pas faire perdre le fruit, ou plutôt pour empêcher que la Justice

ne le perde, on sauve, autant qu'il est possible, cette premiere

partie de l'instruction.

3°. Le cas principal où cette maxime doit avoir lieu, est lorsque le Juge qui a informé, est le Juge du territoire, quoiqu'il ne le tût pas par la qualité du cas, ou par celle de la personne, dont la connoissance est réservée à un autre Juge; comme, par exemple, si le Juge du territoire est le Juge d'un Seigneur, & que le cas soit royal, ou que ce soit un Prévôt Royal qui soit le Juge du lieu, & que le cas soit Prévôtal.

Alors il est permis au Juge ordinaire d'informer, même de décreter contre les accusés, à la charge d'en avertir les Baillis & Sénéchaux, ou leurs Lieutenans Criminels, par acte signifié à leur Greffe, lesquels doivent envoyer chercher enfuite le procès & les accusés, suivant l'art. 16. de l'Ordon-

nance Criminelle.

Elle y ajoute une condition importante, qui est que le Juge

informe *en ¡lagrant délit*.

Cela ne s'observe pas toujours à la rigueur, & l'on prosite souvent de l'information faite par le Juge du territoire, quoiqu'elle ne soit pas faite en flagrant délit, pourvû qu'elle soit antérieure à celle du Juge privilégié.

La raison de cette maxime est fondée sur l'importance d'asfurer promptement les preuves dans la chaleur de l'action; elles s'échappent souvent lorsqu'on leur donne le temps de se

refroidir.

Il résulte de tout ce qui vient d'être observé, que le vrai cas de la maxime, qui veut que tout Juge soit compétent pour informer, est celui du flagrant délit.

### V.

Tous Juges, à la réserve des Juge & Consuls des Marchands, & des moyens & bas Justiciers, pourront connoître des inscriptions de faux incidentes aux affaires pendantes par devant eux, & des rébellions commises à l'exécution de leurs Jugemens. Ordonnance Criminelle, tit. 1. art. 20.

Cette maxime est une des régles les plus générales qu'il y ait en cette matiere; elle ne soussire aucune restriction, si ce n'est peut-être par rapport à certaines personnes que leur qualité ne soumet qu'à la Jurisdiction du Parlement, comme les Conseillers, les Pairs: il en seroit encore de même à l'égard des Ecclésiastiques, s'il étoit question de leur instruire le procès pour une rébellion saite à l'exécution d'un jugement prononcé par un Juge de Seigneur.

#### VI.

Tous Juges, même ceux des Seigneurs, sont compétens pour ordonner la publication de Monitoires dans les cas ou

faire se doit. Ord. Crim. tit. des Monitoires, art. 2.

La prévention peut être considérée en trois cas dissérens; car comme il y a deux sortes de Juges en général, sçavoir, les Juges Royaux & ceux des Seigneurs, il est évident, que par une combinaison exacte, on peut trouver trois espéces qu'il est important de distinguer.

Car, ou le Juge Royal prévient le Juge Royal, ou le Juge de Seigneur prévient le Juge de Seigneur, ou enfin le Juge Royal prévient le Juge de Seigneur; c'est cette distinction

qui donne lieu aux trois maximes suivantes.

Il n'y a point de prévention entre les Juges Royaux. Ord.

Crim. tit. 2. art. 7.

Par l'Ordonnance d'Orleans, art. 72, les Juges Royaux ordinaires avoient la prévention sur les Prévôts des Maréchaux.

Par l'art. 46. de l'Ordonnance de Moulins, & par l'art. 20. de celle de Blois, les Présidiaux ont par concurrence & prévention la connoissance des cas attribués aux Prévôts des Maréchaux.

M. Pussort prétendoit que ces deux dernieres Ordonnances avoient tacitement dérogé à celle d'Orleans, & réduit la prévention entre Juges Royaux, au seul cas des Juges Présidiaux, à l'égard des Prévôts des Maréchaux,

Sans examiner si cette conjecture étoit juste, il est certain que l'Ordonnance de 1670, a véritablement dérogé à celle d'Orléans, & qu'ainsi les Juges ordinaires n'ont plus la prévention sur les Prévôts des Marechaux.

Cette régle souffre deux exceptions.

La premiere n'a lieu que dans les cas Prévôtaux, dans lefquels, suivant l'art. 15. du premier titre de l'Ordonnance Criminelle, les Présidiaux ont la présérence sur les Prévôts des Maréchaux, Lieutenans Criminels de Robe-Courte, & c. s'ils ont décrété avant eux ou le même jour; sans déroger néanmoins aux priviléges du Lieutenant Criminel de Robe-Courte du Châtelet de Paris, ainsi qu'il est dit dans la fin du dernier article du titre second de l'Ordonnance Criminelle.

Ce privilége, en cette matiere, consiste en ce que le Lieutenant Criminel, & le Lieutenant Criminel de Robe-Courte, ont réciproquement entre eux la concurrence & la prévention.

La seconde a lieu dans toutes sortes de cas; mais elle suppose la négligence de l'Insérieur, plutôt que la diligence du Supérieur. Cette exception a été ajoutée à l'Ordonnance sur l'avis de M. Talon, & elle est conçue en ces termes: Au cas néanmoins que, trois jours après le crime commis, nos Juges ordinaires n'ayent informé & décrété, les Juges Supérieurs pourront en connoître, art. 7. de l'Ord. Crim. tit. 1.

Il est visible qu'en ce cas il s'agit plutôt d'un droit de dévolution, que d'un droit de prévention.

On trouve un exemple de cette espéce de droit de dévolution dans l'Édit de 1554, touchant la Jurisdiction des Lieutenans Criminels. Art. 6.

Cet article porte que les Lieutenans Criminels peuvent prendre connoissance des crimes commis dans les Justices de leur Ressort, en cas de négligence d'en faire punition par nos Juges de lieux, dedans un mois après que les cas seront commis, pourvû qu'il n'y ait eu informations faites & commission décretée & exécutée, & en soient procès pendans pardevant eux.

#### VII.

Il n'y a pas de prévention non plus entre les Juges des Seigneurs, encore que celui qui a prévenu soit le Supérieur de l'autre. Art. 8. du même titre.

Cet article est contraire à la disposition de quelques Coutumes, comme M. de Lamoignon le remarqua lors des Conférences tenues au sujet de la rédaction de l'Ordonnance; néanmoins il ajouta que l'article lui paroissoit bon.

Le motif de cet article, comme du précédent, est d'éviter les conslits, trop favorables aux criminels.

#### VIII.

Le Juge Royal n'a pas non plus droit de prévention sur les Juges des Seigneurs, mais simplement droit de dévolution, si les Juges des Seigneurs n'ont pas informé & décreté dans les vingt-quatre heures après le crime commis; & en ce cas même, il n'appartient qu'aux Bailliss & Sénéchaux de prévenir, ou plutôt de suppléer la négligence des Inférieurs. Art. 9. du tit. 1. de l'Ordonnance Criminelle (\*).

Cet article sousser deux exceptions qui sont marquées dans l'article même.

L'une regarde les Coutumes qui ont une disposition con-

(\*) Avant l'Ordonnance on suivoit en ce point la disposition des Coutumes & la possession.

Les Coutumes établissoient deux fortes de prévention.

Dans les unes, comme dans celle de Vermandois, & dans quelques-unes de Picardie, la prévention étoit abfolue, c'eft-à-dire, que le Juge Royal demeuroit faiss de l'affaire, malgré la revendication du Seigneur.

Dans les autres, la prévention n'étoit que conditionnelle, & à la charge du renvoi, s'il étoit requis par le Seigneur, comme dans les Coutumes du Maine, de l'Anjou,

du Poitou.

Mais M. Talon observe, dans le procès-verbal, &c. que l'usage avoit non-feulement résormé ces Coutumes, ensorte que la prévention conditionnelle étoit entièrement abolie, mais que dans les lieux même où les Coutumes ne donnent pas la prévention aux Juges Royaux, les Lieutenans Criminels s'en étoient presque tous mis en possession.

traire; mais comme elles peuvent être de deux fortes, c'està-dire, ou pour la prévention absolue, ou pour la prévention conditionnelle, il reste à sçavoir si l'on suivra ce que dit M. Talon, que l'usage avoit égalé ces deux espéces de prévention, & que les Juges Royaux ne renvoyent jamais les affaires criminelles dont ils sont une sois saiss.

Je crois cette opinion assez sûre, soit parce qu'il est indécent que des Officiers Royaux n'ayent travaillé que pour des Juges de Seigneur, soit par les inconvéniens qui peuvent arriver de ces renvois & des conslicts qu'ils sont naître.

L'autre exception regarde le Châtelet de Paris, qui par une Loi tacite & par une Coutume non écrite, étoit en possession de prévenir toutes les Justices qui étoient autresois dans Paris, Ibid.

#### IX.

Mais ce droit de dévolution établi en faveur des Juges Royaux Supérieurs fur les Inférieurs, & en faveur des Baillifs & Sénéchaux fur les Juges des Seigneurs, fait naître une question importante par rapport à la qualité des crimes qu'il s'agit de poursuivre & de punir.

Il y en a qui sont publics & notoires; il y en a qui sont occultes & secrets; il y en a qui se consomment par une seule action; il y en a au contraire qui consistent dans une suite & une continuité d'actions, & dans lesquels la Justice punit moins l'acte que l'habitude du crime, comme l'usure, les exactions illicites, les concussions, &c.

Etendra-t-on à tous ces crimes indistinctement la régle établie par l'Ordonnance, & le droit donné aux Supérieurs de connoître des délits, dont les Inférieurs ou les Juges des Seigneurs n'auront pas connu dans les trois jours ou dans les vingt-quatre heures?

Si les Supérieurs ou les Juges Royaux connoissoient en ce cas des crimes commis dans les Justices subalternes, par droit & à titre de prévention, il n'y auroit certainement aucune

distinction à faire, parce que le droit résideroit alors dans la personne des Supérieurs, & il seroit absolument indépendant de la conduite des Insérieurs.

Mais ce droit, comme on ne sçauroit trop l'observer, est beaucoup plus un droit de dévolution, qu'un droit de prévention; & puisqu'il n'est pas tant sondé sur l'autorité du Supérieur, que sur la négligence de l'Insérieur, il semble qu'il doive cesser toutes les sois qu'on ne peut lui en reprocher aucun retardement; & c'est ce qui arrive dans les crimes occultes, & dans ceux qui ont une espéce de progrès insensible & secret. Sera-t-il juste que le Prévôt soit privé de la connoissance d'un crime caché, parce que le hazard l'aura découvert plutôt au bailli qu'à lui?

D'un autre côté, comme on ne peut trop exciter la vigilance des Juges, on ne sçauroit trop aussi la récompenser; & comme il en faut plus pour découvrir & pour poursuivre un crime occulte, que pour prendre connoissance d'un crime public, il semble que c'est au contraire parce que le crime étoit occulte, qu'on doit être porté à récompenser la vigilance & la pénétration de celui qui l'a découvert, en lui consiant le soin de le punir.

On a cherché des tempéramens pour concilier ces deux

opinions.

Quelques Officiers de Province ont prétendu, que lorsqu'il n'y avoit point de partie civile, ni de dénonciateur, & que c'étoit la partie publique qui d'elle-même demandoit à faire informer d'un crime secret, alors la prévention, ou plutôt le droit de dévolution, devoit avoir lieu, parce que si celui qui fait la fonction de partie publique dans les Sieges inférieurs, avoit eu la même application que le Procureur du Roi du Siege supérieur, il auroit eu le bonheur de faire la même démarche; & qu'ainsi il y a lieu de favoriser la vigilance de l'un, & de punir la négligence de l'autre. Mais lorsqu'il y a une partie civile, ou un dénonciateur, comme ce ne peut être que le hazard, & souvent l'ignorance de la partie civile ou du dénonciateur, qui l'adresse à un Procureur du Roi plutôt qu'à l'au-

pût dépouiller la Jurisdiction naturelle, pour porter un procès dans un Tribunal extraordinaire, dont l'autorité cesse toutes les sois qu'on ne peut imputer aucune négligence aux premiers Juges.

Cette distinction qui ne paroît point avoir été approuvée par aucun Arrêt de Réglement, a plus de couleur que de solidité, parce que c'est souvent le ministere public qui cherche & qui trouve une partie civile ou un dénonciateur, & qu'ainsi il n'est pas moins juste dans ce cas, de récompenser la diligence du Procureur du Roi, que lorsqu'il est seule

partie.

Le tempérament le plus approuvé, & qui a été autorifé par un Arrêt servant de Réglement entre les Officiers du Bailliage & de la Prevôté de Montdidier, rendu sur l'avis de M. Talon, est de ne compter les trois jours de l'Ordonnance, à l'égard des crimes occultes, ou dont le progrès est insensible, que du jour qu'ils sont devenus publics; & il dépend après cela de la prudence des Juges de décider suivant les circonstances des affaires, du dégré de notoriété qui est suffant pour mettre les premiers Juges en demeure.

S'il falloit se déterminer absolument sur cette question, on

ne pourroit prendre que trois partis:

Ou de n'appliquer la disposition de l'Ordonnance qu'aux crimes notoires & publics, que tout Juge attentif peut & doit connoître; & à l'égard des autres crimes, de conserver l'ordre de Jurisdictions, quand même le Supérieur auroit prévenu.

Ou au contraire, de s'attacher à la lettre de l'Ordonnance, & de rejetter toute distinction, parce que la Loi ne distingue point; ensorte que la prévention ait lieu indirectement après les trois jours ou les vingt-quatre heures, soit que le crime soit public, soit qu'il soit secret & caché.

Ou enfin d'entrer dans la question de la notoriété, suivant le tempérament de M. Talon, & de ne compter les trois jours, à l'égard des crimes occultes, que depuis que le crime est

devenu public.

Tome V.

De ces trois partis, le premier est le plus mauvais, parce qu'il favorise la paresse & la négligence des Officiers, & ne leur laisse aucun aiguillon pour les exciter à faire leur devoir.

Le second est certainement le meilleur de tous pour le Palais, parce qu'il est plus propre à attirer une pratique nombreuse par la multitude des conflits auxquels il peut donner lieu; & que d'ailleurs il rend le pouvoir des Juges Souverains absolument arbitraire, puisque rien ne peut l'être davantage, que de décider de ce que l'on appelle notoriété, ce qui seroit cependant le seul principe de décision, si l'on prenoit ce parti.

On peut dire même, que si l'on devoit décider de l'ordre des Jurisdictions comme du bien des Particuliers, il n'y auroit rien de plus équitable que ce tempérament, puisqu'il conserveroit aux premiers Juges tout ce qui leur appartient, jusqu'à ce que, par une négligence criminelle, ils eussent mérité de le perdre, en ne poursuivant point un crime devenu

notoire & public.

Mais comme les Loix ne doivent pas être faites pour les Juges, & que l'ordre des Jurisdictions étant une portion considérable du droit public, doit être aussi uniquement reglé par rapport au bien public; il semble que le parti le plus simple, & par conséquent le plus avantageux, seroit de suivre l'Ordonnance à la rigueur, & de rejetter absolument la distinction des crimes occultes & des crimes publics.

- 1°. Parce que cette distinction n'est écrite dans aucune Loi; cependant il y a eu de tout temps des crimes occultes & des crimes notoires. Ce n'est point ici une distinction subtile qui n'existe que dans l'imagination du Jurisconsulte : elle est dans la nature; pourquoi donc n'est-elle pas dans la Loi? si ce n'est parce que la Loi l'a rejettée avec réslexion, par la crainte des inconvéniens auxquels elle pourroit donner lieu.
- 2°. Parce qu'elle peut donner lieu à un grand nombre de conflits, dont la décision seroit toujours trop arbitraire, puisque, comme on l'a déja dit, elle se réduiroit uniquement à déterminer le degré de notoriété, qui seroit suffisant pour

accuser les premiers Juges de négligence; ce qu'il est souvent très-difficile de découvrir, pour ne pas dire impossible.

3°. Parce qu'en ne distinguant point ces deux especes de crimes, on oblige les Officiers inférieurs à avoir une attention égale sur tous les crimes, de quelque nature qu'ils puissent être, dans la crainte d'être prévenus par les Supérieurs; & c'est cette attention que les anciennes & les nouvelles Ordonnances ont voulu exciter, par l'émulation louable qu'inspire aux Officiers la crainte de la prévention.

Ainsi, par toutes ces raisons, & sur-tout par celle de la simplicité qui doit regner encore plus dans les Ordonnances criminelles que dans les autres, s'il s'agissoit de décider cette question par une Loi générale, je croirois qu'il seroit avantageux au public de consirmer par une disposition expresse, la maxime que le silence des Loix précédentes semble avoir sussissant fussions.

### APPELLATIONS.

I.

L'appel comme de Juge incompétent & récusé, ne suspend point l'instruction; & si les accusés resusent de répondre, le procès leur sera fait comme à des muets volontaires. La raison de cette maxime est évidente par elle-même : elle est écrite dans l'art. 2 du tit. 25 de l'Ordonnance de 2670.

Autrefois on a tenu le contraire, & l'Ordonnance de Rouffillon, art. 18, distinguoit entre l'exécution du decret, qui ne pouvoit être suspendue par l'appel comme de Juge incompétent, & l'instruction qui demeuroit en suspens, si l'appel étoit sondé sur l'incompétence ou sur la récusation des Juges.

La nouvelle Ordonnance a très-sagement dérogé à cette disposition, quoiqu'elle eût des partisans, & entr'autres M. le Premier Président de Lamoignon; il est aisé de concevoir ici la raison de douter & celle de décider.

M. Talon avoit proposé de prendre un tempérament, en A a a a ij

suivant l'Ordonnance de Roussillon, qui étoit d'obliger l'accusé à cotter un Procureur, sans quoi l'appel comme de Juge incompétent ne seroit pas suspensis.

### 1 I.

Les procédures faites avec les accusés, volontairement & sans protestation depuis leurs oppositions, ne pourront leur être opposées comme sins de non-recevoir. Art. 3 du tit. 25 de l'Ordonnance.

Cette maxime est une suite de la précédente; comme l'appel n'arrête point l'instruction, aussi l'instruction ne préjudicie point à l'appel.

III.

Il n'y a que deux dégrés de Jurisdiction en matiere criminelle, dans les cas qui méritent peine afflictive; & les appellations de toutes Sentences préparatoires, interlocutoires oudéfinitives, doivent être directement portées au Parlement.

Dans les autres cas, les accusés ont l'option de porter l'appel, ou pardevant les Baillifs & Sénéchaux, ou en la Cour.

Tit. 25 de l'Ordonnance de 1670, art. 1.

Par la disposition de l'Edit de Cremieu, art. 22, lorsqu'il s'agissoit de Sentences portant condamnation à peine assistive, si l'accusé appelloit à la Cour, son appel devoit y être porté, omisso medio; que s'il appelloit purement & simplement, sans dire pardevant quels Juges, l'appel devoit être jugé par les Bailliss & Sénéchaux, & ensuite être porté en la Cour.

Lorsqu'il n'étoit question que de moindres peines, on suivoit l'ordre des Jurisdictions, quand même les accusés décla-

roient formellement qu'ils appelloient au Parlement.

L'esprit de cette Jurisprudence étoit de ne donner l'option aux accusés de relever leur appel en la Cour, ou pardevant les Bailliss & Sénéchaux, que dans les cas où il échet peine as-flistive, & de suivre dans les autres l'ordre naturel des Jurissicitions.

L'Ordonnance de 1539, art. 163, plus simple, mais dans un esprit entiérement opposé à celle de Cremieu, voulut que toutes les appellations, en matiere criminelle, sussent portées indistinctement ès Cours de Parlement.

Mais le Roi François I. dérogea lui-même, deux ans après, à cette Ordonnance, par la Déclaration du 20 Novembre 1541; & prenant toujours une route contraire à l'Edit de Cremteu, il ordonna que lorsque la Sentence contiendroit une condamnation à peine afflictive, l'appel en seroit toujours porté au Parlement, & que dans les autres cas, les Parties se pourvoiroient pardevant les Juges du Ressort.

Le Parlement, en enregistrant cette Déclaration, la modissa, en ordonnant qu'il seroit en l'option & élection des pauvres prisonniers appellans de l'emprisonnement & longue détention de leurs personnes, ou du resus & déni de droit, d'appeller nuement en ladite Cour, des torts & griefs prétendus à eux faits par les dits Juges.

Par les Edits & Déclarations concernant la création & Jurisdiction des Lieutenans Criminels, on a confirmé, ou tacitement, ou expressément, la regle établie par la Déclaration ou l'Edit de 1541.

A toutes ces Loix a succédé la derniere Ordonnance, dans la rédaction de laquelle il semble qu'on avoit d'abord voulu renouveller la disposition de l'art. 163 de l'Ordonnance de 1539, ce qui donna lieu à M. de Lamoignon de s'élever contre cette Loi, & de proposer l'exécution de la Déclaration de 1541.

M. Talon approuvoit la disposition de l'article tel qu'il avoit été projetté pour les Jugemens définitifs, & pour ceux qui sont à peine afflictive; mais il prétendoit que dans les affaires légeres, ou lorsqu'il ne s'agissoit que d'une simple instruction, on devoit laisser aux Parties la liberté de se pourvoir pardevant les Lieutenans Criminels, pour prévenir les longueurs de la prison, auxquelles un accusé innocent pourroit souvent se trouver exposé, lorsqu'il auroit un accusateur puissant &

accrédité dans la Province, s'il falloit nécessairement recou-

Cette opinion n'étoit pas soutenable, pour ce qui regarde l'appel du decret & de l'instruction; car dès le moment que l'on convient que l'appel du Jugement définitif doit être porté au Parlement, il seroit absurde de porter ailleurs l'appel des Jugemens préparatoires, qui souvent instruct considérablement sur le Jugement définitif; & d'ailleurs, si lorsque l'appel des Jugemens définitifs est porté au Parlement, le Parlement trouve que les Jugemens préparatoires ont été mal consirmés par les Bailliss ou Sénéchaux, & qu'il faille les insirmer, en quelles longueurs, & dans quels inconvéniens, la nouvelle instruction qu'il faudra faire, ne jettera-t-elle pas les accusés & les Parties civiles, & la Justice même?

Mais l'avis de M. Talon, pour les affaires légeres, étoit conforme à l'esprit du Parlement dans l'Arrêt d'enregistrement de la Déclaration de 1541; & c'est en esset ce que l'on a suivi, en l'expliquant encore plus clairement que le Parlement ne l'avoit fait, & en donnant la liberté aux accusés, dans les affaires peu importantes, de se pourvoir ou au Parlement, ou pardevant le Juge du Ressort.

Ainsi l'Ordonnance de 1670 est diamétralement opposée à celle de Cremieu.

L'esprit de l'une étoit de ne donner l'option aux accusés, que dans les cas qui méritoient peine afflictive, & elle s'étoit tellement attachée à suivre l'ordre du Ressort, que lorsque l'accusé s'étoit contenté d'appeller purement & simplement, sans ajouter qu'il appelloit au Parlement, alors le procès devoit être jugé d'abord par les Bailliss & Sénéchaux, & ensuite par le Parlement.

L'esprit de l'autre est, au contraire, de ne donner l'option aux accusés que dans les affaires légeres, & de donner au Parlement la connoissance de toutes les appellations de Sentences qui vont à peine afflictive, soit que les accusés le

veuillent, ou qu'ils ne le veuillent pas.

L'Edit de Cremieu rendoit les Bailliss & Sénéchaux Juges

SUR LA COMPETENCE DES JUGES, &c. 559 nécessaires des Jugemens rendus dans les cas qui ne méritent point de peine afflictive, quand même les accusés voudroient aller au Parlement.

L'Ordonnance de 1670 leur donne le choix d'aller à l'un ou à l'autre Tribunal.

Ainsi l'esprit de cette nouvelle Loi est de retrancher, autant qu'il est possible, les dégrés de Jurisdiction en matiere criminelle; & cet esprit paroît beaucoup plus conforme au bien de la Justice, que celui de l'Ordonnance de Cremieu.

J'ai vû agiter sur cet article deux questions importantes.

L'une générale, qui consiste à sçavoir, si lorsque le Juge du Ressort est un Juge de Séigneur, comme cela arrive souvent dans les Pairies qui reçoivent les appellations des Justices inférieures, on peut lui appliquer ce qui a été établi par l'Ordonnance, en saveur des Bailliss & Sénéchaux, ensorte que les accusés ayent le choix de porter leur appel devant ce Juge, ou au Parlement.

D'un côté, on dit que l'Ordonnance n'a point eu en vûe de donner une attribution spéciale aux Bailliss & Sénéchaux, mais simplement de marquer que dans les affaires légeres, il feroit libre aux accusés de suivre l'ordre naturel des Jurisdictions; elle s'est servie de l'exemple des Bailliss & Sénéchaux, parce que c'est le cas le plus commun, demonstrandi, non limitandi animo.

Les mêmes raisons qui ont fait donner ce choix aux accufés, à l'égard des appellations qui se relevent pardevant les Bailliss & Sénéchaux, doivent leur faire accorder la même liberté, par rapport aux appellations qui se portent devant les Juges des Seigneurs; la facilité, la prompitude de l'expédition ne sont ni moins nécessaires, ni moins savorables dans un cas que dans l'autre, & si l'on en jugeoit autrement, il s'ensuivroit que les Sujets du Roi qui ont été accusés dans une Justice Seigneuriale, seroient de pire condition que ceux qui sont poursuivis dans l'étendue d'une Justice Royale, puisque les uns pourroient se pourvoir devant le Juge du Ressort, au lieu que les autres seroient toujours forcés, pour les assaires les plus légeres, d'avoir recours à l'autorité du Parlement.

De l'autre côté, on répond qu'il faut s'attacher à la lettre de l'Ordonnance, & qu'elle a exclu tous autres Juges, en ne nommant que les Baillifs & Sénéchaux, que c'est ce qui paroît encore plus clairement, par la tradition des articles d'Ordonnances qui ont décidé diversement cette question, mais qui s'accordent tous à ne faire mention que des Bailliss ou Sénéchaux, en un mot, des Juges Royaux du Ressort. Voyez Cremieu, art. 22, & Déclaration sur l'art. 163 de 1539, & l'Ordonnance de 1670, t. 26, art. 1.

On ajoute que quelques légeres que paroissent certaines affaires criminelles, le Public y est presque toujours intéressé, & qu'ainsi l'esprit & le vœu des plus sages Ordonnances seroit qu'elles sussent toutes portées directement, & omisso medio, par appel au Parlement; que ce n'est que par des motifs d'équité qu'on a bien voulu se relâcher de cette régle en certains cas, en faveur des accusés, mais qu'on ne l'a fait qu'en leur donnant des Juges, dans les lumieres & dans l'expérience desquels la Loi peut prendre plus de confiance que dans les Officiers des Seigneurs; que c'est pour cela que l'on a renvoyé ces appellations pardevant les Baillifs & Sénéchaux, qui ne sont point employés dans l'Ordonnance comme simples Juges du Ressort, ni comme un exemple & par forme de démonstration, mais qui y sont marqués taxativoment & d'une maniere limitative qui exclut tous autres Juges.

Si l'on n'avoit pas eu cette intention, l'on se seroit servi simplement du terme de Juge du Ressort, qui convenoit également aux Juges Royaux, & à ceux des Seigneurs; mais on a évité cette expression, & on s'est attaché à celle de Bailliss & Sénéchaux, pour marquer qu'en ce cas, le droit de Ressort n'a lieu qu'en leur saveur, & qu'il cesse à l'egard de tous les

autres Juges.

Pour décider cette question, on peut prendre trois partis.

Ou d'égaler en ce point les Juges des Pairies, & autres qui connoissent des appellations des Justices inférieures aux Bailliss & Sénéchaux:

Ou de leur refuser ce droit, & de tenir pour maxime que le Parlement est le seul Juge de l'appel des Jugemens rendus en matiere légére, lorsque le Juge du Ressort, est un Juge de

Seigneur;

Ou enfin de décider qu'en ce cas l'appel seroit porté non devant le Juge ordinaire du Ressort, mais devant les Bailliss & Sénéchaux qui connoissent des Cas Royaux dans l'étendue de la Justice où l'appel se releve ordinairement, ce que l'on ne pourroit faire qu'en regardant le droit de recevoir ces sortes d'appellations, comme une espéce de Cas Royal dont l'attribution est faire aux Bailliss & Sénéchaux.

Si l'on faisoit une Loi nouvelle sur cette matiere, ce der-

nier parti paroîtroit le meilleur & le plus équitable.

Mais jusqu'à ce qu'il y ait une Loi, l'usage semble avoir établi qu'en ce cas, les Parties se pourvoyent immédiatement au Parlement, & cela par le principe qui vient d'être expliqué, que l'esprit des Ordonnances est d'abolir les degrés de Jurisdiction en matiere criminelle, & de suivre en ce point, la disposition de l'Ordonnance de 1539; ou si l'on s'en écarte, de ne le faire que lorsque l'appel peut être pardevant les Bailliss & Sénéchaux: or c'est ce qui ne se peut faire jusqu'à ce qu'il y ait une Loi qui l'ordonne, lorsque le Juge du Ressort est un Juge de Seigneur, parce qu'alors, le Baillis est absolument incompétent pour recevoir l'appel; il ne reste donc plus que la seule voie de se pourvoir au Parlement, & c'est celle que l'on suit.

La seconde question que j'ai vû agiter sur cet article, & qui a été solemnellement décidée après avoir sçu les intentions du Roi, par Arrêt rendu sur mes Conclusions dans le mois d'Avril 1700, en la Chambre de la Tournelle, les deux Chambres Assemblées, consisteit à sçavoir, si le Barois devoit être excepté de la disposition générale de cet article, & si dans les cas même où il échet de prononcer peine assic-

Tome V. Bbbb

tive, l'appel des Sentences rendues par les Juges inférieurs au Bailli de Bar, devoit être porté pardevant ce Juge, avant que d'être relevé en la Cour.

On l'a ainsi décidé, suivant les termes précis des Concordats passés entre nos Rois & les Ducs de Lorraine.

Il y avoit un Arrêt contraire rendu sur les Conclusions de M. Talon en 1670, auquel M. le Duc de Lorraine sut reçu opposant par l'Arrêt rendu sur mes Conclusions.

#### IV.

Les Procès criminels pendans pardevant les Juges des lieux, ne peuvent être évoqués par le Parlement, si ce n'est qu'après avoir vû les Charges, on connoisse que la matiere est légére & ne mérite pas une plus ample instruction; auquel cas le Parlement peut évoquer, à la charge de juger sur le champ à l'Audience, & de saire mention dans l'Arrêt, de la lecture des charges & informations, le tout à peine de nullité, art. 5. du tit. 26, de l'Ordonnance de 1670.

Les anciennes Ordonnances & l'usage donnoient aux Parlemens la liberté d'évoquer certains Procès criminels dont l'importance étoit assez graude pour mériter que l'instruction s'en sît au Parlement.

Voyez l'Ordonnance de Charles VII en 1453, art. 34. & de François I en 1525.

Aujourd'hui ce pouvoir ne s'exerce plus, que par rapport aux duels arrivés dans l'enceinte des Villes où les Parlemens font établis, ou bien plus loin, entre des perfonnes de telle qualité & importance que les Cours jugent y devoir interposer leur autorité, suivant la Déclaration du 14 Décembre 2679.

Cet article souffre une exception, par rapport aux appointemens sur le rôle de la Tournelle, dans les jugemens desquels on évoque le principal comme si l'on jugeoit à l'Audienes

dience.

Cet usage a été établi par un Réglement antérieur à l'Ordonnance de 1667, dont il est fait mention dans le Procèsverbal des Conférences tenues au sujet de la rédaction de l'Ordonnance de 1661, sur l'art. 2, du tit. 5, de cette Ordonnance.

M. le premier Président de Lamoignon, M. le Président le Coigneux, & M. Talon, soutinrent l'utilité de ce Réglement contre l'article 5. du tit. 26 de l'Ordonnance criminelle.

M. Puffort dit qu'il en falloit parler au Roi. Cependant l'article demeura conçu en termes prohibitifs; mais l'usage a prévalu sur l'autorité de la Loi, & on suit le Réglement du Parlement, au préjudice de l'Ordonnance qui le condamne.

On a demandé sur cet article, si les Bailliss & Sénéchaux pouvoient aussi évoquer le principal, ou s'ils étoient restreints à juger seulement an benè vel malè.

J'ai vu cette question fort agitée à l'égard du Lieutenant Criminel du Mans, qui expliqua lui-même sa prétention au Parquet.

Il foutint, que dès le moment que l'appel, en matiere légere, pouvoit être porté devant les Bailliss & Sénéchaux, il devoit leur être permis de statuer sur cet appel en toutes les manieres possibles, soit en confirmant, soit en informant, ou en interloquant, soit enfin en évoquant le principal, pour le juger sur le champ & à l'Audience; parce qu'en un mot, suivant les principes du droit, mandatâ Jurisdictione, ea omnia mandata intelliguntur, sine quibus Jurisdictione exerceri non potess.

Que sans cela, les Ordonnances n'auroient donné aux Bailliss & Sénéchaux qu'un pouvoir imparsait, plus onéreux qu'avantageux aux Parties, puisque tout ce qu'ils pourroient saire, si on leur ôtoit le droit d'évoquer le principal, se réduiroit à consirmer ou à insirmer la permission d'informer ou le décret, & renvoyer ensuite les Parties pardevant le premier Juge, ou pour recommencer un procès civil, si l'on

Bbbbij

juge que l'action n'a pas dû être poursuivie extraordinairement, ou pour essuyer les longueurs & les frais d'une procédure criminelle, si l'on juge que l'affaire quoique légere, ait

pu mériter une information.

Que si cette maxime avoit lieu, on n'auroit donné qu'un pouvoir illusoire aux Lieutenans Criminels, en permettant aux accusés de se pourvoir pardevant eux dans les affaires peu importantes, puisque s'il est vrai que les Bailliss & Sénéchaux ne puissent évoquer le principal, jamais aucun accusé ne sera assez mal conseillé pour se pourvoir sur l'appel d'un décret pardevant un Baillis, dont il ne pourroit attendre un jugement définitif, dans le temps qu'il lui seroit aisé de sortir d'affaire par un seul jugement en s'adressant au Parlement.

Que l'Ordonnance Criminelle doit être interprétée par l'Ordonnance Civile, & que puisqu'en matiere civile, il est permis non-seulement aux Cours Souveraines, mais à toutes sortes de Juges d'évoquer le principal pour le juger à l'Audience suivant l'art. 2, du titre 5 de l'Ordonnance de 1667, la même régle devroit être observée, à plus forte raison, en matiere criminelle, où l'expédition doit être plus grande, & où il est presque toujours plus facile d'entendre & de juger

le principal.

Qu'enfin, on ne doit point opposer aux Bailliss & Sénéchaux que l'Ordonnance, en parlant de l'évocation du principal en matiere criminelle, s'est servie du terme de nos Cours, parce que l'Ordonnance est conçue en termes prohibitiss; & pour marquer à quel point l'évocation du principal, hors des cas de droit, étoit prohibée, on a choisi ce qu'il y avoit de plus éminent parmi les Juges, asin d'apprendre aux inférieurs que ce qui n'étoit pas permis à leur supérieur, leur étoit encore plus interdit: mais comme il ne s'agissioit point dans cet article de décider si tous les Juges d'appel avoient le droit d'évoquer pour juger sur le champ, mais de régler simplement qu'aucuns Juges ne l'avoient que sous cette condition, il étoit inutile d'y faire mention des

Baillifs & Sénéchaux, dont le pouvoir étoit suffisamment établi par le premier article du même titre, où il est dit qu'en matiere légere, l'appel peut être porté pardevant eux: par-là, on leur a donné implicitement le droit d'évoquer le principal; il faudroit après cela montrer un article de l'Ordonnance qui leur eût ôté ce droit, & c'est ce qu'il est impossible de faire voir.

L'Ordonnance s'est servie du même terme de nos Cours, dans un autre article du même titre; c'est dans l'art. 4, où il est prohibé de donner des désenses sans voir les charges. Doit-on conclure de-là que les Cours seules peuvent accorder des désenses? Nullement: mais on en peut & on en doit conclure que puisqu'il est désendu aux Cours mêmes de sur-seoir l'instruction sans avoir vû les informations, la même chose est encore plus désendue aux Juges insérieurs, & en esset, les Baitliss & Sénéchaux donnent tous les jours des désenses d'exécuter les decrets décernés par leurs subalternes.

J'ai vû pourtant des Criminalistes éclairés, & entr'autres M. le Président de Novion, soutenir que le Parlement seul avoit droit de donner des désenses, & que toutes les sois que les Juges subalternes en avoient accordé, il étoit de style au Parlement de surseoir l'exécution de leur jugement. Je crois cela vrai en matiere grave, parce que tout autre Juge que le Parlement est incompétent. Il n'en est pas de même, si c'est en matiere légére; & en esset, jamais il n'y a eu d'Arrêts qui ayent condamné cet usage.

Ceux qui foutinrent le parti contraire, ne purent alléguer en leur faveur que la lettre de l'Ordonnance, & une raison d'utilité publique qui semble s'opposer au grand pouvoir que peut donner aux Bailliss & Sénéchaux la permission d'évoquer le principal en matiere criminelle, puisque par-là, ils peuvent souvent éteindre & étouffer la poursuite d'un crime considérable. Il est vrai que la partie civile a la ressource de l'appel au Parlement; mais ce reméde est souvent ou trop onéreux, ou même entiérement inutile, parce que le secret

des informations est révélé, & que l'accusé a le temps pour lui : & l'on sçait qu'en matiere criminelle, c'est presque avoir tout.

C'est un inconvénient, à la vérité, mais un inconvénient qui ne peut arriver que par la faute particuliere d'un Juge, & qui par conséquent, ne doit pas faire dépouiller tous les autres d'un droit qui leur appartient légitimement.

Nous fûmes tous d'avis au Parquet que le Lieutenant Criminel avoit raison; mais l'affaire ne sut point décidée dans la question générale, à cause de quelques circonstances particulieres qui sirent prendre le parti des tempéramens, plutôt que celui d'une décision exacte & de rigueur.

#### V.

Nul Juge subalterne n'est en droit de juger en dernier ressort qu'après avoir fait statuer sur sa compétence, dans les sormes prescrites par les Ordonnances. Voyez les art. 17. du tit. 1. de l'Ordon. criminelle, & l'art. 15, du tit. 2.

L'équité de cette maxime est évidente; il n'est pas juste d'ôter à un accusé sans examen, & sans connoissance de cause, sur la seule opinion d'un Prêvôt des Maréchaux ou d'un autre Juge qui doute rarement de son pouvoir, le droit que les Ordonnances lui donnent d'être jugé successivement en deux Tribunaux dissérens.

Quelque juste que soit cette régle, elle n'a pas toujours été établie.

Par la Déclaration de 1536, qui donne droit aux Prevôts des Maréchaux de connoître des crimes commis par les Gens de Guerre, par l'Edit de création des Prevôts de Meaux, Soiffons, Reims, &c. de 1540, & par la Déclaration du 3 Octobre 1544, il étoit simplement enjoint à ces Officiers d'appeller quatre Notables personnages, nos Officiers, ou autres gens de Conseil, bien famés, des lieux prochains, pour rendre avec eux les jugemens en dernier ressort.

Par la Déclaration du 5 Février 1549, qui attribue aux

Prevôts des Maréchaux & aux Préfidiaux, le droit de juger sans appel, les voleurs de grand chemin, sacriléges, saux monnoyeurs; ce nombre est augmenté jusqu'à sept, sans les obliger ni les uns ni les autres à faire juger leur compétence.

Mais parce que l'on pouvoit se plaindre qu'ils entreprenoient de connoître de crimes dont la connoissance ne leur appartenoit pas, on ordonna par la même Déclaration, que les Parties qui voudroient en porter leurs plaintes, se retireroient pardevers le Roi, ou pardevers le Chancelier, pour leur être pourvu, sans que pour ce ils pussent s'adresser aux Cours de Parlemens. Art. 4. de ladite Déclaration.

La même régle fut encore établie par un Réglement fait par le Roi en son Conseil le 14 Octobre 1563. Il est dit par le dernier article de ce Réglement, que la Cour ne recevra aucun appel des Prevôts des Maréchaux en cas à eux attribués; mais en cas d'appel, se pourvoiront les Parties pardevers le Roi, ou son Chancelier, suivant l'Edit de 1549, encore qu'il y eût appel d'eux comme de Juges incompétens; & néanmoins audit cas d'appel d'incompétence, ne passeront outre à Sentence définitive ou de question, jusqu'à ce que le dit Seigneur Roi y ait pour vu.

Par l'Edit de 1564, portant réglement général pour la Jurisdiction des Prevôts, on a dérogé à cette derniere partie du réglement de 1563, qui obligeoit les Prevôts de déférer à l'appel comme de Juge incompétent, mais on a confirmé le surplus, en ajoutant:

Que l'incompétence prétendue par le prisonnier, seroit jugée Premier Edit au nombre de sept Conseillers ou fameux Avocats du Siége qui a établi la Présidial, ou autre Siège Royal plus prochain, & ce n'est juger la comqu'à cette condition, & après que les Prevôts auront été pétence. déclarés compétens, qu'on leur permet de passer outre, nonobstant tout appel comme de Juge incompétent.

Cet Edit n'avoit établi cette forme de faire juger la compétence, qu'en cas que le prisonnier demandat son renvoi.

L'Ordonnance de Moulins, art. 42, n'a fait presque que copier les termes de l'Edit de 1564, & suppose toujours que la compétence des Prevôts soit en dispute.

L'Edit d'Amboise de 1572, art. 13, contient encore la même disposition, au cas que la compétence soit en dispute.

La Déclaration du 22 Avril 1636, art. 5, porte que les accusés seront conduits, dans les trois jours au plus tard du jour de leur capture, aux prisons du plus prochain *Présidial*, pour être fait droit sur la compétence ou incompétence.

Cette Déclaration ne suppose pas, comme les autres, qu'elle soit alléguée par l'accusé.

L'Ordonnance de 1670, a suivi l'esprit de cette Déclaration, & elle a assujetti les Prévôts des Maréchaux à faire juger leur compétence, encore que l'accusé n'ait point proposé de déclinatoire. Art. 15, du tit. 2.

Ainsi cette Jurisprudence a eu trois âges dissérens.

D'abord, nulle nécessité de faire juger la compétence.

Ensuite, nécessité de la faire juger, pourvu que l'accusé demandât son renvoi.

Enfin, nécessité de la faire juger, quand même l'accusé

ne le demanderoit pas.

Il est important d'ajouter à toutes ces observations, qu'avant l'Ordonnance de 1670, il n'y avoit que les Prevôts des Maréchaux qui sussent obligés de faire juger leur compétence: on n'y assujettissoit point les Lieutenans Criminels, quoiqu'ils eussent droit, comme les Prevôts des Maréchaux, de juger en dernier ressort avec les Présidaux.

L'Ordonnance a réformé cet abus dans le 17 article du titre 2. Le terme de compétence n'explique pas pleinement ce que l'on veut dire à l'égard des Lieutenans Criminels; car, comme M. Talon l'a remarqué sur cet article, le Lieutenant Criminel peut être compétent, quoiqu'il ne soit pas Juge en dernier ressort; il falloit donc ajouter au terme de compétence, ceux qui suivent, pour juger en dernier ressort.

Il est aisé de concevoir combien cette derniere Jurisprudence est plus sage & plus équitable que les deux autres.

On s'est écarté néanmoins quelquesois, de cette régle si pleine de justice & d'humanité.

Premier

Premier exemple. Déclarations des 22 Janvier 1655 & 25 Juin 1665, registrées au Parlement le 12 Août suivant, qui porte que les Pages & Laquais qui seront trouvés portant des armes ou bâtons ferrés, ou non ferrés, dans toutes les Villes & Bourgs sermés du Royaume, seront condamnés par dernier jugement, par les Juges des lieux, à la mort, sur le Procèsverbal de capture.

Loi si dure & si contraire aux anciennes, qu'elle n'a eu aucune exécution.

Doublement injuste dans la forme, sans parler de l'excès de la peine, soit parce qu'elle rend toutes sortes de Juges, Juges en dernier ressort, soit parce qu'elle ne les assujettit point à faire juger leur compétence.

Second exemple. La Déclaration de 1666, touchant la Police de Paris, permet aux Officiers de Police de juger les vagabonds en dernier ressort, sans les assujettir à faire juger leur compétence, ni même à juger au nombre de sept.

Troisième exemple. Toutes les Déclarations concernant les Bohêmes & les Bohêmiennes.

Quatriéme exemple. La derniere Déclaration rend les Lieutenans de Police Juges en dernier ressort des Mendians, sans faire juger la compétence.

Cinquiéme exemple. Il en est de même à l'égard de tous les vagabonds en général, par rapport au Lieutenant Général de Police de Paris, suivant la Déclaration du mois d'Août 1701.

On s'est déterminé apparemment à prendre ce parti, parce qu'il a paru bisarre & nouveau d'obliger un Lieutenant de Police à faire juger sa compétence; mais on devoit considérer qu'il l'étoit encore plus de le rendre Juge en dernier ressort, & que dès le moment qu'on lui donnoit cette autorité, il falloit nécessairement l'assujettir à la même formalité à laquelle tous les Juges subalternes qui jugent en dernier ressort sont soumis.

Le nom de Police qui renferme en soi une connoissance sommaire & de plano, a encore pû induire dans cette erreur.

Tome V. Cccc

# 570 MAXIMES SUR LA COMPETENCE, &c.

Mais on devoit prendre garde que s'il ne s'agissoit que de peines légeres, comme une amende ou autres choses semblables, on auroit pû sans inconvéniens exempter les Lieutetenans de Police de la formalité du jugement de compétence; mais dès le moment qu'ils peuvent & qu'ils doivent imposer des peines graves, comme le sousse le bannissement, les galeres, l'humanité ni l'équité ne soussement pas qu'on les rende Juges dans leur propre cause, & qu'on ne les oblige pas au moins à se faire déclarer compétens par d'autres Juges, avant que de condamner en dernier ressort à des peines se rigoureuses.



# MAXIMES

# TIRÉES DES ORDONNANCES, SUIVANT L'ORDRE DU COD HENRI.

Des Ordonnances, Edits & Coutumes.

Es Ordonnances doivent être observées du jour de leur publication.

Les Parlemens & les autres Cours Souveraines ont droit de faire des Remontrances.

Mais il y en a de deux fortes:

Les unes se sont avant la publication des Ordonnances, & il est sans difficulté qu'elles en suspendent l'exécution, suivant la premiere maxime que l'on a posée pour principe, que les Ordonnances ne devoient être exécutées que du jour de leur publication; mais il n'est permis de faire ces sortes de remontrances qu'une sois avant la publication des loix nouvelles.

Les autres se sont après la publication des Ordonnances, ou en vertu de la réserve qui en a été faite en les enregistrant, ou pour demander l'interprétation, l'extension ou la correction de quelques articles dont l'expérience a fait sentir les inconvéniens ou les défauts; & ces dernieres remontrances n'empêchent pas l'exécution des Ordonnances.

Aujourd'hui cette différence cesse, depuis que le Roi a ordonné que les remontrances ne pourroient être faites qu'après la publication des Edits (\*).

Les Ordonnances doivent être lues & publiées dans les six mois, dans les Cours Souveraines, & tous les trois mois dans les Siéges inférieurs.

Les Procureurs du Roi & autres Officiers des Siéges infé-

(\*) L'Ouvrage ci-dessus a été sait long-tems avant la Déclaration du 15 Septembre 1715, donnée au commencement du regne de Sa Majesté, M. le Chancelier d'Aguesseau étant encore Procureur Général. On sçait que Sa Majesté a rendu au Parlement, par cette Déclaration, l'ancienne liberté de lui faire des représentations avant l'enregistrement des Ordonnances, Edits, Déclarations, &c.

Cccc ij

rieurs, sont obligés d'envoyer tous les ans au Procureur Général, un Recueil des Ordonnances mal observées en leur Siége, avec un Mémoire des Causes de cette inobservation, pour y être pourvu par le Roi, ou par les Cours.

Toutes les Coutumes & Usages doivent être rédigés par

écrit : défenses d'en alléguer d'autres.

Moulins, arsicle 2, Cette maxime n'est exactement observée que depuis que la derniere Ordonnance a abrogé les Enquêtes par Turbes.

Les Cours Souveraines sont obligées d'interrompre toutes autres assaires, pour procéder à la vérification des Edits & Déclarations.

De l'autorité & jurisdiction des Cours de Parlemens.

Le Parlement de Paris, connoît en premiere instance,

Des Causes du Domaine de la Couronne & droits du Roi, pourvu qu'il soit question de 25 livres tournois de rente, & de 100 sols de censive au moins.

Des Bénéfices qui vacquent en Régale.

Des causes où le Procureur Général est principale partie.

Des Causes des Pairs de France, touchant leurs terres tenues en Pairie, & autres en appanage, & des droits d'icelles.

(De-là vient que Henri II, par un Edit de 1551, a ordonné que les Comtes d'Eu, Pairs de France, leurs hommes sujets & vassaux, ressortiroient, tant en demandant que désendant, au Parlement de Paris, comme à la Cour naturelle des Pairs de France.)

Des Causes des Prélats, Chapitres, Comtes, Barons, Villes, Communautés & autres, qui par priviléges ou anciennes Coutumes, ont accoutumé d'être traitées en ladite Cour.

Par une ancienne Ordonnance du Roi Jean de 1363, Font. tom. 2; pag. 332, il paroît qu'autrefois le Chapitre de Paris & l'Abbaye de Saint Denis jouissoient de ce privilége.

Des Causes concernant les droits, priviléges, libertés & franchises des Prevôts des Marchands & Echevins de Paris.

Des Procès & différends pour le fait de la navigation de la riviere de Loire & fleuves descendans en icelle, & des priviléges

octroyés aux Marchands fréquentans lesdites rivieres.

Le Parlement est tenu de renvoyer pardevant les Juges ordinaires, les Causes dont ils doivent connoître en premiere instance, ou par appel, sinon que pour grande & évidente cause, notredite Cour trouve bon d'en retenir la connoissance, dont la conscience des Juges est chargée: il en est de même pour retenir un appel porté au Parlement, omisso medio.

La même régle établie en termes généraux par l'Ordonnance de Phi-

lippe-le-Bel de 1302. Art. 19. Font. tom. 1. pag. 332.

L'Ordonnance du Roi Jean, qui est au même endroit, demande pour cela des Lettres du Roi, nist justa causa in litteris super hoc impetrandis inserta nos ad introducendum in eadem Curia nostra causam moveat. Mais les Ordonnances postérieures n'ont point exigé cette formalité.

Le Parlement de Provence par une attribution particuliere; connoît en premiere instance des Causes des Evêques, Prélats, Barons & Communautés dudit Pays de Provence, tant en matiere Civile, que Criminelle, ensemble des Causes des pupilles veuves, & misérables personnes.

De la forme de nommer & pourvoir aux Offices des Cours de Parlement.

L'Ordonnance de Charles VIII, de 1493, art. 88, avoit réglé que quand il vacqueroit Office en la Cour de Parlement, les Avocats du Roi & le Procureur Général avertissent ladite Cour des bons & notables personnages du Royaume, capables & suffisans pour être pourvus desdirs Ossices, asin que le Parlement y eût égard en saisant l'élection.

Par les Ordonnances de Philippe de Valois, de Charles VI, de Charles VII, de Charles VIII, de Louis XII, de Charles IX à Orleans & à Moulins, & de Henri III à Blois,

il est dit:

Qu'aussi tôt après la vacation des Offices de Conseillers aux Parlemens & Cours Souveraines, il sera procédé le plutôt que faire se pourra, toutes les Chambres assemblées, à la nomination de vive voix d'un ou deux, ou trois personnes de l'âge, qualité & capacité requises, versés en la Jurisprudence & expérience des Jugemens de ceux que les Cours verront être plus idoines & suffisans à exercer l'Ossice vaquant, & ce fait en avertissant le Roi, asin de pourvoir audit Ossice, ainsi qu'il verra être à faire.

L'Ordonnance de Charles VI en 1406, & celle de Charles VII en 1446, art. 1, portoient, que les Elections se feroient par scrutin. Louis XII, art. 32 de son Ordonnance, a changé cet usage, & a ordonné qu'elles se feroient publiquement, de vive voix, & non par ballores.

Cette Election devoit se faire en présence du Chancelier, s'il vouloit & pouvoit y être. Ordonnance de Charles VII 1446, art. 1. Font. pag. 9, tom. 1.

La même Ordonnance veut que le Parlement marque au Roi, quel est

celui des Elus qui paroît plus propre à exercer ledit Office.

Entre les trois qui seront présentés, il ne pourra y en avoir qu'un natif de la Ville où les Cours sont établies.

Aucun de ceux qui ont frere, pere, ou oncle dans les Cours,

ne doivent être présentés.

Entre les trois présentés, il en sera nommé un de l'Etat de la Noblesse, s'il s'en trouve de la qualité & suffisance requises.

Charondas remarque en cet endroit, que la Noblesse même, au premier degré, est un des anciens priviléges du Parlement; jugé par Arrêt du 7 Septembre 1595.

Ceux qui assisteront auxdites Elections, feront entre les mains de celui qui présidera, serment de pure & sincere élection, &c.

Les Présidens & Conseillers des Requêtes du Palais à Paris, ne seront choisis qu'entre les plus anciens Conseillers au Parlement, & à cette sin en sera nommé trois au Roi, pour en pourvoir un d'iceux.

En cas qu'aucune résignation soit admise des Officiers du Parlement, ou autres états de Judicature, délai d'un mois sera donné aux Procureurs Généraux, pour s'enquérir de la capacité & prud'hommie des pourvus, & de la façon de la résignation, & le Procureur Général pourra requérir que tant le résignant que le résignataire soient ouis par le serment.

Nul Oshce ne pourra être vendu à prix d'argent, ou chose

équipollente, à peine de privation de l'Office.

Charles VII, art. 84. de l'Ord. de 1458.

Défenses à tous Officiers & Conseillers, & à tous autres, de recevoir aucune promesse, ne don d'aucune chose, pour saire avoir aucun Office du Roi, à peine contre lesdits Officiers & Conseillers de payer le quadruple de ce qui leur aura été promis ou donné, d'encourir l'indignation du Roi, & d'être griévement punis; & contre ceux qui auront acheté leur protection, de perdre l'Ossice par eux obtenu, de payer pareillement le quadruple, & d'être à jamais privés de tous Offices Royaux.

Charles VIII, 1493, art. 68, voulut que tous les Officiers prêtassent serment avant que d'être reçus, qu'ils n'avoient rien donné pour parvenir à l'Etat & Ossices dont ils étoient

pourvus.

Voyez Font. tom. 1, pag.

Les Ordonnances des Rois suivans ont toujours établi ou 9, 10, 11. confirmé la même maxime, jusqu'à l'Ordonnance de Blois inclusivement.

De l'âge & autres qualités requifes en la personne de ceux qui sont pourvus d'Office ès Cours de Parlement.

L'Ordonnance d'Orleans a fixé l'âge des Conseillers à 25 ans complets.

L'Ordonnance de Blois a établi la même régle.

A l'égard des Présidens, soit du Parlement, soit des Enquêtes, Grand-Conseil & Cour des Aydes, l'âge a été fixé à 40 ans au moirs, par l'Ordonnance de Blois.

Le service est la second condition marquée par la même

Ordonnance, pour remplir lesdits Offices de Président.

Dix ans dans une Cour Souveraine;

Ou pareil temps de service dans la fonction de Lieutenant

Général aux Bailliages & Sénéchausses;

Ou avoir fréquenté les Barreaux des Cours Souveraines, & exercé la Charge d'Avocat si longuement, & avec telle réputation, que le pourvu soit estimé digne & capable des-dits états.

L'usage a déterminé à 20 ans, ce temps qui étoit arbitraire.

L'âge sera vérisié par l'Extrait-baptistaire, & par l'assirmation des plus proches parens, lesquels seront mandés à cette sin, & ouis d'office.

# Parenté entre Officiers d'une même Compagnie.

Ne seront reçus dans le même Siége, soit supérieur ou inférieur, le pere & le sils, les deux freres, l'oncle & le neveu.

Toutes dispenses déclarées nulles.

Et si aucuns de cette qualité ont été reçus, seront distribués & séparés en Chambres diverses.

# Qualité de Clerc ou de Laïc.

Les Offices de Conseillers-Clers ne seront donnés qu'à des Clercs.

Toutes dispenses déclarées nulles, & n'y soit aucunement obéi par la Cour.

# Qualités purement personnelles.

La nécessité de l'information des vies & mœurs des Préfidens & Maîtres des Requêtes, Conseillers en la Cour, a été établie par l'Ordonnance de François I, en 1546, article 3.

L'Ordonnance de Blois a marqué plus exactement la forme de ces informations.

Elles

Elles doivent être faites par les Juges des lieux auxquels les pourvus auront résidé pour les cinq années précédentes.

Ne feront ouis que témoins de qualité, dignes de foi, & hors de tout foupçon, lesquels feront nommés par les Procureurs Généraux ou leurs Substituts.

Défenses auxdits Officiers, sur peine de privation de leurs états, de recevoir les noms desdits témoins, de la part de ceux qui auront été pourvus.

Des examens des Officiers des Cours de Parlement.

La matiere de cet examen est le droit Romain; les dernieres Ordonnances l'ont ainsi fixée.

Celle de Louis XII, 1499, art. 3!, n'en prescrivoit au- Font. tom. 13 cune, & chargeoit seulement les Parlemens d'examiner si le Pag. 13. sujet qui se présentoit étoit suffisant & idoine.

Charles IX, dans l'Ordonnance de Moulins, a décidé net-

tement que l'examen se feroit sur le Droit Romain.

L'Ordonnance de Blois a ajouté, la pratique, le temps

pour s'y préparer.

Il ne devoit point y en avoir, suivant la même Ordonnance, pour les Officiers de Cour Souveraine, qui devoient répondre à l'ouverture des livres de Droit, sans leur bailler Loi ou Théme particulier.

Mais par l'Ordonnance de Blois, le délai doit être de trois jours, pour se préparer à répondre sur la Loi qui sera baillée.

Et pour suivre en quelque maniere la disposition de l'Ordonnance de Moulins, les pourvus doivent répondre aussi, suivant celle de Blois, sur la fortuite ouverture de chacun livre, qui sera en trois endroits pour le moins, sans que l'on puisse donner aucun délai d'étude à ceux qui ne seront pas trouyés capables.

Le nombre de ceux qui doivent assister à cet examen.

Autrefois tous les Présidens devoient y assister avec tel Tome V. Dddd

nombre de Conseillers que bon leur sembloit. Ordonnance de Louis XII, 1499, art. 31.

Depuis, il a été établi que toute la Compagnie y affifte. Les Avocats & Procureurs Généraux en sont exclus.

# Choix de ceux qui doivent argumenter.

Seront commis deux Conseillers de chacune Chambre des Enquêtes, pour, avec les Présidens d'icelles, examiner ceux qui

se présenteront auxdits Etats.

Seront exclus de ce nombre, ceux qui toucheront les pourvus de quelque degré de parenté, proche alliance, ou grande amitié, ou qui auront poursuivi ou usé de recommandation pour les pourvus, & ne pourront opiner auxdits examens, tenus sur ce de se purger par serment avant que d'y assister.

Donc cela s'étend à l'infini pour la parenté.

Nombre des suffrages qui doivent concourir pour la réception desdits Officiers.

Nul ne sera reçu, s'il n'est approuvé par les deux tiers de la Compagnie qui auront assisté à l'examen.

En cas de refus, le Parlement doit en avertir le Roi, pour par lui pourvoir à l'Office d'autre personnage habile & capable.

Celui qui a été une fois examiné & reçu en Cour Souveraine, ne peut plus être jamais sujet à l'examen, en quelque Compagnie qu'il soit transféré.

# Du serment des Officiers des Cours de Parlement.

Tous pourvus juroient autrefois qu'ils n'avoient point acheté leurs Offices directement ni indirectement.

Ce serment a été aboli par l'usage devenu trop public & trop certain de la vénalité des Offices.

# TIRÉES DES ORDONNANCES, &c. 579

#### Serment des Présidens.

De garder & entretenir les Ordonnances, & les faire entretenir aux Conseillers de nos Cours de point en point, & d'avertir le Roi, s'il vient à leur connoissance qu'aucuns des Conseillers soient infracteurs d'icelles, en cas que ladite Cour n'y air pourvu, & de mettre toute diligence à eux possible de s'enquérir des transgresseurs. Fontan. titre 1, pag. 14.

Serment des Présidens des Enquêtes.

Semblable serment seront les Présidens des Enquêtes, par rapport à leurs Chambres.

#### Serment des Conseillers.

Porter honneur & révérence à leurs Présidens, & obéir à la Cour, garder & entretenir les Ordonnances.

Serment des Avocats & Procureurs Généraux, Notaires, Greffiers, Huissiers.

Garder les Ordonnances chacun à leur égard.

De la résidence, assiduité, réticence des délibérations, & autres comportemens, enjoints aux Officiers des Cours de Parlement, en l'exercice de leurs Charges.

Tous Présidens, Conseillers, Avocats, Procureurs-Généraux & Gressiers des Cours de Parlement, doivent se trouver à l'ouverture qui s'en fait le lendemain de la S. Martin; sera lu le tableau & fait registre des absens, dont les noms seront baillés le même jour aux Payeurs des gages, auxquels défendons de payer les gages des absens pour tous le mois de Novembre, encore que lesdits Officiers se trouvassent inconti-

Dddd ij

nent après ledit jour en nosdites Cours, quelque excuse que les absens puissent alléguer, si ce n'est de maladie ou empêchement pour notre service, dont ils seront tenus de faire apparoir.

Et lesdits gages seront aumônés aux pauvres prisonniers des Conciergeries.

Blois 139.

Les Officiers du Parlement doivent résidence continuelle, & ne peuvent s'absenter durant la séance du Parlement, sans congé exprès du Roi ou de sa Cour de Parlement, ni excéder le temps porté par le congé.

# Heure pour entrer au Palais.

Depuis la S. Martin jusqu'à Pâques, les Conseillers & Préfidens doivent être assemblés dans chaque Chambre avant sept heures sonnées.

Charles VII. dans une Ordonnance de 1446, marque six heures en tout temps, ou au moins dedans un quart d'heure après six heures sonnées.

Depuis Pâques jusqu'à la fin du Parlement, tôt après six heures du matin, sans en partir jusqu'à la levée d'icelle Cour, si ce n'étoit par maladie, vieillesse, ou autre inconvenient.

Peines contre les Coutumiers de faire le contraire, privation de leurs gages, suspension de leurs Offices, ou telle autre que la Cour ordonnera.

Avant la Pâques, la Messe aussitôt après six heures. Après Pâques, dite avant six heures.

#### Audiences.

Tous Présidens, Conseillers-Clercs & Laics, excepté ceux qui servent à la Tournelle, doivent assister aux Audiences, & faire résidence continuelle esdites Plaidoiries, en si bon nombre, que l'honneur de notredite Cour y soit gardé.

# TIRÉES DES ORDONNANCES, &c. 581

# Jours du Conseil.

Pareille affiduité, & ne s'en aille qu'un à la fois, quand ils voudront se lever pour quelque Cause.

# Prononciation générale des Arrêts.

Ceux de la Grand'Chambre & des Enquêtes, qui seront ordonnés pour assister à la prononciation générale des Arrêts, s'y trouveront en tel & si bon nombre qu'il est requis pour l'honneur & dignité de la Cour.

# Dignité en général.

Tant à l'Audience qu'autres actes, se comporteront avec gravité & honnêteté, en habits décens, & eux rendans attentifs à ouir les Plaidoiries, & eux taisans quand le Président parlera.

# Discipline de la Compagnie.

Voulons que les Présidens de notre Cour, auxquels principalement appartient la conduite & ordre d'icelle, ayent singuliérement regard de laisser toutes autres occupations, & entendre à l'honneur & bonne conduite de notredite Cour, & à bonne & brieve expédition de Justice.

# Respect envers les Présidens.

Les Conseillers porteront honneur & révérence aux Présidens, tant en soi levant à la venue & entrée d'iceux, qu'en bénignement & patiemment écoutant, sans interruption ou empêchement, ce que les les Présidens voudront ouvrir ou mettre en délibération.

# Honneur des Juges en général.

Philippe de Valois 1344, Fontanon, t.

Ordonnons que ceux qui tiendront nos Parlemens, ne se

fouffrent vituperer par outrageuses paroles des Avocats, Procureurs ou Parties, comme représentant notre personne en tenant notredit Parlement.

# Devoir des Juges par rapport aux Parties.

S'abstenir de toute communication, dont pourront être causées vraisemblable présomption & suspicion de mal.

Ne boire ni manger avec elles, à leur compagnie, ne avec leurs Procureurs, Avocats & autres qui les convieront au pourchas au dépens desdites Parties, & à l'occasion de leur procès.

Devoir des Juges par rapport aux procès de leurs parens & amis.

Idem. Franart 124. Blois I20.

Ne point solliciter leurs procès pendans ès Cours où ils çois I. 1539, sont Officiers, directement ni indirectement.

> Peines. Privation de l'entrée de la Cour & de leurs gages pendant un an, ou autre plus grande peine, s'ils y retournent, dont nous voulons être advertis, & en chargeons notre Procureur Général sous les mêmes peines.

#### Secret des Délibérations.

Peine de suspension ou de privation des Offices, selon l'exigence des cas, contre ceux qui auront révélé les secrets de la Cour. Enjoint aux Présidens & Conseillers de révéler les coupables de ce crime.

Post Arrestorum prolationem, nullus, cujus opinionis suerint domini; debet aliis revelure. Contrarium verd faciens, perjurii panam noverit se incurrisse. Philippe de Valois 1344. Font. tom. 1. pag. 15.

Cette regle regarde les Présidens, Conseillers, Avocats & Procureurs Généraux, Greffiers, Notaires & Secrétaires, Huissiers, Clercs du Gresse, même les Prélats, ou autres qui

TIRÉES DES ORDONNANCES, &c. 583 ont entrée & féance dans les Cours; & à cet effet les Clercs feront ferment à leurs Maîtres, &c.

Charles VII n'avoit ordonné en général que la privation des gages pendant un an, & la privation de l'Ossice seulement, si le cas le requiert. Charles VII. 1446. Fontan. tom. 1. p. 13. & 16. Idem. en 1453.

La peine à l'égard des Prélats, est d'être privés à toujours d'assister aux Conseils de la Cour, & condamnés en amende arbitraire, selon la gravité du cas.

La peine à l'égard des Clercs est arbitraire.

Par l'Ordonnance de Charles VII, 1446, 1458, pour les Clercs des Greffiers, c'est le bannissement de la Prévôté, Vicomté de Paris, à temps ou à toujours, selon l'exigence du cas.

Nota. Que suivant les Ordonnances, le bannissement perpétuel peut

**ê**tre d'un **c**ertain lieu.

# Intégrité des Juges.

Pour ce que singuliérement desirons que les Officiers de nos Cours de Parlement, qui sur toutes les autres Justices, doivent être exhaulsés, en bonne renommée, & sont & doivent être exemple & lumiere des autres, ayent devant les yeux & en continuelle mémoire, l'obligation qu'ils ont à Dieu & à Nous , & à notre chose publique , de loyaument juger , & se garder de tous dons & promesses corrompables, & qui puissent ou doivent pervertir ou mouvoir le courage des Jugeans, & de toute présomption ou suspicion de mal, ayant en grande horreur & détestation, que par dons ou promesses, Justice soit ou puisse être pervertie & retardée, voulant obvier à l'indignation de Dieu, & aux grands esclandres & inconvéniens, qui pour telle iniquité & pervertissement de Justice, adviennent souvent ès choses des Royaumes & Seigneuries: Défendons à tous nos Officiers de recevoir directement ni indirectement des Parties plaidantes, & qui ont affaire à eux, aucun don ou présent, de quelque chose que ce soit, sur peine de concussion.

L'Ordonnance de Charles VII, 1446, art. 6, contient ces mots, sur la réception des présens: autrement qu'il n'est permis de droit.

L'Ordonnance d'Orleans s'explique encore plus précifément en ces

termes:

N'entendons toutefois y comprendre la venaison ou gibier pris ès sorêts E terres des Princes & Seigneurs qui les donneront. Art. 43.

Outre cette peine prononcée contre les Juges, les Parries doivent être privées de leurs droits, & très-étroitement punies d'amende arbitraire, felon l'énormité & grandeur des cas, si ce n'est qu'elles vinssent le révéler à Justice, avant que d'être accusées, auquel cas doivent être remunerées.

Les Avocats, Procureurs, Solliciteurs, & autres qui auront fervi de médiateurs ou de proxénétes à la corruption des Juges, font déclarés inhabiles à tous Offices, mesmement de Judicature, & punis de peines arbitraires, selon la qualité du cas & des personnes

du cas & des personnes.

# Taxes, Epices, Vacations.

S'il y a chose où il échoie quelque taxation, elle sera préalablement saite & ordonnée par nosdites Cours, & la taxation mise au Gresse, pour être baillée, par les mains du Gressier, à celui qu'il appartiendra.

Peine, privation des Offices & autres plus grandes, ad

arbitrium Curia.

# Lieu où la Justice doit s'exercer.

Défenses de l'exercer dans les maisons des Conseillers, mais en la Salle de l'Audience, issue du Conseil, ou autre lieu convenable & honnête au Palais.

Conduite du Juge par rapport à toutes sortes de personnes.

Défenses à tous Officiers, tant de Cour Souveraine que subalterne, de prendre charge des affaires d'aucuns Seigneurs, Communautés,

Communautés, ou autres personnes Laïques ou Ecclésiastiques.

Vicariats d'Evêques ou Prélats, pour le fait & disposition du temporel, spirituel & collations de Bénésices, de leurs Evêchés, Abbayes, &c.

Philippe-le-Bel, 1302, art. 11.

Nolumus quòd aliquis Consiliarius de cætero recipiat vel habeat pensionem ab aliqua persona Ecclesiastica, Villa vel Communitate, & si aliqui habeant, volumus ut ex nunc dimittat. Fontan. t. 1. pag. 15.

Et en général, de s'entremettre aucunement des affaires d'autres personnes que de Nous, des Roynes nos meres & compagnes.

L'Ordonnance d'Orléans, art. 44, fait défenses à tous Officiers Royaux de prendre gages, ou pensions, des Seigneurs & Dames de ce Royaume, & de recevoir Bénésices de leur Archevêque ou Evêque, ou des Abbés, Prieurs & Chapitres qui sont ès Sénéchaussées, Prévôtés & Provinces où ils sont Officiers, pour eux, leurs enfans, parens ou domestiques, à peine de privation de leurs états, nonobstant toutes dispenses.

Par une Déclaration de 1561, Charles IX ajoute: & de nos très-chers freres & sœurs, & nos très-cheres & très-amées tantes les Duchesses de Ferrare & de Savoye, que nous avons voulu accepter pour la proximité du sang, qui nous attouchent; mais par l'Ordonnance de Blois, art. 112, il faut prendre pour cela Lettres de déclaration & de permission du Roi.

Peine, privation de leurs États ipso facto, ou autre plus grande s'il y écheoit.

# Rang & séance des Officiers du Parlement.

Marcheront selon l'ordre de réception en leurs Offices, excepté que les Présidens des Enquêtes précéderont tous les Conseillers, qui du temps de leur Présidence se trouveront avoir été Conseillers exerçans leurs Offices aux Enquêtes, ponobstant que les dits Conseillers ayent été plus anciennement Tome V.

Ee e e

reçus esdits Offices de Conseillers que lesdits Présidens, & soient depuis montés par leur antiquité en la Grand'Chambre de notre Parlement.

# Opinions, maniere d'opiner.

Opinantes in Consilio tangere, vel repetere motivum in eorum præsentia præsatum, neque Legem, Canonem, aut Decretum, nissi petitum suerit à Presidente, vel pura juris materia suerit allegare debent. Philippe de Valois, 1344. Font. t. 1. p. 15.

Ordonnons que les Présidens, tant de la Grand'Chambre que des Enquêtes, oyent bénignement les opinions des Confeillers desdites Chambres, en saisant le jugement des procès rapportés en icelles, & ne dient chose pourquoi leur opinion puisse être apperçue, jusqu'à ce que tous les Conseillers ayent dit leur opinion; sauf toutesois, que si par les Présidens, Rapporteur ou autre, étoit apperçu qu'aucun des opinans errast en sait, il l'en pourroit avertir. Charles VII, 1446. Font. t. 1. p. 16 & 17.

Il semble, par l'Ordonnance du même en 1453, que les Présidens puissent demander les opinions dans l'ordre que bon leur semble:

Et s'il semble, après le rapport, que la matiere ait besoin d'avoir ouverture plus ample, soient par les Présidens demandées les opinions à ceux que l'on verra être plus expédiens & convenables, selon la matiere sujette. Font. pag. 19 & 20.

#### Rédaction des Arrêts.

Inquastarum Domini..... tenentur, sub eorum juramentis; post arresti conclusionem, illud infrà sex dies in Camerà causà corrigendi reportare. Quòd si sieri non possit, super hoc congedium à Præsidente recipiet, sedentibusque Dominis Arrestum corrigendum legi, & correctione factà, rescribi, & rursus legi debet. Philippe de Valois, 1344. Font. T. p. 1. p. 15.

Idem 1453, a ajouté ces mots:
Toutefois si nosdits Présidens voyoient qu'aucuns en leur délibéra-

# TIRÉES DES ORDONNANCES, &c.

tions ou opinions réitérassent souvent les choses devant dites, ou non alléguées & contraires au Procès, ou usassent de trop grande superfluité en langages impertinens, ils pourront avertir les dits Conseillers, & saire cesser les dites superfluités & réitérations, &c.

Juges ne doivent point juger sur les connoissances qui peuvent leur être acquises extrajudiciairement.

Injungit Rex omnibus tam magnæ Cameræ quàm Inquæstarum Dominis, in vim sui juramenti, ne de causis in eâdem Curià existentibus, informationem per verba privata, in eorum domibus, nec alibi recipiant à quocumque per litteras vel nuncios, nec aliàs quovis modò, sed solùm in Parlamento, partibus in Curià litigantibus, & eorum jura monstrantibus. Idem ibid.

Prohibons & défendons à tous les Présidens & Conseillers, qu'en jugeant aucun Procès, ils ne disent, ne proposent aucuns saits, soit à louange ou vitupere des Parties, ou de l'une d'icelles, ou de la matiere de quoi l'on traite, ni autres saits que les saits proposés par les Parties au Procès; car les Parties sçavent ou doivent mieux sçavoir leurs saits qu'ils ont à proposer, que ne sont les Juges; & si aucun faisoit le contraire, en disant son opinion ou autrement, ce sembleroit être plus d'affection que de raison. Font. t. 1. pag. 20.

Commissions extraordinaires ne se devoient exécuter par les Conseillers hors du lieu où est le Parlement, pendant la tenue du Parlement. Idem ibid.

Charles VII, 1453, a ordonné la même chose, quelques lettres missives que le Roi écrive aux Présidens ou Conseillers, pour les faire demeurer après la S. Martin, ordonnant le Parlement en commission, déclarant les Enquêtes & exécutions d'Arrêts nulles, &c. Font. tom. 1. pag. 22.

# Distribution du temps au Palais.

La premiere heure, depuis six jusqu'à sept, devoit être employée à expédier les Requêtes & les menus appointemens des Registres, ensemble les difficultés du Registre & des Causes plaidoyées ès jours précédens, & pour ce le Gressier étoit tenu de

Eeee ij

ressouvenir.

\*C. à d. faire ramentevoir \* le Président : sçavoir, chaque jour de plaidoirie des disticultés qui regardent les Causes plaidées; & chaque jour de Conseil, des difficultés qui concernent les procès vus au Conseil. Charles VII, 1446. Font. t. 1. p. 16.

Nota ibi, dommages & intérêts contre les Conseillers.

L'on plaidera depuis sept heures jusqu'à dix, excepté en Carême; que l'on plaidera depuis huit jusqu'à onze. Charles VII, 1453. Font. t. 1. pag. 18.

Distribution des Procès.

Les Présidens de la Grand'Chambre & ceux des Enquêtes, avec deux des plus anciens Conseillers, l'un Clerc & l'autre Lay, feront un rôle des procès prêts à juger, suivant, autant qu'il se pourra, l'ordre des Bailliages, &c., & ensuite seront lesdits procès baillés aux Conseillers, eu egard à la qualité du procès & du Conseiller, pour être expédiés, en gardant le même ordre autant qu'il sera possible, & suivant aussi celui des Conseillers, tellement que chacun desdits Conseillers puisse être Rapporteur en jugeant ; sinon que pour grande & évidente Cause, aucun procès dût raisonnablement être préséré en décision & expédition. Idem ibid.

Le même, en 1453, Font. pag. 19, veut que les Présidens voyent diligemment, tous les deux mois, quels procès ont été expédiés, & quels restoient à expédier, pour roujours donner ordre d'ancienneté au Rapporteur, selon les cas plus piteux & nécessaires, sans faveur ou acception de personnes: les Rapporteurs, en cas de faute ou négligence, blasmés & punis, ainsi que la Cour le jugera à propos.

#### EXTRAITS.

Défenses de rapporter aucuns procès sans en avoir fait l'Extrait. Idem ibid.

L'extrait sera écrit de la main du Rapporteur, ou autres de nosdits Conseillers ou Greffiers, sans communiquer les secrets

TIRÉES DES ORDONNANCES, &c. 589 de notredite Cour aux serviteurs de nosdits Conseillers ou autres hors de notredite Cour. Idem 1453. Font. t. 1. p. 19.

Assemblée des Chambres pour juger les procès.

Ne se doit saire à la réquisition ou sollicitation des Parties; mais seulement du propre mouvement de la Cour, si elle croit qu'aucun procès prêt à juger, pour la grandeur de sa matiere, ou des Parties contendans, ou pour cause évidente, se doit juger par lesdites deux Chambres: (il n'y en avoit alors que deux, la Grand'Chambre & les Enquêtes). Idem ibid. Font. t. 1. p. 17.

Nombre des Conseillers qui devoient servir à la Grand' Chambre, aux Enquêtes, & aux Requêtes du Palais.

Trente à la Grand'Chambre, quinze Clercs & quinze Laïcs, outre les Présidens.

Quarante à la Chambre des Enquêtes, vinqt-quatre Clercs

& feize Laïcs.

Huit aux Requêtes du Palais, cinq Clercs & trois Laïcs, y compris le Président.

Nota. Le nombre des Clercs plus grand alors que celui des Laïcs. Idem ibid.

# Enquêtes.

La Chambre des Enquêtes, divisée en deux parties, en chacune desquelles il devoit y avoir au moins quinze ou seize personnes, pour la plus grande expédition des procès. Charles VII 1453. Font. ibid.

#### Tournelle Criminelle.

La Tournelle Criminelle ne pouvoit autrefois condamner à peine capitale, & lorsqu'il s'agissoit de juger définitivement

un procès, où il échéoit de prononcer telle peine, le Jugement devoit être rendu en la Grand'Chambre.

Mais pendant que l'on voyoit ce procès, un des Présidens devoit s'en aller avec les Conseillers Clercs dans une autre Chambre travailler aux autres procès du Parlement. Idemibid.

Séances de l'après-midi pour le Jugement des procès.

Permis de s'affembler les après-dîner, tant à la Grand'Chambre qu'aux Enquêtes, pour juger les petits procès & les affaires d'instruction, & ce pendant un ou deux ans, ou jusqu'à ce qu'on voie que notredite Cour soit expédiée de la grande multitude des procès étant en icelle. Idem ibid. Font. p. 17 & 18.

# Audiences de l'après-midi.

L'usage qui étoit ancien en 1453, avoit établi les Audiences de relevée des mardis & des vendredis, depuis la Pentecôte jusqu'à la fin du Parlement.

Charles VII, en 1453, ordonne que ces Audiences commenceront aussitot après Pâques, depuis quatre heures jusqu'à six. Idem ibid.

# Nombre des Juges pour rendre Arrêt.

Nulle Cause, grande ou petite, ne sera jugée ni déterminée par Arrêt de notredite Cour, sinon qu'ils soient dix Conseillers assemblés, & un des Présidens de notredite Cour ou des Enquêtes présent.

Défenses de commettre un Conseiller de la Cour pour ouir les Parties, ordonner & juger, ou rapporter pardevant la Cour, si ce n'est que ce sût petite Cause, laquelle puisse être commise pardevant les Maîtres des Requêtes de notre Palais à Paris.

# Appointemens au Conseil.

Nota. Qu'anciennement appointer se prenoit souvent pour juger. C'est ce qui paroît par ces termes de l'Ordonnance de Charles VII. Isla.

Voulons & enjoignons aux Présidens, que diligemment ils

entendent aux Plaidoiries, qui seront faites devant eux, pour incontinent après les dites Plaidoiries, appointer (c'est-à-dire juger) les matieres qui se peuvent appointer, en pleine Chambre, & au regard des appointemens qui seront remis au Conseil, (c'est-à-dire des Jugemens remis au Conseil) notent bien les difficultés d'icelles, & se fassent, si besoin est, avertir par le Gressier, afin qu'au premier jour de Conseil, avant quelque autre expédition d'autre matiere, le Registre des Plaidoiries prochaines soit dépêché & appointé (c'est-à-dire jugé) tant que les Conseillers ont présente & fraîche mémoire des Plaidoiries; & enjoignons & commandons audit Gressier, que le prochain jour du Conseil, après les dites Plaidoiries, il rapporte son Registre des dites Plaidoiries, asin que brieve expédition soit donnée, sans consusion d'autre matiere, comme des est dit. Idem ibid.

# Rapporteurs.

Les Parties ne doivent sçavoir le nom du Rapporteur; si elles le découvrent, le procès sera distribué à un autre. *Idem ibid. Font. p. 19.* 

Registres & anciens Usages.

Enjoignons aux Conseillers..... qu'ils soient curieux de voir & visiter les Arrêts anciens de notredite Cour, & les stiles & observances d'icelles..... & si aucuns étoient de tout point incurieux de ce, que nos Présidens les admonestent & induisent à ce faire, ou si besoin est, nous en advertissent pour y donner provision, telle qu'il appartiendra par raison. Idem ibid.

#### Inventaires de production.

Seront lûs entiérement, & par autre que le Rapporteur. Id. ibid. Font. p. 20.

Rapport des Procès.

Deux procès de longue récitation ne doivent être mis l'un

sur l'autre; mais il saut attendre, pour commencer le second, que le premier soit expédié. Idem ibid. Font. p. 21.

#### Remontrances.

Si par importunité des Requérans, inadvertance ou autrement, nous écrivions ci-après aucunes lettres à notredite Cour, & qu'il lui sembla, en la matiere dont cesdites lettres seroit fait mention, y eût quelque difficulté raisonnable, ils nous en avertissent, ou fassent avertir, asin d'y donner ou faire donner telle provision qu'au cas appartiendra. Idem ibid.

# Offices.

Tous Offices Royaux de Judicatures, font incompatibles avec ceux des Seigneurs. Blois, 212.213.

Des assemblées des Cours de Parlement, dites Mercuriales.

# Temps de les tenir.

Autrefois, suivant les Ordonnances de Charles VIII, de Louis XII & de François I, tous les quinze jours, ou du moins une fois le mois, le mercredi après dîner.

Par les dernieres Ordonnances, elles doivent être tenues seulement de six mois en six mois, à Pâques & à la S. Martin; & au Parlement de Bretagne, le premier mercredi après l'ouverture de chaque semestre. Ordonnance de 1539. 130. de Moulins, 1566 de Blois, 1579. 144.

# Ceux qui doivent y affister.

Lorsqu'elles étoient plus fréquentes, elles étoient moins nombreuses, pour ne pas détourner trop souvent les Conseillers de leur service ordinaire.

Elles devoient alors être composées des Présidens au Parlement, TIRÉES DES ORDONNANCES, &c. 593 ment, des Présidens des Enquêtes, & de deux Conseillers de chaque Chambre au moins.

Qui les doit promouvoir, & faire exécuter les délibérations qu'on y prend.

Enjoignons à nos Avocats & Procureurs Généraux, sur peine de privation de leurs charges, de promouvoir lesdites Mercuriales & en poursuivre le jugement, & de nous avertir promptement de leur retardation, ou empêchement d'icelles, faire aussi les diligences, que les dites Mercuriales nous soient & à notre Chancelier incontinent envoyées, Blois, 144.

# Matieres qui doivent être traitées.

L'exécution des Ordonnances.

Si les Conseillers sont irrévérens ou désobéissans à Nous, à ladite Cour, ou aux Présidens d'icelle.

S'ils sont négligens ou nonchalans de venir en ladite Cour aux jours & heures qu'il est requis, & y faire la résidence due & ordonnée.

S'ils font leur devoir de rapporter & extraire les procès, & matieres dont ils font chargés.

En général, s'ils ne font point choses répréhensibles, ou dérogeantes à nosdites Ordonnances, & à l'honneur & gravité de notredite Cour & des Présidens d'icelle.

# Fruit, effet ou exécution des Mercuriales.

1°. Remontrances à ceux qui se trouvent coupables des fautes & irrévérences & négligences susdites.

2°. En avertir le Roi, & pour cela en faire registre à part, afin que le Roi puisse mander un ou plusieurs des Présidens, & y pourvoir ainsi qu'il appartiendra.

3°. Punir sévérement les contrevenans, par suspension ou privation d'office, ou autre peine, suivant l'exigence des cas,

Tome V. Ffff

594

4°. Faire des réglemens pour la discipline de la Compagnie, lesquels doivent être envoyés au Roi & au Chancelier.

Regle générale & commune à toutes ces peines.

Y vacquer promptement, & toutes affaires cessantes, sans intermission, ni discontinuation, tant ès jours d'audience,

qu'autres.

Défenses à nosdites Cours de vacquer à l'expédition d'autres affaires, que les dites Mercuriales n'ayent été jugées, déclarant les jugemens qui auront été auparavant donnés, nuls & de nulle valeur & effet.

Dans quelles Compagnies les Mercuriales doivent être tenues.

Dans toutes, soit inférieures, soit supérieures, même dans le Grand'Conseil & dans la Chambre des Comptes, à l'ouverture de chaque semestre. Blois, 144.

Des Audiences publiques, expéditions des appellations verbales, & rolles d'icelles.

#### Heures des Plaidoiries.

#### Matinées.

Depuis sept jusqu'à dix, excepté en Carême, où les Plaidoiries doivent durer depuis huit jusqu'à onze. Charles VII, 1453. Font. t. 2. p. 28.

# Après - midi.

Les Audiences d'après-midi des mardis & vendredis, d'abord établies depuis la Pentecôte jusqu'à la fin du Parlement, Charles VII, 1446. Font. p. 18.

Le même Roi voulut en 1453. (ibid.) qu'elles commen-

gassent des le lendemain de Pâques.

Depuis, elles ont été établies depuis le mois de Décembre jusqu'au dernier jour de Mai.

Ordre de l'expédition des affaires d'Audience.

Toutes Causes doivent être expédiées, ou par Rolle ou par Placet.

Rolles ordinaires, de quoi composés.

Doivent être composés des appellations verbales interjettées des Jugemens rendus dans tous les Bailliages & Sénéchaussées du Ressort.

Par qui la confection devoit en être faite?

Par le Greffier des Présentations.

Comment & dans quel ordre?

- 1°. Celle où le Procureur du Roi est seule partie.
- 2°. Toutes les autres à mesure qu'elles sont présentées au Grefsier, sans présérer par faveur ou gratification l'une à l'autre. Car nos Cours sont pour faire droit aussi-tôt aux pauvres comme aux riches; aussi a le pauvre mieux besoin de briesve expédition que le riche; & voulons que par l'Huissier soient les dites Causes appellées, selon ledit ordre, sans quelque faveur ou fraude, sur peine de privation de son Office.

Cet ordre sera observé, à la charge néanmoins que le Greffier ne pourra mettre sur aucun seuillet, que deux ou trois Causes de chacun Procureur, lesquelles encore ne seront mises l'une suivant l'autre, mais distinctes & séparées l'une de l'autre. Tiré des Ordonnances de Charles VII, 1433. Franç. I, 1535. Henri III, 1586.

Si ces Rolles peuvent être interrompus.

Enjoignons à nos Présidens de les expédier, sans les inter-Ffsf ij rompre par Plaidoiries extraordinaires, si ce n'est pour grande & urgente Cause.

Et néanmoins les appellations interjettées des exécutions des Arrêts, seront premierement expédiées & jugées, nonobstant l'ordre du rolle.

Qui sont ceux qui doivent assister à la Plaidoirie des Causes sur les Rolles ordinaires?

Les Lieutenans des Baillifs & Sénéchaux, & les Procureurs du Roi, se doivent trouver ès jours ordinaires que les Causes de leurs Bailliages & Sénéchaussées se plaident.

Et c'est une des raisons pour lesquelles il est expressément enjoint, par toutes les anciennes Ordonnances, de juger promptement les Causes des Rolles ordinaires.

Ce que deviennent les Causes qui n'ont pû être expédiées sur les Rolles ordinaires.

Le premier Huissier autresois étoit tenu de rayer les Causes qui avoient été expédiées, & de faire signer par le Président le lieu où l'on étoit demeuré.

Après quoi les rolles devoient être remis entre les mains du Greffier des Présentations, pour au Parlement suivant reprendre les vieux Rolles au lieu où ils avoient été laissés.

Aujourd'hui ce qui reste sur le rolle, demeure appointé de plein droit, excepté certaines natures d'affaires, &c.

#### Rolles extraordinaires.

Pour l'expédition des Causes privilégiées, & des Parties présentes, & autres que les Présidens aviseront, seront saits rolles extraordinaires, dont on plaidera les matinées du Jeudi & ès après-dîner des Mardis & Vendredis.

#### Placets.

Voulons toutes les Causes des appellations verbales être appellées à tour de rolle, & expédiées selon l'ordre d'icelui, sinon que pour l'expédition des pauvres & misérables personnes, ou choses urgentes & très-nécessaires, ou autres considérations pour le bien de la Justice, soit nécessité de bailler audience sans garder l'ordre desdits rolles, dont nous chargeons l'honneur & conscience desdits Présidens.

Il résulte de tout ce qui vient d'être remarqué,

Que les Causes que nos Ordonnances réputent privilégiées, sont :

Celles où le Roi est Partie;

Celles où il s'agit d'appellations interjettées des exécutions d'Arrêts;

Celles des parties présentes;

Celles des pauvres & misérables personnes;

Celles où il s'agit de choses très-urgentes & très-nécessaires.

Ce que l'on doit faire des Causes qui ne peuvent être jugées à l'Audience.

Ou les appointer au Conseil, ou ordonner qu'il en sera délibéré sur le registre, ou que les piéces seront mises par-devers la Cour.

Il faut pour cela, ou plutôt il falloit, suivant les Ordondonnances de Charles VII, 1453; François I, 1535; Moulins & Blois, que le tiers des Conseillers assistans estimat lesdites Causes sujettes à en délibérer plus amplement.

Moulins, art. 60, dit: Aucuns de nos Conseillers assistans.

L'appointement au Conseil ne différoit pas alors du délibéré sur le Registre.

Appointer vouloit dire juger, & appointement au Conseil

ne signifioir autre chose, si ce n'est, Jugement remis à la délibération du Conseil.

C'est ce qui paroît par la disposition suivante:

Et où par nosdites Cours sera ordonné qu'on en délibérera au Conseil, ou bien, selon les propres termes de l'Ordonnance de Charles VII, au regard des appointemens remis au Conseil, enjoignons aux dits Présidens qu'ils notent & remarquent bien les points & dissicultés desdites Causes, &, si besoin est, s'en fassent avertir par le Gressier, asin que le premier jour de Conseil ensuivant, avant toute expédition d'autre matière, il en soit déliberé pendant que nosdits Présidens & Conseillers auront récente mémoire desdites plaidoiries, le regissre desquelles sera pour cet esse représenté par ledit Gressier audit jour de Conseil.

Les Arrêts qui interviendront esdites Causes, seront prononcés à la prochaine audience, si la Cour voit que faire se

doive pour l'exemple.

Et en procédant au Jugement, seront les Avocats & Procureurs; par la faute desquels la Cause n'aura pu sur le champ être vuidée, condamnés en telles amendes qu'il sera advisé par nosdites Cours.

# Discipline des Audiences.

Tous Présidens, Conseillers-Clercs ou Laïcs, excepté ceux qui servent à la Tournelle, doivent s'y trouver en si bon nombre, que l'honneur de la Cour y soit gardé. Tit. 8. num. 7.

Sera procédé à rigoureuse punition des Avocats qui se trouveront avoir allégué en plaidant, aucuns faits saux & calomnieux, ou dénié la vérité du contenu ès piéces à eux communiquées, & par ce moyen empêché ou retardé la prompte expédition des Causes.

Des Procès par écrit, et Conclusion d'iceux.

Griefs.

Les griefs sont dits griefs hors le Procès, parce qu'ils ne

199

doivent contenir aucuns griefs qui foient dans le Procès, & en cas que les Avocats eussent contrevenu à cette Loi, ils devoient être mandés & blâmés pour la premiere fois; & s'ils sont récidifs ou coutumiers, condamnés en l'amende, à la discrétion de la Cour.

Les griefs doivent être fignés par les Avocats, & les Gref- Avocats. fiers ne doivent les recevoir sans cela.

#### Productions nouvelles.

Autrefois il falloit des Lettres de Chancellerie pour produire Ordonnance de nouveau, comme pour articuler faits nouveaux.

de Louis XII. 1512, art. 30.

Depuis, il a été permis de le faire sans lettres, suivant la Font t. 1. pagi réserve qu'on avoit accoutumé de faire par la conclusion des 566. Procès, à la charge de bailler par Parties adverses contredits cux dépens du produisant.

On ne pouvoit aussi faire qu'une production nouvelle dans tout un Procès.

Et il falloit qu'elle fût faite avant que le Procès fût mis fur le Bureau, autrement elle ne pouvoit être reçue, si ce n'est que pour bonne & juste cause, à ce mouvant la Cour, elle avisat de la recevoir.

Ordre de l'expédition des procès ; doivent être jugés à tour de rolle. Franç. I. 1539. art. 122.

Nous voulons que les Présidens & Conseillers ès Chambres des Enquêtes de nos Cours Souveraines, jugent les procès par écrit, dont le jugement est poursuivi, selon l'ordre du tems de leur réception, dont il sera fait rolle, qui sera publié & attaché au Gresse, de trois mois en trois mois, auquel feront rayés par le Greffier ceux qui feront jugés incontinent après jugement conclu & arrêté.

Charles IX (à Orleans 1560. 42.) ordonne la même chose, & veut que les rolles soient faits par les Présidens des Chambres, appellés avec eux quatre Conseillers d'icelles.

Charles VII, 1453, (Font. pag. 19.) veut que les Présidens voyent diligemment, tous les deux mois, quels procès ont été expédiés, & quels restent à expédier, pour toujours donner ordre d'ancienneté au Rapporteur, selon les cas plus piteux ou plus nécessaires, sans faveur ou acception de personnes.

Les Rapporteurs, en cas de faute ou de négligence, blâmés ou punis, ainsi que la Cour le jugera à propos.

Peine des Juges d'appel, qui se devoit prononcer en jugeant le procès.

Louis XII, 1499. art. 59. (Font. T. 1. L. 3. pag. 363.) veut que si en jugeant le procès, l'on trouvoit, par la visitation d'icelui, que les Juges ressortissans moyen au Parlement, eussent erré manisestement en fait ou en droit, en ce cas ils soient mulctés & punis en amendes arbitraires, à la discrétion des Cours.

# Peines contre les Seigneurs.

Autrefois, dit l'Ordonnance de Charles IX, en 1564. art, 17, les Hauts-Justiciers ressortissans nuement aux Parlemens, devoient être condamnés, suivant l'ancienne Ordonnance, en 60 livres parisis pour le mal-jugé de leurs Juges.

# DE LA DISTRIBUTION DES PROCÈS.

# Qui doit faire la distribution?

L'Ordonnance de Charles VII, 1446. art. 12. (Font. T. 2. pag. 16.) porte que la distribution sera faite par les Présidens de chaque Chambre, avec deux des plus anciens Conseillers d'icelle.

Que pour la faire, ils feront d'abord un rolle des procès prêts à juger, en gardant le plus que l'on pourra l'ordre des Bailliages, Prévôtés & Sénéchaussées.

Qu'ensuite les procès seront par eux baillés & distribués aux Conseillers,

Conseillers, eu égard à la qualité du procès & du Conseiller.

Défenses aux Conseillers de remettre entre les mains de leurs confreres les procès qui leur sont distribués, ains les remettent au Greffe pour être redistribués.

Peine. Pour la premiere fois, suspension pour trois mois; pour la seconde, privation desdits Offices.

L'Ordonnance de Charles VIII, de 1493. art. 12. (Font. T. 1. pag. 371.) porte, que la distribution sera faite par les Présidens de chaque Chambre.

# Quand doit être faite la distribution.

A l'égard des procès par écrit, lorsqu'ils sont conclus &

reçus pour juger.

A l'égard des appointemens ou instances, lorsque les productions ont été mises au Gresse. Charles VIII, 1493. art. 121. (Font. ibid.) Cod. Henri. 1.6.

# A qui doit être faite la distribution.

Ne point distribuer les procès à ceux qui auront pourchassé & prié pour les avoir;

Ni à ceux que les Parties affectent, ou qui auront grande connoissance avec elles, ou à ceux qui seront suspects, & pour cela prennent garde aux pays dont seront les procès.

Ayent regard principalement à la qualité des matieres, & mérite des Conseillers.

Faire ensorte, autant qu'il se peut, que chaque Conseiller ait un procès, afin qu'il puisse être, suivant l'esprit & la disposition des anciennes Ordonnances, & Rapporteur & jugeant.

En cas qu'il y ait plus de procès en la Grand'Chambre, qu'elle ne peut en expédier à cause des Audiences, & autres grands empêchemens, esquels elle est occupée pour notre service, seront renvoyés ès Chambres des Enquêres, selon qu'il sera advisé par nos Présidens & Conseillers d'icelle Grand-

Tome V. Gggg

Chambre, dont nous chargeons leur honneur & consciences Blois 141.

Du rapport des Procès, recueil & conclusion des opinions.

Ce qui précéde le rapport.

Extraits. Nécessité de faire extrait.

Nul procès ne sera rapporté sans en avoir fait l'extrait; quelque petit qu'il soit.

# De quel main il doit être.

L'extrait sera écrit de la main du Rapporteur, ou d'un autre Conseiller, ou du Grefser, sans communiquer les secrets des procès aux Clercs des Conseillers ou autres.

# Ce qu'il doit contenir.

Seront tenus lesdits Conseillers mettre en leurs extraits la substance des principaux faits des Enquêtes, sans les mettre par relation au procès, asin que s'il est question, en opinant, de retourner aux dits faits, il suffise de recourir à l'extrait vérissé, sans retourner à toute l'Enquête.

# Le rapport consiste dans trois choses.

Le récit du fait & des moyens; ce qui regarde la fonction du Rapporteur, dont le devoir est tant pour le bien de la Justice que pour leur honneur, d'être soigneux de toucher & ouvrir les points & difficultés de leur procès, sans rien omettre à leur pouvoir, & sans superfluité ou redite.

La lecture de l'inventaire, qui doit être faite en entier, &

par un autre que le Rapporteur.

La lecture des piéces & productions, & pour laquelle aucuns des Conseillers assisteront le Rapporteur.

# Devoir des Conseillers pendant le rapport.

Tous seront attentifs au rapport; désenses de s'occuper pendant qu'il se sait, à la lecture des requêtes, piéces, registres, écriture de lettres, dictum ou autres actes qui puissent les distraire.

# Devoir du Président pendant le rapport.

Enjoignons à nos Présidens, que quand nosdits Conseillers rapporteront & opineront, ils les oyent benignement, patiemment, & sans interruption aucune.

# Opinions.

Devoirs communs à tous ceux qui opinent. Philippe de Valois, 1344. Font. Tom. 1. pag. 15. Opinantes in Consilio tangere vel repetere motivum in eorum præsentiå prætactum, neque Legem, Canonem, aut Decretum, nisi petitum suerit à Presidente, vel in purà juris materià suerit, allegare debent.

Tout cela se réduit à ne point user de répétitions ni de citations superflues.

Si par les Présidens, Rapporteur ou autre, il est apperçu qu'aucun des opinans erre en fait, il poura l'en avertir.

Ne proposer aucuns faits, soit à louange ou vitupere des parties, ou de l'une d'icelles, ou de la matiere de quoi l'on traite.

Ne dire que les faits proposés par les parties au procès. Car les parties sçavent ou doivent mieux sçavoir les faits qu'ils ont à proposer, que ne font les Juges: & si aucun faisoit le contraire, en disant son opinion ou autrement, sembleroit être plus d'affection que de raison.

#### Philippe de Valois, 1344. (Font. tom. 1. pag. 15.)

Injungit Rex omnibus tam magnæ Cameræ quam Inquæstarum Dominis, in vim sui juramenti, ne de causis in eâdem Curid existentibus, informationem per verba privata, in eorum domibus, nec alibi recipiant à quocumque per litteras vel nuncios, aut aliàs quovis modò, sed solum in Parlamento, partibus in Curid litigantibus, & corum jura monstrantibus.

Gggg ij

# Devoirs propres & particuliers aux Présidens.

Faire cesser les répétitions & les superfluités de langage im<sup>2</sup>, pertinent, lesquelles sont contre l'honneur des délibérans & de la Cour, & donnant retardation & empêchement à l'expédition des matieres.

Enjoignons à nos Présidens, que quand nosdits Conseillers rapporteront & opineront, ils les oyent bénigement, patiemment, & sans interruption aucune.

Ne dire aucune chose, par quoi leur opinion puisse être appercue, jusqu'à ce que tous les Conseillers présens au jugement ayent leur opinion.

Demander les opinions dans l'ordre qu'ils estimeront plus convenable au bien de la Justice.

C'est ce que l'on peut recueillir de ces termes de l'Ordonnance de Charles VII, 1453. (Font. pag. 19. & 20.)

Et s'il semble après le rapport, que la matiere ait besoin d'ouverture plus grande, soient par les Présidens demandées les opinions à ceux que l'on verra être plus expédiens & convenables selon la matiere sujette.

# Conclusions des opinions ou formation du Jugement.

Les jugemens ne sont censés conclus & arrêtés, que lorsqu'ils passeront de deux voix au moins, autrement il y aura partage.

François I, par l'Ordonnance de 1539, art. 125, 126, voulut bannir absolument les partages des Cours Souveraines.

Et à cette fin, il ordonna que quand il passeroit d'une seule voix, le Jugement & Arrêt seroit conclu & arrêté.

Mais Henri II abrogea cette Ordonnance, & rétablit l'ancien usage, par une Déclaration de 1549. Font. pag. 574. tom. z.

Autrefois en cas de partage, suivant l'Ordonnance de Charles VII, 1453, article 177. (Font. 10m. 1. pag. 573.)

on devoit envoyer le Rapporteur, & deux des Conseillers des opinions différentes aux autres Chambres du Parlement, pour rapporter leur conclusion & opinion, suivant lesquelles le partage étoit vuide.

Par l'Ordonnance de Blois, article 126, on ne doit plus envoyer que le Rapporteur & le Compartiteur, & on ne l'envoye que dans une des Chambres, laquelle seule vuide

le partage.

Et à cette sin, enjoignons aux Présidens des Chambres, chacun en leur regard, de donner promptement audience au Rapporteur & au Compartiteur, sans aucune remise, asin que le même jour qu'ils se seront présentés, le Procès soit mis sur le Bureau, pour être départi & jugé incontinent.

Ces termes de l'Ordonnance de Blois marquent, qu'il n'y a plus qu'une seule Chambre qui vuide le partage.

La Chambre où le partage est porté, ne peut prendre qu'un des deux avis qui forment le partage.

Jugé par un ancien Arrêt de 1508, qui tient lieu de réglement en cette matiere, quia semel decissum, non debet amplius decidi. Or, l'Arrêt de partage est un véritable Jugement, qui décide qu'il n'y a qu'une des deux opinions qui doive être suivie. Font. ubi suprà.

Quid, si le partage arrive dans l'Assemblée des Chambres?

Charondas, sur le nomb. 13, dit, que la forme commune de procéder, est de se pourvoir en autre Parlement; mais qu'il approuve davantage l'expédient qu'il a lû ès Mémoires de M. Chartelier, qui est d'assembler toutes les Chambres pour vuider le partage.

Cela ne s'entend pas trop bien, si ce n'est qu'il veuille dire qu'il faut appeller tous les Conseillers généralement, tant ceux qui ont été présens à la premiere délibération, que ceux qui n'y

ont pas assisté.

Il ne peut jamais y avoir trois opinions lors du jugement, mais il faut que la moindre revienne à l'une des grandes.

Louis XII, 1510, art. 32. François I. à Ys-sur-Thille en 1535; art. 87.

# DES ASSEMBLÉES A NEURES EXTRAORDINAIRES, ET PAR COMMISSAIRES.

Ancienneté de la forme de juger par Commissaires.

Il en est fait mention dans l'Ordonnance de Charles VIII de 1493, art. 11. (Font. tom. 1. pag. 572.) comme d'une chose déja usitée.

Désendons de juger aucuns Procès par Commissaires, si ce n'est qu'ils soyent tels qu'ils doivent être expédiés, &c.

Les Commissaires jugeoient alors, comme il paroît par ces termes, & par ceux qui suivent dans le même article; & ne nommera le Rapporteur, les Commissaires qui seront à juger tel Procès, mais les nommera le Président, &c.

A qui appartient le choix des Commissaires, & quels ils doivent être.

Autrefois le Président avoit droit de les nommer. Ordon. de Charles VIII. ibid.

Depuis, il a été établi que l'on fuivroit l'ordre du tableau & l'antiquité de la réception.

Le Code Henri établit cette régle, comme étant un article d'Ordonnance, mais je n'ai pu encore la trouver dans toutes celles que cite l'Auteur de cette compilation.

Peut-être a t-il ajouté cet article, sur le seul sondement de l'usage qui étoit déja certain de son temps.

Distinction des grands & des petits Commissaires.

On ne la trouve point dans l'Ordonnance de Charles VIII.

Elle est clairement marquée dans l'Ordonnance de 1563,

TIRÉES DES ORDONNANCES, &c. 607 & dans celle de Moulins, si l'on joint l'article 30 de l'une, avec l'article 68 de l'autre.

Dans le premier, il s'agit des petits Commissaires, & dans le second, des grands.

La fonction des petits Commissaires est expliquée par ces termes de l'Ordonnance de 1563, saite en Roussillon.

Permettons néanmoins à nos Cours Souveraines & non autres, de commettre aucuns d'entreux, jusqu'au nombre de plus de quatre, avec le Président, pour, aux jours & heures extraordinaires & aux dépens des parties, faire les calculs, arrêter les dates des titres, & autres points & articles de fait seulement, ès procès, &c. Lesquels Présidens & Conseillers Députés, en seront rapport à nosdites Cours..... pour leur rapport oui, être procédé aux heures ordinaires au jugement desdites instances, ainsi que de raison. Font. tom. 1. pag. 573.

Il paroît que cette Ordonnance avoit abrogé absolument l'usage des

grands Commissaires, & avoit tout réduit aux petits.

L'article 30 commence par ces termes: Voulons & ordonnons que tous Procès soient doressnavant jugés à l'ordinaire, tant dans nos Cours, &c.... Leur défendons d'en juger aucun extraordinairement par Commissaires..... Permettons néanmoins, &c.

La fonction des grands Commissaires est marquée par ces termes de l'art. 68. de l'Ordonnance de Moulins, où après avoir marqué la nature des Procès qui seront jugés de grands Commissaires, le Roi ajoute:

Lesquelles instances seulement, avons permis & permettons d'être jugées par Commissaires, au nombre de dix, &c.

Ainsi ce qui distingue les uns d'avec les autres, est que les premiers ne sont commis que pour l'examen, la visite, & le rapport du Procès, au lieu que les derniers sont établis pour juger.

Nombre des Commissaires.

A l'égard des petits, quatre au plus, outre le Président,

A l'égard des grands, dix au Parlement de Paris, & sept pour les autres, parce qu'on y juge à sept, y compris les Présidens ou autre moindre nombre, & tel que celui auquel ils ont accoutumé de juger. Moulins, art. 68.

L'Ordonnance de Blois, art. 163, permet néanmoins aux Cours où l'on a accoutumé de juger à dix, de s'assembler jusqu'au nombre de douze, y compris les Présidens, si les parties le demandent, & selon que l'importance & longue visitation des procès le requerra, dont nous chargeons l'honneur & conscience desdits Présidens & Conseillers.

L'article 16 de la premiere Déclaration faite sur l'Ordonnance de Moulins, porte que les deux Présidens de la Chambre où le Procès sera jugé, seront du nombre des grands Commissaires, pourvu que le nombre de dix ne soit augmenté pour cela.

Quelles sont les matieres qui doivent être vûes ou jugées par Commissaires.

A l'égard de celles qui doivent être simplement vûes par les petits Commissaires.

L'Ordonnance de Roussillon, art. 30, les désigne en ces termes:

Faire les calculs, arrêter les dates des titres, & autres points & articles de fait seulement, ès Procès & matieres de liquidation de fruits, dépens, dommages & intérêts, comptes & criées, & non autres.

Les matieres qui peuvent être jugées de grands Commissaires, sont les mêmes.

Par l'Ordonnance de Charles VIII, matiere de fruits, criées, intérêts.

Par celle de Moulins, dommages & intérêts, criées, reddition de comptes, liquidation de fruits, taxe de dépens excédant trois articles. Le tout avec cette restriction portée par l'article 68 de Moulins.

# TIRÉES DES ORDONNANCES, &c. 609

Et néanmoins où il seroit question de peu de chose au cas sussitie, voulons lesdits Procès être jugés à l'ordinaire.

A qui il appartient de décider si un Procès sera vû de petits Commissaires.

L'Ordonnance de Charles VIII, porte qu'aucun Procès ne fera jugé de Commissaires, que le cas n'ait été mis, par le Rapporteur, en pleine Cour, & par icelle ainsi délibéré de faire.

Cela s'observe aux Enquêtes pour le petit Commissaire, non pour le grand; mais il dépend du Rapporteur de le faire observer.

Salaire des Commissaires. (Ordon. de Roussillon, art. 30.)

Ne prendront les Présidens des Enquêtes de nos Parlemens plus grand salaire que les Conseillers, suivant la forme ancienne, & ce nonobstant quelconques lettres de permission au contraire, les juelles avons révoquées.

Cet article ne s'observe point, les Présidens ont le double.

Heure de travailler des Commissaires.

Défenses d'y vacquer

Les jours de Dimanches & Fêtes de l'Eglise,

Ni aux heures de dix à onze, ou de cinq à six, & autres heures extraordinaires. Moulins, art. 69.

Très-sagement ordonné, & très-peu observé.

Lieu où l'on doit travailler de Commissaires.

Défenses de travailler dans les Maisons particulieres des Présidens ou Conseillers.

Si l'on peut faire double Bureau de Commissaires.

La même Ordonnance le défend. Tome V.

Hhhh

Et aussi de ne saire double Bureau de Commissaires en une

après-dinée.

Observé aux Enquêtes, non à la Grand'Chambre, où il y a toujours double Bureau des grands Commissaires, & forment deux de petits.

DU JUGEMENT DES PROCES PAR ÉCRIT, ET AUTRES.

Nombre des Juges nécessaires pour faire Arrêt.

Dix au Parlement de Paris.

Chaque Chambre est seule juge des Procès qui y sont distribués, sans que l'on puisse, sur la réquisition des parties, ou en vertu de Lettres du Roi, appeller d'autres Conseillers pour juger.

Mais la Cour peut de son propre mouvement, pour la grandeur de la matiere, ou des Parties contendantes, ou

pour autre juste & raisonnable cause,

Ou appeller quelque nombre des Conseillers des autres-

Chambres,

Ou envoyer le Rapporteur & un des Conseillers d'opinion différente, dans les autres Chambres, pour leur proposer & communiquer les difficultés, lesquels doivent en ce casêtre bénignement ouis, & à l'instant & sans remise, dépéchés, asin qu'ils rapportent les conclusion & opinion des autres Chambres.

Ordre de l'expédition des Procès. Ut suprà, titre des Procèspar écrit.

Ajouter que les rôles des Procès par écrit doivent être remis entre les mains de l'Huissier des Chambres des Enquêtes, à ce que par les mains d'icelui, les Parties puissent en avoir communication.

# Formule des dispositifs.

La formule de mettre l'appellation au néant, convient pro-

prement lorsque la Sentence étoit mauvaise dans le temps qu'elle a été rendue, ensorte que si l'on n'avoit point produit de nouvelles piéces, il eût fallu l'infirmer; mais parce que l'intimé a produit de meilleurs titres en cause d'appel, on confirme indirectement la Sentence par les nouvelles raisons qui sont survenues en mettant l'appellation au néant, pour éviter l'embarras dans lequel on tomberoit, s'il falloit prononcer an benè, vel malè.

On exceptoit autrefois de cette régle les Sentences rendues par forclusion, à l'égard desquelles on prononçoit toujours par an benè, vel malè, & ce en haine de la contumace, & afin que l'Appellant qui gagnoit son procès en cause d'appel, payât toujours les dépens de la cause principale.

A qui appartient l'exécution des jugemens, & la connoissance des suites qu'elle peut avoir.

La Cour ne peut retenir l'exécution de ses Arrêts & Jugemens, finon pour ce qui concerne l'interprétation d'iceux.

Mais leur enjoignons, s'il a été dit bien jugé, renvoyer la

connoissance aux Juges d'appel.

Si la Sentence est infirmée, à celui qui tient le Siège immédiatement après le Juge qui a rendu la Sentence.

Cette disposition n'est pas praticable, car c'est tout le Siège qui est cenfé avoir rendu la Sentence.

Aussi cela ne s'observe point, & en ce cas, ou la Cour retient, ou elle renvoye dans un autre Siége.

Fors & cas esquels par les Ordonnances il leur est permis d'user de rétention. Blois, 179.

Punition des Juges inférieurs qui auront erré manifestement en fait ou en droit. Suprà, titre des procès par écrit.

Régles à observer dans la rédaction des Arrêts.

1°. Ils doivent être conçus si clairement qu'il n'y ait & n'y Hhhhij

puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude, ni lieu à en

demander l'interprétation. 1539, 110.

2°. Les Arrêts seront écrits de la main du Rapporteur, ou d'un de ses Compagnons, (1535, art. 76.) & le nom des Présidens & Conseillers qui auront assisté au jugement, écrit à côté du dictum, de la main du Rapporteur, ou du Gressier. Moulins, art. 66.

3°. Les Rapporteurs tenus d'apporter les Arrêts donnés à leur rapport, aux Présidens, dans six jours après que les jugemens auront été conclus & arrêtés, si le Président ne leur donne un plus long terme. Peine; privation des épices du procès, & de leurs gages pour chaque jour de retardement. Ibid. 1535, art. 76, après Philippe de Valois & Louis XII.

4°. Suivant la même Ordonnance de Philippe de Valoisen 1344. ( Font. t. 1. p. 15.) les Arrêts devoient être cor-

rigés & relus en pleine Chambre.

5°. L'Arrêt ne peut être reçu ni prononcé sans être signédu Rapporteur & du Président, ou du Conseiller qui auraprésidé, & dont sera sait registre. (Moulins 65.)

#### ÉPICES.

## Dans quels cas ne doivent avoir lieu.

1°. Pour tous les Arrêts sur Requête présentée par une des parties seulement, tans en matiere civile que criminelle. Roussillon, 33.

Excepté lorsqu'il y aura vacation du Rapporteur, pour avoir vû les informations & procédures, & que le rapport en aura été fait, dont nous chargeons leur honneur & conscience. Blois, 131.

2°. Dans tous les procès où il n'y a que les Procureurs

Généraux ou leurs Substituts parties.

Excepté néanmoins pour le regard des gros procès domaziaux, pour lesquels leur sera pourvu particulierement. Blois

## Qui doit les taxer.

Les Présidens seuls dans les Cours Souveraines, sans les faire passer par l'opinion de la Compagnie, ni en demander d'avis d'autres que de ceux qui y ont intérêt.

#### Comment on les doit taxer.

Sur les frais des Rapporteurs qu'ils auront faits eux-mêmes. Enjoignons à nosdits Présidens d'user de telle modérasion en la taxe desdites Epices, que par ce moyen ils pourvoyent à la plainte que l'on fait de l'augmentation d'icelles, dont nous chargeons leur honneur & conscience. Blois, 127.

A qui elles appartiennent, & comment se partagent.

Es Grand'Chambres, aux Rapporteurs seuls, suivant l'usage du Parlement de Paris.

Es Enquêtes, la moitié pour le moins au Rapporteur. Henri IV, Edit de 1597, qui n'a été enregistré qu'au Parlement de Rennes.

#### De la Chambre Criminelle, dite la Tournelle.

Ceux qui servent à la Tournelle, vacqueront diligemment à l'expédition des Prisonniers & jugement des procès criminels, sans se distraire à autres affaires de nos Cours, en expédiant premiérement les prisonniers ensermés, & ayant égard aux cas qui, pour le bien de justice, requerront expédition prompte.

Le tour de rôle a lieu à la Tournelle comme à la Grand'-Chambre.

Autrefois, s'il étoit question de Cléricature, il falloit appeller à la Tournelle quelques-uns des Conseillers Clercs, hodie secus. Partage de Jurisdiction entre la Grand'Chambre & la Tournelle.

La Grand'Chambre connoît des personnes qu'on peut appeller privilégiées, sçavoir, Gens d'Eglise, Nobles, Officiers. Ordonnance de Moulins, art. 38.

Mais avec cette distinction que, ou il s'agit de procès instruits en premiere instance au Parlement, & alors l'instruction se fair en la Grand'Chambre, si ce n'est qu'elle juge a propos de la renvoyer à la Tournelle:

Ou il s'agit de procès instruits en premiere instance de-

vant les Juges subalternes, & en ce cas,

L'appel des Sentences d'instruction sera porté à la Tournelle.

L'appel des jugemens définitifs à la Grand'Chambre. Deux

régles communes à l'un & à l'autre cas.

La premiere, que le droit d'être jugé en la Grand'Chambre, 'est un privilége qui doit être allégué, & qu'ainsi il faut que les accusés demandent la Grand'Chambre, sans quoi la Tournelle est compétente.

Il y a une Déclaration de qui permet aux Procureux Généraux de demander la Grand'Chambre.

La feconde, que quoique le procès soit jugé en la Grand'-Chambre, les Présidens & les Conseillers de Grand'Chambre qui sont de service à la Tournelle, doivent assister au jugement.

#### SÉANCES AUX PRISONS.

#### Temps.

Quatre fois l'année, avant les fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte, & Toussaints.

#### Dans quel lieu.

Dans toutes les prisons, mais avec cette différence, que l'on va en Corps aux Prisons de la Conciergerie, & au Châtelet.

Au lieu qu'on ne doit envoyer que deux Conseillers en chacune des autres Prisons, qui vont aussi dans celles du Palais & du Châtelet.

## Ce que l'on y doit faire.

En général ouir les plaintes & requêtes des prisonniers.

Le devoir particulier des Conseillers qui vont faire la visite avant la séance, est de faire venir devant eux tous les prisonniers étant èsdits lieux, les interroger du temps & des causes pourquoi ils sont prisonniers, & autres choses que lesdits Conseillers verront être à faire, & mettront par écrit la réponse faite par iceux, pour en faire rapport à notredite Cour, le jour qu'elle se transportera esdites prisons. Henri II, à Fontainebleau en Mars 1549, art. 4. Henri III, 1586.

Les Conseillers des Enquêtes doivent remettre au Greffe tous les procès criminels dont ils auront été chargés, dans trois jours au plûtard, après la fin de leur service, à peine de privation de leurs gages de chaque jour de retardement.

Ét quant aux Conseillers de la Grand'Chambre, les Présidens leur pourront laisser tels desdits procès qu'ils aviseront..... comme nous en chargeons leur conscience, & dont sera fait registre. Blois, 140.

A présent les Conseillers de la Grand'Chambre demeurent chargés, sans aucune connoissance de cause, de tous les procès qui leur ont été distribués pendant le temps de leur service.

Tous Conseillers, avant que de partir pour aller en commission ou faire voyage, doivent remettre au Gresse toutes les informations dont ils sont chargés.

Des Commissions de la Cour, tant pour Enquestes, qu'exécution d'Arrests.

Qui doit en être chargé dans le ressort.

Les Juges des lieux, non les Préfidens ou Conseillers.

Ni si les parties le requierent, ou l'une veut saire les frais, sans répétition, sinon en cas qu'il sût question de 500 livres de rente, ou 10000 livres une sois payée.

Ou que les Présidens & Conseillers sussent trouvés sur les lieux, auquel cas ne prendront rien, ni pour l'aller, ni pour

le retour.

Ou qu'il s'agit d'exécution d'Arrêts préparatifs, faits d'Ofsices en matieres criminelles importantes.

## Hors du ressort. Idem.

Sinon qu'il soit question de Baronnie, Châtellenie, ou autre matiere de la valeur de 500 livres de rente, ou d'Evêché Abbaye, Bénésice de 200 livres de revenu, auxquels cas il faut encore que la partie le requierre, & que la Cour l'ait ainsi arrêté après délibération.

Ou en matiere criminelle d'Office, ou de limites qui bon-

nement ne se pourroient autrement avouer ou vuider.

Les Présidens ne peuvent exécuter aucune commission, sinon qu'il soit question de Duché, Comté, Baronnie, ou autre Seigneurie de la valeur de mille livres de rentes, ou d'Evêchés, Abbayes, ou autre bénessee valant 2000 livres de revenu.

Auquel cas il faut encore que la partie le requierre.

Qui doit distribuer les commissions.

Les mêmes que ceux qui distribuent les procès,

# Dans quel ordre.

Chacun des Rapporteurs peut choisir une commission de

son rapport, telle que bon lui semblera.

Le reste des commissions d'exécution d'Arrêt, selon l'ordre & antiquité des Conseillers, ou autrement, ainsi que les Présidens verront être à faire pour le mieux. Dans qu'el temps doivent être exécutées.

Non pendant la féance du Parlement, si ce n'est pour cause urgente & nécessaire, auquel cas deux au plus de chaque Chambre à Paris, ni ailleurs, pourront partir dès la mi-Août, pour revenir à la Saint Martin, sans permission expresse.

Aux dépens de qui.

Des Parties, qui néanmoins ne les doivent défrayer.

De la Chambre des Vacations.

Sa convocation doit se faire par lettres du Roi.

La plus ancienne Ordonnance qui soit imprimée sur la Chambre des Vacations, est de Louis XII, 1499, art. 72. Font. tom. 1. pag. 91.

Nombre de ceux qui la composent.

Treize Conseillers, dont cinq doivent être Clercs à Paris, avec un Président; huit ailleurs, dont trois Clercs, avec un Président.

S'il s'en trouve plus grand nombre qui veuillent en être, faire le pourront.

Maniere de les choisir.

Volontiers, on sçaura des Conseillers, ceux qui voudront demeurer, & ceux qui auront consenti seront enregistrés.

Gages ou salaires de ceux qui en sont.

On leur paye leurs gages, comme si le Parlement étoit assemblé.

Et on ne le paye qu'aux treize plus anciens; s'il y en a de surnuméraires, propriis stipendiis militant.

Tome V. liii

Si quelques uns des treize s'absente, le Président pourra subroger les plus anciens après eux, & en ce cas ils seront payés de leurs gages.

## Compétence de la Chambre des Vacations.

Doit vacquer principalement aux affaires criminelles, pour lesquelles son pouvoir autresois n'étoit point limité.

En matiere civile jusqu'à 100 livres parisis de rente, & 1000 livres parisis une sois payées, & des bénésices jusqu'à 200 livres parisis.

Depuis, par l'Edit de 1669, cette matiere a été beaucoup

plus exactement traitée.

L'ancienne forme de nommer les Commissaires de la Chambre des Vacations s'est conservée, quoique par l'Edit on dût suivre d'année en année l'ordre du tableau.

Le Parlement fait enregistrer ceux qui veulent en être: on envoye leurs noms au Roi, & le Roi leur fait expédier des Lettres Patentes qui leur servent de titre.

Le nombre est aussi le même, onze Laïcs, deux Clercs.

Il n'est point parlé dans l'Edit, de l'honoraire des Conseillers qui servent en cette Chambre.

On a ajouté aux anciennes Ordonnances,

1°. L'obligation de résider, & désenses de s'absenter sans ordre du Roi par écrit.

2°. En cas de légitime empêchement, défense d'y subroger.

3°. Le nombre des Juges nécessaire pour faire Arrêt. Huit seulement, tant au criminel qu'au civil.

La compétence est beaucoup mieux marquée dans cette Loi, que dans les anciennes.

Par rapport au criminel.

Toutes fortes de causes, même celles du rôle, & de pro-

cès dont la connoissance appartient à la Tournelle.

D'où il s'ensuit que les procès criminels qui s'instruisent à la Grand'Chambre, ou aux deux Chambres, sont suspendant la Chambre des Vacations, si ce n'est qu'il y ais

# TIRE'ES DES ORDONNANCES, &c. 619

Arrêt de la Grand'Chambre, ou des deux Chambres, portant que l'instruction pourra être continuée pendant les Vacarions.

On excepte du nombre des affaires criminelles qui sont de la compétence de la Chambre des Vacations,

Les crimes de rapt,

Ce qui concerne l'Etat des Personnes,

Les appellations comme d'abus,

Les Requêtes civiles, tant principales qu'incidentes.

Pour le civil, ou définitivement, ou par provision définitivement, elle connoît.

1°. De toutes les matieres sommaires expliquées aux cinq premiers articles de l'Ordonnance de 1667, titre des matieres sommaires.

A l'exception des instances ou procès appointés ou conclus avant le 7 Septembre, en quelque Chambre que ce soit, encore qu'il sût question de matiere sommaire, & que le Rapporteur sût de la Chambre des Vacations.

Comme aussi à l'exception de ses propres appointemens, qui seront renvoyés & distribués aux Enquêtes.

2°. Outre les matieres sommaires, la Chambre des Vacations peut connoître des oppositions à l'exécution des Arrêts par défaut faute de comparoir, de défendre ou de plaider; mais sentement pour empêcher la fin de non-recevoir, résultante du laps du temps; ainsi elle ne connoît de ces oppositions, que quant a la sorme & pour remettre les parties à la Saint Martin sur le principal, si ce n'est que la matiere au sond sût de sa compétence.

Par provision.

Des mêmes matieres dont elle peut connoître définitivement, & non d'autres.

A l'exception des Requêtes à fin de défenses ou de surséances à l'exécution des Sentences & Jugemens, dont ladite Chambre peut connoître, quoiqu'il soit question de choses excédentes son pouvoir.

Sans néanmoins que l'exécution puisse être sursise aux matieres sommaires, ni aux Sentences de provision, en donnant caution, à quelques sommes qu'elles puissent monter, s'il y a contrats, obligations, promesses reconnues, ou condamnations précédentes par Sentences, dont il n'y ait point d'appel, ou qu'elles soient exécutoires nonobstant l'appel, ni aux complaintes, réintégrandes, séquestres, possessions ou récréance de bénésices.

Tout ce que dessus, à peine de nullité, & 100 livres d'amende contre le Procureur.

#### DES GRANDS JOURS.

La fin & but des grands Jours.

Moulins, ar La punition des crimes, l'entretenement des Ordonnances; adnimadversion sur les Juges.

Réformer toutes corrupteles, usages, styles, procédures abusives, mauvaises pratiques & formulaires de praticiens, ou autres choses qu'ils trouveront être déraisonnables, ou contre le bien & expédition de Justice. Com. de 1367. Font. tom. 1. pag. 93.

Temps & lieu où se doivent tenir.

Louis XII; Tous les ans, suivant le département qui en sera fait par tom. 73. Font. le Roi, & pour tel espace de temps qu'il sera par lui or-Franç I. 1519. donné.

ceux de Toulouse & de Bordeaux, tous les deux ans seulement, ès lieux qu'ils verront à faire pour le mieux.

De quel nombre de Juges & d'Officiers seront composés.

un Président, un Maître des Requêtes, un Président ès

Enquêtes, treize Conseillers, trois Clercs, dix Laïcs, huit de la Grand'Chambre, cinq des Enquêtes, selon leur ordre & ancienneté.

Avocats, un Substitut de notre Procureur Général, un Greffier Civil, des Presentations & Criminel, deux des quatre Notaires de la Cour.

#### Compétence des grands Jours.

- 1°. Indéfinie en matiere criminelle, & telle que celle du Parlement même.
  - 2°. En matiere civile.

Toutes matieres fommaires, comme la Chambre des Va-

Comm. de 1567. Fontan. tom. 1. p. 93.

Toute autre matiere non excédente la valeur de 600 livres de rente, ou de 10000 livres pour une fois.

Mais à la charge de vacquer principalement à l'expédition des matieres criminelles.

3°. En matiere de réglemens généraux, pouvoir semblable à celui du Parlement.

Ordonnons que les Arrêts & Réglemens qui seront donnés ès matieres susdites, (c'est-à-dire, matieres de réformation) par les Présidens & Conseillers tenans lesdits grands Jours, soient de tel esset, vertu & exécution, comme les Arrêts donnés & prononcés en nos Cours de Parlemens.

## Exécution des Arrêts des grands Jours.

Et principalement recommandée à tous les Officiers.

Seront tenus les Gouverneurs, ou Lieutenans Généraux de nos Provinces, avec les Baillifs & Sénéchaux, Vice-Sénéchaux, Prévôts des Maréchaux, assister en personne auxdits grands Jours, pour tenir main-forte à la justice & exécution des Arrêts.

#### DES AVOCATS ET PROCUREURS GÉNÉRAUX DU ROI ES COURS DE PARLEMENT.

Devoirs qui leur sont communs avec les autres Magistrats.

Ne point s'absenter, sans congé & licence expresse de la Cour, & pour les affaires du Roi ou desdites Cours.

Peine. La premiere fois, privation des gages trois mois; seconde fois, suspension d'Office; troisiéme fois, privation.

Venir bien matin au Palais, à ce que prompte expédition puisse se faire des matieres dont ils auront charges & piéces, & qu'ils soient prêts quand ils seront mandés en nos Cours.

# Devoirs qui leur sont propres.

Parole, ou dans les affaires purement publiques.

Ne doivent faire leurs remontrances, durant que la Cour est fur la visitation, ou sur les opinions d'aucuns procès, sinon qu'il y eût quelque urgente affaire, pour laquelle il sût promptement nécessaire de dire & remontrer quelque chose à notredite Cour.

Ou dans les causes particulieres.

Récitent bien au long les charges, informations & confessions des accusés, & prennent conclusions pertinentes, à ce que les aélinquans puissent connoître leurs fautes, & que ce soit exemple à tous autres. Leur défendons néanmoins, poser en plaidoyer aucuns délits ou crimes dont n'opérera pas les charges & informations.

#### Plume.

Les accords faits sur procès pendans en nos Cours, ne pourront être homologués en icelles, s'ils ne sont au préalable communiqués à nos Avocats & Procureurs Généraux.

Et par un autre article d'Ordonnance, il est dit que si les parties appointent ensemble, il faut que les Gens du Roi voyent l'accord pour y garder notre droit, & celui de Justice.

Si l'on porte l'appointement aux Avocats Généraux, ils le paraphent; si l'on le porte au Procureur Général, il le signe.

Régulièrement, on ne doit le porter aux Avocats Généraux, que lorsque ce sont les Avocats qui le signent, parce qu'alors l'appointement suit la nature des causes d'audience.

Le Procureur Général signe seul les appointemens sur procès

par écrit.

Régles communes à l'une & à l'autre fonction.

1°. De quoi ils doivent s'abstenir.

De conseiller les parties contre le Roi.

De postuler ou conseiller pour elles dans leurs Siéges, pour quelque cause que ce soit, encore que le Roi n'y ait aucun intérêt.

A la différence des Avocats & Procureurs du Roi dans les Tribunaux inférieurs, qui peuvent plaider, écrire & consulter dans les affaires où le Roi n'a point d'intérêt.

De rien prendre des parties, pour quelque fonction que ce puisse être.

D'avoir des Clercs qui soient Procureurs & solliciteurs des parties qui plaident, ou qui soient capables de communiquer aux parties les informations, piéces & procès.

2°. Ce qu'ils doivent faire.

Ne faire aucune adjonction, (c'est-à-dire, ne se point porter partie,) que premiérement la matiere ne soit délibérée entre eux, & qu'ils ne connoissent que nous y avons droit & intérêt, dont nous chargeons leur honneur & conscience.

Faire registre de toutes les matieres de cette nature, en poursuivre l'expédition, lesquelles matieres enjoignons à nosdites Cours d'expédier avant toutes autres, & à notre Procureur Général, d'envoyer au Roi en son Conseil Privé, une sois l'an, ledit registre, avec liste des procès qui auront été vuidés.

Et d'envoyer à nos Procureurs de nos Jurisdictions insérieures, les Arrêts qui ont été donnés esdites matieres, afin de les faire enregistrer ès Greffes de leur Siéges. C'est le Procureur Général qui est chargé de ce soin par l'Edit de François I. en 1525, article 17; & par celui de Fontainebleau en Décembre 1540, article 5.

Tenir la main à ce que de tous les prisonniers soit sait registre ès Gresses. L'Ordonnance de Charles VIII, 1493, art. 85. Font. tom. 1. pag. 32, veut qu'ils fassent appeller au jour de l'élargissement toutes les deux parties, si mestier est, afin de sçavoir & connoître ce que lesdites parties auront sait, & si elles ont appointé ensemble, voir l'accord pour y garder notre droit & celui de Justice.

Faire exécuter les Decrets & Arrêts de la Cour, en telle sorte qu'elle en soit certifiée dans le temps qu'elle aura préfini; & à cette fin, les Greffiers feront registre des expéditions délivrées au Procureur Général.

Des Greffiers des Cours de Parlement.

Différentes espéces de Greffiers & temps de leur création.

Depuis le temps de l'établissement du Parlement, il y a eu un Gressier civil, & un Gressier criminel en titre d'Ossice, dont l'origine & la fonction sont aussi anciennes que celles du Parlement même.

Dans la suite on a créé d'autres Gressiers pour quelques fonctions particulieres dont on a jugé à propos d'embarrasser la Justice.

Le Greffier des Présentations a été créé d'abord pour le Parlement de Paris, & pour celui de Toulouse. (L'année ne m'est pas connue.) Et ensuite par Edit du mois d'Août 1573, pour toutes les Cours & Jurisdictions Royales.

La fonction de ce Greffier consiste, suivant l'Edit de création, à recevoir les présentations tant des demandeurs ou des appellans, que des désendeurs ou des Intimés, (car alors la Loi étoit égale pour les uns & pour les autres) à les enregistrer, à en faire un rôle certisse de lui, où seront inscrits

inscrits les désauts & congés, ensemble les autres causes, qui devoient être appellées dans cet ordre au moins ès Siéges insérieurs, (ce que le Parlement n'a pas voulu approuver. Voyez l'Arrêt de modification. Fontan. tom. 1. pag. 45 & 46.

Le Greffier des affirmations a été établi en 1597.

Sa fonction, suivant l'Edit de création, est de recevoir les assirmations de voyage faites par les Parties comparantes en personnes, de leur en délivrer un acte; & quand elles voudront s'en retourner, seront tenues de rapporter audit Greffier l'acte susdit, & de cotter au bas le jour de leur départ, dont le Gressier chargera son registre en marge de l'acte de comparution, ensorte que les frais des voyages soient seulement taxés sur ces actes. Font. t. 1. pag. 47.

Les Clercs des Greffes ont été créés en titre d'Office, par Edit du mois de Décembre 1577, qui ne fut enregistré que du très-exprès commandement du Roi, par plusieurs sois réitéré.

Font. t. 1. pag. 51.

A cet Édit sut joint un tarif des taxes & salaires que lesdits Clercs ou Commis créés en titre d'Ossice pourroient prendre à l'avenir.

La fonction de ces nouveaux Officiers est de saire, comme ils saisoient auparavant, tout ce que les Gressiers en ches ont droit de saire, sous les ordres du Gressier.

Les Greffiers de la Geolle sont plus anciens ; je n'ai pû encore trouver la date de leur établissement

Qualités nécessaires pour remplir la place de Greffier en chef, civil ou criminel.

Aucun ne le peut être sans être Secrétaire du Roi; ceux qui ne le sont, ne pourront signer les Arrêts scellés, ni les commissions, &c. Ibid.

La qualité de Procureur est incompatible avec celle de Clerc du Greffe, & à plus forte raison avec celle de Greffier. Voyez l'Arrêt de Réglement de 1595, dans Font, t. 1. pag. 57.

Tome V. Kkkk

#### Serment desdits Greffiers.

De bien & duement exercer leurs Offices, tenir secretes les Ordonnances & délibérations des Cours, ne bailler procès, commission ne information aux Conseillers, qui ne soyent distribués; n'expédier ni dépêcher Requête, que selon la délibération des dits Conseillers; & que bien & duement ils feront les registres des expéditions qui se feront esdites Cours; garderont & observeront nos Ordonnances.

Les devoirs des Greffiers sont presque tous rensermés dans ce serment.

La résidence & l'assiduité, la désense de faire aucuns dictums pendant que la Cour travaille, & l'obligation d'entendre diligemment aux expéditions qui se feront, asin qu'ils en puissent rapporter la vérité, sont comprises dans ces premiers termes du serment, bien & duement exercer leurs Offices: il en est de même du secret qu'ils doivent à la Cour.

C'est une suite de ce secret, que ce qui est porté dans l'Ordonnance de Charles VIII 1490, art. 10. Fontan. 10m. 2. pag. 41. que les Greffiers ne doivent avoir Clercs, qui à leur conscience ne soyent pour garder les Ordonnances, & tenir secret ce qui sera fait en notredite Cour; & pour ce saire, leur ordonnons qu'ils reçoivent d'eux le serment.

Aujourd'hui les Clercs ayant été créés en titre d'Office, ils prêtent le serment à la Cour.

Les anciennes Ordonnances qui défendent aux Greffiers de bailler aucun procès ou commission à un Conseiller, sinon par distribution, & de répondre les Requêtes, si elles n'ont été rapportées en pleine Cour, & délibérées ainsi que faire se doit, sont encore rappellées dans les termes du même serment.

La confection des Registres est aussi référée dans ce serment, sur laquelle il faut observer:

1°. Ce que les registres doivent contenir.

2°. Tous les Arrêts donnés tant à l'Audience qu'au Conseil.

Autrefois on inféroit les plaidoyers des Avocats dans les Arrêts d'audience, & pour cela il étoit enjoint aux Greffiers de faire mettre au net le plus diligemment que faire se pourroit, les Registres des plaidoiries, asin que les Avocats pussent aller corriger, si besoin étoit, leurs plaidoyers, dans le temps à eux présix, pour laquelle correction les dits Greffiers devoient leur consigner leurs Registres, sans pour ce prendre aucuns droits.

- 3°. Toutes Lettres Patentes ou closes qui seront envoyées à la Cour, présentation & réception d'icelles, ensemble de la délibération & réponse qui sera faite sur ce.
  - 4°. Dans quels temps ils doivent être faits.

Par un Réglement du Parlement fait avant 1577. La date n'en est point autrement marquée dans Font. t. 1. p. 43.

Les Registres doivent être faits de mois en mois pour le moins, & le Registre entier, parfait à la fin de l'année, ou pour le plus un mois après.

Le reste des devoirs généraux des Gressiers, non-compris au moins expressément dans le serment, regarde principalement leur qualité de dépositaires des procès, des arrêts & autres actes.

Pour faire une division exacte qui comprît tous les devoirs des Greffiers, il faudroit les considérer en trois qualités dissérentes; c'est-à-dire, comme Greffiers qui rédigent les Arrêts, & les Délibérations de la Cour; comme Dépositaires des Arrêts & des Procès; & ensin comme Notaires qui délivrent des Expeditions.

C'est par rapport à cette qualité qu'il leur est enjoint :

- 1°. De donner les procès à ceux auxquels ils sont distribués, dans trois jours après la distribution, & les productions nouvelles, le lendemain du jour qu'elles auront été produites.
- 2°. De faire Registre des sacs, à mesure qu'ils sont apportés, & de faire mention sur ce Registre du nom du porteur, & du jour de l'apport.

Kkkkij

Ce Registre doit être communiqué gratuitement aux Procureurs & aux Parties.

Il doit y avoir un Commis spécialement chargé de ce soin, lequel seul aura la charge de répondre les Requêtes portées par les Messagers, pour avoir taye de leur salaire.

3°. De faire une liasse des Déclarations de dépens taxés

par clracun mois.

On peut néanmoins rapporter à la qualité de Greffier les points qui suivent.

Le premier est l'obligation de faire collationner les expédi-

tions par un autre Clerc que celui qui les a faites.

Le deuxième, de tenir bon & loyal Regultre des amendes adjugées au Roi, sur peine de privation de leurs Offices, afin que le Receveur des amendes puisse en faire le recouvrement sur ce Registre.

Le troisième, de faire délivrer tous actes & expéditions re-

quises par les Parties, dans trois jours après au plus tard.

Le quatriéme, de délivrer en papiers toutes les expéditions de justice, comme enquêtes, procès-verbaux, &c. à la réserve des Arrêts, raisonnablement écrites, à raison de vingt-cinq lignes en chacune page, & de quinze syllabes par ligne. Orléans, art. 80.

Le cinquiéme, de marquer au bas des Arrêts la taxe des Epices, & leur salaire. Roussillon, 33.

Il reste deux points qui sont communs à toutes les sonc-

tions des Greffiers.

Le premier regarde les régles générales qu'on doit suivre touchant le falaire qui leur est dû.

Le second est le partage de leurs fonctions.

#### Salaire des Greffiers.

Ne doivent rien prendre,

1°. Pour les confignations qui se font entre leurs mains.

2°. Pour les expéditions concernant les affaires du Roi; & où il n'y a point d'autre Partie que le Procureur Général.

3°. Des Jugemens qui se font ès Chambres des Enquêtes.

4°. Des écritures baillées & grossoyées pour y mettre le concordat.

Le partage de leurs sonctions consiste en très-peu de regles: il n'est question ici que des dissérends qui peuvent naître sur ce point, entre le Gressier Criminel & le Gressier Civil.

#### Premiere instance.

Tout ce qui est instruit directement en la Cour, comme crime principal & non incident, doit être porté au Gresse Criminel.

Il faut en excepter 1°. ce qui s'instruit par ordonnance de la Grand'Chambre seule.

2°. Les procédures faites contre les Ecclésiastiques pour cas privilégié, lesquelles doivent toutes être portées au Gresse Civil.

Mais, quid juris, s'il y a des Laïcs impliqués dans la même accusation.

Alors, si l'on peut procéder séparément contre les uns & contre les autres, les procédures demeurent au Gresse Civil.

Secus, s'il faut instruire conjointement.

Au contraire, tout ce qui est criminel incident à un procès civil, ou à l'exécution d'un Arrêt rendu en matiere civile, se porte au Gresse Civil.

Cette regle fouffre exception.

1°. Lorsque dans les rébellions incidentes ès matieres civiles, il y a eu force publique, port d'armes, meurtres, & autres grands excès, auquel cas les informations doivent être renvoyées au Gresse Criminel.

2°. Si après l'instance civile & l'incident de saux jugé à sins civiles, la Cour trouve que le crime de saux mérite d'être poursuivi & puni extraordinairement, & pour cette cause renvoye les procès en la Tournelle, ou en la Grand'Chambre, pardevant les Conseillers Laïcs pour y être jugé; en ce cas le procès appartient au Gresse Criminel.

Comme aussi réciproquement, les procès criminels civilisés doivent être portés au Greffe Civil.

#### Par appel.

Ou la Sentence est rendue sur procès extraordinaire, ou sur procès converti en procès ordinaire.

1°. Casu: Si la Sentence porte condamnation à peine

afflictive, le procès sera porté au Gresse Criminel.

Si elle ne porte que condamnation pécuniaire, alors, ou le Procureur Général y est appellant ou intimé, & en ce cas le procès appartient au Greffe Criminel:

Ou il n'y a que la Partie civile qui soit appellante ou inti-

mée, & en ce cas le Greffier Civil a le procès.

2°. Casu: le procès doit être porté au Gresse Civil.

Au surplus, défenses aux porteurs de procès, aux Procureurs, aux Gressiers, de contrevenir : enjoint aux derniers de rendre promptement ce qui ne leur appartient pas.

Autrefois, il y avoit un dernier point à ajouter à toutes ces regles, qui étoit que les Greffiers d'exécution, étoient responsables civilement de leurs Clercs; mais cette regle cesse depuis que les Clercs sont Titulaires. Orléans, 78.

#### DES HUISSIERS DES COURS DE PARLEMENT.

#### Qualités.

Sçavoir lire & écrire lifiblement, & être expert & suffifant dans ce qui dépend de son Office.

## Réception, examen nécessaire & serment.

Devoirs & fonctions.

1°. Garder assiduement l'entrée des Chambres, & ne la vendre; au nombre de six au moins pour la Grand'Chambre.

2°. Garder le Parquet; n'y laisser entrer que les Avocats

TIRÉES DES ORDONNANCES, &c. 631 & Procureurs, Gentilshommes, & gens qualifiés, & les Parties quand elles auront audience.

N'y laisser porter aucunes espées, dagues, couteaux, ou

ferremens.

3°. Empêcher le bruit, mener en prison ceux qui exciteront noise ou tumulte.

4°. Appeller les causes suivant l'ordre du rôle, sans rien

exiger des Parties pour cela.

5°. Ne point entrer en la Chambre du Conseil, mais parler de loin & de l'huis de la Chambre, & si venir leur convenoit en ladite Chambre du Conseil, que ce soit le moins qu'ils pourront, tant pour garder l'honneur, que pour éviter suspicion, qu'on pourroit avoir contre eux de révéler le Conseil.

Prérogatives des Huissiers du Parlement.

N'ont besoin de Records pour tout ce qui se fait dans la Salle du Palais, mais au-dehors en ont besoin comme les autres.

DES AVOCATS PLAIDANS POUR LES PARTIES ES COURS DE PARLEMENT, ET DE CE QU'ILS DOIVENT OBSERVER EN PLAIDANT.

Ce qui constitue & fait l'Avocat.

Qualités préalables à la réception. Licentié en Droit Civil ou Canonique. Réception. Nécessité du serment.

Par l'Ordonnance d'Orléans, art. 58, les fonctions d'Avocats & de Procureurs sont compatibles, & cela se pratique ainsi dans l'Anjou, dans le Maine, & ailleurs; secus en la Cour, & dans les autres Parlemens.

Autrefois cela ne suffisoit pas pour être Avocat au Parlement. Il paroît par un ancien Réglement touchant les Avo-

cats, inséré par Fontanon, tom. 1. pag. 64, & qu'il a tiré des Registres du Parlement, ou du style,

Que l'on chossissoit les Avocats avec examen, & qu'on

rejettoit ceux que l'on ne trouvoit pas capables,

Primo ponuntur in scriptis nomina Advocatorum, deinde rejectis imperitis eliguntur ad hoc officium idonei & sufficientes.

## Acte de la réception.

Il ne consiste que dans la matricule.

Par un article de l'ancien serment ou réglement qui a été cité,

Il est dit que nullus Advocatus ad patrocinandum recipietur; nisi sit in rotulo nominum Advocatorum scriptus; dès ce tempslà, Tableau des Avocats.

## Fonctions au devoir de l'Avocat par rapport aux Juges.

1°. Exactitude dans les faits, pour laquelle la communication des piéces est absolument nécessaire. Aussi les Avocats y sont-ils obligés suivant les Ordonnances, à peine de 40 sols d'amende.

L'Avocat de l'Appellant doit aller pour cela vers l'Avocat de l'Intimé.

2°. Briévetés & précision tant dans les plaidoyers que dans les écritures.

Il y a jusqu'à sept Ordonnances qui enjoignent aux Avocats d'être courts, même selon quelques-unes, à peine d'amende. Voyez Fontanon, même titre.

- 3°. Diligence à se trouver au Palais à l'heure de l'Audience, à peine de 20 sols Parisis d'amende, & sauf le recours de la Partie contre l'Avocat paresseux, qui ne sera plus reçu à faire rappeller la cause, si ce n'est que pour bonne & juste cause il se sût trouvé excusable.
- 4°. Avoir soin de porter avec eux les piéces dont on peut avoir besoin pour le Jugement de leurs causes, & de les mar-

# TIRÉES DES ORDONNANCES, &c. 633

quer aux endroits importans pour la facilité de l'expédition.

5°. Ne point traiter de question de droit, quand il ne s'agit que d'un fait. Font. t. 1. p. 62. Ordonnance de Charles VII, 1455. art. 51.

6°. Ne proposer styles, ne coutumes, ne saits qu'ils sçauront être non véritables. Ordonnance de Charles VII, 1455. art. 62.

#### Envers les Parties qu'il défend.

L'expédition: article du serment. Font. tom. 1. pag. 64. Conseil fidéle, ibid.

Ne point prendre cession de leurs droits, ibid.

Ne point excéder les bornes d'une juste modération dans le salaire qu'il reçoit.

Par ce même serment, il leur est désendu de recevoir plus

de 10 livres Tournois pour la plus grande cause.

Ordonnance de Blois, art. 161. Enjoint aux Avocats & aux Procureurs indistinctement, d'écrire au-dessous de leur seing & de parapher sur leurs écritures, ce qu'ils ont reçu pour leur salaire; l'exécution trop sévére de cet article a causé de grandes émotions dans le Palais au commencement du dernier siécle.

#### Envers les Parties qu'ils attaquent.

Modestie & sagesse.

Ne point user de paroles injurieuses ou contumélieuses à l'encontre de leurs Parties adverses, leurs Avocats ou Procureurs, & qu'ils ne disent, alléguent & proposent aucune chose en opprobre d'autrui, & qui ne soit nécessaire & ne serve à la clause qu'ils plaident. Peine, privation de postuler, & amende arbitraire.

#### Envers leurs Confreres.

Modération, ibid.

Communication fûre & facile, V. suprà.

Tome V.

Déférence, honneur, respect pour les anciens. Juram. Ad vocat. V. suprà.

Envers eux-mêmes.

Quod ab initio vel ex postfacto, cùm viderint causam esse injustam, statim eam dimittent.

Ex juram. advocat. V. suprà.

Ne point prendre de cession de droits litigieux, nec pacissi de quoto litis. Ibid.

Envers le Roi.

Quod in causis quas sovebunt, si viderint tangi jus regium, ipsi de hoc Curiam admonebunt.

Pour exciter les Avocats à remplir tous ces devoirs, on a institué les discours de l'ouverture des Audiences, dans lesquelles on doit leur enjoindre, sur le serment par eux prêté, qu'ils seront diligens & briefs, véritables & modestes en leurs plaidoiries, & leur seront remontrées en générol les fautes ou contraventions à nos Ordonnances qu'on connoîtra être ordinairement commises par eux.

#### DES PROCUREURS ÈS COURS DE PARLEMENT.

Ce qui constitue le Procureur.

Autrefois le Parlement en limitoit le nombre; depuis, il a été fixé par le Roi.

Qualités nécessaires & préalables à la réception.

Avoir servi les Procureurs l'espace de dix ans, & en ces dix années avoir exercé trois ans entiers la charge de Maître Clerc.

Avoir un Certificat de l'expérience & Jçavoir au fait de la pratique, prud'hommie & loyauté, signé de douze bons & notables Procureurs.

Il n'y en a que six dans le Réglement de 1537. Font, t. 1. pag. 78.

# TIRÉES DES ORDONNANCES, &c. 635 Etre examiné en pleine Cour & Grand'Chambre d'icelle.

## Prérogatives ou priviléges des Procureurs.

Pouvoir seuls postuler, avec défenses à tous autres de faire quelque acte que ce puisse être de postulation, à peine de faux, & d'être déclarés inhabiles à jamais de l'état de Procureur.

Etre déchargés, après cinq ans, de toutes piéces & procédures; lesquels cinq ans doivent commencer du jour & date des récépissés, dont à cet esset les Procureurs sont tenus de charger leur registre. Henry IV, 1597.

Mais en vérifiant cette Ordonnance, le Parlement a fait une distinction solide entre les procès jugés, & ceux qui ne le sont pas; à l'égard des premiers, il a arrêté que l'Ordonnance s'exécuteroit; à l'égard des autres, il a doublé le temps de la prescription, & l'a prorogé jusqu'à dix ans.

Devoirs ou fonctions des Procureurs dans lesquels l'ordre public est mêlé.

## Par rapport aux Parties.

Les Procureurs conjoints en proximité de lignage ou affinité, comme pere & fils, frere, oncle & neveu, ou qui demeurent ensemble en une commune maison & habitation, ne peuvent recevoir les procurations des deux parties en une même cause.

Chaque Procureur est tenu d'avoir deux Substituts qui soient connus, & à cette sin de mettre les substitutions au Gresse.

Etre diligens de bailler les facs & piéces des parties aux Avocats, fans retenir, ni recéler leur falaire.

Servir diligemment & ponctuellement ses parties, dont il y a plusieurs exemples qui ne méritent pas d'être extraits, parce qu'ils appartiennent presque tous à l'ancienne procédure.

Voy. le Réglement de 1537. Font. t. 1. p. 84.

Et si les Procureurs se laissent poursuivre par requête à faire ce qu'ils doivent, seront condamnés en 40 sols Parisis d'amende qui sera levée sans déport, & aux dépens en leur nom.

Ne point former d'inscription en faux, ni alléguer d'exoine fans procuration spéciale.

Faire registre de ce qu'il aura reçu de ses parties, qu'il sera tenu de communiquer, & bailler état tant de ce qu'il aura reçu, que de ce qu'il aura frayé, en prenant quittance de tout ce qui excéde la somme de vingt sols Parisis.

Ne retenir les piéces & titres des parties, sous couleur des salaires qui leur sont dus.

Ne pouvoir faire demande de leurs falaires ou déboursés après deux ans au plus, fans grande ou évidente cause.

Ne pouvoir prendre ni recevoir les dépens adjugés à leur parties, si ce n'est qu'elles y consentent, ou par licence & autorité de la Cour.

Garder fidélement & inviolablement les fecrets de leurs parties.

Par rapport aux Juges.

Ne point interrompre les Avocats pendant qu'ils plaident, ni autrement, mais si aucune chose vouloient dire à leurs Avocats, le diront bas à l'oreille, & ne soient si hardis de contredire ou contester à ladite Cour en l'Audience, à peine d'être envoyés en prison, & d'amende telle que le cas requerera.

Par rapport au public & au bien de la partie.

Tenus d'occuper, quoique révoqués, jusqu'à ce que la partie ait constitué un autre Procureur.

Tenus d'occuper ès instances d'exécution d'Arrêts, sans nouvelle procuration.

Ne passer aucuns appointemens en cas sujet à l'amende,

TIRÉES DES ORDONNANCES, &c.

ou autrement en chose qui touche l'intérêt du Roi, sans montrer l'appointement à notre Procureur Général; peine, 40 fols d'amende.

Faire porter les procès aux Greffes où ils doivent être déposés; peine, 100 sols d'amende.

Ne point tenir hôtellerie ou train de marchandise par eux ne par autres; ne faire aucun acte dérogeant à l'Etat & Office glement 1537. de Procureurs en Cour Souveraine.

Voy.leRé-

N'avoir directement ni indirectement intelligence, convention, ou communication de profit avec les Procureurs des 1537. Siéges & Solliciteurs qui leur adresseront causes.

Voy. le Réglement de

Ne point aller au-devant des Messagers prendre les paquets & lettres qui s'adressent à autres qu'eux, à peine de privation glement de leurs états; & contre les Clercs, à peine d'être chassés : 27.79. du Palais, & déclarés perpétuellement inhabiles à exercer l'Etat & Office de Procureur, & autres peines arbitraires; enjoint à eux de rendre les lettres qui par méprise pourroient être tombées entre leurs mains, à peine de faux.

Voy. le Ré-1537. Font. t.

Il y est aussi fait mention de ce que l'on appelloit encore Corbineries, c'est-à-dire, ailer au-devant des pauvres Parties, les circonvenir, prendre leur argent, ce qui est défendu, sur peine contre les Laïcs, de la Hart, & contre les Clercs, de bannissement perpétuel.

Ne point proposer aucunes lettres d'état ou d'évocation sans les avoir en main, à peine d'amende arbitraire.

Voir le serment des Procureurs dans Fontan. t. 1. p. 77. Il contient presque les mêmes choses que celui des Avocats.

Quod causarum injustarum onus scienter non recipient, & si ex post facto causam viderint esse injustam, eam dimittent.

Fidélité dans les faits & dans l'allégation des Coutumes.

Expédition prompte, & dilationes & subterfugia malitios è non quærent.

Quod per favorem, preces, pecuniam aut alias indebitè, non quærent Advocatos ad modum proxenetæ vel mediatoris.

Non pacifcentur de quoto litis , &c.

# 638 MAXIMES TIRÉES DES ORDONNANCES, &c.

Leur salaire alors, comme celui des Avocats, ne devoit point excéder 10 livres Tournois.

Les Procureurs ont été créés en titre d'Office, par Edit

du mois de Juillet 1572.

Fin du cinquiéme Volume.





# TABLE DES MATIERES.

A.

A BUS. Lorsque la Jurisdiction Royale est une sois faisse de la connoissance d'une affaire, & surtout lorsqu'elle a prononcé des défenses de procéder dans un autre Tribunal, le Juge d'Eglise commet un abus manifeste, lorsqu'il ose, par des entreprises, troubler l'Empire & le Sacerdoce, en ne respectant pas l'autorité des Arrêts. 88

ACCUSATION. Par un très-mauvais usage qui subsistoit dans la premiere & dans la seconde Race de nos Rois, nos Souverains se rendoient eux-mêmes les Accusateurs des Evêques coupables de crime de Lèze-Majesté. Prétextat, Archevêque de Rouen, sut accusé par le Roi Chilpéric. Louis le Débonnaire accusa Ebbon, Archevêque de Reims; & Charles le Chauve, Hincmar, Evêque de Laon. 232

Les Rois & les Empereurs s'étant déclarés Parties & Accusateurs, tous les Magistrats, qui dépendoient d'eux, furent regardés comme suspects, & on crut que dans ce cas, il n'y avoit que le Tribunal de l'E- glise où les Evêques pussent être jugés. Cette opinion une fois établie, on en conclut que les Rois étant toujours intéressés dans les crimes de Lèze-Majesté, encorc qu'ils n'y sussent pas Parties formelles, il étoit plus convenable que la Puissance Ecclésiastique connût de ce crime; & c'est apparemment par cette raison que, comme le quatrieme Concile de Tolede le remarque, les Rois avoient accoutumé de renvoyer aux Evêques le Jugement des crimes de Lèze-Majesté, même contre les Laïes. 233

ACCUSÉS. Accusés qui refusent de répondre, le Procès doit leur être fait comme à des muets volontaires.

ACTE. Tout acte incertain est nul de sa nature. 125

Ce principe est établi par le droit qui, bien loin d'admettre la moindre incertitude dans les actes solemnels, ne soussirioit pas même qu'on y ajoutât un temps ou une condition.

L'effet naturel & la suite néces-

faire de fon incertitude est que ne convenant à personne en particulier, il convient à tous en général.

La défignation des Parties contractantes dans un Acte, pour que cet Acte ne foit pas incertain, doit être si caractérité qu'on ne puisse jamais se méprendre. Une simple énonciation d'une qualité vague, générale & commune à différentes personnes, n'est point une désignation qui tienne suffisamment lieu du nom des Parties. Ibid.

ACTE de célébration de Mariage, TÉMOINS, SIGNATURE. Il n'y a point de Loi, dans les Pays-Bas, ni Civile, ni Eccléfiastique, qui oblige les Témoins du Mariage à signer l'Acte de célébration.

En France la Loi exige leur signature, ou la mention de leur déclaration, qu'ils ne sçavent ou ne peuvent signer. *Ibid*.

L'usage prouvé par les Extraits des Registres, apprend que dans les Pays-Bas toute la preuve des Mariages consiste dans la foi du Curé, qui se contente de les insérer dans les Registres, sans même les signer, & dans l'autorité du Registre, qui en est regardé comme un monument authentique.

Le Concile de Trente semble se contenter de cette formalité..... Et Zypæus, (notit. Jur. Belgic. lib. 3. cap. 2. Resp. Jur. Can. Tit. qui accus. Matrim. poss.) marque même que quand le Mariage ne seroit pas du tout inscrit, il ne seroit pas nul, s'il étoit certain qu'il eût été célébré.

Que diroit-on d'un Mariage célébré par un Prêtre commis par le Curé fous le nom vague & indéfini d'un certain Prêtre?... Jugeroit-on valable un Acte de célébration de Mariage, où l'on se contenteroit de dire que certains Témoins y ont assisté, sans marquer
leurs noms, & dans lequel les personnes des Contractans seroient encore plus incertaines, plus douteuses que le Prêtre & les Témoins?

AMBASSADEURS. Les Ambassadeurs sont personnes sacrées & inviolables par le droit des Gens; néanmoins lorsqu'ils ont enfreint & transgressé leurs bornes, & converti la Charge d'Ambassadeurs en termes de Traitres & de Conspirateurs contre ceux vers lesquels ils sont envoyés, ils sont punissables; & aussi les condamne-t-on comme Personnes privées.

Le Parlement, séant à Châlons, ordonna par un Arrêt, que le Cardinal de Plaisance, envoyé par Clement VIII pour assister comme Légat du Saint Siége aux Etats de la Ligue, & y faire élire un Roi Catholique au lieu d'Henri IV, seroit assigné pour être oui. Ainsi le Parlement a jugé que, quoique ce Cardinal ne sût pas né Sujet du Roi, & qu'il eût le carastère de Légat, cependant son crime lui faisoit perdre le privilége des Ambassadeurs, & le rendoit justiciable du Roi.

ANGLETERRE. Des Lettres Patentes d'Edouard I, adressées à l'Evêque de Londres en l'année 1303, nous apprennent que les Rois d'Angleterre, tant à leur avénement à la Couronne, qu'à la promotion des Prélats, avoient le droit & étoient en possession de nommer aux Evêques & aux Abbés de leur Royaume

Royaume un Ecclésiastique, de les obliger à le pourvoir du premier Bénéfice vacant, & d'ordonner aux Prélats de donner une pension aux Clercs qu'ils avoient nommés, jusqu'à ce qu'ils leur eussent conféré un Bénéfice.

Vid. Tradition sur le Droit de

Joyeux-Avénement.

APPARITION. Y en a-t-il de véritables? On ne peut douter que les esprits du commun des hommes ne soient frappés de cette opinion. L'Histoire Romaine, l'Histoire Ecclésiastique sont remplies des preuves de cette persuasion.

APPEL COMME D'ABUS, Mariage. Quelque long que puisse être le tems qui s'est écoulé depuis la célebration d'un Mariage, quand même il y auroit cinquante-huit ans qu'il auroit été contrasté, on est toujours recevable à l'attaquer par la voie de l'Appel comme d'Abus, pourvû que cet Appel soit interjetté aussi promptement que la demande, pour faire produire au Mariage quelqu'esset, est intentée.

La Loi équitable du Droit Romain, qui confacroit l'état de mort & le rendoit fixe & inébranlable après l'espace de cinq années, produit-elle, après la mort des Parties contractantes, une fin de non-recevoir contre l'Appel comme d'Abus, qui seroit interjetté de la célébration de leur Mariage? Ibid.

Cette Loi requiert deux conditions essentielles pour opérer une favorable prescription. Premierement, il faut que celui dont on veut désendre l'état, soit mort dans sine possession certaine & publique de son Etat. Secondement, il faut Tome V. que son état n'ait pas été attaqué... Quand ces deux conditions manquent ce n'est plus cette Loi, mais c'est la Loi 8, au Code, Nec enim Senatusconsult. qui doit décider.

APPEL COMME D'ABUS. L'Appel comme d'Abus bien différent de l'Appel simple, ne suppose dans le Juge qui le reçoit, aucune supériorité sur le Juge dont on attaque la Jurisdiction. Il a succédé à l'ancienne voie du Recours, qui est encore usitée dans quelques Royaumes, & qui l'a été pendant longtems en France.... Les Appellations comme d'abus, devenues plus fréquentes vers la fin du quinzieme siecle, ont fait oublier nos premiers usages, ou plutôt les ont perfectionnés.

L'appel comme d'abus aujourd'hui, comme autrefois lavoie duRecours, est une priere respectueuse, par laquelle on implore le secours de la Jurisdiction séculiere, pour se mettre à couvert des entreprises de la Jurisdiction Ecclésiastique. Ce n'est point précisément un acte de supériorité: c'est un acte de défense & de protection, qui tend, non pas à élever l'Empire au-dessus du Sacerdoce, mais à empêcher que le Sacerdoce n'usurpe les fonctions de l'Empire, & qui n'a pour but que de conserver les limites qui féparent les deux suprêmes Puissances, & d'entretenir entr'elles cette concorde & cette union qui leur est également salutaire.

L'Appel comme d'Abus a la force de fuspendre, d'interrompre le cours de toutes fortes de procédures, si ce n'est lorsqu'il s'agit de correction & de discipline.

Mmmm

APPEL COMME D'ABUS d'un Jugement de la Rote. Quoiqu'il soit très - rare & presque inoui qu'on ait porté (au Parlement) l'Appel comme d'abus d'un Jugement de la Rote, ces sortes d'appellations ne sont pas néanmoins absolument nouvelles. Il s'en trouve dès 1542, un exemple dans le sçavant & précieux Recueil des Libertés de l'Eglise Gallicane.

La Pragmatique, le Concordat, un usage plus ancien que l'une & l'autre de ces Loix, l'autorité perpétuelle des Arrêts, tout s'oppose à ce qu'un François procede dans cette Jurisdiction. Il ne faut pas s'étonner si, dans un siecle, on netrouve qu'un Arrêt qui ait réprimé l'entreprise si rare de l'Auditoire de la Rote; mais quand elle se renouvelle, il faut, fuivant la maxime de l'Empereur Marc-Antonin, y opposer le remede légitime de l'Appel comme d'Abus: Nova res novum juris remedium desiderat. 75. &

On ne peut pas soutenir que l'Appel comme d'Abus des Jugemens de la Rote ne soit pas recevable dans un Tribunal qui, chargé du précieux dépôt des Libertés de l'Eglise Gallicane, a tant de sois signalé son zele & sa vigilance à conferver la pureté de la discipline, en recevant les Appels comme d'abus, interjettés de l'exécution & même de l'obtention des Rescrits & des Bulles de Cour de Rome.

APPELLATIONS en matieres criminelles. L'Appel comme de Juge incompétent & recufé ne suspend point l'instruction. 555 L'instruction du procès ne peut

Les Appellations de toutes Sentences préparatoires, interlocutoires ou définitives, qui vont à peine afflictive, doivent être directement portées au Parlement. Ibid.

Dans les autres cas les Accusés ont l'option de porter l'Appel, ou pardevant les Bailliss & Sénéchaux, ou en la Cour. 558

L'Ordonnance de 1670, tit. 25, art. 1, contraire à l'Edit de Cremieu, art. 22.

Esprit de l'une & de l'autre Ordonnance. 558

L'Ordonnance de 1670, plus conforme au bien de la Justice. Ibid.

ARRÊT. Qui, en 1642, déclare le Mariage du fieur Comte de Laval non valablement contracté, sur la plainte de M. le Duc de la Trimouille, son frere & son héritier.

ARRÊT de 1542, qui reçoit l'Appel d'une Sentence rendue dans le Tribunal de la Rote, & d'un interdit prononcé à Rome contre celui qui ne déféroit pas à ce Jugement, & déclare le tout abusif....

Rec. de Liber. Gall.

75

ARRÊT du 5 Janvier 1700, qu'a faisant droit sur les Appellations comme d'abus interjettées, tant du Mariage de M. le Duc de Guise & d'Honorée de Berghes, que des Jugemens intervenus à la Rote de Rome, DIT qu'il a été mal, nullement & abusivement procédé, célébré, statué & ordonné, &c.

ARRÊT du 13 Août 1700, qui nonobstant le laps de tems écoulé depuis la mort de la Testatrice, admet ses héritiers à la preuve de faits de suggestion & de captation.

ARRET du 22 Février 1454, qui ordonne, que sans s'arrêter au déclinatoire de l'Evêque de Nantes.... Il seroit tenu de comparoître en personne pour répondre aux Conclusions prises par le Procureur Général contre lui. 371

Assise. Quelle part ont les puinés dans les Fiefs d'Assise. 499

Cinq tems à distinguer, 1°. celui de l'Assise; 2°. celui qui s'est écoulé depuis l'Assise jusqu'à la réformation de la Coutume en 1539; 3°. celui de l'ancienne Coutume réformée en 1539; 4°. celui de la derniere réformation en 1580; 5°. celui de l'usage présent.

Ibid.

Premier tems. L'Affise n'étoit qu'une simple provision au pouvoir de l'aîné. Voyez ce qu'en dit d'Argentré.

Ibid.

Cette définition confirmée par les Auteurs de la Confultation pour le partage de la terre de Pontchâteau.

Idem. Par les Auteurs d'une autre Confultation pour le partage de la Seigneurie de Château-Briand. Ibid.

Les établissemens de Saint Louis expliquent cette définition de l'Assise.

Les constitutions de Naples établissent de même la préférence de l'aîné aux puînés dans l'intégrité des Fiefs. *Ibid*.

Cet usage dérive du droit des Francs, suivant l'ancienne glose sur la constitution Comitibus; ses termes répondent à ceux de l'Assise. Ibid.

L'Assise a été rédigée par écrit, & jurée par les Barons en 1185.

Ibid.

Autorité d'Andreas de Ifernia; il propose deux opinions: l'une, qu'il falloit donner aux puînés la valeur des fruits de trois années; l'autre, qu'il falloit se régler sur le pied de la légitime: derniere opinion la plus sûre.

Elle est enseignée par Andreas Capranus, qui l'appuie de différentes autorit és.

Cependant il convient que les Juges, ne se sont point assujettis à la suivre strictement, mais qu'ils ont arbitré les alimens des pusnés suivant les circonstances, ce qu'il confirme par l'exemple des appanages des enfans de France Ibid.

M. Hevin, trop prévenu en faveur des puînes, prétend par un partage fait dans la maison de Fougeres avant l'an 1204, peu de tems après l'Assise, que la portion des puînés étoit liquidée au tiers. 504

Ce Titre est unique, il ne prouve rien; 1°. Ce n'est point un jugement, mais une Transaction qui ne doit point saire une regle générale. 2°. Ce partage, quoique sait après l'Assise, n'a pas dû être soumis à cette Loi, parce que la succession étoit échue plus de vingt-cinq ans avant l'Assise. Ibid.

Or l'Affise marque elle - même qu'elle n'aura lieu que pour l'avenir. 505

Ce partage traite le puîné plus durement que l'Assise même, en ce qu'il le restraint à un simple usufruit: donc l'Assise n'a pas servi de regle à ce partage.

Ibid.

On peut même en tirer une induction pour les aînés, en ce quil réduit le puîné au tiers, quoiqu'il fût faisi de sa portion avant l'Assise.

506

3°. Ce partage ne prouve rien, parce qu'il prouve trop; 1°. il accorde quelque chose au puîné en propriété, quoique l'Assis ne leur accorde qu'une provision. 2°. Il s'ensuivroit de ce partage que chaque puîné auroit un tiers, ce qui est aussi absurde qu'impossible; cependant cette conséquence résulte du partage dont il s'agit.

En fuivant l'ancienne Jurisprudence, Guillaume de Fougeres n'auroit eu qu'un tiers du tiers en propriété, par le droit de l'assise, il n'auroit eu qu'un ulufruit à l'arbitrage de l'aîné. Les Arbitres ont pris un milieu, ils n'ont point accordé de propriété au puîné, excepté de cent livrées de terre, ce qui est plus rigoureux que l'Assise, mais en récompense, ils lui ont donné un usufruit beaucoup plus fort. Ce partage est donc un milieu, un tempéramment entre l'ancien droit & le nouveau; c'est un simple accommodement de famille, & non point une exécution littérale de l'Assise.

SECOND TEMS. Depuis l'Assis jusqu'à la premiere réformation de la Coutume en 1539, examiner la prétendue constitution du Duc Jean II. de l'an 1301, & la disposition de la très - ancienne Coutume de Bretagne.

L'appanage des puînés dans ce tems étoit-il fixé au tiers? Pour décider la question, rechercher ce qui s'est passé en Bretagne depuis l'Assisé jusqu'à la constitution du Duc Jean II. Hévin ne rapporte que deux vestiges de l'ancienne Jurisprudence pendant cet intervale. Le premier est plusieurs conventions particulieres, par lesquelles les Ducs de Bretagne & quelques grands Seigneurs ont converti le Bail des Mineurs en droit de rachapt, & d'autres fois ils l'ont remis absolument; mais il y a peu d'apparence que ces dérogations au droit commun regardent le droit de l'Assise, parce que le droit de Bail s'étendoit sur tous les Fiess de Bretagne sans distinction. Le second vestige, plus important, est la conftitution du Duc Jean I. de 1275: pour expliquer cette Loi, il faut fuppofer deux maximes de la Jurifprudence observée alors en Bretagne. 1°. Les Mineurs possesseurs de Fief, tomboient en la Garde du Duc, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint l'âge de vingt ans accomplis. 2°. Lorfque l'aîné donnoit au puiné un Fief en propriété, si ce pusné mouroit sans ensans, le sief revenoit, non pas à l'aîné, mais au Seigneur luzerain.

La premiere partie de l'Ordonnance du Duc Jean I. a rapport à la premiere maxime, & convertit le Bail des Mineurs en un droit de rachapt payable chaque année.

Cette premiere partie regardoitelle les nobles d'Affise, c'est-à dire les Barons ou Chevaliers, ou ne concernoit-elle que les simples Gentilshommes. Hévin suppose sans fondement que les seuls Barons en étoient l'objet.

Le texte de l'Affise prouve le contraire, puisqu'il donne le Bail des Mineurs de l'aîné au puîné, & à désaut de puînés, le choix du Baillisse appartient à l'aîné mourant, du consentement du Seigneur. Par cette disposition le Bail ne pouvant en aucun cas appartenir au Duc de

Bretagne, la premiere partie de l'Ordonnance du Duc Jean I. ne pouvoit regarder les Nobles de l'Affife, puifqu'ils n'ont pu être obligés à confentir la conversion du droit de Bail en droit de rachapt, si, à leur égard, le Duc de Bretagne n'avoit aucun droit de Bail.

Cette observation n'a été faite ni par d'Argentré, ni par Hévin, qui s'accordent à regarder le droit de Bail comme s'étendant sur les Nobles d'Assise.

Cependant elle est très importante pour montrer que sous le nom de Gentilshommes, ou d'Hommes-gentils, dont la constitution de Jean I. a parlé, on ne doit pas nécessairement entendre les Barons & Seigneurs soumis à la Loide l'Afssis.

La feconde partie de la constitution du Duc Jean I. abroge la seconde maxime rapportée ci-dessus, & rétablit l'ordre du sang. Ibid.

Deux questions sur la constitution du Duc Jean II. La premiere regarde l'existence de cette Loi; la seconde l'esprit de cette Loi. 514

Son existence est prétendue douteuse par l'aîné. 1°. Elle ne setrouve nulle part; 2°. ceux qui l'ont expliquée varient & se contredisent. Ibid.

Selon quelques-uns, il s'entrouve un vestige dans l'article 209 de la très-ancienne Coutume: mais Hévin & d'Argentré ne peuvent expliquer ni son esprit, ni même sa disposition littérale.

Si cette constitution étoit véritable, on y auroit eu égard dans les deux dernieres réformations de la Coutume. Or, on y établit un partage différent: donc on reconnoît, ou que la constitution du Duc Jean II. n'étoit pas véritable, ou qu'elle n'avoit jamais en d'exécution.

Il n'est pas vrai, comme le prétend l'aîné, que cette Loi ne se trouve nulle part: d'Argentré convient que de sontems peul'avoient, mais cependant qu'elle sut trouvée aux Livres anciens. Ibid.

Il en parle en plusieurs endroits de son Commentaire. Hévin dit aussi qu'il l'a. Me Berroyer l'avoit aussi dans une très-ancienne Coutume de Bretagne manuscrite. 517

L'art. 209 de la très-ancienne Coutume suffit pour montrer la vérité de cette piece. On n'en doutoit point lors de la rédaction; & pourroit-on s'être trompé sur l'éxistence d'une Loi qui étoit alors aussi récente, puisqu'il n'y avoit pas trente ans qu'elle étoit faite?

La note de l'Anonime sur cet article n'est pas moins décisive. 518

L'obscurité de cette constitution est la cause des sens dissérens qu'on lui a donné. Jbid.

La seconde question sur le véritable sens de la constitution du Duc Jean II. est plus difficile & plus importante, Il saut consulter les articles 7 & 17 de cette Loi.

De ces deux textes, dont on prétend que l'un contient la regle, l'autre l'exception, les puînés concluent que la rigueur de l'Affife a été modérée par le Duc Jean. Ibid, Les aînés foutiennent que ce font deux regles différentes, le premier ne regarde que les Barons ou Seigneurs d'Affife, le fecond ne concerne que les Gentilshommes d'un ordre inférieur.

Toute la difficulté confiste à sçavoir, si l'article 17 comprend les Barons, ou s'il n'a été fait que pour les simples Gentilshommes. *Ibid*.

Quatre conjectures tirées, 1°. du texte de la Loi; 2°. des Loix femblables; 3°. de l'usage qui a suivi cette Loi; 4°. des Loix postérieures & du sentiment des Interprêtes.

Ibid.

Premiere espece de conjectures.

1°. Les deux articles sont sort éloignés l'un de l'autre. Ibid.

2°. Dans le premier la Loi se sert du terme de Baronnie & dans le second elle emploie celui de Gentilhomme.

Il est vrai que le mot Gentilhomme peut comprendre les Barons: mais ici Baronnie est opposée à Gentilhomme, & quand sous le nom de Gentilhomme cette Loi a voulu comprendre les Barons, elle a toujours ajouté Gentilhomme d'Affise.

Ibid.

Enfin, fi les articles 7 & 17 avoient en vue la fuccession des Barons, ils se contrediroient. 522

1°. L'article 7 diroit que les Baronnies font impartables, & l'article 17, qu'elles se partagent toujours.

Ibid.

2°. L'article 7 n'oblige l'aîné qu'à faire advenant bienfait ès puinés: l'article 17 établit un partage véritable, nécessaire, certain, limité; les puinés auront le tiers par droit. 523

3°. L'article 7, par le mot bienfait, n'entend qu'un ususfruit, c'est dans ce fens qu'il est pris dans la Coutume d'Anjou, article 97, & dans celle du Maine, art. 110. Ibid.

L'article 17 donne aux puînés une véritable propriété. 524

La preuve s'en tire, 1°. de ce que l'article dit que l'aîné doit faire au puîné le tiers de la terre par droit, expression qui marque le fond, la propriété. Ibid.

Distinction chimérique d'Hévin entre le cas où l'aîné donnoit un fief entier au puîné, & celui où il ne lui en donnoit qu'une portion.

Ibid.

2°. Le terme garantir en parage, suppose que le Garanti étoit véritablement Propriétaire. 525

Celui qui est Garanti doit la foi ipso jure: or il n'y a que le Propriétaire qui doive la foi. Ibid.

Voyez sur ce point Dumoulin sur le S. 1. de l'ancienne Coutume de Paris, Gloss. 1. n. 6. & d'Argentré sur l'art. 322 de l'ancienne Coutume de Bretagne. Ibid.

Les art. 135 du Maine & 125 d'Anjou sont encore plus positifs; l'article 249 du Maine & l'article 232 d'Anjou, établissent la même chose.

Explication de ces Coutumes, d'où il résulte que l'article 17 de la constitution de Jean II. suppose les puînés véritables Propriétaires. 527

Autorité de l'Anonyme sur l'article 209 de la très-ancienne Coutume. Ibid.

Des différentes dispositions des articles 7 & 17 de la Constitution de Jean II, il résulte que le véritable esprit de cette Loi a été d'admettre des regles & des maximes différentes pour deux dissérentes classes de Gentilshommes; & que l'article 7 regle le partage des Barons, & l'article 17 celui des autres Gentilshommes. 528

Seconde espece de conjectures tirées des Loix semblables. Les établissemens de Saint Louis sont la seule espece de Loi de cette nature. Ibid.

Leur application aussi juste que nécessaire à la constitution de Jean II. par deux raisons, l'une qu'ils ont été faits principalement pour la Touraine & l'Anjou, Provinces limitrophes de la Bretagne; l'autre, qu'Hévin lui-même observe que presque tous les articles qu'il cite de l'Ordonnance du Duc Jean sont des extraits des établissemens de Saint Louis.

L'article 17 se trouve en effet sous le nombre 8 des établissemens, & l'art. 7 sous le nombre 24: on remarque 1°. la même distance & plus grande encore entre ces deux articles; 2°. la même opposition du nom de Gentilhomme & de Baron; 3°. mêmes contradictions.

Outre ces observations communes aux deux Loix, il y en a de particulieres aux établissemens de Saint Louis; 1°. l'article 38 établit trois degrés de Nobles, le simple Gentilhomme auquel ce nom étoit propre, le Vavasseur, & le Baron qui étoit le plus haut degré de la Noblesse.

Preuves de cette vérité dans les chapitres 31, 110 & 114. Ibid.

Cette observation décisive, pour prouver que ce que dit cette Loi du partage des Gentilshommes ne s'applique point à celui des Barons.

2°. La constitution du Duc Jean II. n'a point de titres ou rubriques,

les établissemens de Saint Louis en ont, la rubrique du chapitre 8 ne parle que des Gentilshommes. Ibid.

Celle du chapitre 24, des Barons.

32

Ces rubriques font voir qu'il y a deux dispositions différentes, qui ne peuvent s'appliquer aux mêmes personnes.

Ibid.

3°. Les établissemens de Saint Louis marquent beaucoup plus expressément la propriété acquise aux puînés dans les partages des Gentilshommes. *Ibid.* 

Voyez les chapitres 22 & 44, qui parlent du parage. Ils établissent que les puînés des Gentilshommes sont véritablement Propriétaires, puisqu'ils établissent l'ordre de succéder dans les parages; quant aux puînés des Barons, ils ne possedent leur part qu'en usufruit. Donc deux sortes de partages pour les deux sortes de Nobles.

Troisieme espece de conjectures tirées de l'usage: deux monumens de cet usage. Le premier monument rapporté par Hévin lui-même. C'est la constitution du Duc Jean III qui établit que dans le partage des Barons, le puiné n'avoit qu'un appanage indéterminé & soumis à l'arbitrage du Juge.

Ces deux constitutions ne peuvent au plus être éloignées l'une de l'autre que de cinquante-quatre ans; or, dans un si court espace on ne peut supposer que l'on eût oublié la détermination qui auroit été faite en faveur des pusnés par la constitution de Jean II.

Second monument, ce qui se passa dans le tems du fameux Arrêt de Constans. *Ibid*.

Mémoires de Charles de Blois

fur le partage des puînés en Bretagne, conservés par Argentré. Il y est dit & répété plusieurs sois qu'en Bretagne le puîné n'a qu'une pension viagere ou appanage. 536

Ces Mémoires pourroient n'étre regardés que comme l'allégation d'une partie; mais Jean de Montfort, dans fa réponse aux Mémoires de Charles de Blois, qui est à la Bibliotheque du Roi, convient du même usage; ce point étoit constant entre les Parties.

Il n'étoit quession que desçavoir si la même Loi avoit lieu pour le Fief dominant, c'est-à-dire, pour le partage des ensans du Duc, mais cette question est étrangere ou indissérente.

Ibid.

Enfin, le texte même de l'Arrêt de Conflans explique nettement l'usage de Bretagne. Ibid.

Derniere espece de conjectures. Loix postérieures, interprétations des Auteurs. 538

Une seule Loi de cette espece, la très-ancienne Coutume de Bretagne.

Ibid.

Art. 209. de cette Coutume. Les puinés en concluent que le Duc Jean II a corrigé l'Assis en leur faveur, mais en quoi l'a-t-il corrigé? Est-ce en sixant l'appanage des puinés au tiers? Ou est-ce dans un autre point?

L'Affife défendoit toute division des Fiefs de haute dignité, le pere n'en pouvoit pas même faire aucun démembrement en faveur des puînés. La constitution de Jean II. a permis au pere de leur en faire partie, voilà le changement qu'il a fait à l'Affife.

Ce fens est le seul qui s'accorde avec toutes les observations faites

jusqu'ici, celui qu'y donnent les puînés y résiste.

Ibid.

La preuve, c'est que dans le même chapitre 209, la Coutume suppose nécessairement que les pus-nés n'ont pas de droit le tiers, elle veut que dans leur partage on ait égard à la quantité de la terre, au nombre des enfans, circonstances qui seroient fort indifférentes, si la Coutume leur donnoit le tiers dans tous les cas.

Elle appelle leur portion un advenant, elle dt qu'elle sera réglée par le Conscil & advisement des Sages: expressions qui supposent qu'elle n'étoit pas fixee au tiers.

Ibid.

La distinction imaginée par les Auteurs des deux Consultations imprimées à la fin des Arrêts de Frain, entre les Gentilshommes descendus des anciens Barons & ceux issus de parens moins élevés, mais qui avoient usurpé le gouvernement avantageux de l'Assise, cette distinction n'est pas aussi simple & aussi naturelle que l'interprétation qu'on vient de donner à la très-ancienne Coutume.

De tout ce qui a été dit, il suit que jusqu'à la premiere réformation de la Coutume, il ne s'est fait aucun changement dans le droit de l'Assise touchant la provision arbitraire des puinés.

ATTRIBUTION DE JURISDIC-TION Evêques. L'Empereur Gratien en accordant aux Evêques de chaque Diocèse la connoissance des fautes légeres commisses par les Eccléstastiques, ne sonde ce privilège, que jur l'exemple de ce qui se passoit dans les affaires civiles par la concession gratuite des Empereurs. 221

Il n'y a que la convenance & la bienféance bienséance qui déterminent Honorius à ordonner que les Clercs ne pourront être accusés que pardevant les Evêques; & Valentinien III en confirmant ce privilége qu'il renserme dans les bornes qu'il juge à propos d'y prescrire, déclare expressément qu'il est certain que suivant les Loix, les Evêques n'ont point de Tribunal.

Justinien ..... en renvoyant les Prêtres en certain cas au jugement des Evêques, détermine en mêmetemps la peine à laquelle les coupables seront condamnés .... & on remarque dans plusieurs chapitres de la Novelle 123, que dans les dispositions les plus savorables à la jurisdistion Episcopale, il conserve toujours son autorité sur les Eccléssiastiques, en connoissant de leurs fautes comme Législateur, encore qu'il renonce à en connoître comme Juge.

Ibid.

Selon la Loi de Valentinien I, la foi, la discipline, les mœurs des personnes Ecclésiastiques sont le partage de la Jurisdistion Ecclésiastique.

Le trente-unieme Canon du quatrieme Concile de Toléde, qui a été reçu dans la discipline de l'Eglise de France, après avoir observé que les Princes renvoyoient souvent à des Prêtres le jugement des coupables du crinte de Lèze-Majesté... leur désend de recevoir de semblables commissions, sans prendre auparavant la précaution d'engager les Rois qui les commettent, à promettre avec serment d'accorder la vie au coupable.

Il faut toujours se ressouvenir de cette grande maxime qui sussit seule pour répondre à tous les exemponer V.

ples contraires en apparence aux droits des Souverains, que ce sont les Empereurs & les Rois qui ont confié aux saints Evêques le droit d'exercer les jugemens suivant les Loix des Empereurs Romains: ainfi lorsque l'Eglise connoît d'un crime politique commis par un Evêque, elle ne le fait que comme en ayant reçu le pouvoir des Rois. Les Evêques agissent en ce cas comme Juges délégués par le Prince : c'est l'autorité du Souverain, & non pas la leur qu'ils exercent ... C'est en conséquence d'un pouvoir émané des Rois que les Evêques exercent une Jurisdiction extraordinaire dans les affaires temporelles.

AUDITEURS DE LA ROTE. Dans leur premiere origine, ils n'étoient pas même de véritables Juges . . . ils faisoient auprès du Pape, à peu près la même fonction que les Maîtres des Requêtes faisoient autresois après du Roi. Bien loin de rien prononcer par eux mêmes, ils se contentoient de recevoir la décision du Pape, & de l'annoncer.

Avocats & Procureurs Généraux des Parlemens.

Devoirs & travail de ces Magistrats. 622 & suiv. Vid. Parlement.

Avocats Plaidans au Parlement.

Ce qui constitue & fait l'Avocat. 631 Honneur par lui dû aux Magistrats. 581

Fonctions & devoirs de l'Avocat, envers les Juges, envers ses N n n n Parties, envers ses Parties adverses, ce qu'il doit à ses Confreres, au Roi & à soi même. 632 & suiv.

A VOR TEMENT. La Loi considére comme un homicide, le meurtre de celui qui n'est encore homme qu'en espérance. Cette maxime, la plus autorisée par le consentement de toutes les Nations, est un espece de Droit des Gens. Ce crime est ancien; mais dans tous les siécles, il a toujours été en horreur.

Hippocrate, dans le ferment qui est à la tête de ses ouvrages, promet solemenellement de ne jamais donner à une semme grosse aucun médicament qui puisse la faire avorter, & les imprécations qu'il joint à son serment, sont assez voir qu'il considéroit ce crime comme le plus grand qu'un Médecin pût commettre.

Ibid.

Ce crime est, dit Ciceron; d'autant plus atroce, que ceux qui le commettent font plusieurs homicides, en ôtant la vie à une seule personne.

Pour connoître l'énormité de ce crime, & avoir une juste idée des peines dont il est puni, il faut avec les Loix, suivant les Canons & les sentimens des Docteurs, distinguer, 1°. Quel étoit, lorsqu'il a été commis, l'état de l'Avorton: étoit-il animé ou ne l'étoit-il pas ? 2°. Quel est celui qui en est coupable; est-ce le pere, la mere, ou un étranger? 3°. Quel a été le motif de ce crime? 4°. Ensin, quels sont les essets plus ou moins sâcheux qu'il a produits? Ibid.

L'Avortonétoit-il animé ou ne l'étoitil pas ?

Dans les Loix on ne trouve aucun vestige de cette distinction. Elles punissent également & aussi sévérement, & celui qui donne la mort à un enfant déja formé & animé, & celui qui se hâte de commetrre un homicide en prévenant le temps de l'animation. Ibid.

Néanmoins cette distinction paroît fondée fur l'équité naturelle;... mais a-t-elle un fondement solide & légitime? Si on le confidére par rapport à la nature, nouvelle difficulté: en quel temps l'ame raisonnable est-elle unie au corps humain? Est-ce dans le moment de la conception, ou dans celui de la formation? Deux opinions sur cette dissiculté : les uns.prétendent que l'ame est créée dans le temps que le corps est conçu; d'autres, & c'est le sentiment commun des Médecins & des Philofophes, foutiennent que l'ame n'est unie au corps que lorsqu'il est organisé, & en état de pouvoir répondre par fes mouvemens aux penfées & aux défirs de l'ame.

Cette diversité d'opinions sur le temps où s'opére l'union de l'ame au corps; n'a fait croire à personne que la peine de celui qui procure un avortement avant le temps de la formation, doive être plus légere que la peine de ceux qui donnent la mort à un enfant déja formé, parce que tous les hommes regardant dans les coupables plutôt le dessein qu'ils ont eu, que leur crime, ils ont jugé les uns & les autres également criminels, en ce qu'ils éteignent également l'es-

pérance d'un pere, la mémoire de fon nom, l'appui de fa famille, l'héritier de fes biens; & qu'ils privent également la nature d'un homme, & la République d'un Citoyen.

Ibid.

L'action de celui qui fait mourir un homme déja formé, est un véritable homicide; le crime de celui qui l'empêche de se former, est un homicide avancé. Ainsi le pensoient Tertullien, Minutius-Felix, & saint Augustin.

Cependant quand on conviendroit que, la malice étant égale dans celui qui détruit l'espérance d'un homme & dans celui qui fait mourir un homme déja formé, ces deux crimes sont égaux par rapport à la politique; il faudroit néanmoins reconnoître que dans les principes de la Foi Catholique, l'un est beaucoup plus atroce que l'autre par rapport à la Religion. Ibid.

Mais l'Ordonnance d'Henri II de l'année 1556, rend toute distinction de l'état de l'Avorton, inutile; si la seule dissimulation de la grossesse, si la seule intention de commettre le crime de l'avortement est punie de mort, la consommation du crime, en quelque temps qu'il ait été commis, ne peut être plus rigoureusement punie; & par conséquent il est inutile de distinguer l'état de l'enfant homicidé.

### Quel est le coupable du crime d'Avortement?

Si c'est un étranger qui a commis ce crime, il doit être considéré comme un homicide, quoiqu'il n'ait détruit, à proprement parler que l'espérance d'un homme; mais si c'est le pere ou la mere qui font mourir leur sils avant sa nais-sance, ils doivent être considérés & punis comme des parricides, & leur supplice doit être beaucoup plus grand que celui des autres coupables.

# Quel en a été le motif?

Les Loix confidérent les motifs différens que peut avoir une femme qui se fait avorter, ou toute autre personne coupable du même crime. La femme qui s'est fait avorter a-telle commis ce crime volontairement ou involontairement? Dans les cas où les femmes se font avorter volontairement, les Loix diftinguent : ou quelque motif d'intérêt l'ontdéterminée à commettre ce crime, & alors elle doit être condamnee au dernier supplice; ou elle l'a commis in odium mariti, & alors la peine n'est qu'un exil, & même un exil à temps : cette distinction marquée dans la Loi Cicero 39 ff. de Panis, a été suivie par les Empereurs Severe & Antonin.

A cette Loi il faut joindre la Loi DIVUS 4. ff. de extraord. crim. & la Loi 8, ff. ad Leg. Cornel. DE SI-CARIIS. Mais fur la concilation de ces Loix les interprétes sont fort partagés. Accurse, sur la Loi Divus, dit qu'il faut supposer dans l'espéce de cette Loi que le Part n'étoit pas encore animé. Godefroy, sur la Loi 39, de Panis, approuve cette opinion; mais il en propose une autre, & c'est celle qui est prise de cette Loi même qui condame les femmes qui se font avorter à différentes peines, suivant les différents motifs qui les

Nnnnii

ont portées à commettre ce crime.

Quoique la distinction de l'Avortement commis en haine du mari, ou par des vues d'intérêt, soit sondée sur l'autorité des Loix, elle ne doit recevoir aucune application dans notre usage, parce qu'en résistant également à la raison & à l'humanité, elle justifie à certains égards le crime, en excusant la haine cruelle d'une semme qua visceribus suis vim insert ne inimico marito filium procreet.

A l'égard de ceux qui procurent un Avortement, les Loix distinguent si celui qui a donné un breuvage cap ble de faire avorter une semme, l'a donné par erreur, par imprudence, & sans mauvais desfein, ou s'il a joint l'intention à l'esset: dans le premier cas si le coupable est de basse extraction, il est condamné aux mines; s'il est d'une naissance ou d'un état distingué, sa peine est l'exil. Dans le second cas, quel qu'il soit, il doit être condamné à la mort.

Quels sont les esfets plus ou moins fâcheux de ce crime?

Quoique les Loix considérent dans les crimes beaucoup plus la volonté que l'effet, cependant elles envisagent aussi l'événement & les suites qu'ils ont eus. Plus les conséquences en sont grandes, plus il est important de faire un exemple éclatant, capable de contenir le reste des hommes dans leur devoir par la crainte des peines; & lorsque les suites du crime ont été plus considérables, le Public demande une plus grande satisfaction, parce

que la vengeance doit être proportionnée à l'injure, & la réparation, à la perte qui a été foufferte. Ibid.

Ou le crime de ceux qui ont procuré un Avortement, s'est terminé à la mort de l'enfant, ou il a été suivi aussi de la mort de la mere: s'il ne s'est terminé qu'à la mort de l'enfant, dans le cas où le breuvage a été donné par imprudence, & fans mauvais dessein, les mines ou l'exil, selon la qualité des personnes, sont les peines qui doivent être infligées à ceux qui ont procuré l'Avortement. S'il a aussi procuré la mort de la mere, la peine du coupable est, sans distinction du motif, la mort. Quoique cette décision paroisse dure, elle est conforme à celle de la Loi de Moyse, dans laquelle il paroît que l'Avortement étoit l'effet d'un malheur purement involontaire.

Disposition des Loix pour prévenir le crime de l'Avortement.

Les Loix, pour prévenir ce crime, ont cru qu'il étoit nécessaire de punir sévérement tout ce qui pouvoit y avoir rapport. C'est pourquoi elles défendent de vendre des médicamens pour faciliter la conception, ou des philtres, ou autres breuvages pour inspirer de l'amour, & à plus forte raison tout ce qui pourroit opérer la destruction du part.

Ibid.

Peines prononcées par les Loix Civiles.

AVORTEMENT-PEINES. La con-

damnation aux mines, l'exil, les dommages & intérêts, la mort même étoient les différentes peines que le Droit Civil avoit établies, & que les Loix Civiles avoient prononcées contre la femme qui s'étoit fait avorter, ou contre ceux qui avoient procuré l'Avortement.

Nos Ordonnances sont, sur cette matiere, plus sages & plus séveres que toutes les Loix Romaines. Ibid.

# Peines Ecclésiastiques.

Le plus ancien des Conciles qui prononcent des peines relatives à l'Avortement, est celui d'Elvire, tenu vers l'année 305... C'est une grande question de sçavoir comment il f ut lire le Canon 64, Ptusieurs Compilateurs le citent différemment. 465

Ce Concile dans le Canon 68, n'accorde le baptême aux cathécumenes qui fe font faites avorter, qu'à la fin de leur vie; & le Canon 64 du même Concile, veut, suivant que ce Canon se lit ordinairement, que l'on resuse la Communion, même à la mort, à une semme adultere qui s'est si tavorter; mais cette disposition est unique, & n'a jamais été suivie par celle d'aucun autre Concile.

Celui d'Ancyre, tenu en l'année 314, reconnoissant que suivant l'ancienne discipline, on ne donnoit qu'à la mort, la Communion aux semmes qui s'étoient faites avorter, a réduit le temps de la Pénitence à dix années. Cette réduction du temps de la Pénitence a été suivie par saint Basile, dans le Canon 8, Epist. ad Amphil. par le Canon 3, d'un Concile d'Arles, que Burchard cire, mais qui ne se trouve point dans les Conciles du Pere Labbe. Ibid.

Le Concile de Lerida de l'année 524, ne demande que sept années de pénitence. Canon 2, 3.

Le Concile, in Trullo, Canon 91, & le Canon 35 d'un Concile de Wormes tenu en l'année 868, prononcent contre ceux qui se font avorter, ou qui procurent l'Avortement les mêmes peines que contre les homicides.

16id.

16i

Vid. Fætus... Groffesse... Part. AUTORITÉ DES ROIS & de leurs Officiers SUR LA PERSONNE DES CLERCS EN MATIERE CRIMI-NELLE.

Malgré la destruction de l'Empire Romain, les Loix de Justinien ont été suivies à l'égard du jugement des Evêques & des Clercs, dans les nouveaux Royaumes qui se sont formés des débris de ce vaste Empire. 227

Dans le Royaume d'Italie, Théodoric jugea lui - même l'Evêque d'Aouste accusé d'avoir voulu trahir sa Patrie; & l'ayant trouvé faussement accusé, il le rétablit dans son premier rang, pour jouir pleinement de son Episcopat, comme avant l'accusation. Ibid.

En France, le premier Concile de Mâcon convoqué en 581, par le Roi Gontran... ordonne qu'aucun Eccléfiastique ne pourra être maltraité ni trainé en prison de l'autorité des Juges Séculiers... si ce n'est en matiere criminelle, c'est-àdire, en cas d'homicicide, de vol,

ou autre maléfice.

Gregoire de Tours rendoit témoignage à l'autorité des Rois & de leurs Officiers sur la personne des Clercs en matiere criminelle, lorsqu'en parlant au Roi Chilperic, en faveur de Pretextat, Archevêque de Rouen, il lui disoit : Si quelqu'un de nous, ô Roi, viole les régles de la Justice, vous pouvez le châtier. Ibid.

Gilles, Archevêque de Reims, qui avoue qu'il a mérité la mort comme coupable de Lèze-Majesté, les Evêques qui demandent sa vie au Roi Childebert, & le Roi qui la leur accorde & exile le coupable à Strasbourg, sont trois témoins également irréprochables qui attestent d'une maniere uniforme la puissance de vie & de mort que le Roi Childebert étoit en droit d'exercer sur l'Archevêque de Reims, comme sur tout autre sujet rebelle.

Quoique ce fût à la fin de la seconde Race de nos Rois, que la prétendue exemption des Clercs de la Puissance Royale parût avoir jetté de plus profondes racines, l'Eglise reconnut dans la personne du premier Roi de la troisieme Race, l'autorité légitime qui appartient aux Souverains, fur les Clercs & fur les Evêques. Le cé. lebre Procès d'Arnoul, Archevêque de Reims, accufé de crime de Lèze-Majesté en fournit une preuve évidente ... Prosternez-vous aux pieds de vos Maîtres & de vos Rois que vous avez offensés par un crime inexpiable, disoit le Concile à l'Archevêque Arnoul, & leur confessant votre faute, suppliez-les de yous accorder la vie.... Qu'il

vive, dirent Hugues-Capet, & Ro-bert son fils, mais qu'il vive sous les yeux de la garde que nous lui donnerons, sans aucune crainte d'être livré à la mort, si ce n'est qu'il veuille se fauver... ou qu'il commît dans la suite des crimes qui méritasfent d'être punis par le glaive. 242

Sous le régne de Saint Louis, & en l'année 1267, l'Evêque de Châlons-fur-Marne, accufé d'avoir donné lieu par fa négligence à la mort de deux prisonniers 🕻 prétendit que s'agissant d'un fait personnel, il n'étoit pas obligé de comparoître au Parlement où il avoit été cité : mais la Cour des Pairs n'ayant aucun égard à ses exceptions, ordonna qu'il procéderoit devant elle, non-seulement parce qu'il étoit Baron & Pair de France, mais parce qu'il s'agissoit d'un forfait commis dans sa Justice temporelle qu'il tenoit du Roi. Ainsi commença-t-on à rentrer par cet Arrêt dans la distinction des crimes qui regardent le temporel, & de ceux qui ne regardent que le spirituel.

Le Roi Philippe le Hardi, fils du Roi Saint Louis, consulté par les Officiers Royaux sur la question de sçavoir s'ils devoient connoître du meurtre commis par un Clerc, ou s'il falloit renvoyer l'accusé à son Evêque, répondit par une Ordonnance de l'année 1274, qu'il falloit pour la décider avoir recours au Droit écrit, qui établissoit la distinction du délit Ecclésiastique & du crime Civil.

L'Evêque de Pamiers, Bernard, ayant été accusé de crimes énormes, & presque tous de Lèze-

Majesté, le Roi Philippe le Bel le fit arrêter & fil voulut d'abord que le Procès fût fait à cet Evêque par l'Archevêque de Narbonne, ... pour juger ce que nous appellons aujourd'hui le délit commun, se réservant le pouvoir de punir cet Evêque selon qu'il l'auroit mérité. Le Roi requit l'Archevêque de Narbonne de mettre l'accusé dans une prison bien sûre, afin qu'on pût en faire une entiere justice, tant de la part des Juges Ecclésiastiques, que de la part des Juges Séculiers. L'Archevêque de Narbonne craignant de se commettre avec le Pape, le confulta fur cette aftaire; & le Roi envoya un homme exprès à Rome. L'instruction donnée à celui que le Roi envoya portoit, que quoique suivant l'avis des Docteurs, & le conseil des Grands de fon Royaume, le Roi pût & dût livrer au dernier supplice l'Evêque de Pamiers,... cependant le Roi voulant suivre les traces de ses Prédécesseurs, prioit le Pape... de dépouiller l'Evêque de Pamiers de tout rang & de tout privilége Clérical, afin que lorsque le Pape aura repris ce qui lui appartient, le Roi puisse enluite faire de ce traître un sacrifice agréable à Dieu par les voyes de la justice. 244 & 245

Un Archevêque de Bourges, en l'année 1369, inséra dans ses Statuts synodaux que... les Clercs ne peuvent être ni poursuvis, ni punis ou civilement ou extraordinairemect par un Juge seculier; & il ordonna que les Seigneurs qui seroient cette entreprise encourroient l'excommunication ipso sacto, & que les Eglises demeureroient

interdites, jusqu'à ce que la Justice séculiere eût levé sa main ... le soulevement général que cet article excita, obligea cet Archevêque à obtenir des lettres d'abolition, de Jean, Duc de Berry, qui furent confirmées par des Lettres Patentes du Roi Charles V. Dans ces Lettres l'Archevêque expofoit qu'il avoit fait les statuts avant que d'être confacré, & ignorant que leur disposition étoit contraire aux droits de la Jurisdiction Séculiere, & aux usages de la Province de Berry ; il déclaroit en présence du Duc Jean, qu'il les révoquoit & les annulloit entierement; il promestoit de faire publier sa révocation au premier fynode de son Diocèse, & de la faire lire publiquement dans toutes les Eglises Paroissiales, avec défenses à tous les Curés de son Archevêché, d'observer ces Conflitutions: fous ces conditions, & en confidération des fervices qu'il avoit rendus au Roi, le Duc lui remit l'offense qu'il avoit commise, avec la peine & l'amende qu'il avoit encourues par fes statuts.

Joannes Faber & Benedicti, qui vivoient dans le quinzieme siècle, reconnoissent que le Roi & ses Officiers connoissoient contre les Clercs, à tanto tempore cujus inicii memoria non extat, DES CAS PRIVILÉGIÉS, & entr'autres du port d'armes.

Vide Législation Romaine....

Droit des Rois sur les Evéques...

& sur les Cardinaux... Jurisdiction
Royale.

Autorité légitime de nos Rois sur les Cardinaux François,

Jean de Rochetaille, Archevêque de Rouen, ayant obtenu du Pape des Bulles de dispense pour conserver son Archevêché avec le Cardinalat, le Duc de Betfort qui gouvernoit la plus grande partie du Royaume, qui étoit alors en proie aux Anglois, autorifa ces Bulles par des Lettres Patentes qui furent présentées à la Chambre des Comptes... entre les différentes modifications que cette Chambre apporta à l'enregistrement des Bulles & des Lettres Patentes, il s'en trouve sune qui porte: Que si le Roi, pour aucunes causes touchant ses Royaumes, ou pour autre juste cause, le mande à venir de Rome, ou d'ailleurs pardevers lui, il y viendra en personne dedans un an, à compter du jour qu'on lui aura ce notifié de par le Roi.

M. Talon, (Omer) Avocat Général, s'étant élevé avec force contre une Constitution du Pape Innocent X, par laquelle il défendoit à tous les Cardinaux de sortir de l'Etat Ecclésiastique sans sa permission, & il ordonnoit qu'elle seroit exécutée, nonobstant toute forte d'emploi & de commission que les Cardinaux pourroient avoir des Princes temporels; & ayant observé dans sa Remontrance, que guelque grande que foit dans l'Eglise & dans l'Etat la dignité de Cardinal,...les Sujets du Roi, qui en sont honorés, ne peuvent être délivrés de la puissance des Princes temporels, qui ayant le pouvoir d'empêcher les Evêques leurs sujets de fortir de leurs Etats fans leur congé, même pour assister aux Conciles Généraux, les peuvent rappeller quand bon leur semble, sussent ils Cardinaux; le Parlement par son Arrêt du 21 Avril 1646, reçut l'Appel comme d'abus que le Procureur Général avoit interjetté de cette Bulle, & défendit très-expressément à tous Sujets du Roi de quelque état & condition qu'ils sussent d'y obtempérer.

Sous le Regne de Louis XI, le Parlement faisant, à la requête du Procureur Général, le Procès au Cardinal de Constance, accusé d'avoir fait des entreprises sur l'autorité Royale, le Roi approuva la conduite de son Parlement, & il fit expédier, vers l'an 1462, des Lettres Patentes dans lesquelles il s'explique en ces termes: Notre plaisir & volonté est que nos droits... l'autorité & souveraineté de Nous & de notre Cour de Parlement, soient par vous observés & gardés, & que les infracteurs... foient punis felon l'exigence des cas indifféremment & fans aucun épargner, & que le procès comencé en notredite Cour à la requête du Procureur Général, à l'encontre du Cardinal de Constance, soit par vous jugé & déterminé à telle fin que vous verrez être à faire par raifon ..... Selon MM. de Sainte-Marthe, dans le Gallia Christiana, le Cardinal a été condamné à une grosse amende.

Louis XI ayant fait arrêter, pour crime de Lèze-Majesté, le Cardinal Ballue & l'Evêque de Verdun, nomma des Commissaires pour les interroger & instruire leur procès. Il envoya ensuite au Pape une célébre Ambassade pour lui demander des Lettres de

Vicariat

Vicariat, adressées à des Commissaires François. Il y eut à ce sujet plusieurs conférences entre les Ambassadeurs du Roi & des Cardinaux; mais la Cour de Rome n'ayant pu s'accorder avec celle de France, Louis XI prit le parti de retenir le Gardinal Ballue & l'Evêque de Verdun en prifon ; le Cardinal à la Bastille, & l'Evêque dans une de ces cages de fer dont il avoit été lui-même l'inventeur. La prison du Cardinal dura onze ans; il n'en fortit qu'à la priere du Cardinal de Saint Pierre-aux-Liens, Neveu du Pape Sixte IV, & Légat en France en l'année 1480. 308, 309, 310 & 318

Le Cardinal de Châtillon, Evêque de Beauvais, fut accusé par M. le Procureur Général de rébellion, félonie, & crime de Lèze-Majesté divine & humaine au premier chef. Son procès lui fut inftruit par contumace; & par Arrêt, le Parlement, en ce qui regardoit le cas privilégié, déclara ce Cardinal rebelle & criminel de Lèze-Majesté au premier chef, le priva de tous honneurs, états, offices & dignités qu'il tenoit du Roi, ensemble de la dignité de Pairie, fruits & possessions de ses bénéfices, & le condamna à 250000 livres d'amende envers le Roi; & pour le délit commun, ordonna qu'il seroit rendu à son Supérieur pour lui faire son procès ainsi que de raison.

Le Cardinal de Joyeuse, dans la lettre qu'il écrivit à Henri III le 9 Janvier 1589, au sujet de la mort du Cardinal de Guise, prononcée & exécutée sans aucune forme de justice, & par un acte Tome V.

de la Puissance suprême, reconnoissoit que le Cardinal de Guise, qui n'ayant point cessé d'être sujet du Roi, étoit tenu à Sa Majesté par le ferment naturel que tous fujets ont à leur Prince,.... auroit dû fe contenir dans les limites de loyal & obéissant sujet d'un Prince, auquel par droit divin & humain, il devoit obéir & servir;...; Que les Loix qui permettent aux Princes de réprimer par un coup de puissance absolue ceux de leurs fujets qui veulent ravir leur Couronne, ou renverfer leur Monarchie, ont lieu aussi bien aux Cardinaux qu'aux autres ;... que l'exemple du Cardinal Georges Martinuzzi, prouve que des Rois ont fait mourir des Cardinaux,..... que les Docteurs ultramontains conviennent qu'il y a des cas où les Rois ont droit d'user de ce pouvoir;... qu'un Roi qui trouve un Cardinal faisant ou machinant contre son Etat, le peut faire mourir, fans autre forme ni figure de procès, & qu'il n'a pas befoin d'absolution..... Le Cardinal d'Osfat pensoit comme le Cardinal de Joyeuse; & pour montrer dans son Mémoire qu'il fit à Rome, que le Roi Henri III n'étoit pas mort excommunié, pour avoir fait mourir le Cardinal de Guise par un acte de Puissance absolue, il établissoit trois principes. Premierement, disoit-il, les censures & autres peines prononcées par les constitutions canoniques, contre ceux qui mettent la main sur les Eccléfiaftiques, ne regardent point les Rois, parce qu'ils n'y sont pas nommés expressément, ce qui seroit nécessaire pour les

0000

leur appliquer: il ajoutoit, secondement, que les Rois de France sont de tout tems immémorial en possession de juger en certains cas privilégiés les Personnes Ecclésiastiques, mêmement en crime de Lèze-Majesté. Enfin son troisséme principe étoit que quand le Roi n'auroit eu aucun privilége ni possession, il sussissit que ce Monarque eût usé pour la défense de sa personne du droit naturel,... pour n'avoir pas encouru les censures ecclésiastiques. 324, 325 & 326

Henri III fit arrêter fans aucune forme de procès le Cardinal de Bourbon.

Le Parlement de Bordeaux fous le Regne de Louis XIII, ayant fait faire une information contre le Cardinal de Sourdis, Archevêque de Bordeaux, au sujet d'un crime de Lèze-Majesté au second chef,.... le decréta & deux de ses domestiques de prise de corps.... par autre Arrêt du 19 Novembre 1615, il fut ordonné à tous Sénéchaux, Vice-Sénéchaux & autres Officiers, de prêter main forte pour l'exécution des decrets; mais comme on ne put arrêter le Cardinal de Sourdis & ses complices, ils furent affignés à fon de trompe par cri public.... & le 4 Décembre suivant on ordonna le récole-328 & 329

Louis XIV adresse au Parlement des Lettres-Patentes, par lesquelles il lui ordonne de procéder extraordinairement contre le Cardipal de Rets, selon les Loix & l'usage pratiqué dans le Royaume au regard du crime de Lèze Majessé; en conséquence on informe contre ce Cardinal: dans ces Lettres Patentes, & dans cet Arrêt l'autorité légitime du Souverain, la regle & la raifon exercent leurs droits. Un mois après Arrêt du Conseil rendu sur les remontrances des Agens du Clergé, qui ordonne qu'ils remettront leurs mémoires entre les mains de M. le Chancelier, & qu'ils feront communiqués aux. Gens du Roi, pour ce fait être ordonné ce que Sa Majesté jugera à propos pour la confervation de fon autorité, priviléges, franchifes & immunités de l'Eglise, & cependant qu'il sera seulement procédé à l'information.... Ensuite on fait entrer le Pape dans cette affaire, & fur les plaintes du Clergé, on accorde un Arrêt contraire à toutes les maximes de la France, & injurieux à la Majesté Royale : on reconnoît en tout cela la politique & le crédit d'un Cardinal premier Ministre.... Enfin il y eut une Déclaration expédiée, qui n'a jamais été ni envoyée, ni enregistrée au Parlement, dans laquelle se trouve une claufe qui porte que le procès fera fait aux Cardinaux & aux Evêques coupables, suivant les formes observées dans le Royaume aux causes des Evêques, par conséquent à la charge du cas privilégié. Cette clause in s férée dans cette Déclaration par une heureuse inadvertance, ou par l'habileté de quelque fidele ferviteur du Roi, suffit seule pour conserver la regle & nos maxi-330 & 331 mes.

Si des raisons d'Etat, & des considérations de politique, ont souvent empêché nos Rois d'user de tout leur pouvoir sur les Cardinaux coupables du crime de Lèze-Majesté, on n'a cependant jamais douté en France qu'ils n'eussent le droit de les faire punir comme leurs autres sujets rebelles à son autorité.

332 Deux réponses à une objection qu'on pourroit tirer du Concordat en faveur des Cardinaux, dans lequel il est dit que les Cardinaux travaillans continuellement pour l'Eglise Universelle, & les Officiers du Pape exerçans actuellement leurs fonctions, ne font pas compris dans le decret par lequel le Pape s'oblige à donner toujours aux François des Juges dans le Royaume. 1°. Cette disposition ne regarde que les affaires eccléfiaftiques,..... & n'a aucune application aux matieres temporelles, encore moins aux crimes de Lèze-Majesté. 2°. Cette exception n'a lieu qu'en faveur de ceux qui résident à Rome, assistent aux Consistoires, en un mot, qui y exercent leurs fonctions. Si les Cardinaux qui sont en cet état commettent quelques fautes dans le Ministere que le Pape leur confie, il est sans difficulté qu'ils sont foumis à sa Jurisdiction; mais il n'en est pas de même à l'égard de ceux qui font leur demeure en France, car s'ils y commettent quelques crimes, leur procès leur doit être fait pour le délit commun par leur Supérieur Ecclésiastique, & pour le cas privilégié par le Juge Royal. C'est l'usage du Royaume, non seulement quand ils sont déférés pour crime de Lèze-Majesté, mais même pour tout autre crime. 333, 334 B.

La proclamation des Bans est une solemnité falutaire, introduite par la France, confacrée par le Concile de Latran, renouvellée par le Concile de Trente.

En supposant qu'une dispense de publication des Bans seroit ou fausse ou abusive, & par le défaut de cause légitime, & par le défaut de pouvoir de celui qui l'auroit accordée, que pourroit-on en conclure par rapport à la validité d'un mariage ?

On diroit que les Contractans majeurs ont voulu surprendre; que le Ministre des Autels a prévariqué, que la célébration du mariage est illicite, téméraire, criminelle; mais on ne pourroit pas aller jusqu'à foutenir qu'elle est nulle, abusive, illégitime. La Jurisprudence des Arrêts apprend que depuis longtemps le défaut de publication de Bans entre majeurs, n'est plus regardé comme un défaut qui, par lui-même, & dégagé de toute autre circonstance, puisse mériter le nom d'empêchement dirimant.

Suivant les maximes & les Usages des Pays-Bas, où le Concile de Trente a été reçu, Concile qui permet de différer la publication des Bans jusqu'après la célébration des mariages, le défaut de cette solemnité n'est pas considéré comme une nullité irritante. Ibid.

Dans le temps qui a suivi immédiatement l'Ordonnance de Blois, la Jurisprudence Françoise plus sévere regardoit comme nuls tous les mariages qui n'avoient pas été

O 0 0 0 ij

précédés d'une publication de Bans. *Ibid*.

Lorsque la publication des Bans a été faite dans les deux Paroisses de ceux qui veulent se marier, alors il est constant que, quoiqu'il n'y ait point la permission expresse de la part du Curé qui ne célebre point le mariage, le simple certificat qu'il délivre de la publication des Bans a la même force qu'un consentement formel qu'il donneroit à la célébration du mariage.

Il en est de même lorsque le défaut de proclamation de Bans est couvert par une dispense de l'Evêque: en ce cas, comme l'Evêque est le Pasteur des deux Conjoints, s'ils demeurent dans son Diocèse, on peut soutenir, suivant l'esprit des Loix Ecclésiastiques & Civiles, qu'en conséquence de cette dispense, le propre Curé des Contractans est censé avoir approuvé la célébration du mariage.

Le défaut de publication de Bans n'est point une nullité essentielle dans le mariage des majeurs. 170

Vide CELEBRATION, CLANDES-TINITÉ.

BARONS. Sous le regne de Philippe-Auguste, Barons ou Pairs de France étoient termes synonimes.

BÉNÉDICTION NUPTIALE. Cette fainte Cérémonie étoit dès les premiers siecles de l'Eglise en usage; & pour le prouver, on peut se servir de ces belles paroles de Tertullien: Felix connubium quod Ecclesia conciliat, consecrat oblatio, obsignatum Angeli renuntiant; citer les Conciles d'Afrique, les Decrets des Papes, les décisions de l'Eglise Gallicane, l'autorité des Capitulais

tes, & composer en saveur de cette sainte Cérémonie une tradition suivie pendant plusieurs siecles, & qui n'a été interrompu que par les opinions nouvelles des Scholastiques, qui dans cette matiere, comme dans plusieurs autres, ont souvent prévalu sur les grandes Regles que l'on puise dans les sources pures de l'ancienne Discipline.

On est néanmoins obligé de reconnoître que le désaut de Bénédiction nuptiale ne paroît pas, dans les questions où il s'agit de la validité d'un mariage, un obstacle insurmontable.

L'Eglise n'a point prononcé entre l'ancienne Discipline, qui semble attacher à la Bénédiction du Prêtre toute la fainteté du mariage; & une grande partie des Théologiens Scholastiques, qui ont cru que la seule présence du Curé pouvoit être suffisante. 66

L'Usage des Pays-Bas n'est point constamment de marquer dans les Registres que l'on a satisfait à cette Cérémonie. Dans plusieurs Extraits non suspects des Registres publics, on ne trouve aucune mention de la Bénédiction nuptiale; on la donne, mais on n'écrit pas qu'on l'a donnée.

15 de 16 de 17 de 17 de 18 de

BREVETS DE JOYEUX - AVÉNE-MENT. Le Grand-Confeil distingue deux cas dissérens par rapport à la clause irritante énoncée dans ces Brevets. 1°. Ou le Brevetaire s'est contenté de faire signifier en général son Brevet à l'Evêque, & en ce cas l'Evêque peut, sans que ses provisions soient déclarées nulles & abusives, pourvoir un autre sujet de la première Prébende qui vient à vacquer; & le Grand-Con-

seil ordonne seulement, en ce cas, que l'Evêque fera tenu de conférer au Brevetaire la premiere Prébende qui viendra à vacquer, sinon de **l**ui payer une penfion de la même valeur. 2°. Ou au contraire le Brevetaire a requis nommément le Bénéfice après sa vacance, & avant que l'Evêque y ait pourvu, & en ce cas, l'Evêque ne le peut conférer à un autre, & le Grand-Conseil maintient définitivement le Brevetaire, sans s'arrêter à la collation de l'Evêque.... ainsi, selon la Jurisprudence du Grand-Conseil, le Decret irritant est bien reçu, mais avec la distinction qui suppose pour principe que le droit du Brevetaire n'est réalisé que par la réquisition spéciale & individuelle qu'il fait à l'Evêque du Bé-366, 367 néfice vacant.

BULLE. Le nom de Bulle est commun aux Lettres-Patentes des Empereurs & à celles des Papes. Ainsi un titre bullé peut être une Patente Impériale, & n'être pas une Bulle, ou un privilége du Pape.

C.

401

AMBRAY. Le Cambress estil un Pays uni & non pas réuni à la Couronne?.... Nos Rois ne l'ont-ils possédé qu'en qualité d'Empereurs? S'il ne faut pas confondre la France, proprement dite, avec l'Empire de Charlemagne, Cambray qui a été soumis à l'Empire, a-t-il sait partie de la France, proprement dite?.... 385

Il est constant, s'il faut en croire M. l'Archevêque de Cambray, que depuis le don que Charles le-Chauye sit en l'année 863, à l'E-

vêque de Cambray, de la Seigneurie de son territoire, .... l'Evêque de Cambray est devenu Prince de l'Empire, jouissant des droits de Souveraineté dans son Pays. Ibid.

Que depuis l'usurpation de Balagny en 1580, & celle des Espagnols en 1595, l'Archevêque de Cambray n'a jamais reconnu leur autorité; il n'a point prêté serment au Roi d'Espagne; il a continué d'assister aux Diettes julqu'en 1636; par conséquent il s'est, de droit, toujours conservé dans la dignité de Prince de l'Empire; mais quand il se seroit soumis au Roi d'Espagne, il n'en feroit pas moins vrai que le Cambresis est un nouveau Pays, qui par la conquête du feu Roi, a été uni & non réuni à la Couronne de France.

Et qu'il est absolument certain que depuis la fin de la seconde Race, Cambray a toujours été sous la domination des Empereurs d'Allemagne, si l'on en excepte quelques intervalles de peu de durée, où nos Rois s'en sont rendus maîtres par la sorce des armes, & plutôt par occupation de fait que par droit.

Mais si l'on consulte les différens partages qui surent saits entre les ensans & les petits-ensans de Charlemagne, on reconnoît que la Ville de Cambray étoit alors comprise dans les limites de la France. En esset, Charles-le-Chauve qui ne sut couronné Empereur qu'en l'année 875, en étoit, comme Roi de France, le Souverain Seigneur, lorsqu'en 863 il en donna la Seigneurie à l'Evêque de Cambray. 303

On pourroit donc prétendre, à la rigueur, que la conquête de

Cambray ne doit pas être regardée comme une nouvelle acquifition,... & qu'elle doit être regardée comayant opéré la réunion d'une ancienne Province à la Couronne,... d'une partie à fon tout. *Ibid.* 

C'est sur l'Espagne que le Roi a conquis de fait seulement Cambray, parce que ce Prince en étoit en possession.

CARDINAUX. Depuis que le Pape réunit en sa personne la qualité de Prince Souverain à celle de Chef de l'Eglise, & que contre la doctrine & les sentimens des anciens Papes, il est enfin devenu Roi & Pontife tout ensemble; les Cardinaux, qui sont ses Ministres dans ces deux qualités, doivent être considérés sous deux faces différentes, c'est-à-dire, ou dans leur état Ecclésiastique, comme principaux Ministres de l'Eglise de Rome, & Assesseurs du Pape dans les affaires ecclésiastiques, ou dans leur état politique, comme Conseil & principaux Officiers d'un Prince étranger.

Un Cardinal, confidéré comme personne ecclésiastique, est ou Diacre, ou Prêtre, ou Evêque. Qu'ont-ils de plus que les autres Ecclésiastiques qui sont revêtus des mêmes Ordres? Du côté de l'Ordination, il n'y a entre eux & les Ecclésiastiques du même Ordre, aucune ombre de dissérence. Du côté de la Jurisdiction, on ne voit rien qui les distingue.

Les distinctions que les Cardinaux ont usurpées, ne peuvent être que l'ouvrage d'un droit positif & purement humain; & par conféquent, toutes les raisons tirées du droit naturel, du droit civil,

& même du droit divin, .... ne font pas moins décisives contre les Clercs de l'Eglise Romaine, que contre ceux de toutes les autres Eglises... Les Cardinaux ne peuvent pas prouver qu'ils ont, indépendamment de la volonté des Princes, un privilège qui est resusé aux autres Ecclésiastiques: l'Eglise Romaine n'a point de révélation particuliere qui affranchisse ses Ministres de l'autorité temporelle des Princes.

L'honneur d'être confacrés, unis, incorporés à l'Eglise de Rome, les a fait appeller Cardinaux;... mais ce nom n'est nullement propre aux Ministres de cette Eglise puifqu'il y a beaucoup d'autres Eglises où les Curés & autres Eccléfiastiques constitués en dignité 🕏 font appellés Prêtres-Cardinaux.... On pourroit dire de la Pourpre Romaine, ce que Tite-Live disoit autrefois de l'Empire Romain : Qu'il est incroyable qu'avec de si foibles & de si obscurs commencemens elle soit parvenue à un si haut degré d'élévation, qu'elle est comme embarrassée de sa propre grandeur, ut jam magnitudine laboret sua.... Ils sont les Conseillers nés, & les Affeffeurs du Pape dans les affaires de l'Eglife univerfelle;... mais cette distinction que les Cardinaux s'attribuent pour s'élever au-dessis des Evêques, qui sont de droit le Sénat de l'Eglise univerfelle, est des plus mal fondée, & ne peut être d'aucun poids contre l'autorité des Princes Souverains. 293

Il est inutile de relever en saveur des Cardinaux le droit qu'ils ont seuls à présent d'élire les Papes, pour colorer leur exemption prétendue de la Puissance Temporelle, puisque les Papes mêmes, qui certainement doivent avoir plus de priviléges & de prérogatives que leurs Ministres ou leurs Electeurs, n'étoient pas affranchis de l'autorité des Souverains, avant qu'ils eussent réuni en leur personne la Souveraineté temporelle à la Suprême Puissance spirituelle. L'éclat de la Pourpre Romaine, cette grandeur plus brillante que solide, par laquelle les Cardinaux prétendent avoir secoué le joug de la Puissance temporelle, n'est qu'un fantôme.

Les Cardinaux confidérés dans leur état politique, & comme Confeillers nés d'un Prince étranger, peuvent-ils prétendre que la fidélité qu'ils doivent au Pape, les dégage de celle qu'ils doivent à leur Roi, & qu'ils ceffent d'être les Sujets de leur Prince naturel, en devenant les Ministres d'un Prince étranger?

1 Ibid.

Pour résoudre cette question, il faut supposer deux principes généraux qui ne peuvent jamais être révoqués en doute.

Le premier principe est que les engagemens que les Cardinaux contractent avec le Pape, lorsqu'ils sont élevés à cette dignité, sont des engagemens purement volontaires, & d'un ordre non-seulement humain, mais entierement positif; en un mot, du nombre de ceux que les Jurisconsultes Romains appellent des productions du droit civil, c'est-à-dire, des obligations dont la nature n'a point formé les nœuds, & qui sont l'esset de la volonté libre & arbitraire du Législateur. Il n'en est pas de même

des engagemens que les hommes contractent en naissant avec leur Prince & leur Patrie. La nature grave ces engagemens dans le cœur de tous les hommes: Dieu les autorise, & les rend nécessaires; c'est ce que les Jurisconsultes appellent un droit naturel, ou du moins un droit des gens, droit toujours supérieur au droit civil, autant que la nature est au-dessus de la Loi, & Dieu au-dessus de l'homme. Delà ces maximes des Jurisconsultes: la Loi imite la nature, mais elle ne sçauroit la vaincre; & le droit civil ne peut jamais esfacer les principes du droit naturel.

Le fecond principe est qu'il est permis à tout homme, avec le consentement de son Prince, de fervir un autre Maître, & de prendre des engagemens avec un Souverain étranger; mais ces nouveaux engagemens ne donnent aucune atteinte aux liens naturels qui attachent par une chaîne indissoluble tout Sujet à son Prince. 297

Suivant ces principes, un François qui est honoré de la dignité de Cardinal, devient, à la vérité, avec l'agrément, & presque toujours par la protection du Roi, le Confeil, le Ministre du Pape; il entre au fervice du Pape, il contracte de nouveaux engagemens; mais il ne détruit pas les anciens qui le lient à fon premier Maître & à fa Patrie.... De-là on ne peut pas douter que quand le Roi confent qu'un de ses Sujets contracte des engagemens avec le Pape, en recevant la Pourpre Romaine, ce ne foit toujours fous cette condition inviolable, que celui qui reçoit cet honneur ne lui fera pas moins fidele qu'il l'étoit auparavant.... C'est pourquoi dans les cas où les devoirs du Cardinal foumis au Pape, & du François Sujet du Roi, ne peuvent se concilier, le Roi n'est jamais censé avoir renoncé à sa Souveraineté, ni avoir aliéné un de ses Sujets en le faisant Cardinal. 298, 299, 300

Ainsi les obligations d'un Cardinal François à l'égard du Roi, ne se bornent pas à ne rien faire contre son service; elles consistent dans une soumission & une obéissance positives, qui le mettent dans le même état où il étoit, par rapport au Roi, avant sa nouvelle dignité; en sorte qu'il est obligé, quand il plaît à Sa Majesté, d'abandonner le service du Pape, pour recevoir les ordres de son Seigneur naturel, & de son premier Souverain.

Quoiqu'il foit vrai, fuivant les Maximes & les Regles établies depuis long-temps dans le Royaume, que la promotion au Cardinalat tait vacquer de plein droit l'Evêché dont étoit pourvu celui que le Pape éleve à cette dignité; que la Régale est ouverte du jour qu'il a accepté le Chapeau de Cardinal; qu'il faut, pour conserver son Evêché, des Bulles de dispense, & qu'il prête au Roi un nouveau ferment de fidélité : il ne s'enfuit pas qu'un François élevé au rang de Cardinal, cesse d'être Sujet du Roi, & qu'il devienne étranger; parce que, pour établir la justice de nos Maximes, il suffit de considérer que la dignité de Cardinal obligeant de droit à la réfidence, & étant par conféquent incompatible avec la possession d'un Eyêché dans ce

Royaume, l'acceptation du Cardinalat, suivant les Regles du Droi**t** Canonique, fait vacquer de plein droit l'Evêché, & autres Bénefices sujets à résidence, dont le Cardinal étoit pourvu; que son premier titre étant éteint, la Régale est de droit ouverte dans son Diocèse : qu'il a par conféquent befoin d'un nouveau titre pour jouir de fon Evêché; qu'il lui faut une dispense connue du Roi, laquelle étant regardée comme un nouveau titre 💃 & le fondement d'une nouvelle possession, doit être suivie d'un nouveau ferment de fidélité. Ainsi tout ce qui se passe par rapport à l'Evêché & autres Bénéfices incompatibles dont un François est pourvû, lorfqu'il est nommé Cardinal 🕻 ne prouve pas que les liens qui l'attachoient à fon Roi font rompus, & qu'il n'est plus que le Sujet Ibid. & 302. du Pape.

Vid. Autorité légitime des Rois fur les Cardinaux François... Jurifdiction Royale.

CÉLÉBRATION - Mariage. L'incertitude du jour & du lieu où un mariage a été célébré, est regardée comme un argument de clandestinité; mais cette incertitude ne rompt pas le lien du mariage. 98

Dans le Diocèse de Malines, & fuivant la discipline de cette Eglise, la célébration d'un mariage, faite dans une Chapelle domessique, est non-seulement suspecte de mystere & d'obscurité, mais elle est aussi une contravention maniseste au Rituel de cette Eglise, qui ordonne aux Curés de ne célébrer les mariages que dans l'Eglise. Ibid.

Quand aucun des deux Curés des Contractans mariage ne l'a

celebre, Quid Juris?

162

Le Concile de Trente (adopté par les Ordonnances du Royaume) déclare, en termes généraux & abfolus, que tous ceux qui voudroient contracter un mariage hors la présence de leur propre Pasteur, sont par-là même incapables de contracter valablement, & que les contrats qu'ils passeroient en ce cas sont nuls & inutiles. Ibid.

L'intention du Concile a été d'empêcher (par cette disposition) les mariages clandestins, & c'est dans cette vûe qu'il a établi la nécessité de la presence du propre Curé.... Les Ordonnances du Royaume ont trouvé ce Reglement si utile, qu'... elles en ont, pour ainsi dire, purissé la disposition, en l'adoptant, & en lui prêtant parlà le secours de la puissance Temporelle, à laquelle seule appartient de prononcer sur la nullité d'un contrat.

Si un mariage a été célébré par un des Curés des Conjoints sans la permission de l'autre quid Juris. 164

Pour approfondir la difficulté, il faut observer que dans le cas où il n'y a ni publication de bans dans une des deux Paroisses des Contractans, ni dispense de cette proclamation, la Loi qui établit la nécessité de la présence ou du consentement du propre Curé a pu avoir deux motifs; le premier, l'opinion de ceux qui regardent le Curé non-seulement comme témoin nécessaire, mais encore comme Ministre du Sacrement de mariage.

Le second, la nécéssité de prevenir l'abus & les inconvéniens des mariages clandestins. 165

Tome V.

Mais on ne peut douter que le premier motif ait servi de fondement à la Loi.

Ibid.

Le second motif est la véritable raison de la Loi. 166

Si la préfence d'un des deux Curés, fans la participation de l'autre, ne purge pas suffisamment le vice de clandestinité, le mariage célébré, fans que les deux Curés soient préfens, sera toujours soumis justement à la peine de nullité prononcée par la Loi. *Ibid.* 

Suivant l'ancienne doctrine contenue daus un passage de Tertullien: Nuptiæ non priùs apud Ecclesiam professa, juxta mæchiam judicari periclitantur, il faudroit reguliérement que les mariages se fissent devant toute l'Eglise assemblée; mais comme cela est impossible, il faut au moins que le Pasteur de chaque Eglise particuliere.... soit témoin de l'engagement.... Le Curé de la Paroisse dans laquelle le mariage se célebre ne représentant que son Troupeau, il ne peut repréfenter celui qui est sous la conduite d'un autre.... Les deux Paroisses des Contractans, représentées par leur Pasteur, sont les dépositaires essentielles & nécessaires d'un mariage.

On ne doute point au Palais que lorsqu'il s'agit du mariage d'un mineur, le désaut de présence, ou du moins de connoissance, de la part du Curé du mineur, ne produise une nullité absolue : mais plusieurs sont d'avis que dans le mariage des majeurs, le désaut de consentement d'un des deux Curés, n'est point une nullité.

Deux raisons de cet avis : 16. le défaut de publication des bans

Рррр

n'étant point une nullité essentielle dans le mariage des majeurs, & l'usage ordinaire étant que le Curé de la Paroisse où le mariage ne se célebre pas, n'exprime fon confentement au mariage que par le certificat de la publication des bans faite à sa Paroisse, il s'ensuit.... que les Arrêts ayant jugé que le défaut de publication de bans ne rendant point le mariage d'un majeur nul, ils ont par conféquent tacitement jugé qu'un mariage de majeurs n'étoit point nul, quoiqu'il fût célébré hors la préfence d'un des Curés des Conjoints. 2°. Lintérêt de ceux qui auroient pu s'oppoler au mariage ne doit être confideré, que, lorsqu'en s'y oppofant, ils auroient pu y mettre un obstacle infurmontable.

Mais suivant le préambule & le dispositif de l'Edit du mois de Mars 1697, il faut que le propre Curé de ceux qui contractent mariage, c'est-à-dire, les Curés de l'un & l'autre Conjoints, y soient présens, ou censés présens par leur permission.

Vid. Curé, Clandestinité.

### Chambre Criminelle.

Service de la Tournelle. 613 Partage de Jurifdiction entre la Grand'Chambre & la Tournelle.

614 Sceance aux prisons. 614. & Suiv. Vid. Parlement.

#### Chambre des Vacations.

Sa convocation, nombre de ceux qui la composent, maniere de les choisir, leurs gages, com-

pétence de cette Chambre. 617. & suiv.

CLANDESTINITÉ - Mariage. La claudestinité des mariages a deux caractères dissérens: 1°. Elle renferme un désaut de sorme & de solemnité. 2°. Par ce désaut de sorme & de solemnité, elle sait souvent préjudice à un tiers qui avoit intérêt que la chose sût publique, afin de pouvoir l'empêcher.

Pour juger s'il n'y a aucun défaut de forme & de folemnité, lorsqu'un des deux Curés célébre un mariage, sans que l'autre en soit averti, il faut entrer dans l'esprit du Concile, lorsqu'il a établi la solemnité de la présence du propre Curé.

Son intention a été que l'Eglise fût instruite de l'engagement des Parties.

Ibid.

Celui des Conjoints qui se marie hors de sa Paroisse, n'étant pas moins assuit que l'autre des Conjoints aux Loix de l'Eglise, doit lui déclarer son mariage, & avoir son approbation; s'il se marie, son propre Curé ignorant l'engagement qu'il veut contracter, alors son mariage n'a point celle de toutes les formalités qui lui est la plus essentielle en genre de Sacrement, c'est à-dire, la connoissance & l'approbation de l'Eglise.

Le premier caractere de la clandestinité, qui consiste dans le défaut de solemnité, n'est donc pas suffisamment réparé par la présence d'un des deux Curés sans la participation de l'autre.

Le second caractere de clandestinité est encore plus inséparable des mariages qui sont contractés sans la présence des deux Curés des Conjoints. Ibid.

Il est impossible d'exiger que..... tous ceux qui peuvent s'opposer à un mariage veillent également sur toutes les Paroisses du Royaume; on a donc jugé avec raison que rien n'étoit plus falutaire que la nécessité de la présence du propre Curé, parce que cette regle une fois établie, il sussit de veiller sur une seule Paroisse, pour être assuré qu'il ne le fera aucune surprise..... Cette précaution si utile, si nécessaire, feroit continuellement éludée, fi l'on autorifoit les mariages faits avec la participation d'un feul des Curés des Parties contractantes.

Ibid

Faire publier des bans, & obtenir la permission du Curé, sont deux formalités distinctes & séparées. La premiere peut fort bien n'être pas regardée comme indispensable, sans qu'on en puisse conclure que la seconde ne l'est pas non plus; & si dans quelques Arrêts on n'a pas distingué assez exactement ces deux choses, quelques différentes qu'elles soient, on ne peut pas établir sur de tels Arrêts une Jurisprudence sixe & certaine.

Quoiqu'à la rigueur on ne puisse mettre un obstacle invincible au mariage des majeurs, on peut au moins le retarder:... or on perd cette ressource, si on autorise les mariages des majeurs célébrés sans la présence, ou du moins, sans la permission des deux Curés des deux Parties; .... c'est pourquoi les Ordonnances du Royaume, pour prévenir la clandessinité d'un mariage, clandessinité qui ôte le pouvoir d'empêcher le mal & ne laisse que

la triste consolation de le punir, n'ont sait aucune distinction entre les majeurs & les mineurs, dans ce qui regarde la nécessité de la présence des propres Curés. 172.

173

CLERCS. On peut les considérer comme Hommes, comme Citoyens, comme Eccléssaftiques. 201

Comme Hommes, ils sont sujets aux Loix de la Nature; & le droit naturel qui, de l'aveu des Papes, permet à tout séculier de repousser la violence d'un Ecclésiastique, donne, à plus sorte raison, à ces grandes sociétés qui forment les Etats & les Empires, autant & plus de pouvoir contre tous ceux qui en troublent la paix & la sûreté par leur crime, sans distinguer si le coupable est laic, ou s'il est consacré au service des Autels. Ibid.

Comme Citoyens, Bellarmin reconnoît que les Clers font partie
du corps politique.... Les Eccléfiastiques ne cessent pas d'être Citoyens.... La premiere & la plus
inviolable de toutes les conditions
sous lesquelles ils jouissent de tous
les avantages & de tous les biens
des Citoyens, est d'être soumis à
l'autorité du Gouvernement qui les
leur assuré; ... & s'ils ne sont pas
soumis au Prince comme Sujets, ils
ne peuvent jouir des biens que le
Prince ne procure qu'à ses Sujets.

Le Droit Naturel les affujettit naturellement à la société; .... le Droit Civil rend cette soumission utile; ..... le Droit Canonique ajoute à leur état de nouveaux engagemens.

Ibid.

Ministres de Dieu, par lequel les Rois régnent, ils sont plus obligés

Ppppij

que le reste des Citoyens de donner aux Peuples l'exemple de la fidélité & de la foumission à une Puissance émanée de Dieu même, & dont l'autorité se joint à celle de l'Eglise pour en faire observer les Loix..... Ils doivent donc refpecter dans la Personne du Souverain, outre la qualité de Roi, celle de Protecteur des Canons..... Comme Citoyens, avant le Sacerdoce, ils dépendosent du Roi comme Roi; mais comme Ecclésiastiques, après le Sacerdoce, ils en dépendent d'une maniere particuliere, comme de leur tuteur, de leur gardien, de leur protecteur. Ibid. & 202

Vouloir foustraire les Ecclésiastiques à la puissance temporelle, c'est l'anéantir; c'est la détruire dans son essence même; c'est la priver de son universalité & de son indépendance, c'est-à-dire, des deux caracteres essentiels à toute puissance Suprême.

Il réfulte donc des différentes qualités que les Ecclésiastiques réuniffent en leur personne, qu'ils sont soumis à la puissance temporelle, puisque leur prétendue exemption de cette puissance résiste également & à ce qu'ils sont, & à ce que sont les Princes.

Le Droit divin ne donne aucune atteinte à celui des Rois, & il ne contient aucune exception qui y déroge en faveur des Eccléfiastiques.

Moyse prévoyant que les straëlites, indignes du bonheur d'être gouvernés immédiatement par Dieu même, desireroient un jour d'avoir un Roi; .... ne met aucunes bornes au pouvoir de ce Roi, par

rapport aux Ministres des Autels; Dieu lui-même faisant expliquer par Samuel au peuple Juis le droit, le pouvoir, & l'autorité de son Roi, ne fait aucune distinction entre les Prêtres & les Séculiers; c'est pourquoi la Tribu de Lévi, quoique le Seigneur seul sût son partage, qu'elle renonçât à la possession des fonds de terre, & que par-là elle parût plus indépendante du gouvernement politique que les Ministres de la Loi nouvelle, sut soumis comme les autres Tribus à la domination du Roi.

Ainsi Salomon, en condamnant à l'exil le Grand-Prêtre Abiathar, montra par cet exercice de son pouvoir suprême, que le Ches même de l'Eglise Judaïque n'étoit pas exempt de la puissance Royale.

La Loi nouvelle n'est pas plus favorable que l'ancienne, à l'exemption prétendue par les Ecclésiastiques & à leur indépendance.

JESUS-CHRIST déclare que son Royaume n'est pas de ce monde..... L'Eglise, dans une de ses plus anciennes Hymnes, chante depuis plusieurs siécles, que celui qui nous donne un Royaume céleste, ne détruit point les Royaumes terrestres. Ibià.

Vous méprifez la puissance Séculiere, disoit S. Bernard à un Archevêque de Sens; mais qui étoit plus séculier que Pilate, devant lequel Notre-Seigneur a comparu comme devans son Juge, & dont il a reconnu le pouvoir sur sa Personne Sacrée, comme étant émané du Ciel?

S. Chrysostôme, & tous les Interprêtes Grecs avec lui, ont tout jours reconnu que les Apôtres mê;

me, les Evangélistes, les Prophétes, & toute ame en général, quelque élevée qu'elle soit, est assujettie aux Puissances Temporelles....

Qui vous a exceptés de cette régle générale qui comprend toute sorte de personnes, demandoit S. Bernard aux Evêques de son tems; si toute ame doit être sounise aux Puissances, la votre doit-elle en être exceptée? SI OMNIS, ERGO ET VESTRA. 211

Ainsi le Grand Constantin condamna au bannissement Eusebe, Evêque de Nicomedie, & Théognis, Evêque de Nicée.... Cette condamnation étoit l'exécution de la Loigénérale que Constantin avoit faite, en ordonnant l'exécution du Concile de Nicée; ce Concile, témoin de cette Loi, ne s'en plaignit point, & reconnut que l'Empéreur étoit Juge légitime des crimes commis par les Evêques contre la tranquillité & la sûreté publique. 213

Vid. Privilége Clerical... Puissance Temporelle, Autorité des Rois sur les Prêtres, les Evêques & les Cardinaux.... Jurisdiction Royale.

CLERGÉ. Le Roi Louis XIII, en déférant aux prieres du Clergé, parut vouloir, dans une Déclaration de l'année 1612, abolir le Droit de Joyeux-Avenement; mais cette Déclaration n'a point été enregistrée, & elle est demeurée sans effet.

Le Clergé s'étant plaint de la modification que le Grand-Confeil avoit apposée à l'enrégistrement de la Déclaration de 1646, que le Roi Louis XIV lui avoit adressée, & par laquelle le Roi réduisoit son droit aux seules Eglises Cathédrales, & abrogeoit l'usage de la clause irritante, obtint des Lettres de

J.:ssion qu'on trouve dans les Mémoires du Clergé, tom. 2: mais ces Lettres, quoiqu'elles soient adressées au Grand-Conseil, ne lui ont jamais été envoyées, & il n'y a pas déféré.

Vid. Tradition sur le Droit de

Joyeux-Avenement.

COLLATERAUX. La Loi ne peutelle jamais écouter des Héritiers Collateraux, lorsqu'ils entreprennent d'attaquer un mariage contracté par celui qu'ils représentent?

Ils ne peuvent jamais faire entendre leur voix dans le Tribunal de la Juffice, avant que la mort de celui dont ils veulent contester le mariage, ait ouvert la bouche à leurs plaintes. Ibid.

Ce n'est pas qu'ils acquierent après sa mort une autorité sur lui qu'ils n'avoient pas pendant sa vie: mais comme l'intérêt des Parties est la seule regle qui détermine la capacité qu'elles ont d'intenter une action, on juge qu'ils sont capables d'attaquer son mariage, parée qu'ils ont un intérêt sensible à le détruire.

Quelquefois on les admet, pour condamner l'excès de ceux qui veulent étouffer la voix de leurs plaintes.... Quelquefois on les exclue, afin de réprimer l'aveugle témérité de ceux qui voudroient rendre ces fortes d'actions trop fréquentes..... La fenle régle à fuivre, est de s'attacher à la grande vue de l'intérêt public.

nour Enquêtes qu'exécution d'Arrêts. 614. & fuiv.

Compétence. La Compétence d'un Jugese détermine par l'objet de l'Action qui est intentée. Si la question à décider est spirituelle & intérieure, elle est du ressort du Tribunal Ecclésiastique; elle y sera justement désérée: si son unique sin, son unique but est un avantage, une qualité, un état purement temporel & profane, elle ne peut jamais être portée ailleurs que dans la Jurisdiction Royale & Séculiere.

COMPÉTENCE-MARIAGE. Lorsqu'il s'agit du lieu & de l'engagement de Mariage, lorsque ce nœud ou véritable ou apparent est attaqué directement par la voie de la demande en nullité, la matiere mixte en elle-même par ses rapports nécessaires avec la Religion & l'Etat, est regardée comme interessante le spirituel, & portée suivant nos mœurs au Tribunal du Juge d'Eglise.

C'est à l'Eglise qu'il appartient de connoître du lien & de l'engagement du Mariage qu'elle a confacré entre ceux qu'elle a unis par la bénédiction donnée par ses Ministres. Son pouvoir se termine à considérer si leur union est fainte ou facrilége, & à leur apprendre s'ils sont libres, ou s'ils sont engagés.

Lorsqu'il ne s'agit plus du Sacrement, lorsqu'il n'y a d'autre objet que le Contrat Civil, lorsqu'il est question de décider des suites, des essets de ce Contrat dans l'ordre de la société, d'examiner la légitimité des conventions, la capacité de ceux qui se sont engagés par rapport aux regles de la Police extérieure; alors la puissance de l'Eglise cesse absolument.... & elle n'entreprend point de connoître de ce qui est essentiellement soumis à la puissance temporelle: ainsi les

Questions qui s'élevent depuis le décès des personnes mariées entre leurs héritiers sur la validité de leur Mariage, & qui ne portent plus que les marques & les caracteres d'une affaire purement temporelle, appartiennent uniquement à l'Etat & à la Loi.

S'il suffisoit depuis la dissolution du lien par la mort d'un des Conjoints, & pour foumettre toujours à la Jurisdiction Ecclésiastique les questions que leur Mariage fait naître entre leurs héritiers de sçavoir s'il y a eu autrefois entre des Perfonnes mariées un véritable lien : de quoi les Juges d'Eglise ne connoîtroient-ils pas? Ils seroient en droit de prononcer fur l'état des enfans, sur la qualité de fils légitime & de bâtard, sur la parenté, fur le droit de succéder, puisque toutes ces Questions dépendent souvent de sçavoir s'il y a en ou s'il n'y a eu de mariage; la Bigamie seroit de leur compétence, puisque pour juger si le second mariage est un crime, il faut commencer par examiner si le premier a subsisté. Ces conséquences, & une infinité d'autres semblables, suffisent pour rejetter un fystêine si faux & si dangereux.

Compétence des Juges en matiere criminelle.

Un Officier compétent pour informer, doit avoir ou le droit de faire la fonction de Juge, ou le caractere de Commissaire Enquêteur.

De Droit Commun, le Juge du lieu du délit est seul compétent. *Ibid*, Quatre exceptions à cette Régle. 545 & fuiv.

Tout Juge est compétent pour informer. 546

Véritable sens de cet axiome.

Ibid.

Le cas où tout Juge est compétent pour informer, est celui du flagrant délit. 547

CONCILE. Un canon du Concile de Compiegne de l'an 757, déclara le Mariage d'un Vassal absolument nul, parce qu'il l'avoit contracté sans le consentement de son Seigneur.

Cognoscant Principes sæculi, Deo debere se rationem reddere, pro Ecclesiâ quam, à Christo, tuendam suscipiunt. Nam sivè augeantur pax & discipiunt Ecclesiæ per Fideles Principes, sivè solvatur, ille ab eis rationem exiget, qui errum potestati suam Ecclesiam credidit. Conc. Paris. ann. 829.

Le Concile de Tyr convoqué par l'ordre de Constantin, prit connoisfance du prétendu crime du meurtre d'Arsene dont S. Athanase étoit accusé, & dont cet Empereur avoit auparavant ordonné au cenfeur Dalmase de connoître; mais ce Concile qu'on ne peut regarder que comme une espece de commission extraordinaire, ne pouvoit avoir d'autorité pour juger ce Prélat que celle qu'il tiroit de l'Empereur, puisque suivant les Canons, l'Evêque d'Alexandrie ne pouvoit être jugé que par le Concile des Evêques d'Egypte.

Un Concile entier assemblé à Rome sous l'Empereur Gratien reconnoît que le Pape Sylvestre accusé désendit sa cause devant l'Empereur Constantin, 215

Et ce même Concile qui crait gnoit que le Pape Damafe qui avoiété déja accufé devant l'Empereur, & qui en avoit obtenu un jugement favorable , ne fût encore cité devant des Tribunaux Séculiers inférieurs, reprétentoit à l'Empereur... qu'il pouvoit prendre un tempérament qui... étoit d'ordonner que lorique l'Evêque de Rome feroit accusé, & que l'Empereur ne jugeroit pas à propos de renvoyer l'accufation au jugement du Concile de Rome, il seroit permis à l'accusé de se désendre devant le Conseil de l'Empereur.

# Conseillers au Parlement.

Voy. Parlement.

Consentement des Pere et Mere-Mariage. Un Fils de famille majeur de 27 ans, est presque affranchi de la puissance Paternelle, ou, s'il y est encore soumis, ce n'est plus que pour porter la peine de l'exhérédation, lorsqu'il se marie sans le consentement de ses Pere & Mere; le désaut de leur consentement ne peut rompre son engagement.

Si des Arrêts femblent dans des causes de Mariage, avoir étendu quelquesois les bornes de la Minorité jusqu'à l'âge de trente ans, ils ne l'ont fait que dans quelque cas singulier, où considérant la séduction plutôt dans son principe que dans ses essets, & trouvant le commencement du Rapt de subornation placé dans la Minorité, ils ont jugé qu'il avoit la force, en la perpétuant, de faire toujours réputer Mineur celui qui étoit devenu Majeur sans cesser d'être séduit,

Coutumes & Usages.

Doivent être rédigées par écrit. Défenses d'en alléguer d'autres.

CRIME DE LEZE-MAJESTÉ. Ce crime rend celui qui en est coupable, incapable de contracter; & s'il se marie depuis son crime, son crime est un obstacle à l'exécution de son Contrat de Mariage.

Telle est la nature de ce Crime qu'il prévient sa condamnation, ou, plutôt, telle est l'horreur que la Loi a pour cet attentat, qu'elle n'attend point l'office du Juge pour livrer le coupable à cette espece d'interdiction, qui est la premiere peine de son crime.

En matiere de crime de Leze-Majesté, & lorsqu'il est public & constant, il ne peut jamais y avoir de distérence entre la condamnation par contumace & la condamnation contradictoire. La Loi sameuse post contractum, la Loi 31. S. 4. au Digeste de Donationibus, la Loi 6. Cod. ad Legem Juliam Majestatis, S. 1, & la Loi 8. au même titre le décident.

Transfugæ nullum postliminium est, nam qui malo consilio & proditoris animo Patriam reliquit, hostium numero habendus est. L. 19. §. 4. st. de Captivis & postliminio.

Dans toutes les Accusations poursuivies contre des Evêques pour des crimes non ecclésiastiques, il ne s'en trouvera peut-être pas une seule, sous la premiere & sous la feconde race de nos Rois, où il ne s'agisse d'un crime de Leze-Majesté.

Philippe-le-Bel fit dire en 1301

au Pape Boniface VIII, que l'énormité du crime de Leze-Majesté excluoit tout privilége, & toute considération de dignité. 248

M. de Thou, parlant des efforts que le Pape Sixte V faisoit pour obliger le Roi Henri III à lui envoyer le Cardinal de Bourbon & l'Archevêque de Lyon que ce Prince avoit fait arrêter, dit que rien n'auroit été ni plus dangereux pour le Roi ni plus honteux pour le Royaume, dans lequel le Roi a le droit de connoître du crime de Leze-Majesté contre toutes perfonnes de quelque dignité qu'elles soient, & nonobstant tous priviléges.

Quelques Canonistes outrés ont osé avancer que les Evêques, & tous les Clercs en général, ne pouvoient point commettre de crime de Leze-Majesté contre la puissance temporelle dans les Etats de laquelle ils vivent, parce qu'ils n'étoient point ses Sujets.... Cette opinion nouvelle & rejettée dans la pratique, & la doctrine commune de tous les Canonistes Ultramontains à l'égard des Cardinaux qui n'ayant plus d'autre Souverain que le Pape pour le spirituel, comme pour le temporel, ne peuvent pas, felon eux, commettre le crime de Leze-Majeité

Majesté contre tout autre Prince, que contre le Pape, parce qu'il faut être Sujet & Citoyen pour pouvoir commettre ce crime, dont l'essence consiste dans le violement de la Fidélité que tout Sujet & tout Citoyen doit à son Roi & à sa Patrie.

CRIMES Ecclésiastiques. Les Empereurs Romains avoient donné aux deux différentes especes de crimes dont les Ecclésiastiques pouvoient se rendre coupables, des noms qui les caractérisoient. Ils appelloient Crimes Ecclésiastiques, ceux que les Clercs commettoient contre l'état de Clerc, ou contre la discipline Ecclésiastique; & ils appelloient Crimes civils on communs, ceux que les Eccléfiastiques commettoient, non pas comme personnes consacrées à Dieu, mais comme les autres Citoyens, & qui étoient contraires à l'ordre général de la police publique. Ces noms ont changé parmi Nous, & nous appellons délit commun, celui qui est propre aux Ecclésiastiques, & Cas privilégié, celui qui leur est commun avec les Laïcs.

Ce renversement d'idée a été une suite naturelle du renversement de l'ancienne Jurisprudence, & a donné lieu de croire, que le Droit commun étoit pour le Juge d'Eglise, & que ce n'étoit que par privilége que les Juges Séculiers connoissoient de certains crimes, qui par cette raison, ont été appellés privilégiés; mais le nom est peu important, puisqu'il est certain que l'ancienne distinction des crimes Ecclésiassiques & non Ecclésiassiques, est depuis long-tems rétablie dans notre Jurisprudence. 248

Tome V.

» L'Usance notoirement gardée » en France, est qu'en cas de cri™ » mes de Leze-Majesté, le Roisans » difficulté, ou ses Officiers ont » prise sur les Crimineux de quel-» que état qu'ils foient, foit Ecclé-» fiastiques, ou Séculiers; & s'il est » Eccléfiastique, & qu'il y ait Juge » compétent qui le requiert, on le » lui rend avec la charge du cas » privilégié pour l'intérêt du Roi , » & est le Crimineux mis en bonne " fûreté, afin qu'il n'échape: après » ce, se fait le procès par ceux de » l'Eglife appellés, & préfens avec » eux aucuns Officiers ou Députés » pour le Roi... Le procès parfait, » ceux de l'Eglise, en tant que tou-» che le délit commun, prononcent » leur Sentence telle qu'il leur fem-» ble être à faire par raison; & au » regard du Roi & de ses Officiers, » ils parfont le procès contre les » Crimineux.... & pour l'intérêt » du Roi, en tant que touche le cas » privilégié, ils le condamnent en » amende ou autrement, ainsi qu'ils » voyent être à faire par raison ».

Les autres Souverains usent du même pouvoir.... Le Roi de Hongrie ayant fait pendre un Prêtre après l'avoir fait fustiger dans les carrefours, le Pape Clement V répondit que ceux qui avoient fait mourir ce Prêtre, n'avoient pas besoin d'Absolution.

L'Absolution sut accordée sans difficulté à Alphonse, Roi d'Arragon, qui avoit fait noyer un Cardinal sur un soupçon d'adultere. Ibid,

Dutems du Pape Eugene, le Gouverneur du Château de Saint-Ange fit mourir le Cardinal de Cormeto,

Qqqq

qui étoit aussi Patriarche. Ibid.

En Angleterre, les Rois Henri IV, Henri V, & Henri VI, firent mourir plusieurs Evêques. Ibid.

Vid. Autorité des Souverains sur les Clercs. Droit des Souverains sur les Evêques.... Autorité légitime de nos Rois sur les Cardinaux... Juris-

diction Royale.....

Cur É-Mariage. En Flandre, dans les Pays-Bas, à Malines, les Curés ne font-ils que de fimples témoins du confentement des Parties..... & leur devoir, dans la célébration des Mariages, s'y réduit-il à une fimple affiftance corporelle?

Les expressions du Rituel de Malines, s'accordent parsaitement avec les termes dont les anciens Peres se servent pour exprimer leurs fonctions, qui consistent à confacrer l'engagement des Fideles par le sceau de leur bénédiction.

La Congrégation des Cardinaux, établie pour l'interprétation du Concile (de Trente), paroît avoir plus incliné pour l'opinion, que dans les Mariages la feule préfence corporelle des Curés est susfisante; & l'autorité de ses décisions est de quelque poids dans les Pays-Bas.

On pourroit douter si l'autorité de cette Congrégation pouvoit balancer celle des anciens usages de ce Pays, sondés sur les maximes de la France; l'esprit général des modifications sous lesquelles le Concile de Trente y a été reçu, ayant été de les conserver. Ibid.

96

Il n'y a point de Loi plus fainte, plus falutaire, plus inviolable, dans tout ce qui regarde la célébration des Mariages que la nécessité de la présence du propre Curé. Cette Loi qui fait la sûreté des Families, & le repos des Législateurs, qui est l'unique conservatrice de la fagesse du Contrat Civil & de la fainteté du Sacrement, qui a mérité d'être reçue avec foumitfion par les Pays qui ont accepté la discipline du Concile de Trente, & d'être imitée par les Etats qui ne l'ont pas reçue, peut être justement appellée une Regle du Droit des Gens dans la célébration du Mariage des Chrétiens. Les Conciles de Malines & de Cambray, non contens d'exécuter cette Loi, ont cherché à en assurer l'observation; & il n'y a aucun point dans la difcipline Eccléfiastique pour lequel les Pays-Bas ayent plus de vénéra-

Deux choses sont également esfentielles par rapport au ministère du Curé, dans la Célébration du Mariage. 1°. La connoissance exacte de l'état & condition des Parties, 2°. Sa présence actuelle à la célébration du Mariage.

Le Concile de Trente, à la vérité, semble d'abord charger uniquement le Curé de ces deux obligations; mais il l'en dispense, en quelque maniere, en lui permettant de commettre un autre Prêtre en sa place.

1bid.

Vid. Prêtre-Mariage. Ibid.
L'utilité publique ne foussire pas que l'on présume par des conjectures qu'un Curé a été parfaitement instruit de l'état & condition des personnes qui se sont mariées: l'utilité publique ne permet même pas d'écouter ces conjectures. Il ne dépend pas du caprice ou de la complaisance d'un Curé, d'anéantir à

on gré, ou de faire subsister un engagement. La destinée des Contractans est fixée dans le moment de la cèlébration. On écoute un Curé, loríque dans les fonctions de ion Ministère, soutenant le caractere d'une personne publique, il atteste un fait qui s'est passé à la tace des Autels : mais lorsqu'il commence à reprendre le caractere d'une personne privée, & qu'il veut, par des déclarations postérieures, réparer un vice essentiel, les mêmes Loix, qui le font écouter comme Ministre, le rejettent comme particulier.

La présence du propre Curé est considérée comme une solemnité qui est en même-tems Ecclésiastique & Politique; ainsi pour juger de sa nécessité, il faut consulter également & les Canons, & les Loix.

On ne connoît point de Concile qui ait établi clairement & formellement la nécessité de la présence du propre Curé avant le Concile de Trente, adopté à cet égard par les Ordonnances du Royaume.

Tbid.

L'Ordonnance de Blois, l'Edit de Melun, l'Ordonnance de 1629, la Déclaration de 1629, l'Edit du mois de Mars 1697, ont parlé de la nécessité de la présence du propre Curé.

La Déclaration du 15 Juin 1697 ne se contente pas de traiter de profanation, les mariages contractés devant des Prêtres, autres que les propres Curés des Contractans, elle enjoint de plus d'obliger ceux qui ont contracté des Mariages de cette manière, de les faire réhabiliter.

D.

ÉCRETALES. Le Recueil des Décretales, faussement attribuées aux Papes des quatre premiers fiecles de l'Eglife, parut au commencement du neuvieme fiecle..... Hincmar & d'autres Evêques François en foupçonnerent la fausseté . . . . mais malgré la répugnance que la France eut d'abord à reconnoître la vérité de ces pié**c**es fuppofées, l'ignorance fecond**a** si bien l'imposture des Fabricateurs, qu'elles changerent infensiblement la face de la discipline Ecclésiastique, & contribuerent à maintenir le Privilége Clérical contre l'autorité légitime des Princes. 235-236

Le Decret de Gratien où toutes les maximes des fausses Décretales furent insérées....répandit bien. tôt par tout le monde chrétien une doctrine contraire aux anciennes regles; & comme si ce n'eût pas été affez pour réuffir d'avoir employé la supposition des fausses Décrétales, Gratien y ajouta une nouvelle falsification, en insérant dans sa collection une Loi, (la Loi 3 au Code Théodof. de Episcopali judicio) attribuée aux Empereurs Valentinien, Théodose le jeune & Arcadius, que Godefroy (Jacques) croit être entierement fausse & supposée.

Quelque favorable aux Ecclésiastiques que cette constitution véritable ou supposée paroisse.... elle rentre néanmoins dans l'esprit des autres Loix des Empereurs Romains sur cette matiere, puisque sa disposition ne regarde que les causes Ecclésiassiques, qu'il est con-

Qqqqij

236 & 237

venable de laisser décider par les Evêques. Quantim ad causas tantim Ecclesiassicas pertinet... Ainsi si elle est véritable, elle prouve que le pouvoir des Evêques, en matiere criminelle, ne s'étend qu'aux crimes Ecclésiastiques: si elle est supposée, elle prouve la même vérité, puisque le faussaire qui l'a faite, n'y auroit pas mis cette restriction, si elle n'avoit pas été consorme à l'usage de son tems.

La Décrétale Fælices au titre de Pænis, dans le Sexte & la Clementine, si quis suadente diabolo, sont plein si de consures & de malédiction contre ceux qui attentent contre la personne d'un Cardinal.... Mais l'amprisonnement d'un Cardinal ou d'un Evêque, fait par voie de Justice, & suivant les ordres d'une Puissance légitime, ne peut jamais tomber dans le cas de ces Décrétales.

Les Constitutions canoniques qui ont été faites en faveur des Clercs, ne sont point censées avoir parlé du cas privilégié, & tous les Docteurs décident, que lorsque le crime est énorme, la Justice séculiere peut faire arrêter les Clercs & les retenir prisonniers.

DÉVOLUTION en matiere criminelle. Droit de Dévolution établi en faveur du Juge Royal sur les Juges des Seigneurs en cas de négligence de leur part d'informer dans les vingt-quatre heures.

Deux exceptions à cette regle, 1°. par rapport aux Coutumes qui ont une disposition contraire; 2°. Privilége du Châtelet de Paris.

Question. Ce Droit de dévolution en faveur des Juges Royaux, doit-il avoir lieu pour tous les crimes indistinctement.

Raisons pour & contre 552 &

fuiv.

Raison de décider. 555 DOMICILE. Le Domicile du Général des Armées de l'Empereur & du Roi d'Espagne..... ne peut être censé exister ailleurs que dans la Capitale des Pays-Bas. Paris est réputé le domicile de tous les Grands

qui n'en ont point d'autre de fait.

Il feroit absurde de soutenir qu'un Général d'Armée n'a point de domicile: il seroit encore plus absurde de prétendre que son domicile de droit n'est pas dans la Capitale. On ne peut pas s'empêcher de reconnoître qu'il y a au moins un quasi domicile...... qui, pour un Etranger, lui tient lieu d'un véritable domicile.

Droit de Joyeux Avéne-MENT. Quelques-uns de nos Auteurs, peu instruits de la véritable origine de ce droit, ou prévenus par la lecture des Docteurs Ultramontains, ont cru que nos Rois en jouissoient en vertu d'un Indult du Pape, & du Tillet même, quoique plus verfé qu'aucun autre dans les antiquités de la Jurisprudence Françoife, en rapporte l'origine à l'Indult que le Pape Clément VI accorda au Roi Philippe de Valois... D'autres font descendre ce droit d'une Bulle du Pape Boniface VIII, qui permet au Roi Philippe le Bel de placer à son choix un Sujet capable dans chaque Eglise Cathédrale ou Collégiale de son Royaume. Il y en a qui rapportent à ce droit le

privilége que Clément VII donna à Charles VI, pour son joyeux avénement à Avignon, de nommer à deux Prébendes de chaque Eglise de son Royaume.

L'Indult que le Pape Innocent VI accorda au Roi Jean, ne peut avoir aucun rapport avec le Droit de Joyeux Avénement..... & il n'est pas vraisemblable qu'il soit fondé sur une concession du Pape, nos Rois n'ayant pas voulu recevoir des Papes de pareilles graces. Un Clerc qui revenoit de Rome, ayant apporté à Louis le jeune une Bulle du Pape, qui lui donnoit le droit de conférer une Prébende avec ses revenus échus pendant la vacance, dans chaque Eglise Cathédrale de son Royaume, ce Prince la fit jetter au feu, disant qu'il aimoit mieux la brûler dans ce monde, que de brûler pour elle dans l'autre, & Saint Louis pensa & agit de même au fujet d'un pareil privilége que son Ambassadeur lui apportoit de Rome.

La Bulle de Boniface VIII ne regarde en aucune maniere le Droit de Joyeux Avénement, que nos Rois étoient en possession d'exercer long-tems avant cette Bulle, qui est de l'année 1297. En effet, il n'y avoit jamais eu aucun différend entre ce Pape & Philippe le Bel fur le Droit de Joyeux Avénement. Cette Bulle se peut rapporter naturellement à la célébre querelle fur la Régale, le Pape Boniface VIII ayant voulu, par la grace qu'elle contenoit, engager Philippe le Bel, à qui il l'accordoit, à renoncer plus facilement dans la fuite au droit de Régale. 347.348.349

On ne peut trouver dans l'Indult

que Clément VI accorda à Philippe de Valois, l'époque de l'origine du Droit de Joyeux Avénement, parce que le Privilége que ce Pape accordoit au Roi, ne regardoit que les Monasteres, & qu'il étoit limité à une fois seulement.

Froissard remarque que ce fut à l'occasion du Joyeux Avénement de Charles VI à Avignon, que Clément VII accorda à ce Roi le droit de donner deux Prébendes dans chaque Chapitre; mais il ne dit pas qu'il lui fit cette grace, à cause de son Joyeux-Avénement à la Couronne, qu'il portoit depuis neuf ans..... Par conféquent, le privilége de nommer à deux Prébendes, que Clément VII a accordé à Charles VI, & dont plusieurs autres Princes ont été gratifiés, ne peut établir l'origine & le titre primordial du Droit de Joyeux-Avenement.

Le Droit de Joyeux-Avénement ne paroît pas d'abord avoir d'autre origine que la possession de nos Rois & le consentement des Eglises.... La plus ancienne des preuves de cette possession & de ce consentement se trouve dans un Arrêt de l'Année 1274, qui oblige les Religieuses de Coucy à recevoir une Demoiselle qui avoit la nomination du Roi. On peut faire deux remarques importantes fur cet Arrêt. Premiérement, le fond du Droit n'étoit pas contesté par ces Religieuses; elles ne prétendoient se dispenser de déférer à la nomination du Roi, que parce que l'Abbaye se trouvoit alors vacante. Secondement, l'énonciation de cet Arrêt, plus importante encore que sa décision, fait voir que l'osrigine du Droit de Joyeux-Avénement remonte bien plus haut que la date de l'Arrêt. Ibid.

En réunissant trois choses énoncées dans cet Arrêt de 1274, l'une que le Roi exerce cette faculté, usant de son propre droit, l'autre qu'il l'exerce au commencement de son regne, & la derniere ensin, qu'il l'exerce dans les Abbayes qui sont en sa garde, on peut se former une idée assez juste de l'origine du Droit de Joyeux-Avénement. La réunion de ces choses fait appercevoir des vestiges du Droit féodal qui, selon toutes les apparences, lui a donné la naissance.

Secondement, la limitation de l'exercice de ce Droit aux Abbayes qui sont en sa garde, le détermine à l'espece du Droit séodal, puisqu'il ne s'applique qu'aux Eglises dont le Roi est le Seigneur immédiat.

Ibid.

Troisiémement, le Roi use de ce Droit au commencement de son Regne... Prérogative qui exprime parfaitement le caractere du Droit féodal, suivant lequel les Vassaux sont obligés de reconnoître leur nouveau Seigneur.

Cétoit de plus un ancien usage de faire un présent aux Rois pour leur joyeux avénement à la Couronne. Ibid.

Ain:, comme les Prélats exigeoient eux-mêmes un préfent de leurs Vaffaux dans le tems de leur facre, il n'est pas surprenant qu'ils se soient assujettis à faire au Roi un présent ecclésiastique à l'occafion de fon avénement à la Couronne.... & qu'on ait voulu que l'Eglife fujette & vassale, lorsqu'il arrive une mutation dans le Fief dominant, rende à fon nouveau Roi & à fon nouveau Seigneur cette redevance d'honneur, cette espece de loyaux-aides ecclésiastiques, pour reconnoître son affranchissement de tous autres droits : De-là, comme c'est l'Eglise entiere qui s'acquitte alors, & qui entre, pour ainsi dire, en foi à l'égard du nouveau Souverain; c'est aussi l'Evêché entier, tant l'Evêque que le Chapitre, qui est chargé du Droit de Joyeux-Avénement.

Par un Arrêt du 15 Février 1322, rapporté par Corbin, il est jugé que le Droit de Joyeux - Avénement s'étendoit sur les Chapitres Réguliers, comme sur les Monasteres de fondation royale, ou qui étoient dans sa garde spéciale, & que ce Droit Royal ne consistoit pas dans de simples prieres, mais que le Roi étoit en possession de se faire obéir par saisse du temporel.

Le Droit de Joyeux-Avénement est tellement un Droit Royal, que le Roi de Navarre ayant prétendu, comme Comte de Champagne, en jouir sur la Léproserie de Saint Lazare de Meaux, il sut débouté de sa prétention par un Arrêt de 1318. Nos Rois exerçoient le Droit de Joyeux-Avénement sur les Evêchés comme sur les Abbayes.... Mais quoique les preuves qui nous restent de l'exercice de ce Droit sur les Evêchés ne soient pas austi anciennes que celles qui regardent les Abbayes, elles ne laissent pas néanmoins d'avoir une assez grande antiquité, puisqu'on en trouve des vestiges dès le commencement du regne de Charles VI. 358.360.

Au défaut des actes on peut rapporter au Droit de Joyeux-Avénement ce qui est dit dans la Pragmatique-Sanction, au titre de Eleccionibus, où l'Assemblée de Bourges déclare qu'il n'y a point d'inconvénient que le Roi adresse quelquefois, c'est - à - dire, suivant la glose de la Pragmatique, & suivant Benedicti, une fois pendant la vie de chaque Roi, des prieres pour faire élire des Sujets bien méritans à la dignité d'Evêque. Ainsi dans le tems même des Elections, & du tems de Benedicii, le Droit commun étoit, dans le quinzieme siécle, que le Roi pouvoit, dans chaque Eglise Cathédrale ou Pontisicale de son Royaume, user, pour les Evêchés mêmes, du droit des premieres prieres, & ce droit étoit tellement reconnu, que l'élection d'un autre Sujet que celui qui avoit été recommandé par le Roi, étoit annullée, si le Roi s'en plaignoit.

Le Droit de Joyeux-Avénement qui a fa fource dans les ufages des Fiefs, peut être regardé comme une espece de Droit honorifique.... & il est facile d'en comprendre les raisons & les motifs: le Roi ayant deux qualités dissérentes, celle de Seigneur suprême dans l'ordre des Fiets, & celle de Souverain dans l'ordre commun, auxquelles on peut joindre celle de Fondateur, on découvre facilement les motifs de l'établissement de ce droit, & le rapport qu'il a à ces différentes qualités..... Ainsi dans ces trois qualités, de Roi, de Seigneur féodal & de Fondateur, on trouve que le Droit de Joyeux-Avénement est un Droit, que le Souverain exerce à titre de protection; le Seigneur, à titre de subordination & de reconnoissance séodale: & le Fondateur, à titre de gratitude. 367.368.

On ne peut pas douter que ce Droit ne soit un Droit vraiment Royal, puisque non-seulement c'est le Roi qui en jouit, mais que nul autre que le Roi ne peut en jouir.

Après avoir expliqué l'origine, les motifs, la nature de ce Droit, il reste deux difficultés à éclaircir pour ne rien laisser d'obscur, autant qu'il est possible dans cette matiere. L'une consiste à sçavoir, pourquoi ce Droit, autrefois reftraint aux Eglises qui étoient dans la garde du Roi, a été étendu à toutes les Eglises Cathédrales indistinctement, & à plusieurs Eglises Collégiales. L'autre, comment ce Droit, qui avoit lieu autrefois dans tous les Monasteres dont la garde appartenoit au Roi, a souffert une si grande altération, que le Roine l'exerce plus.

La premiere difficulté tombe d'elle-même.... depuis qu'il n'y a plus qu'une seule autorité, &, pour ainsi dire, qu'une Souveraineté dans le Royaume, toutes les Egli-

ses affranchies de la domination des Seigneurs, étant retombées de plein droit entre les mains de leur Protecteur & de leur Gardien naturel. c'est-à-dire du Roi qui, étant aux droits de ceux qui avoient usurpé une autorité presque Royale, réunit en sa personne leurs titres particuliers au titre général qu'il trouve dans sa Couronne, la distinction que l'on faisoit autrefois entre les Eglises qui étoient en sa garde, & celles qui n'y étoient pas, est devenue inutile, parce que toutes y étant également, toutes par conféquent sont actuellement pareillement sujettes au Droit de Joyeux-Avénement.

La deuxieme difficulté mérite peu d'attention. Il est certain que nos Rois moins attentifs que les Empereurs à la confervation de leurs droits, ont laissé périr insenfiblement celui qu'ils avoient fur les Monasteres à leur Joyeux Avénement, & que les Empereurs exercent encore aujourd'hui. D'ailleurs il peut se faire que le droit d'envoyer un Oblat à chaque Monaftere, qui, peut-être, doit être regardé comme un reste de l'ancien usage, ayant éte substitué à l'ancien Droit, la piété de nos Rois n'ait pas voulu que les Abbayes fussent chargées envers eux d'une double fervitude. Ibid.

Vid. Angleterre, Clergé, Tradition sur le Droit de Joyeux-Avénement.

DROIT DE JOYEUX-AVÉNEMENT, étendu aux Eglises des Provinces nouvellement conquises & réunies, ou unies à la Couronne.

Le Droit de Joyeux-Avénement peut-il être étendu aux Eglifes des Provinces nouvellement conquites & réunies? Pour eclaicir cette question, il taut distinguer deux cas. Ou il est question d'une Province au resois démembree de la Monarchie dont elle taisoit partie; ou il s'agit d'un Pays, qui, sans jamais avoit été soumis à la domination françoise, y a été ajouté par la sorce des armes, ou à quelqu'autre titre que ce soit. Dans le premier cas il s'agit de réunion; dans le second cas, il s'agit d'union.

Cas de la réunion.

En ce cas, 1°. tous les fondemens du Droit de Joyeux-Avénement, protection, seigneurie, reconnoissance, reprennent leur premiere force & semblent revivre; le Roi recouvre ses anciens Sujets, le Seigneur, ses Vassaux, & le Fondateur, des Eglises élevées par ses bienfaits. Les choses se rétablissent donc des deux côtés dans leur premier état. C'est une partie qui, se réunissant à son tour, ne peut pas être d'une nature différente de celle du tout auquel elle se rejoint & se consolide.

Ibid.

2°. En jugeant des choses par les Personnes, de même qu'un Citoyen qui, après avoir été retenu long-tems captif chez les ennemis, rentre dans sa Patrie, est censé n'en avoir été jamais séparé, on peut dire aussi qu'une Province arrachée comme par force du corps de la Monarchie, lorsqu'elle rentre ensin dans les mains de son premier Souverain, est présumée n'en avoir jamais été démembrée. Les Habitans de cette Province rentrans alors de plein droit dans tous les priviques de services de present de services de services

leges

leges des autres Sujets du Roi, le Roi, de son côté, rentre de la même maniere dans tous les droits qu'il exerçoit sur cette Province avant qu'elle sût démembrée. Ibid.

3°. De même qu'un fils émancipé, que son pere adoptoit ensuite....ne devoit pas tant être regardé comme transféré dans une famille étrangere, que comme rendu à la sienne, parce que la siction ne peut obscurcir la vérité de la nature; de même, on ne peut jamais regarder une partie du Royaume qui se réunit à son tout, comme une nouvelle conquête; ce seroit une fiction contraire à la vérité de la nature, & l'on doit dire, non qu'elle a été transférée dans le Domaine du Roi, mais qu'elle y a été rétablie.

A ces principes généraux on oppose premierement, que l'application en pourroit être juste, s'il étoit vrai que les Eglises des Provinces réunies à la Couronne, eusfent été sujettes au Droit de Joyeux-Avénement, avant que d'être séparées de la Monarchie; mais lorsqu'on ne sçauroit prouver que ce Droit sût plus ancien que leur séparation, on ne peut leur imposer un joug qu'elles ne portoient pas avant leur démembrement... On peut répondre à cette objection. Ibid.

1°. Le Roi n'est pas moins, dans les Provinces réunies à la Couronne, le Roi, le Seigneur, le Fondateur des Eglises que dans le reste de son Royaume; or, ces qualités, qui sont le sondement de son Droit & les motiss qui auroient donné lieu de l'établir dans les autres Eglises du Royaume, pendant qu'elles en étoient séparées, exercent sur

Tome V.

elles depuis leur réunion, leur empire; on ne peut donc jamais dire que la Province réunie, étant obligée de reconnoître les mêmes principes de ce Droit est dispensée d'en admettre les conséquences.

2°. Les Sujets qui rentrent dans leur Patrie, après avoir été longtems entre les mains des ennemis, ne sont pas moins sujets aux Loix qui ont été faites pendant leur absence, qu'à celles qui étoient en vigueur auparavant. Ibid.

3°. C'est une Loi de la nature même, que ceux qui profitent des avantages d'un certain état doivent aussi en supporter les inconvéniens. Or, si la condition des Eglises du Royaume étoit devenue meilleure depuis le démembremen**t** d'une de ses Provinces . . . . . les Eglises de cette Province démembrée ne prétendroient - elles pas être en droit de profiter de ce changement après la réunion, & cette prétention ne pourroit souffrir aucune difficulté dans les regles de la Justice? Par conséquent 🕻 il est également juste qu'elles soient obligées à se soumettre aussi aux charges qui ont été imposées aux autres Eglises, pendant que leur féparation a subsisté . . . . Ainsi la premiere objection .... n'a rien de folide.

La feconde objection, qui confiste à prétendre, que le démembrement ayant duré si long-temps que le Droit de Joyeux-Avénement, quand même il auroit subsisté avant la séparation, seroit éteint par une prescription plus que centenaire, les Eglises sont rentrées dans leur ancienne liberté, est frivole... parce qu'une

Rrrr

Interruption forcée met un obstacle perpétuel à la prescription, & ne peut jamais être un moyen pour l'acquerir. Ibid.

On pourroit enfin objecter que nos Rois ayant obtenu du Saint Siege des Indults pour nommer aux Evêchés de Bretagne, de Provence, de l'Artois & de Tournay, quoique toutes ces Provinces eussent fait partie de l'ancien Domaine de la Couronne, & qu'elles fussent, fans difficulté, dans le cas de la réunion, il semble qu'ils ayent reconnu par-là que le droit de nomination, qui leur est acquis par le Concordat, ne pouvoit s'étendre aux Eglises des Provinces nouvellement réunies. La réponse à cette objection est facile.

1°. Elle prouveroit trop, parce qu'elle s'appliqueroit même aux Provinces qui faisoient partie du Royaume dans le temps du Concordat, & dont nos Rois n'étoient pas moins dans ce temps les Souverains, que dans celui où ils ont obtenu des Indults, pour nommer aux Prélatures de ces Provinces.

Ibid.

2°. Les considérations qui engagerent nos Rois à prendre le tempérament d'un Indult, suffisent pour faire voir que l'objection n'a aucun rapport avec la question générale.

(Vid. Indult.)

D'ailleurs les Indults que nos Rois ont obtenu pour s'assurer la nomination aux Prélatures dans les Provinces qui ne sont pas nommément comprises dans le Concordat, n'ont jamais été regardés en France comme des titres nécessaires, & qui formassent véritablement le droit du Roi, mais comme

des expédiens dans lesquels nos Rois ont bien voulu entrer pour furmonter les difficultés de la Cour de Rome, & ajouter un droit à un autre droit.

Enfin, ce qui acheve de montrer qu'il n'y a que la nature finguliere du Concordat & des expressions qu'on y a employées, qui ont déterminé le Roi à prendre le tempérament de l'Indult, c'est que dans les autres cas, où il n'avoit pas besoin du concours d'une autre Puisfance, il est entré de plein droit en possession d'exercer dans les Provinces réunies à sa souveraineté, les mêmes droits qu'il avoit dans le reste de son Royaume.

Il n'y a donc aucune difficulté folide à opposer contre le Droit de Joyeux-Avénement sur les Eglifes réunies, & pour ainsi dire, rendues à leur premier état.

#### Cas de l'Union.

Ce cas paroît plus difficile, & l'est en esset plus que le premier; néanmoins il peut être décidé par les mêmes principes. Il faut d'abord supposer pour principe, ( & ce principe est une espece de regle du droit des gens ) que dans l'ordre commun, tout ce qui accroît, tout ce qui est ajouté au Royaume, s'y confond & s'identifie de telle maniere avec le Royaume, dont il devient une partie, que de droit commun, cette partie est de même nature que le tout, foumise aux mêmes Loix générales, aux mêmes droits de Souveraineté que les autres parties du Royaume.

Ce principe général doit être ençore plus respecté, lorsque l'on

trouve dans la Province nouvellement conquise, les mêmes raisons & les mêmes motifs qui ont servi de fondement dans le reste du Royaume à l'établissement du Droit de Joyeux-Avénement, parce qu'alors cette Province est également Obligée de se soumettre à l'autorité & à la raison de la Loi. Or , le Roi n'a pas moins la garde des Eglises nouvellement foumises à sa domination, que de celles qui y ont toujours été sujettes ; il n'en est pas moins le Protecteur, le Seigneur suprême pour le temporel, elles ne lui doivent pas moins de reconnoissance: Donc elles ne sont point dispensées de lui en donner les mêmes marques & de s'acquitter des mêmes devoirs.

L'usage, le plus sûr interprête des Loix, confirme cette maxime.

Moyens contre l'extension du Droit de Joyeux - Avénement, dans les cas de Réunion ou d'Union.

Le Droit de Joyeux-Avénement est un Droit très-équivoque, & établi depuis peu de temps dans l'ancienne France; le Parlement l'a perpétuellement rejetté; en 1616 sa Jurisprudence ne l'admettoit pas.

Ce n'est que depuis Louis XIII, ou tout au plus depuis Henri III que la Loi Civile l'autorise; mais l'Eglise ne l'a jamais confirmé. Les anciens Jurisconsultes du plus grand nom n'en font aucune mention, & ceux qui en parlent, en parlent avec incertitude. Il est asfez vraisemblable que **c'**est l**e** Droit de Joyeuse entrée dont le Roi jouissoit dans quelques Villes, qui a fervi de prétexte pour introduire dans le reste du Royaume le Droit général de Joyeux-Avénement. Ce droit ne consistoit autrefois que dans une fimple priere qui n'imposoit aucune nécesfité, & à laquelle les Evêques n**e** déféroient que par respect & par courtoisse; ce n'est que depuis Louis XIII, qu'on y a supplée le decret irritant ..... Ainsi il n'y a aucun inconvénient que ce Droit qui n'a pas été reçu dans tous les temps, ne le foit pas non plus dans tous les lieux qui font foumis à présent à la domination du Roi. 383, 384, 385

Pour étendre le droit de Joyeux-Avénement aux Eglises des Provinces nouvellement conquises, il n'y a que deux raisons: la premiere, leur union à la Couronne qui 1emble les affujettir aux Loix qui font observées dans le reste du Royaume; l'autre, l'uniformité qui paroît devoir se trouver entre les membres d'un même corps, & les parties d'un feul tout. Mais ces deux raisons ne peuvent être décisives que quand il s'agit de droits essentiels de la Souveraineté. Or le Droit de Joyeux-Avénement ne peut être de ce nombre ; non-feulement plufieurs Souverains n'en jouissent pas, mais le Roi de France n'en a pas

Rrrrij

joui lui-même pendant plusieurs siecles. On ne peut donc le regarder comme un Droit de la Couronne; & tout droit qui ne s'acquiert que par la possession, est un droit arbitraire qui, à la rigueur, doit être purement local, c'est-à-dire, avoir lieu feulement dans les Pays où la possession l'autorise ; ainsi dès que ce droit ne peut être regardé comme un appanage essentiel de la Souveraineté, il n'y a aucun inconvénient d'admettre, relativement à ce droit; des usages différens dans le même Royaume. N'y auroit - il que le droit de Joyeux - Avénement, qui ne pût sousfrir ni variété, ni exception? 386,387

Réponses aux moyens contre l'extenfion du Droit de Joyeux - Avénement.

Premierement, la tradition des Titles & des Auteurs montre non feulement l'ancienneté, la certitude & l'autorité du Droit de Joyeux Avénement; mais encore, que le moyen fondé fur la nouveauté, l'incertitude & le discrédit de ce Droit ne mérite pas d'être réfuté.

Secondement, en étudiant la matiere dans d'autres fources que Brodeau & M. Lebret (esprit assez superficiel, & qui a fourni la preuve dans d'autres matieres, qu'il n'avoit jamais bien approfondi les antiquités de notre Droit François), on auroit appris que ce n'est pas depuis peu que le Parlement a reconnu ce Droit, que dès le temps de Philippe - le - Hardi & du Roi Jean, le Parlement, loin de rebuter ce Droit, l'avoit maintenu par

fes arrêts des années 1274, 1351, & 1353; que si le Parlement, par l'Arrêt de 1616, a paru contraire à ce Droit, c'est parce que M. le Bret, chargé de la défense des Droits du Roi, en étoit si peu instruit, que ne voyant pas un Droit qu'il auroit dû voir, & confondant le Droit de Joyeux - Avénement avec celui de joyeuse entrée, il abandonna la cause qu'il étoit de son devoir de soutenir.

Troisiémement, quoiqu'il n'y ait pas de Loi civile avant Louis XIII, ou tout au plus avant Henri III, qui ait confirmé expressément le Droit de Joyeux-Avénement, il ne s'ensuit pas pour cela qu'il n'ait eu aucune autorité; parce qu'il n'y a personne qui ignore que les Loix non écrites ont la même force que les Loix écrites, & qu'il y a des matieres bien plus importantes, où l'usage seul tient lieu de Loi.

Quatriemement, le filence de quelques Jurisconsultes sur le Droit de Joyeux-Avénement, ne peut jamais l'emporter sur le témoignage formel qu'un grand nombre d'autres Auteurs rendent à l'antiquité & à l'étendue de ce droit, qui, suivant les anciens actes qui en établissent la preuve, n'a rien de communa vec le droit singulier & local

de joyeuse entrée.

Cinquiemement, il ne faut pas confondre les Lettres de simple priere ou de recommandation que nos Rois, dans le temps que l'Indult du Parlement souffroit quelqu'interruption, adressoient aux Collateurs du Royaume, avec le Droit de Joyeux-Avénement, qui, dans les temps les plus reculés étant qualisié Droit Royal, Droit propre-

au Roi, ne dépend pas par conséquent de la volonté absolue des Collateurs, & emportoit dès le treizieme siecle une véritable nécessité.

Ibid.

Sixiemement, quand on suppoferoit que ce Droit n'a pas eu lieu dans tous les temps, ce qui est douteux, il est certain au moins que ce Droit a dû avoir lieu dans tous les tems, puisque c'est un Droit Royal. D'ailleurs c'est un raisonnement très - faux, que celui qui conclut du temps aux lieux. Il y a bien des Droits de la Couronne qui n'ont pas eu lieu dans tous les temps; mais dès le moment qu'ils ont été une fois établis comme Droits Royaux, comme Droits de la Couronne, ils ont toujours été étendus à tous les lieux qui font partie de la Monarchie.

Septiemement, quand il feroit vrai que le Droit de Joyeux - Avénement fe feroit établi par le temps & le confentement des Eglifes, f ans aucune autorité, il fusfit qu'il le foit une fois, pour y foumettre toutes les Eglifes du Royaume, comme aux autres Loix de l'Etat. dont elle commence à faire partie.

Huitiemement, combattre les deux principales raisons de l'extenfion du Droit de Joyeux-Avénement aux Eglises des Provinces
nouvellement unies à la Couronne,
qui sont l'union à la Couronne &
l'unisormité qui doit se trouver à
l'égard de toutes les Eglises d'un
même Royaume, par la distinction
des Droits essentiels de la Souveraineté & de ceux qui ne sont qu'arbitraires, c'est se tromper: 1°. parce que le Droit de Joyeux-Ayéne-

ment a sa source dans le Droit féodal de la Couronne, & qu'ainst il peut être mis aux nombre de ses droits primitifs. 2°. Quand il seroit vrai qu'il ne seroit pas du nombre des Droits essentiellement attachés ou à la Couronne en général, ou à la Couronne de France en particulier, il ne feroit pas moins vrai que ce droit plus ou moins essentiel feroit toujours un Droit Royal, un Droit de la Couronne, qui étant indivisible dans sa source, doit aussi se répandre universellement iur toutes les parties de la Monarchie, qui n'en font pas exemptes expressément.

C'est inutilement que, pour combattre ce principe, on veut faire valoir la diversité des usages que le Roi tolere dans fon Royaume, soit dans les matieres civiles, foit dans les matieres eccléfiastiques : une distinction résout pleinement cette difficulté. Comme l'Etat est composé du Roi & des Peuples, il faut distinguer deux sortes de Droits; l'un qui regle les contestations des Peuples, l'autre qui établit les priviléges du Roi. Le premier, fuivant les mœurs de la France, est sujet à une grande diversité. Il n'en est pas de même du fecond, qui regarde les priviléges du Souverain, & c'est ce qu'on appelle Droits Royaux, qui sont attachés à sa personne, & des parties essentielles ou accessoires de la Souveraineté. L'unité du Monarque imprime fur ces Droits le caractere de l'uniformité.

C'est pourquoi M. le Procureur-Genéral d'Aguesseau, dans la séance du Conseil de conscience tenue le 10 Octobre 1716, après avoir

établi que le Roi avoit deux Titres pour exercer fur les Eglifes nouvellement conquises, réunies ou unies à la Couronne, le Droit de Joyeux-Avénement, l'un qu'on appelle le Droit Royal, & l'autre, relativement à l'Eglife de Cambray, qu'on peut appeller le Droit Impérial, fit voir qu'avant le Traité de Madrid, les Eglises d'Arras étoient sujettes au Droit de Joyeux - Avénement, & que depuis la réunion de l'Artois à la Couronne, le Roi a exercé sur elles ce même Droit; qu'à l'égard de l'Eglife de Cambrai, le Roi joignoit à fon Droit Royal, le Droit Impérial des premieres prieres, comme étant, par la conquête, aux Droits de l'Empereur, & que parconféquent il n'y avoit point de doute que l'Eglise de Cambrai est sujette au Droit de Joyeux-Avénement conforme à celui des premieres prieres quoique moins étendu que l'autre. Ainsi il fut décidé au Confeil de conscience le 10 Octobre 1716, que le Droit de Joyeux - Avénement devoit avoir lieu sur les Diocèses de Cambrai, d'Arras & de Saint-Omer, comme fur les autres Eglises du Royaume. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,415.

Vid. Droit de Joyeux-Avénement.. Premieres Prieres... Droit de Joyeux-Avénement sur les Eglises de Cambray, d'Arras & de Saint-Omer... Tradition sur le Droit de Joyeux-Avénement.

DROIT DE JOYEUX - AVÉNE-MENT A LA COURONNE, sur l'Eglise Métropolitaine de Cambray & les Eglises d'Arras & de Saint-Omer.

#### EGLISES D'ARTOIS.

Il est certain qu'avant le Traité de Madrid, par lequel l'Artois passa sous la domination de Charles-Quint, le Droit de Joyeux-Avénement étoit établi dans tous le Royaume; qu'il l'étoit en particulier dans Arras.... Mais quand même le Droit de Joyeux - Avénement seroit plus récent que le démembrement de l'Artois, ou de quelqu'autre Province, on ne pourroit pas en conclure que l'Artois n'y seroit pas sujet depuis sa réunion.

Aussi ce Droit du Roi n'a-t-il pas été moins reconnu dans cette Province réunie que dans tout le reste du Royaume. Le Chapitre d'Arras ayant voulu s'y opposer, son opposition, qui s'est tournée en preuve, a été condamnée par un Arrêt célebre rendu au Grand'Conseil de l'année 1648 . . .; & le Chapitre d'Arras s'étant pourvu en cassation contre cet Arrêt, il en a été débouté par un Arrêt du 15 Avril 1663.

## EGLISE DE CAMBRAY.

L'Eglise de Cambray a-t-elle des raisons suffisantes d'exemption du Droit de Joyeux-Avénement?

1°. Fonder cette exemption sur ce que la conquête de Cambray a été faite sur l'Espagne, & non sur l'Eglise, c'est plutôt un sophisme, un tour d'éloquence, qu'une raison d'exemption: en esset, où a-t-on pris cette étrange maxime, qu'il faut que ce soit sur l'Eglise même

que le Roi ait fait une conquête, pour le mettre en état d'y exercer un Droit de la Couronne? 396

2°. On ne peut pas conclure de l'article 4 de la capitulation de Cambrai, que le Roi ait voulu exempter l'Eglife de Cambrai du Droit de Joyeux-Avénement. 397

Premierement. C'est une maxime certaine, qu'on ne déroge pas à des droits, fans une convention expresse & spéciale, & cette maxime est de rigueur quand il s'agit de Droits Royaux. Les Souverains ne sont jamais censés avoir dérogé à leurs Droits, qu'autant qu'ils l'ont expressément déclaré. Cette regle est décisive dans la question présente. Dans la Capitulation de la Ville de Cambrai, le Roi n'a point dérogé au Droit de Joyeux-Avénement, & la Ville n'a point exigé qu'il y dérogeât; donc l'Eglife de Cambrai est soumise à ce Droit Royal. 398

Secondement. C'est encore une maxime du Droit commun, qu'il fusfit, sur - tout dans les actes qui font de droit étroit, que les termes dont on s'est servi puissent avoir un fens parfait, sans y comprendre le droit qu'on veut y suppléer, pour n'y faire aucune extension: or, le terme de franchises, que le Roi a promis de conserver à l'Eglise de Cambrai s'entend naturellement des immunités & des privileges dont elle jouissoit, & iln'est pas nécessaire, il n'est pas naturel, pour que ce terme ait un fens parfait; de l'étendre à une exemption d'une nature finguliere, telle que seroit celle du Droit de Joyeux-Avénement; exemption qui seroit une décharge de reconnoissance &

de gratitude. En effet, il est difficile de concevoir qu'une telle pensée soit venue dans l'esprit, ni du Roi, ni de la Ville vaincue, & il n'est pas possible de croire qu'en parlant des franchises de l'Eglise de Cambrai , on ait réciproquement entendu parler de franchises contre le Roi même. Ainsi étendre la promesse que le Roi a faite de conserver à l'Eglise de Cambrai ses franchifes, jusqu'à la décharge du droit de Joyeux-Avénement, c'est donner à cette promesse une interprétation forcée; & qui n'y a aucun rapport. 398,399

Troisiémement. On ne peut appliquer le terme de *franchifes* qu'aux droits dont l'Eglise de Cambrais étoit exempte dans le temps de la conquête: Cela est évident. Or, elle étoit alors foumise au droit de Prieres Impériales, qui est plus rigoureux que le Droit de Joyeux-Avénement. Donc la promesse d**e** conferver à l'Eglife de Cambrai fes franchises, ne peut dans la capitulation se rapporter à ce Droit. Le Roi a bien promis de conferver à cette Eglise ce qu'elle avoit; mais il ne lui a pas promis de lui donner ce qu'elle n'avoit pas. 399

Enfin, lorsque depuis la conquête de Cambrai, le Roi a traité avec l'Eglise de Cambrai sur le droit d'élection, dont le Chapitre étoit en possession, on n'a exigé du Roi, dans le Concordat passé à ce sujet, que de renoncer au droit de Régale qu'il cédoit, & il n'y a été sait aucune mention du Droit de Joyeux-Avénement, qui par conséquent est demeuré en son entier entre le Roi & le Chapitre.

Il est incontestable que l'Eglise de Cambrai étoit soumise au droit des Prieres Impériales: or le Roi exerce aujourd'hui sur l'Archevêque de Cambrai la même autorité que l'Empereur exerçoit autresois; donc le Roi doit jouir dans cette Eglise du droit de premieres Prieres, & par conséquent il a sur cette Eglise deux titres; l'un comme Roi de France, l'autre comme représentant l'Empereur.

Il ne convient pas à l'Archevêque de Cambrai de combattre le Droit de Joyeux-Avénement, parce qu'en France le Roi y joint celui de Régale, 1°. parce que ces deux Droits ne font pas incompatibles, 2°. parce que l'Eglise de Cambrai est exempte du Droit de

Régale.

Quoique le Cambrésis sût de fait fous la domination de l'Espagne, Iorique le Roi a conquis Cambrai, il est certain que la Souveraineté imparfaite de l'Espagne, n'avoit point fait disparoître la véritable & entiere Souveraineté de l'Empereur, qui étoit toujours demeurée de droit entre ses mains, & que le Droit de premieres Prieres n'a jamais cessé de résider en sa Perfonne. L'Eglise de Cambrai, qui a passé de la domination de l'Empereur à celle du Roi, prétend inutilement, pours'exempter du Droit de Joyeux-Avénement, qu'il faut examiner avant que de l'assujettir à ce Droit, si le Roi d'Espagne a joui sur elle du Droit des premieres Prieres, & qu'il faut se rappeller que l'Empereur n'a jamais cédé au Roi ses droits. Un principe fupérieur à la possession du Roi d'Espagne, & à la formalité

d'une cession expresse des Droits de l'Empereur, doit écarter ces deux questions de fait. En esset, tout Prince, qui fait la conquête des Etats d'un autre Souverain, entre pleinement dans tous ses droits.... Le droit des armes est plus fort que toutes les cessions; il se fait une pleine & parfaite subrogation du nouveau à l'ancien Souverain, & cette subrogations'acheve & s'accomplit, lorsque la conquête devient paisible.

L'Eglise de Cambrai n'a donc au cune railon infliante pour s'exempter du Droit de Joyeux-Avénement. En effet, si elle resusoit de fe foumettre à ce Droit, il faudroit juger son opposition à l'exécution de ce Droit, depuis l'union ou la réunion du Cambréfis à la Couronne, sur les Loix de France, ou par celles de l'Empire. En jugeant par les Loix de France, l'Archevêque de Cambrai doit être foumis au Droit de Joyeux-Avénement, & fi on le juge par celles de l'Empire, il doit reconnoître le Droit de premieres Prieres, Ainsi le Droit Royal & le Droit Impérial fe réunissent contre cette Eglise; mais il est plus avantageux de faire valoir le Droit Royal. Ainsi a été décidé au Confeil de Régence le 8 Mars 1717.

Vid. Droit de Joyeux - Avénement étendu aux Eglises nouvellement conquises, &c..... Premieres Prieres..... Cambrai.

DROITS DES GENS. L'ancienne & la nouvelle discipline de l'E-glise fournit des preuves du Droit des Gens, observé dans les Royaumes les plus Catholiques, qui ne permet pas que l'on oblige les Su-

iets

ets d'un Prince à aller chercher à Rome, & surtout en premiere Instance, des Juges que sa protection doit leur faire trouver dans ses Etats.

Nos maximes inviolables ne permettent pas qu'un François puisse jamais être traduit, ni en premiere Instance, ni même par Appel devant un Juge étranger; quand même il y consentiroit, la Loi réclameroit contre lui, pour lui, pour le maintien de cette portion de l'Ordre public qui regarde l'utilité commune de l'Etat.

DROIT DES SOUVERAINS SUR LES EVEQUES, en Matiere criminelle.

Instantius & Priscillien, tous deux Evêques d'Espagne, surent accusés d'avoir renouvellé les erreurs & les abominations des Gnoftiques. Deux Conciles, l'un tenu à Saragosse & l'autre à Bordeaux, avoient condamné Instantius. Prifcillien, pour empêcher ce dernier Concile de le juger, appella à l'Empereur Maxime. Les Evêques affemblés à Bordeaux ne s'y oppoferent pas. Ithace & Idace, tous deux Evêques, se rendirent accusateurs auprès de Maxime. Evode, Préfet du Prétoire, fut commis pour l'instruction, il entendit Priscillien, il le déclara coupable & le fit garder en prison jusqu'à ce qu'il en eût référé à l'Empereur.... Mais, parce que l'accusation s'étoit instruite sans observer les formes des jugemens que les Loix Romaines appelloient publics, Maxime ordonna que le procès feroit inftruit fluvant ces formes, ... & fit foutenir l'accusation qu'Ithace cessoit de poursuivre, par Patrice Tome V.

Avocat du Fîsc; & enfin Priscillien & Instantius, avec plusieurs autres Clercs, qu'ils avoient séduits, furent condamnés, Priscillien au dernier supplice, Instantius à l'exil, & les Clers à différentes peines.

Par ce jugement l'Empereur n'entreprenoit pas sur les droits de la Puissance Ecclésiastique; car... il paroît par le témoignage de Sévere-Sulpice, que le jugement d'Evode, Préset du Prétoire, qui donna lieu à Maxime de condamner Priscillien, rouloit sur des actions insames & abomnables, dont les Juges séculiers sont en droit de comoître, cette matiere étant de leur compétence.

Aussi Sévere-Sulpice, qui étoit Prêtre & un zélé défenseur de la Jurisdiction Ecclésiastique, est obligé d'avouer, que l'exemple de cette condamnation se soutenoit par le droit des Jugemens publics, & par le bien public.

Saint Léon parle avec éloge de cette condamnation: Les Princes du siecle, disoit-il dans sa Lettre à Turibius, Evêque des Asturies, ont tellement détessé cette sureur sacrilège, qu'ils ont fait périr par le glaive des Loix qui pourvoient à la sûreté publique, celui qui en avoit été l'auteur, & la plupart de ses Disciples. 260

Ce fut fous l'Empire de Théodose le Grand, un des plus justes & des plus religieux Empereurs, qu'Ithace, accusateur de Priscillien, après avoir été déposé, sut exilé. Or, cet exil n'ayant pu être ordonné que par la Puissance seculiere, il sournit un nouvel exemple de l'autorité que les Empereurs Ro-

Sfff

mains ont exercée sur les Evêques.

Honorius fit une Ordonnance en l'année 419, qui portoit, que les Evêques qui refuseroient de soufcrire à la condamnation des Pélagiens, feroient privés de leurs Evêchés; & Aurele, Evêque de Carthage, en envoyant cette Loi aux Evêques de fa Métropole, leur marquoit que l'autorité des Princes qui veillent à la confervation de la Foi Catholique, s'étant jointe à celle de l'Eglise pour la gloire de Dieu, l'Empereur avoit voulu se fervir de lui, Evêque, pour la faire connoître à 1es Collegues dans l'Episcopat.

Valentinien III. permet à tout accufateur, dans fa Novelle 12, de fuivre contre les Evêques l'ordre établi par les Loix Romaines, pour les accufations des crimes publics.

ublics. Ibid.

Léon & Anthemius, Empereurs d'Orient, ont ordonné que ceux qui feroient convaincus d'avoir acheté les suffrages pour être élus Patriarches de Constantinople.... feroient non-seulement privés de cette dignité, mais qu'ils seroient déclarés insâmes pour toujours.

Zénon fit mourir Pierre, furnommé Mongus, que les Habitans d'Alexandrie avoient élu Patriarche, par une espece de conspiration contre l'autorité de l'Empereur.

Ibid.

Justin sit informer par Hypace, Maître de la Milice, contre Sergius, Evêque de Cyr, qui avoit célébré la sête de Nestorius, condamné par le Concile d'Ephese, & de Théodore de Mopsueste, condamné par le Concile de Chalcédoine, comme s'ils eussent été de faints Martyrs. Ibid.

Tout Roi, disoit Charles-le-Chauve, dans la Lettre au Pape Adrien II, est établi pour châtier les méchans, pour punir les coupables; c'est le vengeur des crimes selon toutes les Loix Eccléfiastiques & Séculieres.... Il ne faut pas croire que les Rois de France ne foient que les Vidames des Evêques ; ils font les Maîtres de la terre. Les Rois & les Empereurs que la Puissance divine a établis, fuivant l'expression de Léon & du Concile de Bourges, pour gouverder le monde, ont confié aux faints Evêques le droit d'exercer les jugemens, suivant les Loix des Empereurs Romains; mais ils ne sont pas devenus pour cela les Intendans & les Agens des Evêques. Jesus-Christ a dit: Rendez à César ce qui est dû à César . . . & saint Paul, honorez le Roi, & que tout ame foit foumife aux Puissances séculieres..... Delà vient que les plus grands Pontifes obéissent, ainfi qu'en convient le Pape Gelase, aux Loix des Princes de la terre, dont ils sçavent que le pouvoir vient d'en haut.

Ces paroles, qui renferment les principes généraux de l'autorité des Souverains sur les Evêques,... peuvent être regardées comme un préservatif général contre les erreurs qu'on a voulu répandre en cette matiere, & comme une espece de protestation solemnelle, par laquelle l'Empereur Charles-le-Chauve a conservé le droit de ses Prédécesseurs, & assuré celui de ses Successeurs.

Sous le regne de Philippe-Auguste, Manassès, Evêque d'Orléans, ayant osé parler dans le Parlement assemblé à Melun, contre l'autorité de ce Tribunal, & contre le respect dû aux Pairs de France, su condamné à faire au Roi & aux Pairs une réparation publique, & il la sit en effet.

Robert Porte, Evêque d'Avranches, ayant commis plusieurs crimes de Lèze-Majesté, Charles V, par ses Lettres-Patentes, ordonna au Parlement de procéder contre ce Prélat, par toutes les voies & manieres que justice & raison le pourra souffrir, selon la qualité des crimes & mésaits.

Dans le tems du grand schisme, & sous le regne de Charles VI,... ceux qui avoient apporté des Bulles de l'Anti-Pape Benoît XIII. qui absolvoit les Sujets du Roi du serment de sidélité, surent condamnés à faire amende honorable & à d'autres peines. Les Bulles surent lacérées... & le Roi, à la priere de l'Université, sit arrêter l'Evêque de Gab. 269

M. de Roye, Archevêque de Reims, & Pierre d'Ailly, Evêque de Cambrai, sur les plaintes de l'Université, furent cités l'un & l'autre pardevant le Roi Charles VI; mais ils ne comparurent point. L'Université obtint un ordre du Roi pour faire arrêter l'Evêque de Cambrai par le Comte de Saint-Paul, & ce Prélat, pour prévenir l'exécution de cet ordre, obtint un fauf-conduit du Roi, sous la condition, que si on l'accusoit de quelque crime, la connoissance en seroit dévolue au Palais du Roi, c'est-àdire, au Parlement.... A l'égard de l'Archevêque de Reims. Il dé-

clara qu'il ne comparoîtroit point devant des Commissaires, & qu'étant Pair de France, Doyen des Pairs Ecclésiastiques, il ne connoissoit point, dans tout crime qui regardoit sa personne, d'autre Supérieur que le Roi.

Ibid. & 270

Charles VI, n'étant pas en état de gouverner son Royaume, la Reine laissant à l'Evêque de Paris la connoissance du schisme dont l'Evêque de Gab & les autres Prisonniers étoient accusés, renvoya au Parlement le jugement du crime de Lèze-Majesté. Ibid.

Sous le regne du même Roi, Martin Gouge, Evêque de Chartres, impliqué dans l'affaire de Jean de Montaigu, sortit de prison en payant une certaine somme de deniers. L'emprisonnement & une condamnation à des peines pécuniaires, ne prouvent pas moins l'autorité du Roi, qu'une condamnation à des peines afflictives. 271

Sous le même regne, la révolte de l'Evêque de Nantes contre l'autorité royale, fut réprimée par deux Arrêts du Parlement, 272 &

En l'année 1479, Charles de Neufchâtel, Archevêque de Befançon, & Evêque Commandataire de Bayeux, obtint du Roi Louis XI, des Lettres d'abolition, pour avoir suivi le parti de Maximilien d'Autriche contre le Roi. 273

Sous le même regne de Louis XI, Geoffroy Hébert, Evêque de Constance, accusé de magie & de sortilége, comme grand invocateur du Diable, en Grec & en Latin, sut, après une information très-grave, décrété de prise de corps, & conduit, suivant un Arrêt du 29 Juil-

Sfffij

Ibid.

let 1480; dans les prisons de la Conciergerie: son temporel sut aussi mis sous la main du Roi. Un Arrêt du 22 Décembre 1480, apprend que ce Prélat ne sut élargi que sous les conditions contenues dans l'Ordre du Roi qui le mettoit en liberté. On ignore ces conditions.

Sous le même regne, Louis de Rochechouart, Evêque de Saintes, fut par Arrêt du 7 Sept. 1480, condamné à une amende, & il eut la Ville de Paris pour prison.... Par Arrêt du premier Février 1481, il fut décrété de prise de corps, & arrêté le 7 du même mois, il demeura à la Conciergerie jusqu'au 19, qu'on lui donna de nouveau la Ville de Paris pour priton. En 1482, le Parlement, fur les plaintes du Chapitre de Saintes, ordonna par un Arrêt du 18 Février, qu'il feroit ajourné à comparoir en perdonne, & qu'il feroit fait information par un des Conseillers de la Cour, fur les crimes, délits, abus, excès & entreprises dudit Evêque.

Charles VIII, ayant fait arrêter Geoffroy de Pompadour, Evêque de Perigueux, & Georges d'Amboise, Evêque de Montauban, il les fit interroger par M. de la Vacquerie, premier Préfident du Parlement avec quelques Confeillers, & sur le vû des informations le Parlement commit MM. de Bellefaye & le Viste, pour approfondir l'accusation.... Pendant près de deux ans que dura la détention de ces Prélats, le Parlement rendit des Arrêts pour la subsistance de l'Evêque de Perigueux, & pour le faire mettre dans une chambre

grillée du Château de Corbeil... Enfin Charles VIII, obtemperant volontiers à la requête du Pape, ces Prélats furent délivrés; mais ils furent confinés ès limites de leurs Diocèfes. 275 & 276

Antoine de Chabannes, Evêque du Puy, & Jacques Hurault, Evêque d'Autun, accusés d'avoir trempé dans la conspiration du Connétable de Bourbon, furent arrêtés par ordre du Roi François I.... Et le Ministere public conclut à ce que le procès sût fait à ces Prélats, pour le délit commun, par le Métropolitain & les Evêques comprovincieux, & pour le cas privilégié par les Officiers du Roi. 277

Le Parlement, fous le même regne, fit le procès à François Poncher, Evêque de Paris, à cause de symonie & de Lèze-Majesté.... Ce Prélat mourut à Vincennes le 12 Septembre 1532, avant que d'avoir été jugé. 278

Par un Arrêt du 13 Mai 1531, le Parlement, sur information, ordonna que François de Dinteville, Evêque d'Auxerre, seroit arrêté & mis à la garde d'un Huissier... & le 17 Mai, François premier, ayant trouvé le cas exécrable, commanda de dire au Parlement, qu'il vouloit qu'on procédat contre ledit de Dinteville roidement pour vérisser & punir le cas.

Bernard de Lordat, Evêque de Pamiers, ayant été accusé de plufieurs crimes, presque tous de Leze-Majesté, ... François premier commit dissérens Magistrats pour instruire le procès à cet Evêque sur le cas privilégié... Par quelques Mémoires on voit que ce Prélat demanda grace au Roi... & il estjà présumer que le Roi lui pardonna. Ibid. & 280

Le commencement du regne de Henri IV. vit naître plusieurs procès criminels contre des Evêques accusés de crime de Lèze-Majesté... Le Parlement d'Aix évoqua le procès que le Lieutenant Criminel de Forcalquier avoit instruit contre Antoine de Coupes, Evêque de Sisteron en Provence, qui étoit du nombre des Coupables. 281

Le Parlement de Paris, par un Arrêt du 9 Juillet 1594, décréta de prise de corps Geossiroy de la Martonie, Evêque d'Amiens. Ibid.

Par un Arrêt du Parlement de Provence, rendule 26 Janvier 1596, par contumace contre Gilbert Genebrard, Archevêque d'Aix, cet Archevêque fut déclaré atteint & convaincu du cas & crime de Lèze-Majesté.... banni à perpétuité du Royaume, ses biens acquis & confisqués au Roi. Ibid.

En l'année 1598, Guillaume Rofe, Evêque de Senlis, fut, par Arrêt contradictoire du Parlement de Paris, condamné de dire & déclarer en la Grand-Chambre d'icelle, étant nue tête & debout, en présence des Gens du Roi, que témérairement & comme malavisé, il avoit dit qu'il étoit de la Ligue, & que s'il étoit à recommencer il en feroit encore, & outre qu'il tient le livre intitulé: Ludovici C... plein d'impiétés & blasphêmes contre l'honneur de Dieu, & l'obéif-Sance due aux Rois.... Il fut condamné à aumôner cent écus pour le pain des prisonniers. . . . & il lui fut enjoint de s'abstenir d'aller en la Ville de Senlis pour un an, & de prêcher en quelque lieu que ce foit

pendant ce tems.

Vid. Evéques. Jugement de Evéques. Crime de Lèze-Majesté. Autorité légitime de nos Rois sur les Cardinaux. Jurisdiction Royale.

DROIT PUBLIC. La France n'a point de plus ancienne regle de Droit public, pour tout ce qui regarde la troisieme race de ses Rois, que l'Ordre des Fiess.

Droits Royaux. Il y a deux iortes de Droits Royaux ou de prérogatives attachés à la Couronne. Ceux qui appartiennent au feul Souverain, & à tout Souverain, sont absolument attachés essentiellement à la Couronne, & sont un appanage inféparable de la Souveraineté. Il en est d'autres qui, à la vérité, ne peuvent, dans toute leur étendue, convenir qu'à un Souverain, mais qui n'appartiennent pas pour cela à tout Souverain; cette forte de Droit est feulement un accessoire de la Couronne, & une dépendance accidentelle de la Souveraineté, & s'appelle Droit Royal, parce qu'il n'y a qu'un Roi qui en jouisse, & puisse en jouir.

É.

GLISE. L'Eglite est dans l'Etat, disoit Optat, & non pas l'Etat dans l'Eglise.

C'est aux Princes de la Terre que Dieu a confié la protection de son Eglise. 205

L'Eglise doit secours à l'Etat; elle le lui doit d'autant plus, que les Loix de l'Etat obligeant en confcience ceux qui lui sont soumis, l'Eglise doit pour le salut de ses Enfans, punir comme péché, ce que

le Prince punit comme une infraction à la Loi. 206

L'Eglise, lorsqu'elle eut quitté ses habits de deuil & de tristesse, & que, revêtue de gloire & de majesté par la protection des Empereurs convertis à la Foi & devenus ses Peres & ses Nourriciers, elle vit se courber devant elle les Enfans de ceux qui l'av oient humiliée, ne rougit point de se soumettre à la Puissance temporelle des Empereurs; .... & implorant d'un côté le fecours des Empereurs, comme de ses Protecteurs dans les matieres Spirituelles, elle se soumettoit de l'autre à leur autorité, comme à celle de ses Souverains dans les affaires temporelles.

S. Ambroise ne réclamoit pour l'Eglise, dans sa Lettre à l'Empereur Valentinien, que les Jugemens qui regardent la Foi & la Discipline.

L'Eglise n'ayant point reçu le glaive temporel de la main de Dieu, elle n'avoit nulle caption de quelque personne que ce pût être, même Ecclésiastique, & ce droit avoit toujours appartenu aux Princes: si, depuis Constantin, l'Eglise a obtenu de grands priviléges, les Souverains qui les lui ont accordés, & auxquels il appartient de les interprêter... se sont toujours réservé l'usage du pouvoir que Dieu leur a donné sur les Clercs, comme fur les Laïcs; & c'est par cette raiion, que les Rois Très-Chrétiens iont en possession si ancienne qu'il n'est mémoire du contraire, de faire prendre & arrêter les Prélats en quelque état & dignité qu'ils soient conftitués, lorsqu'ils ont fait aucun délit ou crime, mêmement quand il touche la Majesté du Roi, & la chose publique du Royaume. 312.313

ERREUR DE DROIT. L'Homme peut être confidéré par rapport à l'ordre public, ou par rapport aux engagemens qu'il contracte avec les autres hommes.... Dans la premiere de ces deux vues, l'homme est commis avec la Loi; c'est avec elle seule qu'il contracte, qu'il se lie; . . . c'est à la Loi seule qu'il doit rendre compte des infractions de la Loi.... Dans la feconde vue, l'homme ne craint que celui avec lequel il a contracté. La Loi ne punit point les ignorances qui ne regardent que le Droit privé.... La perte des droits qui auroient pu appartenir à des Particuliers, est la seule peine qu'elle puisse faire souffrir à ceux qui par leur imprudence n'ont blessé que les maximes de l'ordre privé.

Comme l'ordre public regarde directement l'utilité publique..... quoique l'ignorance du Droit soit toujours vicieuse, elle est cette ignorance, beaucoup plus criminelle, lorsqu'elle viole les maximes de l'ordre public, que lorsqu'elle donne atteinte à quelque regle du Droit des Particuliers : 1°. parce que la Loi ayant toujours raison, l'homme qui, dans l'ordre public, ne traite qu'avec elle, n'y trouve jamais cette compensation de fautes mutuelles qui fert fouvent d'excufe à ceux qui traitent avec d'autres hommes, dans tout ce qui est du ressort de l'ordre privé: 2°. parce que celui qui... viole par ignorance une Loi de l'ordre public, attaque autant qu'il est en lui, toute la société civile, & péche directement contre l'utilité commune de tous les Citoyens: 3° parce que le Droit public, ce droit qui doit être pratiqué par tous les Citoyens, étant beaucoup plus simple, celui qui l'ignore, est beaucoup plus inexcufable.

469

Ainsi l'ignorance du Droit public, doit presque toujours être punie suivant la qualité des personnes, la nature des Loix & la variété des circonstances; ainsi ce qui est perdu par l'ignorance du Droit public, est perdu sans ressource. Ainsi, à plus sorte raison, l'ignorance du Droit public ne peut faire recouvrer un bien que l'on a manqué d'acquérir.

Cette maxime, l'Erreur de Droit ne doit être à personne un moyen d'acquérir un titre d'acquisition, n'a été par la plûpart de ceux qui l'ont expliquée, considérée que dans la personne de celui qui tombe dans une erreur de droit; & il est certain que cette ignorance ne peut jamais lui être avantageuse.

Cette Regle ne paroît pas moins certaine par rapport à ceux avec lesquels nous pouvons nous engager par une pure erreur de droit; il n'est gueres moins évident qu'elle ne peut pas être un moyen pour eux d'acquérir, supposé que l'erreur de Droit soit l'un que cause & le seul sondement du contrat ou de l'obligation, en un mot, de l'aste qui se passe, parce que comme l'erreur ne peut prositer à celui qui s'oblige, elle ne peut servir non plus à celui avec lequel il s'oblige. 474

Il seroit faux de dire que.... celui qui est dans l'erreur, donne un consentement valable: cette proposition n'est pas soutenable. Il seroit

également faux de dire que la Loi regarde l'erreur de Droit comme un délit qu'elle punit par la perte du bien qui en a été la matiere & l'occasion: en effet, quand même celui qui erre dans le droit mériteroit de perdre son bien, comment pourroit - on montrer que l'autre mérite de l'acquérir, par cette seule raifon, que celui qui erre, ne connoît pas son droit; & qui oseroit soutenir que par cette erreur, l'un ait mérité d'être dépouillé de ce qui lui appartient, & l'autre d'être revêtu de ce qui ne lui appartient pas; qu'une obligation sans cause, ou fondée sur une cause fausse, injuste & illégitime, peut être valable; que ce qui est nul, peut produire des effets; que le droit n'a pu établir le remede favorable , de condictio sine causa, ou de condictio indebiti; & en convertissant ainfi toutes les obligations fans cause, en donations forcées, faire de tous les Contractans qui erren**t** dans le Droit , de véritables Donateurs ?

On ne peut éviter tous ces inconvéniens qu'en donnant à la régle de droit toute l'étendue qu'elle peut avoir. L'Erreur de droit ne peut être d'aucune utilité à celui qui contracte, parce qu'il n'est pas juste que sa faute lui serve, & qu'il profite de l'erreur dont il est coupable. L'Erreur de droit ne peut pas profiter à celui avec qui on contracte, parce que l'erreur d'autrui ne peut être par elle-même & destituée de toute autre cause, un titre légitime, & une juste vove pour acquérir. Quand il s'agit d'acquérir, l'Erreur de droit n'est ni une excule ni un titre : & c'est en

cela principalement que confiste la différence de l'Erreur de droit, & de l'Erreur de fait. 475

ETABLISSEMENT d'un Vicaire Apostolitque dans les Armées du Roi d'Espagne. Il est de la fin du seizieme

siecle.

Dès l'année 1594, l'Archevêque de Gambrai fut choisi pour exercer cette fonction. En 1597 le même pouvoir fut accordé à l'Archevêque de Malines; & depuis ce tems-là, cet Archevêque a toujours été en possession d'être appellé à l'exercice de ce ministere.

La Trêve que les Provinces-Unies firent en 1609 avec le Roi d'Espagne, fit apparemment cesser la Jurifdiction du Vicaire délégué; mais, en 1621, son pouvoir commença à revivre avec la guerre. Urbain VIII, en 1626, en renouvella le pouvoir & l'autorité par un Bref qui a duré jusqu'à la paix des Pyrénées; & enfin dans les deux dernieres guerres qui ont si long-tems agité la France & l'Espagne, il paroît que le titre de Vicaire Apostolique dans les Armées du Roi d'Espagne a encore été accordé par le Saint Siege à l'Archevêque de Malines. 108

Telle a été l'origine, le progrès, & les suites d'un pouvoir extraordinaire qui paroît si contraire à nos mœurs, mais qui a été désiré plusieurs sois, & toujours reçu par les Pays-Bas avec approbation... Les Evêques surent les seuls qui supporterent avec impatience cette puissance nouvelle: mais leurs plaintes surent bientôt appaisées par des Concordats de 1595, 1624, & 1628, qui rétablirent la paix & l'union entre l'Archevêque de Ma-

lines & les autres Evêques des Pays-Bas.

Le Vicaire Apostolique dans les Armées, n'est établi que pour le secours de ceux qui demeurent dans le Camp, c'est-à-dire, qu'il est institué pour l'Armée, & non pour les Villes.... Sa Jurisdiction extraordinaire n'est accordée que, parce qu'il est souvent très-difficile dans les Armées, d'avoir recours aux Ordinaires..... Ceux qui sont dans le lieu de leur demeure, où ils peuvent facilement jouir du secours de la Jurisdiction ordinaire, ne doivent plus s'adresser au Vicaire Général.

L'esprit, les termes, & l'esset de la délégation Apostolique confiée au Vicaire Général dans les Armées, s'appliquent plus naturellement aux simples Soldats, qu'aux Ossiciers, & sur-tout à un Général d'Armée.

Ibid.

Si la févérité de notre Discipline avoit pû recevoir l'établissement des Vicaires Militaires, qui oseroit dire que ce Délégué Apostolique auroit eu un caractère suffifant, & l'autorité légitime pour marier dans Paris des Seigneurs Etrangers étant au Service du Roi pendant la Guerre, qui n'ayant point de domicile en France, revenoient cependant presque tous les hyvers à Paris, où ils avoient leur maison, & une partie de leur équipage.

Vid. Vicaire Général.

ETAT. L'Etat des hommes ne peut jamais être que l'ouvrage de la Loi.

ETAT. Les Loix donnent à ce mot deux fignifications disférentes. Quelquefois il a une grande étendue,

due, & il se prend généralement pour tontes sortes de caracteres passagers ou perpétuels, pour toutes sortes de qualités qui établissent quelque distinction entre les hommes. Ainsi les Loix disent qu'il y a un état de dignite, de Magistrature, un état de réputation, d'honneur, d'opinion publique. 421

Cette premiere notion de l'État est fort imparsaite. Ce terme Etat, a une seconde signification moins étendue que la premiere; & pour l'expliquer, il faut supposer avec les Jurisconsultes, que le Droit a deux parties; la premiere qui regarde l'intérêt Public, Statum Reipublica: la seconde qui n'a pour but que l'utilité des Particuliers dans l'ordre de la société civile.

L'Etat public consiste dans une capacité ou une incapacité fondée sur la Nature ou sur la Loi, ou sur toutes les deux, de participer aux Charges, aux honneurs, & aux autres prérogatives qui sont accordées à ceux que l'on considere comme membres de la République.

L'Etat particulier peut être défini, une qualité que la convention seule, réelle ou personnelle; ne peut établir, mais qui doit être imprimée ou par le Droit naturel, ou par le Droit civil, ou par tous les deux, & qui rend ceux qui en sont revêtus, capables ou incapables de tous les engagemens d'une certaine espece, ou même de toutes fortes d'engagemens; ou qui les rend capables ou incapables de recueillir certaines successions, ou même toutes sortes de successions. List is Ibid.

Tome V.

Vid. Etat des Personnes. Réstexions générales. Qualités d'Etat. Question d'Etat.

# ETAT DES PERSONNES.

L'Etude du droit des Personnes est le principe & la fin de toute la Jurisprudence. Justinien reconnoît que la science des Loix est inutile, si l'on ignore les différentes qualités de ceux qui ont été l'unique objet de tous les Législateurs. Il est difficile de comprendre pourquoi il n'a suivi que très-imparfaitement dans le Digeste , & négligé entiérement dans le Code une méthode dont il avoit reconnu la nécessité & l'utilité, & qu'il avoit observée comme une régle inviolable dans fes Institutions. 416

# Réflexions générales.

Tous les hommes sont sortis égaux des mains de la Nature, également libres, également nobles, tous enfans d'un même Pere, & membres d'un même corps. Ibid.

Selon les Jurisconsultes, dans le droit Naturel, il n'y a point d'inégalité entre les hommes. La servitude est un ouvrage du Droit posits contraire à la nature... Les hommes doivent se considérer comme étant tous unis par les liens de la parenté.

Quoique la Nature ait établi cette égalité parfaite dans l'origine de tous les hommes, elle a néanmoins marqué entr'eux certaines différences. S'ils sont tous égaux, ils ne sont pas tous semblables. Elle distingue donc ceux qui sont nés, de ceux quine le sont pas; elle distingue les

Tttt

deux fexes; ceux qui font capables d'engendrer, de ceux qui ne le font pas; ceux qui font parfaits de ceux qu'on appelle monstres; les Puberes, des Impuberes; les Majeurs, des Mineurs; les Sages, des Insensés; les Peres, des Enfans. Ibid.

Le Droit Civil ajoute à ces qualités naturelles des distinctious purement arbitraires, fondées sur les mœurs de chaque Peuple, ou sur la volonté absolue du Légissateur. Telles sont, par exemple, les disférences que les Loix ont établies entre les Citoyens & les Etrangers; les Libres & les Esclaves, les Nobles & les Roturiers: dissérences, dont les unes ont été inconnues au Droit de la Nature, & dont les autres lui sont absolument contraires.

De cette union du Droit Civil avec le Droit Naturel, se sorme une troisieme espece de dissérence entre les hommes, que l'on peut appeller des qualités mixtes, parce qu'elles participent de l'un & l'autre droit, & qu'elles doivent leur principe à la Nature, & leur perfection à la Loi.

418

It est par exemple, du Droit Naturel que les hommes & les semmes parviennent à l'état de puberté après un certain nombre d'années, mais il est du Droit Civil que ce temps soit sixe, & déterminé..... De même la Minorité ou ses priviléges ont leur sondement dans le Droit Naturel; mais le terme de cet âge, & la durée de ses prérogatives, sont déterminés par les Loix Civiles. Mais dans toutes ces dissérences, ce qui est établi sur le Droit Naturel, est certain & immuable; au contraire, ce qui est prescrit par

le Droit positif, est, comme sui; sujet au changement & à l'inconstance.

Ibid.

On peut dont distinguer trois fortes de qualités différentes qui forment l'état de tous les hommes. 1°. Les qualités purement naturelles. 2°. Celles qui sont purement Civiles. 3°. Les qualités mixtes, composées du Droit Naturel & du Droit Civil. Mais cette distinction exacte dans la spéculation, ne seroit d'aucun usage dans la pratique, parce qu'il n'y a aucune des qualités naturelles qui n'ait reçu du Droit Civil une nouvelle forme. Ainsi il faut se réduire à la seule distinction des qualités qui sont fondées fur le Droit Naturel, & de celle qu'un Droit purement positis & arbitraire a introduites entre les hommes.

Mais en quoi consistent précisément les qualités personnelles dont l'origine se trouve dans la nature & dans le Droit Civil, & qui forment l'état de chaque personne en particulier?

On peut recueillir de ce qui se trouve répandu dans les Livres du Droit qu'on distingue, deux sortes d'états: un Etat public, que l'ont peut appeller l'état de Citoyen, & qui même s'appelle souvent l'Etat en général; & un Etat particulier auquel on peut donner le nom d'Etat de l'homme.

La Liberté & la Cité font partie de l'Etat public, & la famille appartient à l'Etat particulier. 42 I.

Mais ces distinctions supposents la définition de l'Etat, & ne la donnent pas: & puisque le secours des Jurisconsultes manque, il faut avoir reçours aux lumières que la raison.

maturelle donne sur cette matiere. *Ibid*.

Quoique les Jurisconsultes qui ne connoissent que deux sortes d'Etats, statum publicum, statum privatum, considerent les personnes par rapport au Droit public, & par rapport au Droit particulier, il semble néanmoins, y ayant pluneurs qualités qui sont communes à l'Etat public & à l'Etat particulier, qu'il est plus juste & plus naturel d'examiner l'état des personnes dans l'état de la Nature & dans celui de la Loi, ... en marquant le rapport que les qualités naturelles & civiles ont avec l'un & l'autre Droit.

On peut considérer les hommes sous deux dissérentes vues qui comprennent toutes les dissinctions que la nature a faites entr'eux, & que les Loix ont pour objet; sçavoir; lorsqu'ils ne sont pas encore nés, ou lorsqu'ils sont au nombre des hommes.

A l'égard de ceux qui ne sont pas encore nés, il y a deux sortes de maximes établies par les Loix. Les unes sont générales, & conviennent indistinctement à tout le tems pendant lequel l'Enfant est dans le ventre de sa mere. Les autres plus limitées, ne regardent que deux momens en particulier, celui de la conception & celui de la formation. Ceux qui sont nés reçoivent beaucoup plus de distinctions. Ibid.

Al'égard de ceux qui sont nés, on considere; 1°. le temps de la naissance; 2°. la maniere de naître; 3°. la disposition du corps; 4°. l'âge; 5°. les dissérentes relations naturelles que celui qui est né peut avoir avec les autres hommes.

Ibid.

Tems de la Naissance.

Sont-ils nés dans le temps légitime, ou hors du temps légitime? Sont-ils nés pendant la vie ou après la mort de leur pere?

431

Maniere de naître.

Sont-ils nés par la voie ordinaire & naturelle? Sont-ils du nombre de ceux qui font nés ex secto matris utero, & qu'on appelle cassones? Sont-ils de ceux qui naissent vivans, ou de ceux qu'on appelle morts nés?

Ibid.

Dispositions du Corps.

Sont-ils nés parfaits, ou imparfaits? & s'ils font imparfaits, fontils monstres ou eunuques? Sont-ils ou hommes ou femmes, ou hermaphrodites?

Ibid.

Age.

Sont-ils puberes ou impuberes; mineurs ou majeurs? *Ibid.* 

Relation naturelle avec les autres hommes.

Dans cette derniere distinction, on peut considérer quatre classes dissérentes. La premiere, est de ceux qui vivent dans le célibat, & de ceux qui vivent dans le mariage. La seconde, est de ceux qui sont légitimes, & de ceux qui ne le sont pas. La troisieme, est des peres de famille, & des fils de famille. La quatrieme, de ceux qui sont unis par les liens de la parenté,

Ttttij

& de ceux qui ne le sont pas. *Ibid*. EvêQUES. Quelque grande, quelque éminente que foit la dignité des Evêques, elle ne peut changer ni la nature, ni l'ordre de la Puissance temporelle. Les Evêques ne font ni moins hommes, ni moins Citoyens que les autres Ecclésiastiques: ainfi ils ne font pas moins assujettis en ces qualités au gouvernement temporel, qui par fa nature, son universalité & son indépendance, comprend les Evêques comme les autres Ministres des Autels. Nulle exception dans le Droit divin à cette regle pour les Evêques. Les Pontifes de l'ancienne Loi ont été foumis comme les Lévites au pouvoir temporel des Princes. Jesus-Christ . . . a consacré par ion exemple l'obéifsance qui est due aux Puissances temporelles; & nul Evêque ne doit rougir de subir un pouvoir que Jesus-Christ a reconnu. Les Prélats d'aujourd'hui ont ils des priviléges que S. Pierre & S. Paul n'euffent pas?... Ainsi bien loin que dans les premiers siecles de l'Eglise on ait voulu introduire en ce point une exception personnelle en faveur des Evêques, les Evêques au contraire, ont servi d'exemple pour l'établisfement, ou pour la confirmation de la regle.

Les principes sur l'autorité des Princes, & l'opinion de ceux qui osent soustraire les Ecclésiastiques à la puissance des Souverains, établissent une parfaite égalité entre les Ministres du premier & du second Ordre... Selon Gratien, c'est à la Cléricature en général, que l'exemption est attachée, en quelque degré insérieur ou supérieur que le coupable se trouve placé & c'est pour cela que ce privilége est appellé, non pas le privilége Episcopal, mais le privilége Clèrical.

Boniface VIII écrivoit au Roi Philippe-le-Bel, touchant le procès de l'Evêque de Pamiers : Selon tous les Droits divins, canoniques, & humains, les Prélats & les personnes Ecclésiastiques, tant Régulieres que Séculieres, sur lesquels les Laïcs n'one reçu aucun pouvoir, doivent jouir de l'immunité... Ainsi point de distinction à faire, selon la doctrine de ce Pape,... & foit que l'on suive la bonne doctrine, foit que l'on foutienne la mauvaise, ni la vérité, ni l'erreur ne distinguent pas en ce point les Evêques du reste des Ecclésiastiques.

Un petit nombre de faits remarquables, soit dans la conduite des Empereurs Romains, soit dans celle de nos Rois, montreront clairement que le droit des Souverains sur les Evêques, comme sur les autres Ecclésiastiques, a été parfaitement reconnu.

Sous le regne de Louis XIII, le Cardinal de Richelieu étant premier Ministre, quelques Evêques de Languedoc & de Bretagne ayant été accusés d'avoir favorisé une révolte, le Cardinal de Richelieu fit demander au Pape Urbain VIII un Bref par lequel quatre Archeveques ou Evêques du Royaume furent commis pour faire le procès aux Evêques rebelles... M. Molé qui rempliffoit alors la place de Procureur Général , instruit de l'obtention de ce Bref représenta à Sa Majesté, qu'encore que les personnes constituées en dignité

Eccléfiastique, comme les Archevêques & Evêques accufés de crime de Leze-Majesté, soient déchus de tous privileges, & sujetes à la Justice Royale, pour leur faire ressentir les peines dues à leurs fautes, il avoit cependant appris que par respect particulier rendu à la personne du Pape, on avoit obtenu de lui un Brefadressant à des Archevêques & Evêques François, pour faire & parfaire le procès aux coupables ...; & qu'il supplioit le Roi d'y pourvoir en telle forte, que les droits de sa Couronne, & les Libertés de l'Eglife Gallicane fussent conservés en leur entier, Le Roi Louis XIII ayant égard à cette remontrance si juste, sit expédier des Lettres Patentes pour l'exécution dudit Bref, ... à la charge du cas privilégié, pour raison duquel le procès seroit fait & parfait par ceux de ses Officiers qu'il commettroit à cet effet. 282 & 283

Vid. Droit des Souverains sur les Evêques. Crime de Leze-Majesté. Jugement des Evêques.

ÉVOCATIONS DES PROCÈS

Le Parlement ne peut évoquer les Procès criminels pendans pardevant les Juges des lieux, si ce n'est que sur le vû des charges on connoisse que la matiere est légere & ne mérite pas plus ample instruction.

Dans le cas où la matiere est légere, le Parlement peut évoquer en jugeant toutefois sur le champ à l'audience, & en faisant mention dans l'Arrêt de la lecture des charges & informations le tout à peine de nullité.

Ibid.

Exception à cet article par rapport aux appointemens sur le Rôle de la Tournelle dans les Jugemens desquels on évoque le principal, comme n l'on jugeoit à l'audience.

Cet usage établi par un Réglement antérieur à l'Ordonnance de 1667, est suivi nonobstant la prohilition de cette Ordonnance. 563 Les Bailliss & Sénéchaux peuventils aussi évoquer le principal, ou sont-ils restraints à juger seulement

F.

an benè vel malè?

damnation capitale prononcée constre un Fils de famille, rompt nonsfeulement les liens qui l'attachent à fa famille, mais encore ceux qui le lient à fa Patrie; le nom de Fils de famille n'est pas moins esfacé en sa personne, que celui de Citoyen: & comment un pere ou une mere conserveroient-ils sur lui cet empire domessique que la Loi leur donne; puisque la Loi même le retranche du nombre de ceux sur qui elle exerce sa puissance, en le mettant au nombre des morts?

FŒTUS INFORME, OU FŒTUS FORMÉ.

La premiere, la plus ancienne, & la plus grande des autorités sur cet objet, devroit être celle que l'on tire de l'Exode, chap. 1, VV. 22 & 23; mais ce qu'il y a de singulier dans cette autorité, c'est qu'elle savorise également le sentiment de ceux qui approuvent cette distinction, & de ceux qui la rejettent. Si on lit le texte de l'Exode dans la Vulgate, que les

Hebraïsans soutiennent être entiérement conforme au texte original tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a rien dans ce passage qui établisse cette distinction; si au contraire on s'attache à la Version des Septante, la distinction du sœtus informe & du sœtus formé, est clairement établie.

La différence des Versions a produit la diversité des sentimens. S. Augustin dans ses Questions sur l'Exode, Théodoret dans sa Question 48, ont suivi la Version des Septante, & Gratien a suivi leur fentiment. Au contraire, Athenagoras, Tertullien, Minutius Felix, avec & d'après la Vulgate, n'établissent aucune distinction. S. Basile, dans sa premiere lettre à Amphiloque, exclut positivement la distinction du Part informe & du Part formé, & prescrit dans l'un & l'autre cas la même pénitence.

Les Canons des Conciles qui ont précédé S. Basile, & qui l'ont suivi, ne font aucune mention de la distinction de l'état du Part, & prononcent en général les mêmes peines contre ceux qui procurent un avortement.

Même partage sur la distinction du Part insorme & du Part formé entre les Philosophes & les Jurisconsultes. Hypocrate & Aristote admettoient cette distinction:... mais l'autorité de ces Auteurs n'a fait aucune impression sur les Jurisconsultes Romains.

Si les Loix Romaines ne contiennent aucun vestige de cette distinction, on en découvre au contraire de grandes preuves dans les Loix des Peuples Septentrionaux, qui ont inondé la France & l'Efpagne. Dans le Recueil de Lindembrock on trouve trois Loix différentes qui en ont parlé; il en est parlé dans celles des Visigots, liv. 6. tit. 3. S. 2 : rien de ce qui regarde le détail des crimes n'a échappé à l'exactitude de leurs Loix; dans celles des Allemands, num. 77, & celles des Bavarois, Leg. Bajuv. tit. 7. §. 19: cette Loi est conforme à celle des Visigots..... On peut y ajouter l'autorité des Capitulaires de Charlemagne, liv. 6. S. 12; ... la Loi de Moyfe y étant inférée, fuivant la Version des Septante.

De cette différence d'opinions & de Loix, il résulte, 1°. qu'y ayant de part & d'autre des railons pour établir ou pour détruire cette distinction, il semble que s'il s'agissoit de faire une Ordonnance sur cette matiere, il y auroit lieu de la fuivre, & d'imposer des peines plus féveres à ceux qui tuent un enfant déja formé, qu'à ceux qui previennent le temps de l'animation, puisque la vie de la mere est en plus grand danger, & que, fuivant les principes de la Foi, l'enfant déja formé est privé, par une mort avancée, de l'espérance du bonheur éternel.

Il résulte, 2° que d'un côté l'autorité de l'Ecriture étant douteuse, & celle des Peres incertaine, & que de l'autre, y ayant une diversité de décisions, soit dans les Canons & les Loix Romaines, qui condamnent par leur silence la distinction du Fœtus informe ou formé, soit dans les Loix de quelques Provinces qui l'ont autorisée, il seroit peut-être difficile de l'établir sans une nouvelle Ordonnance

qui en sît une Loi à l'avenir. 454 Vide Avortement... Grossesse... Part.

FRANÇOIS. C'est une maxime inviolable qu'un François ne peut jamais être traduit ni en premiere instance, ni même par appel devant un Juge étranger. En vain voudroit-il lui-même y donner son consentement, la Loi réclameroit pour lui contre lui-même, & il ne lui feroit permis de violer cette portion de l'ordre public, qui regarde l'utilité commune de l'Etat, encore plus que l'avantage des Particuliers.

G.

CÉNÉRAL D'ARMÉE. Un Vicaire Général des Armées peutil être confidéré comme le propre Curé & le Pasteur légitime du Général de l'Armée?

Si tous les Nobles qui reviennent dans le lieu de leur demeure ordinaire, font affranchis de la Jurifdiction déléguée du Vicaire Apoftolique, & foumis à la Jurifdiction de leurs Evêques, un Général d'Armée qui a une demeure ordinaire, n'a point, lorsqu'il est hors du Camp, pour Pasteur légitime le Vicaire Général de l'Armée; & son propre Curé est celui de son domicile ordinaire.

Quand on voudroit soutenir que le Lieutenant Général des armées de l'Empereur & du Roi d'Espagne n'avoit aucune espece de domicile dans les Pays Bas, quelle seroit la Loi qu'il saudroit suivre pour connoître quel est son propre Curé, son Pasteur légitime? Celle qui décide que les Officiers qui n'ont pas de domicile dans les Pays-Bas, sont soumis au Délégué Apostolique, quandiù exercitus consistit; & que, lorsque l'Armée n'est plus assemblée, quand le devoir des Officiers leur permet de la quitter, ils cessent par conséquent de reconnoître l'autorité du Vicaire des Armées.

Zypœus, dans ses Réponses du Droit Canonique au tit. de off. Jud. Delegati, le décide ainsi. Ibid.

#### GRADUÉS.

Le droit des Gradués n'a pas moins lieu dans la Bretagne, dans la Provence & dans l'Artois, depuis que ces Provinces sont réunies à la Couronne, que dans les Eglises qui ont toujours été sous la Domination du Roi.

Par un Arrêt du Grand Conseil du 15 Juin 1643, le droit des Gradués de l'Université de Paris a été étendu dans la Bresse. 382

## GRAND'CHAMBRE.

Partage de Jurisdiction entre la Grand'Chambre & la Tournelle.

Vide Parlement.

# GRANDS-JOURS.

Leur objet, temps & lieux où ils fe doivent tenir. Juges & Officiers qui les composent; compétence, exécution des Arrêts qui y sont rendus, 520 & suiv.

## GREFFIERS DES PARLEMENS.

Différentes espéces; tems de leur création, leurs fonctions, leur serment, leurs salaires. 624 & fuir.

GROSSESSE-DÉNONCIATION.

Dans quel cas la dénonciation de la grossesse doit-elle être faite?

L'ancien droit en fixoit la nécessité dans le cas du divorce. Dans le second temps de la législation sur cet objet, ainsi que dans le troisieme, elle devoit être faite pendant le mariage; & les dernieres Loix l'exigent même dans le cas de la mort du mari.

Quelles étoient les personnes qui devoient, ou pouvoient faire cette dénonciation?

Autrefois la femme seule étoit tenue de la faire, sans doute parce que, tant que l'enfant qui in utero est, n'est pas né, il n'est qu'une portion de sa mere, dont la puissance sur cette partie d'elle-même, dure jusqu'à la naissance de la puissance du pere, qui ne commence qu'au moment de la nativité (434). Mais les femmes ayant appris l'art de dissimuler leur grossesse, & pour remédier aux inconvéniens qui en pouvoient résulter (ibid.), une nouvelle Jurisprudence a permis au mari de dénoncer la groffesse de sa femme; elle a donné la même permission au pere de la femme qui n'a pas dénoncé fon état, lorsque fa fille est en sa puissance; il semble que par une juste interprétation de la Loi, on doit aussi accorder au pere du mari la même faculté, afin qu'il puisse par une visite de la belle fille, affurer la vérité de sa grossesse , & l'existence de l'état de son fils. Ibid.

A quelles personnes falloit-il dénon-

Elle doit être faite à tous ceux qui font intéresses à la naissance de l'enfant... La dénonciation devant être faite, & par ceux qui ont intérêt à la conservation du Part, & à ceux que sa naissance peut intéresser, on ne peut resuser ce droit à un ayeul, qui est intéresse non-seulement à exclure de sa famille des étrangers qu'on voudroit y introduire par la voie de la supposition, mais aussi à y conserver ceux que la nature y a fait naître.

Dans quel temps la groffesse devoit-elle être dénoncée?

Le Senatus Confulte Plancien prefcrivoit à la femme le terme de trente jours pour faire cette dénonciation . . . Le Préteur la recevoit fouvent, même après les trente jours, mais il ne la recevoit qu'avec connoissance de cause . . . Les Loix ne prescrivent aucun tems certain au mari pour demander que l'on donne des gardes à sa femme, dont il dénonçoit la grossesse : cependant les Jurisconsultes paroisfent avoir penfé qu'il étoit comme fa femme foumis au terme de trente jours prescrit par le Senatus-Confulte Plancien, puisqu'ils disent qu'après ce temps expiré, il ne doit plus être écouté qu'en connoissance de cause. 439

En quel lieu la dénonciation devoité elle être faite?

Dans le lieu du domicile du mari 2

thari, de son pere, de la semme, ou de tous ceux qui pouvoient y avoir intérêt, quand ils demeuroient dans une Ville; mais pour les habitans de la campagne, la dénonciation, suivant les Jurisconsultes, devoit être faite au domicile du mariage.

Ibid.

## Que falloit-il dénoncer?

A l'égard de la femme, il suffisoit qu'elle dénonçât qu'elle étoit enceinte des œuvres de son mari: mais la dénonciation qui étoit faite par le mari, devoit contenir une sommation à la semme de déclarer si elle étoit, ou si elle n'étoit pas grosse, & de venir faire sa déclaration devant le Préteur. Ibid.

### Quels étoient les effets de la dénonciation?

Si la dénonciation de la grossesse étoit faite par la femme à son mari, elle le mettoit dans la nécessité de lui déclarer, ou qu'il ne croyoit pas qu'elle sût enceinte, ou que si elle étoit enceinte, ce n'étoit pas de son fait. Il étoit de plus obligé de lui envoyer des gardes pour prévenir les fraudes & les suppositions.

Si c'étoit le mari qui vouloit rendre publique la grossesse de sa femme, il pouvoit l'obliger de comparoître devant le Préteur, de déclarer la vérité de son état, & se fi elle resusoit de venir & de répondre, le Juge pouvoit l'y contraindre sous dissérentes peines. Mais la déclaration que la semme faisoit, lorsque le serment lui avoit été déséré, étoit considerée comme Tome V.

absolument décisive.

Un troisieme effet de la dénonciation de la grossesse, soit qu'elle vienne du mari ou de la femme, est la faculté que l'un ou l'autre a de demander que la femme soit visitée par des Sages-femmes, que le Juge seul a droit de nommer. C'est aussi au seul Juge qu'il appartient de fixer le nombre des Sages-femmes qui feront la visite, & d'indiquer la maison dans laquelle la femme sera vue & visitée.

Un quatrieme effet de la dénonciation, est que dès le moment où l'état de l'enfant peut être contesté, il soit donné des gardes à la mere, dont les sonctions pendant la grossesse, & dans le tems de l'accouchement, sont exactement prescrites dans le §. 10 de la Loi 1. au Digeste de insp. Ventr. Ibid.

Les questions d'Etats, que les Loix appellent *Præjudiciales*, sont une suite naturelle de la dénonciation de la grossesse. *Ibid*.

Néanmoins comme l'objet des Loix, qui avoient ordonné de dénoncer la grossesse, & qui avoient prescrit les formalités qu'il falloit observer après qu'elle étoit dénoncée, étoit d'assurer la vérité du fait de la grossesse, de la nais.

Vvvv

sance & de l'existence de l'ensant, de mettre en sa faveur la présomption; l'omission de la dénonciation & des formalités qui devoient en être les suites, avoit ses inconvéniens. Premierement, elle faisoit présumer la supposition & la fausfeté de la grossesse. Ibid.

Secondement, le mari qui n'avoit point déféré à la dénonciation de sa femme, qui n'avoit sait aucune protestation, qui avoit négligé de lui envoyer des gardes, étoit tenu de reconnoître l'enfant qui étoit toujours présumé légitime, & de lui donner des alimens, jusqu'à ce qu'il eût prouvé clairement, ou que la grossesse de sa fenime étoit un fonge, ou qu'il n'étoit pas le pere de l'enfant. Secus, s'il avoit envoyé des gardes à sa femme qu'elle n'auroit pas voulu recevoir; s'il avoit demandé qu'elle fût visitée, & qu'elle n'y eût pas consenti, en ce cas la préfomption étoit contre l'enfant, le mari n'étoit point obligé de le reconnoître, jusqu'à ce qu'il eût prouvé la vérité de son état. 442.

# Fausse dénonciation de grossesses.

Sila femme avoit dénoncé faussement sa grossesse, on distinguoit : ou elle l'avoit fait de bonne soi, surprise elle-même par des apparences trompeuses.... en ce cas elle n'étoit jamais condamnée à aucune peine, pas même à la restitution des alimens; ou au contraire, elle s'étoit dite grosse par fraude ou par malice,.... en ce cas, elle étoit punie, 10. par la restitution de tout ce qu'elle avoit reçu ventris nomine; 20. par la condamnation aux dommages & intérêts 3 quelquefois confidérables; 30 par l'infamie.

Ibid.

Son pere, lorsqu'il avoit faussement dénoncé la grossesse, ou qu'il avoit été complice de ses fraudes, étoit soumis aux mêmes peines.

Si le mari s'étoit trompé, en demandant que sa femme sût vue & visitée, ou il avoit eu dans cette démarche pour objet de faire injure à sa femme, & en ce cas les Jurisconsultes le soumettoient à la peine arbitraire qui étoit la suite de l'action qu'on appelloit injuriarum: ou trompé par les artifices de sa femme, engagé par le trop grand desir d'avoir des ensans, il avoit cru trop légerement qu'elle étoit grosse. En ce cas, les Jurisconsultes l'excusoient. Ibid.

# Grossesse celée.

L'Ordonnance de Henri II, pour les femmes qui ont celé leur groffesse, est plus sage & plus severe que toutes les Loix Romaines: plus fage, en ce qu'elle oblige les femmes à déclarer leur groffesse, & leur enfantement, afin que les Officiers puissent veiller à la conservation de l'enfant; plus severe, en ce qu'elle ordonne que toute femme, dont l'enfant se trouve avoir été privé du Baptême & de la sépulture publique, soit toujours fans aucune autre preuve que celle réfultante du défaut d'avoir celé fon état, reputée avoir homicidé fon enfant, & pour réparation, punie de mort. Vid. Fætus... Avortement.... Part,

H.

ÉRÉSIE. Le crime d'héréfie est un crime mixte, & les Souverains sont en droit d'en connoître par rapport à la tranquillité publigue,& à la police de leurs Etats. 258

Hiérarchie.

Dans l'ordre de la Hiérarchie les Evêques sont, à la vérité, plus élevés que le reste des Ecclésiastiques: ils possédent la plénitude du Sacerdoce; & le pouvoir des Clefs, dont la véritable Jurisdiction Eccléfiastique est une suite, leur est

Suivant les différens dégrés de la Hiérarchie, que les Apôtres ont établie par l'inspiration du Saint-Esprit, il n'y a point de différence entre les personnes Ecclésiastiques qui se trouvent dans le même dégré. Jesus-Christ a établi des Apôtres, des Evêques, des Docteurs; mais on ne voit en aucun endroit qu'il ait établi des Cardinaux. 291

Suivant la doctrine des Apôtres, il n'y a rien dans l'Etat Ecclésiastique qui soit au-deisus des Evêques.. il peut y avoir entre eux différens dégrés par rapport à l'exercice de la Jurisdiction; mais il est toujours certain que, suivant l'ordre de la Hiérarchie, tout Ecclésiastique qui n'est point Evêque, est au-dessous des Evêques. Ibid.

# HUISSIERS DES PARLEMENS.

Leurs qualités, examen, reception, ferment, prérogatives. 630. & Suiv.

I.

NDISSOLUBILITE'-MARIAGE. Sinesius (Epi. 105.) écrivoit à son frere dans le cinquieme fiecle, qu'il ne pouvoit se résoudre à quitter sa femme, parce qu'il l'avoit reçue de Dieu & de la Loi, par les mains d'un Ministre Sacré.

INDULT. L'unique raison qui a engagé nos Rois à prendre du Pape des Indults pour pourvoir aux Prélatures des Eglises des Provinces nouvel'ement réunies à la Couronne, quoiqu'elles euffent fait partie de son ancien Domaine avant leur séparation, est la faute qui fut faite par ceux que François I chargea de dreffer le Concordat, qui y copierent trop fidelement les termes de la Pragmatique-Sanction, quoique le Concordat fût fait pour l'abolir; & parce que dans la Pragmatique, qui est antérieure à la réunion de la Provence & de la Bretagne, on n'avoit parlé que du Royaume & du Dauphiné, ils n'employerent que les mêmes expressions, sans y ajouter la Provence & la Bretagne. S'ils n'avoient parlé que du Royaume en général, ils auroient agi plus prudemment & plus utilement pour la France . . . . Mais l'expreftion finguliere du Dauphiné, ajoutée mal à propos à l'énonciation du Royaume en général, rendit le droit du Roi équivoque sur la nomination aux Prélatures de la Provence & de la Bretagne; ..... & donna lieu à la Cour de Rome de prétendre que les termes du Concordat devoient être entendus à la rigueur..... Alors nos Rois, pour furmonter les difficultés de la Cour de Rome; & se relâchant en quelque maniere des regles ordinaires, prirent le tempéramment d'obtenir différens Indults pour s'assurer la Vvvvij

nomination aux Prélatures dans les Provinces qui ne font pas nommément comprises dans le Concordat. 375. 376. 377.

INDULT DU PARLEMENT. Par le discours que le premier Président du Parlement tint en l'année 1494 au Cardinal de Leon, lorfqu'il vint prendre congéde la Cour, avant que d'aller à Rome, il paroît que le Roi étoit en usage d'accorder aux Officiers du Parlement des Mandemens adreffés aux Collateurs, pour leur recommander de donner des Bénéfices à ces Officiers. Mais ces fortes de Mandemens, dont le fieur Pinsson parle dans son Traité des Régales, & qui n'imposoient aucune nécessité, ..... n'ont aucun rapport au Droit de Joyeux-Avénement,.... & il est bien vraisemblable que l'Indult du Parlement, fondé sur des titres plus anciens que les Bulles d'Eugene IV, ayant souffert une interruption depuis le Concile de Basse & la Pragmatique, le Parlement étoit réduit à demander au Roi des lettres de recommandation aux Collateurs, afin que le bien & l'avancement que le Roi faisoit à les Officiers, ne leur fût pas inutile.

Il a lieu dans la Bretagne, dans la Provence & dans l'Artois, comme dans les Eglifes qui ne font jamais forties de la domination de nos Rois.

Un Arrêt du Grand-Confeil a jugé que l'Indult du Parlement avoit lieu dans la Franche-Comté. 382

INÉGALITÉ de naissance & de biens. Les Loix saintes & salutaires que la sagesse & la pureté des Mœurs Romaines avoient promulguées sur & contre l'inégalité de naissance, n'ont point été reçues parmi nous.

Quelque grande que soit l'inégalité dans les biens, cette circonstance ne peut, par elle-même, sormer qu'une présomption, souvent équivoque de séduction.

Institution Universelle. Communautés Religieuses autrefois regardées comme incapables de recueillir l'effet d'une Institution universelle... La Jurisprudence s'est relâchée à cet égard, ... mais quoique ces sortes de dispositions foient aujourd'hui tolerées, elles sont toujours peu savorables, surtout lorsquelles sont excessives ou pravis artibus quasita.

JUGE. Lorsqu'un Juge est délégué pour connoître de toutes les contestations qui naîtront dans l'étendue d'un certain territoire, il seroit inutile & impossible de les lui désigner toutes séparément; mais s'il n'est commis que pour juger une affaire particuliere, il ne suffit pas de dire qu'on le commet pour juger d'une cause qui s'agite entre deux Quidams; il faut, pour qu'il puisse exercer sa commission, que les personnes soumisses à sa Jurisdiction soient expressément nommées dans sa commission. 130

Le ministère du Juge déclare l'innocence & ne la donne pas

Tous Juges, à la réserve des Juges & Consuls des Marchands & des moyens & bas Justiciers, peuvent connoître des inscriptions de faux, incidentes aux affaires pendantes devant eux.

Exceptions à cette regle, tirée de la qualité des personnes qui ne

peuvent être jugées que par le Parlement, les Conseillers, les Ducs & Pairs, &c. 548

Deux fortes de Juges en général, les Juges Royaux, les Juges de Seigneurs. Ibid.

Nul Juge subalterne n'est en droit de juger en dernier ressort, qu'après avoir fait statuer sur sa compétence dans les formes prescrites par les Ordonnances. 566

Equité de cette maxime en faveur des accufés qui feroient privés du droit à eux accordé par les Ordonnances d'être jugés fuccessivement en deux Tribunaux. *Ibid*.

Trois âges différens de la Jurifprudence sur ce point. 568

Dernier âge de la Jurisprudence, qui nécessite de faire juger la compétence, quand même l'accusé ne la demanderoit pas, présérable aux deux autres.

Inconvénient de s'en écarter. 569 JUGEMENT DES EVÊQUES-Pape.

L'ambition de la Cour de Rome ajouta une nouvelle difficulté à celles qui pouvoient se trouver déja dans le Jugement des Evêques: elle voulut mettre ces Jugemens au nombre des Caufes majeures, & soutenir qu'ils lui étoient réservés; elle trouva le fondement de cette prétention, comme de beaucoup d'autres, dans les fausses Décrétales . . . . Le Pape ne voyant pas, ou ne voulant pas voir, que ce n'étoit que par l'autorité des Princes que les Evêques connoifsoient des crimes non Ecclésiastiques, crut être en droit de prendre connoissance indistinctement de tout crime commis par un Eyêque. Pendant quelque tems les Evêques de France, & le Roi foutinrent leurs droits avec vigueur...
Mais depuis les Croifades, depuis
Gregoire VII,.... & pour tout
dire en un mot, depuis que l'ignorance eut armé les Papes, & défarmé les Rois, les Souverains
obligés de céder au tems... n'entreprirent qu'avec peine le procès
d'un Evêque, ou l'abandonnerent
fouvent, après l'avoir entrepris,
pour ne fe pas commettre avec la
Cour de Rome. 266

Faut - il s'étonner si les Rois ayant à combattre la prévention des Evêques sur l'exemption dont ils croyoient avoir droit de jouir, & l'usurpation des Papes ... ont eu tant de peine depuis le commencement de la troisieme Race jusqu'à présent, à revenir au droit commun; & ... ne doit-on pas admirer au contraire, que, malgré de si grands obstacles, le droit des Princes ait pu se soutenir & se conserver en son entier?

Sous le regne de François I.... les lumieres croissant de jour en jour, on commença à s'élever contre l'entreprise que le Pape faisoit sur l'autorité des Métropolitains & de leurs suffragans, en se réservant le Jugement des Evêques.

Sous le regne de Charles IX, le Pape ayant voulu faire instruire en 1563, des procès criminels contre six Evêques François accusés de favoriser les nouvelles opinions... les fortes remontrances que l'Ambassadeur du Roi à Rome sit au Pape à ce sujet, obligerent Sa Sainteté à abandonner cette entreprise.

On ne doit pas trouver étrange

que la disposition du Concile de Trente, qui reserve au Pape seul le Jugement des crimes graves commis par des Evêques, ait été mise au nombre des principales raitons, qui doivent mettre un obstacle éternel à la réception de ce Concile dans ce Royaume. 283

Non-feulement Me Charles Dumoulin, mais encore deux grands Magistrats, M. le Président le Maître & M. du Vair, observent dans leur avis sur la réception du Concile de Trente, que la reserve au Pape, des procès criminels des Evêques ne repugne pas feulement à l'autorité des Métropolitains & du Concile Provincial; mais qu'elle est directement contraire au pouvoir du Roi & de ses Officiers qui ont droit de connoître du cas privilégié, à l'exclusion du Pape, & de tous autres Juges Ecclésiastiques, même contre des Evêques & des Archevêques. Cet avis est d'autant plus remarquable, qu'il fut donné en 1593, au milieu des fureurs de la Ligue, pour l'assemblée à laquelle on donna le nom d'Etats de la Ligue, dans un tems où l'autorité Royale étoit comme anéantie, & où le Pape étoit presque le Roi en France.

Vid. Pape, ses prétentions sur le Jugement des Cardinaux.... Procès-

Criminel.... Evêques.

Jurisdictions. Ce qui distingue l'ordre des Jurisdictions, n'est pas la raison ni le motif de décider; c'est la qualité & l'intérêt de la Partie qui agit, l'objet direct & principal de son action...Quand l'objet auquel on aspire est purement spirituel, l'action est purement spirituelle; mais aussi l'action

est toute profane, quand son objet est tout séculier.

JURISDICTION en matiere criminelle.

En matiere criminelle, il n'y a que deux dégrés de Jurisdiction dans les cas qui méritent peine afflictive.

Voy. Appellations.

Jurisdiction Royale. L'ancienne & constante doctrine du Royaume est, que le pouvoir des Rois sur les personnes Ecclésiastiques, est de droit divin, naturel & humain.

Que les Constitutions Ecclésiastiques ne sont point contraires à ce droit, parce que les crimes privilégiés n'y font jamais cenfés compris, & que si on vouloit les y comprendre, elles seroient nulles, foit comme contraires au droit divin, foit parce que la Jurisdiction Ecclésiastique exerceroit par-là un pouvoir direct sur les Loix des Princes qui ne reconnoissent pour supérieur que Dieu seul dans ce qui regarde leur Puissance temporelle;

Que n'y ayant point de distinction à faire contre un pouvoir universel, le pouvoir des Rois s'étend fur toutes les personnes Ecclésiastiques.... Les Evêques & les Cardinaux y sont assujettis comme les autres;

Que les Cardinaux, en acquérant ce titre, ne cessent point d'être Sujets du Roi & ses Justiciables:

Que la distinction du délit commun, & du cas privilégié, est si ancienne dans le Royaume, à l'égard de toute sorte d'Ecclésiastiques, qu'il n'y a point de mémoire du contraire, & que tout ce que l'Eglife peut prétendre est qu'on lui laisse la connoissance du délit commun; Ibid.

Qu'il peut y avoir néanmoins des cas si graves & si atroces, que le Roi pourroit en faire d'abord une prompte justice, sans attendre que l'Eglise eût usé de son pouvoir contre les coupables; Ibid.

Que le Roi ne peut jamais être contraint d'aller plaider dans une Cour étrangere pour la confervation des droits de fa Couronne & de Sa Majesté Royale, dont il est toujours le seul Juge;

Qu'il est sans exemple que le Procureur du Roi, partie néces-faire dans tous les procès criminels, même contre les Ecclésiastiques, les ait jamais poursuivis devant d'autres Tribunaux, que ceux qui sont composés des Officiers du Roi.

Ibid.

De quelque privilege que la Cour de Rome ait voulu flatter les Eccléfiastiques, pour se les assujettir entiérement, le droit est certainement pour les Princes.... Si le droit naturel est pour les Princes, il n'y a que le droit divin qui ait pu y déroger; & ce droit divin ne peut se trouver que dans l'ancienne ou la nouvelle Loi. Or ni l'une ni l'autre ne donne aucune atteinte au pouvoir des princes sur les Eccléfiastiques dans les matieres temporelles; au contraire, l'un & l'autre le confirment..... Le droit des Princes a été plutôt augmenté que diminué par les principes du Chriftianisme; & ce droit qui n'étoit auparavant qu'un droit humain & naturel, est devenu depuis l'établissement de la Religion, un droit divin, & un précepte positif de la Loi nouvelle.

Si l'Eglife a quelque privilege qu'elle tient tout entier de la grace & de la protection des Souverains, les Souverains qui ont pu l'accorder ou ne l'accorder pas, peuvent l'étendre ou le limiter à leur gré, le révoquer, le suspendre, le tempérer comme il leur plaît. Ainfi l'ont fait les Empereurs Romains auteurs de ce privilege ... L'Eglise a applaudi à cet égard à Ieurs Loix ..... Ces Loix ont furvécu à la destinée de l'Empire Romain; la France, fur-tout, les a reçues & observées sous la premiere race de nos Rois, comme l'Eglise l'a reconnu elle-même dans un Concile,... si dans la suite,... les anciennes maximes ont paru être ébranlées, fi les défenfeurs de la Jurisdiction Ecclésiastique en ont avancé de nouvelles ... on a bientôt reconnu & la fausseté des principes & le danger des conféquences du privilege abusif que le Clergé vouloit s'attribuer, & qui tendoit à faire jouir les Clercs d'une impunité pernicieuse à la société, les rendoit Sujets du Pape, qui prétendoit ériger par là une Monarchie, même temporelle, sur les Eccléfiastiques répandus dans tous les Etats des Princes Chrétiens.

Le piege tendu à la piété des Princes, sous le voile de la Religion, étant apperçu, on revint à la sagesse & à la simplicité de l'ancien droit. Ce retour su marqué par des traits éclatans, & entr'autres par des Lettres d'abolition, qu'un Archevêque de Bourges sut

obligé d'obtenir du Roi, pour avoir avancé dans des Statuts Synodaux que les Clercs ne pouvoient être ni pourfuivis, ni punis civilement ou extraordinairement par un Juge féculier. Ainsi on rétablit pleinement la distinction que les Empereurs Romains avoient faite entre le crime Ecclésiastique, & le crime politique; & les Papes ont reconnu eux-mêmes qu'il y a certains cas énormes qui font perdre aux coupables le privilége clérical, du nombre desquels est sur-tout le crime de Leze-Majesté.

Les Evêques n'ont rien en cette matiere qui les distingue des Ministres inférieurs .... Aussi les Princes se sont toujours maintenus dans la possession de connoître des crimes commis par les Evêques, comme de ceux commis par d'autres Ecclésiassiques.

1 Ibid.

Quatre tems principaux fourniffent les preuves de cette possession.

Le premier, depuis la venue de Jesus Christ, jusqu'au regne des enfans de Constantin. Le second, depuis ce regne, juiqu'au commencement de la seconde race de nos Rois. Le troisieme, depuis le seconde race, jusque vers le commencement de la troisieme. Le quatrieme & dernier, depuis la troisieme race jusqu'à présent. De ces quatre tems, le troisieme seul est douteux, à cause des mauvaises maximes qui commencerent à s'introduire alors sur l'autorité des Princes & celle des Papes. On trouve dans les trois autres des preuves certaines du droit des Princes. 340

Les Cardinaux ont l'honneur d'ètre consacrés an service de la premiere Eglife, ils sont à présent les Electeurs des Papes & les Conseillers nés du Souverain Pontife; cet honneur peut bien les distinguer, mais non pas les soustraire à l'autorité temporelle des Rois. L'engagement qu'ils contractent avec le Pape n'étant que d'un droit purement civil & positif, ne peut rompre les nœuds naturels & indissolubles qui attachent un Sujet à son Souverain; toute autre obligation doit céder à ce premier devoir.

Il ne faut donc pas s'étonner, si depuis que les Cardinaux sont parvenus au point de grandeuroù nous les voyons aujourd'hui, on n'a pas douté en France que le Roi ne sût en droit de leur faire faire leur procès, lorsqu'ils commettoient un crime, & sur-tout un crime de Leze-Majesté.

Si des confidérations de politique, si des raisons d'Etat, & souvent des conseils inspirés par des intérêts particuliers, ont suspendu quelquefois le jugement de ces grandes & importantes affaires l'autorité du Roi n'a souffert aucun préjudice, puisqu'il ne faut pas être moins compétent pour instruire un procès que pour le juger, & pour décréter un coupable que pour le condamner. Ainsi .... dès qu'il s'agit d'un crime commis par un Cardinal dans le Royaume, & à plus forte raison, si ce crime est un crime de Leze-Majesté, le Roiseul peut venger Sa Majesté méprisée; & il aviliroit ce caractere auguste qu'il n'a reçu que de Dieu, s'il demandoit à un Prince étranger juftice contre fon Sujet.

Vid. Puissance Temporelle. . . . Autorité du Roi sur les Ecclésiastiques... ques.... Droit du Roi sur les Evêques.... Autorité légitime de nos Rois sur les Cardinaux François... Privilége Clerical.... Procès criminel-Evêques... Jugement des Evêques... Pape.... ses prétentions sur les jugemens des Cardinaux.

L

LEGISLATION ROMAINE sur les délits commis par les Ecclésastiques. Toutes les fois qu'il s'agit de la Religion, Arcade & Honorius décident que c'est aux Evêques qu'il appartient de juger; mais que les autres causes qui regardent l'exercice du droit public, doivent être jugées par les Juges ordinaires suivant les Loix. 224

Théodose le jeune en écrivant au Concile d'Ephèse par le Comte Candidien, désendit à ce Concile d'y agiter aucune accusation criminelle; & il ordonna que si l'on en sormoit de cette qualité, elle ne pût être poursuivie qu'à Constantinople.

Justinien.... a divisé les crimes qu'un Ministre des Autels pouvoit commettre, en crimes propres à son état, & qui violoient seulement la discipline Ecclésiastique, ou en crimes civils ou communs qui étoient contraires à l'ordre général de la police publique. Il attribue la connoissance des premiers aux Evêques, & des derniers aux Magistrats.

Cet Empereur ajoute quelques tempéramens à cette distinction par sa Novelle 123. Il veut qu'on obtienne sa permission avant que de pouvoir accuser un Evêque devant un Juge Séculier. Ibid.

Tome V.

Il donne à l'accusateur la liberté de s'adresser d'abord à l'Evêque. ou de porter d'abord son accusation devant le Magistrat; mais soit que l'Evêque ou le Magistrat ait été saisi le premier, il saut toujours, si c'est un crime civil ou commun, que le Juge Séculier en fasse justice ou seul ou après l'Evêque. La plus grande grace que Justinien fasse par cette Novelle aux Eccléfiastiques, est que si l'Evêque prétend que le jugement prononcé par le Magistrat est injuste, l'exécution en soit différée, jusqu'à ce que l'Empereur ayant entendu les raisons de l'Evêque & du Magistrat, ait décidé pour ou contre l'exécution de la Sentence.

Tel a été le dernier état de la Jurisprudence Romaine sur cette matiere.... à laquelle l'Eglise même a applaudi.

Itid.

Les Collecteurs des Constitutions Ecclésiastiques, ont inséré les Loix de l'Empereur Justinien dans leurs collections. Les Souverains Pontifes en ont fait l'éloge.... & si l'on prétendoit éluder ces louanges, en disant qu'elles ne tombent pas fur les Novelles où l'Empereur Justinien a marqué les bornes de la Jurisdiction Episcopale dans les procès criminels des Ecclésiastiques, il seroit aisé de répondre à cette objection par l'autorité du Pape saint Grégoire le Grand, qui dans l'instruction qu'il donne à Jean le défenseur allant en Espagne, cite expressément la Novelle 123 de Justinien par rapport aux procès Civils & Criminels des Evêques, & entr'autres le Chapitre VIII de cette Novel-

Xxxx

le.... On ne doit donc pas être furpris si Hincmar & Yves de Chartres attestent que les Novelles de Justinien étoient observées dans l'Eglise Romaine, & si Gratien, à l'exemple des anciens Collecteurs Grecs, les a mêlées avec les Canons dans son décret. 226

LETTRES D'ABOLITION. Ces lettres ont-elles un effet rétroactif? S'étendent-elles également fur le passé, & sur l'avenir? 142

Deux propositions générales peuvent écarter une partie des difficultés de cette question, & la rensermer dans ses bornes légitimes.

Premiere Proposition. Il ne s'agit point d'examiner scrupuleusement si la Loi sameuse, Indulgentia Principis quos liberat, notat, est
reçue dans nos mœurs; si la grace
du Prince esface jusqu'au moindre
vestige de cette honte qui est inséparable du crime; ou si remettant la peine, il n'est pas en son
pouvoir de réparer l'atteinte mortelle que la réputation du Criminel
a reçue par sa faute. Ibid.

Papon, Denis Godefroy, & Bugnon attestent qu'un usage favorable a tempéré dans le Royaume (de France) l'extrême rigueur de cette Loi Romaine.

Dans le Droit Romain, même le jugement de cette question dépendoit uniquement de la maniere & des termes dans lesquels le Prince avoit expliqué sa volonté. Si, n'accordant qu'une rémission & une indulgence imparfaite, il paroissoit avoir seulement voulu faire grace de la peine Civile, la peine naturelle, qui n'est autre que l'infamie, survivoit à la restitution : mais lorsque l'Empereur

avoit donné une entiere abolition ; l'honneur, la dignité, la réputation du coupable étoit rétablie dans son premier état. Ibid.

Seconde Proposition. On peut en général distinguer deux sortes de restitutions; les unes de justice & les autres de grace. Ibid.

Les premieres sont des restitutions accordées par la Loi,... des preuves de l'innocence de celui qui vient se justifier, & non pas de l'indulgence du Souverain.

Les fecondes font au contraire de véritables graces, marques éclatantes de la bonté du Prince, qui comme loi vivante a le droit de faire cesser en certaines occasions le pouvoir des Loix générales, & de suspendre le cours de sa justice pour signaler sa clémence. Ibid.

Dans les restitutions de Justice, on ne doute point que le jugement ait un esset rétroassif, parce qu'attaquant le principe & le sondement de l'incapacité, dès que l'innocence paroît, non-seulement toutes les suites du crime sont essacées de plein droit, mais on juge qu'elles n'ont jamais subsissée. Estil aussi facile de donner un esset rétroassif aux restitutions de grace, qui ne viennent point de l'innocence de ceux qui les obtiennent, mais de la scule clémence du Prince qui les accorde.

Ibid.

Le Roi peut donner telle étendue qu'il lui plaît à fes graces,..... pourvû que ce ne foit pas au préjudice d'un tiers: mais il faut que fa volonté foit connue par les lettres mêmes de restitutions; &z lorsqu'il ne s'est point expliqué précisément sur les actes passés pendant l'incapacité de l'impétrant, quelle régle doit-on suivre?

Il faut distinguer deux cas distérens.... Premier cas. Lorsque l'acte en soi est valable, & n'a d'autre défaut que l'incapacité qui résulte d'un crime précédent, sans qu'on puisse le regarder comme un nouveau crime: second cas. Lorsque l'acte est non seulement désectueux par le tems dans lequel il est passé, mais augmente encore le crime qui avoit produit l'incapacité. 146

Le premier cas peut paroître très-difficile à décider; car si d'un côté on peut dire que l'incapacité est une partie de la peine, & que la Loi éteignant la peine avec le crime, on ne peut en faire sub. fifter une partie contre l'intention du Prince, qui par des lettres d'abolition rétablit expressément l'impétrant dans la possession & jouissance de ses biens, ainsi qu'il a fait ou pû faire auparavant toutes procédures & condamnations, & comme si rien ne fût advenu; qu'on ne peut donner trop d'étendue à ces fortes de graces, puisque, suivant M. Cujas, c'est à elles que s'appliquent les paroles de la Loi 3, ff. de Constitutionibus Principum : d'un autre côté on peut répondre que la peine n'est effacée, n'est remise, n'est abrogée que pour l'avenir, & non pour le paffé, & que l'incapacité étant une partie de la peine, elle ne cesse aussi que du jour des lettres d'abolition; qu'étant de principe général que les lettres d'abolition n'ont d'effet que pour ce qui est expressement contenu dans la grace du Prince, on ne doit point faire violence aux termes des lettres pour leur donner une extension qui n'est point comprise dans l'intention du Roi. Ibid.

On pourroit ajouter que si les restitutions de grace avoient, comme les restitutions de justice un esset rétroactif, il n'y auroit pas de différence entre un innocent absous par la Justice, & un coupable absous par la grace du Prince; qu'à la vérité le Roi peut égaler l'un à l'autre, mais qu'il faut qu'il déclare expressément cette volonté.

Qu'il doit y avoir quelque différence entre un sujet sidéle qui après avoir été pris par les ennemis de l'Etat, revient en France jouir du droit de retour, & un sujet auquel le Prince sait grace par un excès d'induigence.

Que le Droit Romain ne donne pas un effet rétroactif aux lettres d'abolition contre les actes confommés pendant l'incapacité du condamné. Ibid.

Que notre usage confirme l'autorité du Droit Romain, puisque c'est une maxime incontestable que les successions échues depuis la condamnation, ou depuis le crime de Lèze-Majesté, ne sont point rendues au condamné lorsque le Prince le restitue.

Que les traités de paix ne remettent en possession que des biens dans l'état où ils sont. Ibid.

Second cas. Quid Juris? Lorsque le Roi ne s'étant pas expliqué dans les lettres d'abolition qu'il a accordées sur les actes passés pendant l'incapacité de l'impétrant, ces actes sont désectueux en eux-mêmes & criminels. Les Lettres d'abolition peuvent-elles les rendre légitimes?

Si ces actes étoient innocens en eux-mêmes,.... la rigueur du droit feroit contre :.... mais dès qu'il est certain qu'ils sont criminels, comment leur appliquer le bénéfice des lettres d'abolition qui n'en parlent pas; étant de principe, 1°. que quelque générales qu'elles soient, elles ne se rapportent qu'aux faits qui y sont énoncés.

2°. Que, suivant Damhouder & autres Praticiens, l'omission ou la réticence d'un crime rend les lettres subreptices & inutiles même pour le crime qui y est expliqué.

Si le Roi avoit eu intention de comprendre dans les lettres d'abolition tous les actes passés, pendant l'incapacité de l'impétrant, & sur-tout son mariage criminel en soi;.... il auroit nommément exprimé sa volonté, comme cela a été pratiqué dans celles que Charles VIII accorda au Comte d'Armagnac, & qui surent enregistrées au Parlement de Toulouse en 1446.

Ibid.

Loix.

Si.... ut Civis Romanus usque in diem mortis vixit; si quasi ingenua communi opinione vixit.... pro ingenua in die mortis egerit. L. 1. 4. 6. Cod. Ne de statu defunctor. post quinquenn. quæratur.

Si quamdiu vixit, sine interpellazione ut Civis Romana egit; si... velut ingenus vixit, nec status conzroverstam passus est. L. 2. L. 7. Cod. eod. Ibid.

Nec enim Senatus Consultum intervenit, si defunctus in sugam conversus atque latitans decessit. L. 8. Cod. eod. Ibid.

Adus legitimi... vitiantur per tem-

poris vel conditionis adjectionem. L. Actus 77. ff. de diversis Regul, Juris.

Non epistolis necessitudo consanguinitatis, sed natalibus, vel adoptionis solemnitate conjungitur. L. 13. Cod. de probationibus.

Non nudis asseverationibus, nec ementità professione (licet utrique consentiant) sed matrimonio legitimo concepti, vel adoptione solemni, silii jure Civili Patri constituuntur. L. 14. Eod. tit. Ibid.

Sive quasi ad sororem... epistolam emisisti, fraternitatis quassio per hac tolli non potuit. L. 13. Eod. tit.

Ut autem scias quod sit integrum restituere, honoribus, & ordini tuo, & omnibus cæteris te restituo. L. 1. Cod. de sentent. pass. & restitutis.... Leg. ult. §. 4. Eod. tit. 143

Ratæ donationes esse non possunt post crimen perduellonis contractum, cùm heredem quoque teneat, & si nondum possulatus vitâ decesserit... L. 31. §. 4. st. de donationibus.

Qui incidit in hoc crimen, neque vendere potest, neque manumittere, neque ullo modo alienare, nec rectè ei solvit debitor.... L. 6.... L. 8. Cod. §. 1. ad Leg. Juli. Majestatis.

Ibid.

Transfugæ nullum post liminium est, nam qui malo consilio, & proditoris animo Patriam reliquit, hostium numero habendus est... L. 19. §.4. st. de captiv. & postliminio.

Si à longo tempore quod decennium excedat, faciliùs animus revocandi prasumitur.... L. 6. Cod. Theod. de Testam.... L. Sancimus. Cod. de Testam.... 191

La Loi 23 au Code de Episcopis & Clericis, excepte les grands erimes dont elle réserve le jugement aux Tribunaux Séculiers.

Dans la Loi 34 au Code de Episcopali audientià, Justinien en laissant à l'Eglise le pouvoir de juger les Evêques & les Prêtres accusés d'avoir joué aux Dez, ou d'avoir assisté aux Spectacles, ordonne que les coupables seront séparés du ministere des Autels, & qu'on leur prescrira des jeûnes & des prieres pour obtenir le pardon de leur saute.

M.

MAL. A de nouveaux maux il faut, disoit Marc-Antonin, apporter de nouveaux remédes: Nova res novum Juris remedium desiderat.

MARIAGE. Tout mariage renferme en soi deux rapports; la Religion & la Loi. La Religion le sanctisse en l'élevant à la dignité de Sacrement: la Loi l'autorise, en lui imprimant le caractere de contrat. Sans la Religion, le Mariage est criminel; sans la Loi il est inutile. Ouvrage commun des deux Puissances, il doit à l'une & à l'autre sa validité & sa perfection.

Il est un lien indissoluble honoré par l'Eglise de la dignité de Sacrement: il est un acte de la société Civile, auquel la Loi attache certains essets.

Il peut être attaqué, ou pendant la vie de celui qui l'a contracté, ou après sa mort. Pendant sa vie deux sortes de personnes ont seules le droit d'en faire prononcer la nullité; les unes sont les parties mêmes entre lesquelles ce lien a été formé, les autres sont leurs pere & mere, leurs tuteur ou curateur : après sa mort les collatéraux, lorsqu'ils alléguent des nullités générales, essentielles & absolues. 68 & 69

Pour décider les questions importantes qui s'élévent sur sa validité, il peut être envisagé dans deux tems différens, c'est-à-dire, dans son commencement & dans ses suites; dans le tems que le consentement l'a sormé, & dans le tems que la possession l'a affermi.

Deux fortes de nullités, ou plutôt de moyens d'abus peuvent faire déclarer un mariage non valablement contracté & célébré. Les nullités que le stile barbare des Docteurs Scholastiques a appellé des nullités relatives, ne sont établies qu'en faveur de certaines personnes; il y en a d'autres qu'on appelle absolues, qui sont des armes communes à tout le monde.

Les nullités relatives s'effacent par la longueur du tems, par la posfession, par le silence, ou par l'approbation de ceux qui pouvoient se plaindre dans le commencement d'un mariage.

Il n'en est pas de même des nullités absolues; ni le tems, ni la possession, ni l'approbation d'une famille entiere, ne peut imprimer à un Mariage le caractere de Sacrement & de Contrat Civil que l'Eglise & la Loi lui resusent.

138

Lorsqu'il est question de réparer les vices d'un Mariage par une longue, une favorable posfession, il faut au moins que cette possession, afin qu'elle ait tous les caracteres qui peuvent la rendre légitime, soit libre & volontaire, longue & perpétuée pendant un grand nombre d'années, publique & connue de tout le monde, approuvée par ceux qui ont véritablement intérêt de la contester, & approuvée solemnellement; enfin il faut qu'elle ne soit jamais interrompue par une sérieuse contestation.

Ibid.

La cohabitation des conjoints pendant deux années, est une posfession de leur état trop courte pour autoriser un Mariage que l'Eglise & l'Etat condamnent également.

Ibid.

Pour réparer les vices d'un Mariage contre lequel les Loix s'élévent, il ne suffit pas qu'une partie de la famille d'un des conjoints le reconnoisse; il faudroit, pour que cette reconnoissance sût de quelque utilité, qu'elle émanât de ceux qui avoient intérêt de le contesser, ou de ceux dont le conjoint est héritier, & qu'elle sût configuée dans des actes de famille.

De simples lettres dans lesquelles des parens qui n'avoient aucun intérêt d'attaquer un Mariage, ou qui le croyoient légitime, ont donné à l'un des conjoints le titre honorable de frere, sœur, ne produisent point, suivant la Loi 13 au Code de Probationibus, en faveur du conjoint, une possession légitime de son état.

Si, dans les Maisons les plus illustres, des Souverains paroifsent quelquesois par quelques actions reconnoitre l'existence d'un

Mariage, cette reconnoissance souvent occasionnée par des motifs secrets, ne réhabilite pas un Mariage essentiellement nul. Ibid.

Parce que les Rois n'agissent pas toujours en Législateurs, & que leurs paroles ne sont des loix que lorsqu'il leur plaît.

Vid. Célébration, clandestinité, Curé, Pretre, Commis, réclamation, indissolubilité.

#### MERCURIALES.

Vid. Parlement.

MINISTERE PUBLIC. Par un très - mauvais usage, mais qui a peut-être donné la premiere idée du ministere des Officiers qu'on a établis dans la suite, pour requérir au nom du Roi la mort & la punition des coupables, il étoit autrefois assez ordinaire que les Rois se rendissent eux-mêmes accusateurs des Evêqus qui avoient commis des crimes de Lèze-Majesté.

### Monitoire.

Quels Juges compétens pour ordonner la publication des Monitoires. 548

Tous Juges même ceux des Seigneurs sont compétens. Ibid.

MOYENS D'ABUS. Mariage contracté par des majeurs. Il y en a qui, quoique graves & importans, ne font înéanmoins une imprefion folide que par leur réunion, mais qui détachés les uns des autres, & proposés féparément, peuvent bien rendre le mariage suspect, ou de surprise, ou de clandestinité, mais qui n'ont pas

assez de force par eux-mêmes pour le faire déclarer non valablement contracté.

Il y en a d'autres au contraire qui sont des nullités, des vices tellement essentiels, que sans le secours d'aucune autre circonstance, ils suffisent seuls pour détruire tout engagement qui en est infecté.

Les moyens d'abus de la premiere espèce sont l'inégalité des Parties, le défaut de consentement des pere & mere, l'obmisfion de la dispense, de la proclamation des bans, la cérémonie de la bénédiction nuptiale négligée, le défaut de la fignature des témoins & de la mention de leurs qualités, enfin l'incertitude du jour & du lieu de la célébration.

Entre les moyens d'abus de la seconde espéce, le plus grand & le plus important est le défaut de la présence du propre Curé.

Ce défaut de présence du propre Curé est une de ces especes de nullités victorieules du tems, contre lesquelles il est presque toujours permis de réclamer.

Noblesse. Les Nobles affemblés à Saint-Germain en 1583, remontrerent au Roi que la Coutume ou la Loi qui rendoit le consentement du Roi nécessaire pour la validité des mariages des grands Seigneurs, étoit ou inconnue dans le Royaume, ou abolie par une longue défuétude. 63

FFICIALITE'. Lorfqu'un partie meurt pendant le cours d'un Pair de France se marie sans avoir

procès pendant en l'Officialité fur une promesse de mariage, on n'y fait pas assigner ses héritiers pour reprendre le procès.

Lorsqu'un Ecclésiastique est pourfuivi devant un Juge d'Eglife pour une demande purement personnelle, on ne peut, après sa mort, la faire juger avec des héritiers Laïcs dans le Tribunal de l'Officialité.

Pourquoi dans ces deux cas le Tribunal de l'Officalité devient-il incompétent? C'est parce qu'il est de principe que, la compétence des Juges le déterminant par l'objet de la contestation, toutes les fois que l'objet change, l'ordre des Jurisdictions est obligé de changer avec lui. Ibid.

## ORDONNANCES.

Vérification des Edits & Déclarations. Leur publication & observation.

Inobservation d'icelles. ORDONNANCE de M. l'Archevêque de Malines de l'année 1698, qui fait défenses aux Curés de marier les foldats, fans la permission ou le confentement par écrit du Vicaire Général des Armées.

Cette Ordonnance est une simple précaution pour empêcher les profanations fréquentes des mariages contractés par des foldats qui (n'étant pas libres & en état de s'engager ) dissimuloient aux Curés leur premier engagement. 118

AIR DE FRANCE-Mariage. Un

obtenu le consentement du Roi; il se marie avec une Etrangere; il épouse une ennemie de l'Etat: ces trois circonstances suffisent - elles pour rendre son mariage criminel?

Premiere circonstance: Mariage d'un Pair de France contracté sans le consentement du Roi. Ibid.

Les Mariages des Princes du Sang, & même des grands Seigneurs, ont toujours été regardés comme une action qui, loin de se renfermer dans leur famille particuliere, intéressoit toute la République. Unis plus étroitement que le reste des Citoyens, à la Patrie & à leur Prince, c'est à l'Etat plus qu'à eux-mêmes à examiner si l'alliance qu'ils veulent contracter, peut lui être avantageuse; & les Rois étant regardés comme leurs Peres, leurs Tuteurs, leurs Gardiens, & leurs Protecteurs, ils commettent un véritable crime, en se mariant sans avoir obtenu le consentement du Roi.

Il est de maxime incontestablé, que le Mariage des Princes du Sang contracté sans le consentement du Roi, est absolument nul, même quoad fædus, & que cette Loi est encore dans sa pleine vigueur.

Mais quoiqu'à l'égard des Grands Seigneurs, attendu la longue défuétude, il n'en soit pas de même, leurs Mariages néanmoins (lorsqu'ils sont contractés sans l'agrément du Roi) sont sujets à des peines arbitraires, selon la gravité des circonstances. Ibid.

Seconde circonstance: Mariage avec une Etrangere. Ibid.

Le Droit Romain exigeoit pour

la validité du Mariage, que les Conjoints fussent également Citoyens Romain: Justas nuptias inter se Cives Romani contrahunt. Inst. de Nuptiis. Ibid.

Il est toujours certain, même dans nos mœurs, que c'est un crime, quando Rege inconsulto, alienigena uxor ducitur; & en esset dans ce cas, on s'est presque toujours élevé contre les Mariages contractés par les Grands Seigneurs avec des Etrangeres.

Troisiéme circonstance : un Pair de France marié avec une Ennemie de l'Etat. Ibid.

S'il est désendu, comme le dit M. le Bret, aux Grands Seigneurs, d'équiper des Vaisseaux, d'avoir des Maisons fortes, &c. quanto magis, de se lier par le plus inviolable de tous les engagemens avec les ennemis de l'Etat. Ce crime, qui a paru si grand à nos Peres, se présente rarement; mais c'est parce qu'il est rare, qu'on doit moins oublier les anciennes maximes, & qu'on est plus obligé de saissir l'occasion de le punir, pour soutenir avec fermeté l'intérêt de l'Etat.

Ibid.

Sans cela il n'y auroit aucune différence entre un mariage de grand Seigneur contracté en France avec une Françoife, de l'agrément du Roi, & un mariage d'un Pair de France révolté contre le Roi, contracté pendant la Guerre en Pays étranger avec une Etrangere, & une ennemie de l'Etat.

PAPE. Une flatterie insensée à faire dire du Pape par les Canonistes Ultramontains. qu'il n'est ni Dieu ni homme; mais que sans être ni l'un ni l'autre, il tient le milieu

entre

Entre les deux: Nec Deus, nec homo, fed neuter inter utrumque. 292

Les Papes prétendent être les feuls Juges des Cardinaux, même dans le cas où ils feroient convaincus d'être envers leurs Souverains, coupables du crime de Leze - Majesté.

Si les Papes ou les Cardinaux vouloient introduire cette maxime, disoient les Ambassadeurs de Louis XI; & si l'on ne pouvoit ni prévenir ni réprimer aucune trahison, conspiration, ou autre damnable entreprise, sous prétexte que le coupable seroit Cardinal ou Evêque, ils souleveroient tous les gens de bien contre eux, & exciteroient tous les Séculiers à faire dans la personne des Gens d'Eglise des scandales qui jamais ne se répareroient.

Vid. Jugement des Evêques. Procès criminel des Evêques, des Cardinaux.

## PARLEMENS.

Les Autorité & Jurisdiction.

Forme de nommer & pourvoir aux Offices des Cours de Parlemens.

De l'âge & qualité requis en la personne de ceux qui sont pourvûs auxdits Offices. 575

Parenté entre les Officiers d'une même Compagnie. 576

Qualité de Clerc ou de Laic. Ibid.
Qualités personnelles. Ibid.
Examen des Officiers desdites
Cours; nombre de ceux qui doivent assister aux dits Examens, argumentation, suffrages pour les
Réceptions, Sermens. 557, 578,

Tome V.

Résidence; secret des Délibérations, & autres devoirs. Ibid.
Audiences, Rôles, Placets. 581,
590, 594 & suiv.
\* Discipline de la Compagnie.

181
Différens devoirs des Juges. 182,
603

Rang & Séance des Officiers.

Opinions, Arrêts, Partages. 586,

Service du Palais; distribution des Procès. 587 & Suiv. Remontrances. 571,592

## Mercuriales.

Tems de les tenir; ceux qui y affistent; leur objet; leur utilité & leur exécution. 592. & suiv. \* Procès par écrit; distribution, rapport. 600

## Assemblées de Commissaires.

Matieres de ces Assemblées, lieu & heure de ce travail. 606

Nombre des Juges pour faire Arrêt. 610

Dispositif d'Arrêts, rédaction. 610 & suiv.

Exécution des Jugemens, connoissance de leurs suites. 611

Epices, salaires, Taxe d'iceux,

partage. 609, 612 & fuiv.

Differentes Chambres des Parlemens. Vid. Chambres.

Commissions de la Cour. 615
PARLEMENT DE PARIS. Ce premier Sénat de la France ne distingue l'Etranger & le Citoyen, que par le mérite de leur cause, & non par le hasard de leur naissance; & dans ce Tribunal, où la Justice preside Y y y y

toujours, il n'y a que l'injustice qui puisse y être regardée comme étrangere.

Arbitre Souverain des mœurs de la France, sa Justice s'étend quelques soudelà de ses limites: alors toute l'Europe apprend que la division des Empires ne met pas des bornes à ses lumieres. L'Etranger trouve dans ce Sénat des Juges équitables, & les Loix de son pays, de sages interprêtes, & de dignes protecteurs.

Part. Les Loix veillent à la confervation du *Part*; elles assurent sa naissance, son état & sa condition.

Toutes les fois qu'il s'agit de l'intérét de l'Enfant qui est dans le ventre de sa mere, il est considéré comme s'il étoit né; & la Loi lui accorde par avance, les droits qu'il ne pourroit espérer qu'en naissant dans l'ordre de la Nature. Ibid.

Lorsque celui qui in utero est, est sans intérêt, il est regardé comme une portion de sa mere. Ibid.

## Premier principe.

Le Public a intérêt à empêcher, d'un côté, la supposition de l'art; & de l'autre à conserver ceux qui sont encore dans le ventre de leur mere: la Loi qui les prend, dès ce moment, sous sa protection, les considere dès-lors, comme membres de la République. Ibid.

Deux motifs différens déterminent la Loi à prendre soin de ceux qui sont encore dans le ventre de leur mere: le premier, est de prévenir les suppositions, & d'assurer par-là l'état des Enfans légitimes: le second, de donner des alimens à celui qui doit être un jour le maître de tous les biens, ou d'une partie.

La premiere & la plus ancienne des quatre Loix différentes, qui dans le Droit Civil ont réglé tout ce qui peut regarder ces deux objets, & le Senatus-Consulte Plancien ou Plautien (car on lui donne ces deux noms) Senatus-Consulte dont la date incertaine est néanmoins antérieure au tems d'Adrien Ibid.

L'imperfection de cette Loi qui ne regardoit que les précautions qu'il falloit prendre dans le cas du divorce, détermina le Sénat à faire, dans le tems de l'Empereur Adrien, un autre Réglement. Ibid.

Un Rescrit des Empereurs Marc-Aurele & Lucius-Verus, est la troisieme Loi sur cet objet. 434

L'Edit du Préteur est la quatrieme Loi que l'on peut examiner sur cette matiere. Cet Edit beaucoup plus général, comprend tous les cas; il envisage toutes les personnes qui peuvent avoir intérêt à la naissance de l'Ensant

Le premier Senatus - Consulte. étoit le plus imparfait de tous; il n'avoit prévu que le cas du divorce : le second étoit moins défectueux, puisqu'il ajoutoit le cas de la naissance d'un Enfant pendant le mariage: la troisieme Loi considéroit l'intérêt du Pere, qui, par inadvertance ou par fubtilité, avoit échappé aux premiers Législateurs : la quatrieme a achevé de perfectionner cette partie de la Législation, en prescrivant, dans le cas de la mort du Mari, la dénonciation de la Grossesse, non-seulement aux héritiers du Mari, mais aussi à

tous ceux généralement qui peuvent avoir intérêt à la naissance de l'Enfant. Ibid.

Si la dénonciation de la Grossesse est faite au Mari, la semme seule ou son Pere peuvent s'acquitter de ce devoir...; si elle est faite à la femme, elle peut être faite par le Mari, par le Pere du Mari, les héritiers, & autres personnes qui ont droit de contester l'état de l'Enfant.

Si la dénonciation vient du côté du Mari, c'est à la semme seule qu'elle doit être saite; si c'est la femme qui dénonce sa grossesse, elle la doit saire à son Mari, lorsqu'il vit, & s'il est mort, au Pere du Mari, ou à ses héritiers, à tous ceux que la naissance de l'Entant peut intéresser, même à un Esclave que son Mari auroit institué son héritier, en cas que sa femme ne lui en donneroit aucun légitime. 438

## Second principe.

Toutes les fois qu'il s'agit de l'intérêt de ceux qui in utero sunt, ils sont réputés au nombre de ceux qui sont déja nés.

De ce principe, les Jurisconsultes ont tiré plusieurs conséquences importantes qui ont un rapport aux différens intérêts que peut avoir un Enfant dans le ventre de sa mere.

Le premier intérêt que peut avoir un enfant qui est dans le ventre de sa mere, regarde la conservation de sa vie naturelle. 444

Il faut, à cet égard, observer quatre effets de la fiction par laquelle la Loi met l'Enfant qui est encore dans le ventre de sa mere, au nombre de ceux qui sont nés.

Ibid.

Le premier effet de cette fiction, est de faire accorder des alimens à la mere, pendant tout le tems qu'elle le porte dans son sein... Le second effet, est que si une femme groffe est condamnée à la mort. ou à la question, ou à quelqu'autre peine corporelle qu'elle ne peut souffrir sans exposer la vie de son Enfant, son supplice soit différé jusqu'à ce qu'elle soit accouchée... Le troisieme effet, est d'empêcher qu'on enterre une femme grosse, sans lui ouvrir le côté, afin de sauver, s'il est possible, la vie de l'Enfant... Le quatrieme effet, est la punition severe de l'avortement.

Si le Part est réputé né par rapport à sa vie & à sa conservation, il ne l'est pas moins toutes les sois que l'intérêt de son honneur le demande. Or, l'intérêt de son honneur le demande en trois occasions différentes; 1°. lorsqu'il s'agit de la liberté; 2°. par rapport à l'ingénuité; 3°. par rapport à la dignité.

Vid. Avortement..... Fætus...... Grossesses

PÉREMPTION. La Péremption de l'appel d'une Sentence interlocutoire ou préparatoire, n'emporte
pas la confirmation de la Sentence.
Tout est péri & la Sentence &
l'Appel. Deux motifs de cette Jurisprudence; 1°. dans l'Appel d'une
Sentence interlocutoire, le droit
étant in pendente, l'Intimé doit agir
comme l'Appellant; 2°. dans le
cas d'une Sentence interlocutoire,
comme il y a toujours une instance
principale qui subsiste, l'Intimé

Yyyyij

a dû poursuivre comme l'Appellant,.... & n'ayant pas agi, la péremption court contre lui. 188

PERMISSION. Evêque. Lorsqu'un Evêque permet à un autre Evêque d'ordonner tous les Clercs qui se présenteront à lui dans son Diocèse, alors il ne faut point d'expression ni de désignation particuliere, parce que ce n'est pas seulement la puissance de l'Ordre, & le Ministère de l'imposition des mains qui est exercé en ce cas par un Evêque étranger : l'examen des personnes lui est confié par cette espece de délégation; il est donc inutile de les spécifier chacune en particulier, parce qu'elles doivent être connues toutes, non par celui qui délegue, mais par celui qui est délegué: Secus, Si l'Evêque n'accorde qu'une permission particuliere de consacrer un de ses Clercs qu'il ne nomme pas.

PERMISSION. Mariage. Une simple permission tacite ne suffit pas, à moins que le Curé ne soit présent à la célébration du Mariage, & n'en souscrive l'acte; il saut qu'elle soit expressément & spécialement accordée à l'effet d'administrer la Bénédiction nuptiale.

Il y a deux fortes de permissions qui autorisent à célebrer les Mariages: l'une est générale, l'autre est spéciale & particuliere. 125

La permission générale attribué touvours à celui qui la reçoit, une Jurisdiction inséparable de la qualité de la permission.... Délégué général du Curé, il fait tout ce que le Curé feroit.

11 Ibid.

La Permission spéciale & particuliere, rensermée dans certaines personnes, ne suppose aucune Jurisdiction... Le Curé est censé avoir rempli ce qui est de Jurisdiction, & ne laisser à celui qu'il commet, que ce qui regarde la cérémonie extérieure.

Ibid.

La Permission d'administrer la Bénédiction nuptiale doit être parmi nous par écrit. Le Concile de Trente, ni les Usages des Pays-Bas, ne disent rien sur ce point; ainsi l'on doit, en Flandre, administrer la preuve de son existence de la même maniere pour la sûreté publique.

[Itid.]

Toute Permission particuliere, est nulle, inutile, abusive, lorsque celui qui la donne, ceux qui l'obtiennent, & celui à qui on l'adresse, ne peuvent pas montrer par la Permission même, qu'ils connoissent les personnes qu'elle regarde, & qu'elle n'est pas une permission indéterminée.

Toute permission devant être nécessairement ou générale ou particuliere, celle qui ne peut être rapportée à l'une ou à l'autre de ces deux especes... est un acte incompréhensible, un acte qu'on ne peut définir, un acte qui n'est qu'erreur, illusion, aveuglement, mais une erreur essentielle, une illusion criminelle, un aveuglement facrilege, dont le but & la fin sont la profanation du Sacrement de Mariage. 131

Premieres prieres. Sous le Pontificat de Pie IV, & fous celui de Grégoire XIII, la Cour de Rome a décidé que le Concile de Trente n'avoit pas aboli l'expectative des premieres Prieres, parce qu'un droit Impérial ne pouvoit pas être aboli par un Decret qui n'en faisoit pas une mention expresse. 398

Le Droit des premieres Prieres

ne tire pas son origine de la concession des Papes: & il est certain qu'il est appuyé sur les mêmes sondemens que le Droit de Joyeux-Avenement, c'est - à - dire, sur la reconnoissance des Eglises, & sur l'ancienne Loides investitures. 401

Dans la Chronique de l'Abbé d'Usberg, Schilter découvre d'antiques vestiges de ce Droit, dont Othon IV, qui fut élu Empereur en 1209, ne voulut pas faire usage. Dans la Formule des premieres Prieres dont l'Empereur Rodolphe s'est servi en 1274, ce Prince déclare qu'une ancienne Coutume est l'unique fondement de ce droit qu'il exerce, que l'usage qu'il en fait n'a jamais souffert de contradiction, que ce droit est passé de ses prédécesseurs sur le Trône Impérial jusqu'à lui, & que, quoiqu'il fe foit servi de termes de prieres. néanmoins ces prieres imposoient aux Collateurs l'obligation de déférer à fa nomination. En l'année 1313, on trouve dans les Archives du Chapitre de S. Paul de Besançon, un Brevet de l'Empereur Henri VII, dont les termes sont remarquables pour caractériser l'origine du droit des premieres Prieres. S'il nous appartient, dit cet Empereur, parce que de tout tems nos prédécesseurs l'ont possédé, il nous appartient aussi, parce qu'il est du nombre de ceux qui appartiennent de droit à la Couronne Impériale: Cum habeamus tam in jure Imperii, quàm ab antiquà consuetudine. Ainsi dans l'Empire le droit des premieres Prieres est un droit Impérial, comme le droit de Joyeux-Avénement est en France un droit royal.

Dans ce premier tems qui a précédé le Concordat Germanique entre Nicolas VIII & l'Empereur Frederic III en 1448, nul vessige d'Indult, nulle mention de sa nécessité.

Dans le fecond tems , c'eft-à-dire, depuis le Concordat Germanique jusqu'à la paix de Westphalie,... les Collateurs s'étant foulevés contre le droit des premieres Prieres, fous prétexte qu'il n'en étoit pas parlé dans ce Concordat souscrit par un Empereur trop dévoué à la Cour de Rome,... les Empereurs obligés de recourir au Pape pour se faire obéir, solliciterent des Indults pour faciliter l'exercice de leur droit. fans néanmoins en détruire le principe; & s'ils faisoient mention de l'Indult, ils s'appuyoient aussi, dans leurs Mandemens, sur les droits de l'Empire, & fur les louables Coutumes. Quelquefois ils ordonnoient aux Chapitres de reconnoître leur droit comme un droit Régalien ؠ une prérogative de la Couronne Impériale: ainsi en usa en 1600 l'Empereur Mathias.

Dans le troisieme tems, depuis la paix de Westphalie, les Empereurs ont cessé de demander un Indult, & ont usé toujours de leur droit, nonobstant les prétentions d'un Pape, qui en 1705, voulut empêcher le Chapitre d'Ildesheim de désérer aux premieres Prieres de l'Empereur Joseph, sous prétexte que cet Empereur n'avoit point obtenu de lui un Indult. Ibid.

Il n'y a personne qui ne sente la conformité du droit des premieres Prieres avec celui du Joyeux-Avénement.

Si l'un est à présent plus étendu

que l'autre, quoiqu'ils marchassent autresois d'un pas égal, l'Eglise qui est redevable à la piété de nos Rois de cette dissérence, ne doit pas s'en faire un titre contre le Roi, & plus la condition de l'Archevêque de Cambrai est devenue savorable en changeant de Maître, moins il doit se plaindre du droit que le Roi veut exercer sur lui. 406

PRESCRIPTION. Suivant la décision de Papinien, la prescription des cinq ans, peut revivre en saveur de celui dont l'Etat a été contesté, lorsque la contestation est éteinte, & comme assoupie par un long silence.

Il ne peut y avoir de prescription contre les droits du Roi. 374

Toute prescription suppose deux choses: l'une que celui qui prescrit, demeure néanmoins débiteur du droit qu'il veut éteindre par la prescription; l'autre, que celui contre lequel on prescrit, est en état d'agir & d'interrompre la prescription.

Ibid.

Présidens.

Voy. Parlemens.

Présomptions. Elles cedent toujours à une preuve certaine; elles forment une vraisemblance qui disparoît à la premiere lueur de la vérité.

196
Prêtre Mariage.

Il est permis à un Curé de commettre un Prêtre en sa place, à l'esfet de célébrer un mariage. 129

Ce Prêtre peut être commis en deux manieres différentes; ou de telle maniere que non seulement il soit chargé du ministere de la célébration, mais encore de cette espece de jurisdiction qui consiste

à s'informer soigneusement de la qualité des Contractans; ou, au contraire, de telle sorte que toute sa sonction se borne à donner aux Contractans la Bénédiction nuptiale.

Dans le premier cas, le Vicaire représente absolument le véritable Pasteur. Il est pour lors le propre Curé, & pour l'examen de l'état des personnes, & pour la célébration du Mariage: les Loix de l'Eglise, l'intérêt public, tout est en sûreté. Le Curé est censé connoitre, agir par l'organe de son Vicaire, avec lequel il partage le poids de la sollicitude Pastorale. Ibid.

Dans le fecond cas, il n'y a que le feul ministere de la Bénédiction nuptiale qui passe dans la personne du Prêtre commis: le Curé est toujours censé s'acquitter de la plus importante de ses sonctions, qui est celle qui regarde la qualité des Contractans.

PRÉVENTION en matiere criminelle.

Prévention peut être confidérée en trois cas. 548

Prévention n'a pas lieu entre les Juges Royaux. Ibid.

Par l'Ordonnance de 1670, les Juges ordinaires n'ont plus la prévention sur les Prévôts des Maréchaux. 549

Deux Exceptions à cette regle.

1°. Dans les cas Prévôtaux, les
Présidiaux ont la présérence sur les
Prévôts des Maréchaux, &c. 2°.
Dans le cas de la négligence du
Juge inférieur.

Ibid.

La prévention n'a pas lieu entre les Juges des Seigneurs, encore que celui qui a prévu soit le supérieur de l'autre. 550

Motif de cet article est d'éviter les conflits trop favorables aux criminels. *Ibid*.

Le Juge-Royal n'a pas de prévention sur les Juges des Seigneurs.

Voy. Dévolution.

PRINCES. Ils font au-dessus du reste des hommes: mais la Loi est au-dessus d'eux. Jamais la Loi ne regne d'une maniere plus éclatante que lorsqu'elle exerce son autorité sur ceux même que l'élévation de leur naissance a placé si près du Trône de la Majesté Royale. 2

PRIVILEGE - CLERICAL. Il est évident que l'exemption prétendue par les Ecclésiastiques par rapport aux crimes qui regardent le temporel, n'étant pas de droit, ne peut être que l'ouvrage de la volonté libre & de la bienveillance toute gratuite des Princes. 218

De ce principe trois conféquences. 1°. Les Princes peuvent accorder cette exemption au Clergé, ou ne la lui pas accorder; leur volonté seule est leur regle à cet égard..... 2°. Puisque l'exemption est un privilége, & non pas un droit, le Prince peut l'étendre ou la limiter à son gré, & mettre telles conditions qu'il juge à propos d'ajouter à son bienfait, soit par rapport aux personnes, soit par rapport au genre de crimes, soit enfin par rapport à la forme de procéder. 3°. Comme une libéralité ne peut jamais devenir une dette, & que la continuation d'une grace ne dépend pas moins de la volonté du Prince, que la concession même de la grace, il est toujours au pouvoir du Prince de révoquer, de suspendre, ou de tempérer, comme il lui plaît, le privilége qu'il a accordé aux Eccléfiastiques, selon que les besoins de l'Etat, & la diversité des conjonctures le demandent. Ibid.

Il en est de l'exemption des personnes Ecclésiastiques, comme de celle de leurs biens. Si les Princes ont pu affranchir ou n'affranchir pas les biens Ecclésiastiques, ils sont les maîtres d'accorder ou de refuser l'exemption personnelle.... Ou si l'on veut, rien n'est plus narel que de comparer l'exemption des Clercs en matiere criminelle, avec leurs priviléges en matiere civile. Le fondement, le progrès, & le dernier état de ce privilege a été l'ouvrage de la volonté positive des Empereurs Romains, ... & les foibles restes de cette exemption dont les Ecclésiastiques jouisfent encore aujourd'hui, sont, si l'on fait quelque usage de la raison. évidemment l'effet de la volonté arbitraire des Princes... Pour peu quel'on raisonne exactement, peuton trouver quelque différence entre le privilége des Clercs en matieres civiles, & leur exemption en matieres criminelles?

Si les Clercs sont membres de la société, sujets à ses Loix, soumis à ses Tribunaux, lorsqu'il s'agit d'un contrat particulier, pourquoi en seroient-ils affranchis, lorsqu'ils blessent cette obligation générale par laquelle tous les Citoyens qui vivent dans une même République se sont engagés réciproquement à procurer le bien commun de la société, & encore plus, à ne lui faire aucun mal? On contracte par le crime, comme par toute autre espece d'engagement; & pourquoi le seul

contrat, la seule obligation qui naît du crime, & qui affecte la personne & les biens du coupable à la vengeance publique, seroient-ils exceptés du pouvoir universel des Princes? Ainsi, soit que l'on envifage le privilége Clerical en luimême, foit qu'on le compare avec les autres especes d'exemptions accordées aux Eccléfiastiques, rien ne peut ébranler la certitude de ce grand principe, que l'exemption des Eccléfiastiques par rapport aux crimes publics, étant l'ouvrage de la volonté libre & indépendante des Souverains, les Souverains peuvent en limiter, comme il leur plaît, le tems, l'étendue, & les conditions. C'est en effet, ce que tout le corps de la Légissation des Empereurs Romains fur cette matiere montre évidemment.

On peut observer deux choses dans ces Loix qui méritent d'être respectées, soit par la dignité des Législateurs qui ont vêcu plus près des tems Apostoliques, par conséquent de la pureté des Regles que l'ambition des fiecles suivans a altérée, foit parce que les ulages postérieurs de la France, & des autres Etats de l'Europe, ont été presque tous établis sur les sondemens de la Jurisprudence des Loix Romaines. 1°. On peut observer la maniere en laquelle ces Princes se sont expliqués, lorsqu'ils ont accordé aux Ecclésiastiques l'exemption des Tribunaux Séculiers en matiere criminelle. 2°. Les divers changemens que cette exemption a éprouvés, & les exceptions & les restrictions que les Princes y ont ajoutées.

L'origine du privilege Clerical est

confignée dans une Loi de l'Empereur Constance, qui peut-être par de mauvais motifs & pour forcer les Evêques Catholiques à avoir des Evêques Ariens pour Juges, a le premier défendu qu'on accusat les Evêques devant les Juges ordinaires: mais en même-tems il déclare que sa Loi est l'ouvrage de sa douceur & de sa clémence; donc elle est une exception & une difpense du Droit commun; de plus il ne tire pas le motif de cette exception ni du Droit Divin, ni de l'éminence du caractere Episcopal mais feulement du danger de les livrer dans un jugement public à la fureur d'une foule d'accusateurs. Ibid.

Jacques Godefroy, un des plus grands critiques du dernier fiecle, & le plus docte & le plus profond de tous les Interprêtes des Loix Civiles, a cru que la Loi de l'Empereur Constance ne regardoit que les accusations de la Religion,... ou les fautes légeres que les Eccléfiaftiques commettent par rapport aux devoirs de leur Ministere, & que ii l'on donnoit un fens plus étendu à cette Constitution, elle seroit contraire aux autres Loix du même Code & du même titre.

L'Empereur Gratien, fils de l'Empereur Valentinien I. en réduisant le privilége Clérical aux fautes légeres qui regardent la Religion, en excepte nommément la matiere des actions criminelles. Ibid.

Le privilège Clérical ne s'est pas toujours renfermé dans les anciennes bornes que la fagesse des Empereurs Romains avoit pofées; & que l'Eglise de France avoit res-

pettées....

pectées... il s'est peu à peu étendu à toute sorte de crimes...: les causes de ce changement de maximes, & de cette espece d'éclipse passagere de l'autorité des Princes, ont été la piété des Princès, ... l'intérêt du Clergé, ... l'autorité des Evêques; la part qu'ils avoient au Gouvernement, étoit si grande, qu'ils se faisoient craindre des Rois mêmes.

Les Eccléfiastiques disoient hautement, qu'il y avoit non-seulement de l'indécence, mais de l'impiété à soumettre les Prêtres du Dieu vivant au jugement d'un homme mortel; que Dieu s'étoit réservé le jugement de ses Minitres, & que s'ils avoient des Juges sur la terre, ce ne pouvoient être que ceux qui tenoient la place de Dieu même dans l'ordre de la Religion.

Il étoit aifé de démêler cette équivoque, ... & de faire voir que le Ministre des Autels peut, en cette qualité, être foumis à la Puissance Ecclésiastique, sans cesser d'être assujetti comme Citoyen, ou comme Homme à la Puissance Séculiere, .... enforte que les Princes, pour des crimes publics dans des matieres temporelles, font en droit d'employer contre les Ecclésiastiques le glaive temporel qu'ils ont reçu immédiatement de Dieu, & qu'ils porteroient en vain, s'il y avoit une partie de leurs Sujets qui ne pût en être frappée. 234

L'intérêt & l'ambition des Eccléssifiques sous le voile de la Religion, l'ignorance mere de la superstition & d'une vaine & timide crédulité, un abus des Loix, ensin Tome V. l'imposture des Décrétales, ..... acheverent d'affermir les Ecclésiaftiques dans la possession d'un privilége qu'ils avoient étendu audelà de ses véritables bornes. 235

Ainsi la doctrine de l'indépendance des Ecclésiastiques s'est introduite, en établissant d'un côté le faux par les Décrétales supposées, & en retranchant de l'autre le vrai par le Decret de Gratien.

237

Il résulteroit de cette dostrine deux abus; sçavoir, l'impunité des Clercs, & l'érection d'une Monarchie personnelle & universelle en faveur du Pape contre les droits & les intérêts de tous les Princes Souverains.

Ibid.

Dès le moment que l'ignorance du moyen âge de l'Eglise a commencé à se dissiper, & qu'on s'est apperçu de la foiblesse des raisons sur lesquelles les Ecclésiassiques établissoient le système dangereux de leur indépendance, l'horreur de ses conséquences sit condamner par tous les gens de bien le principe dont elles étoient une suite nécessaire, & produisit le retour à l'ancien droit & à la faine doctrine.

Sous le regne de Philippe-le-Bel, le privilége clérical confistoit en ce que le Roi fousfroit que l'Eglise s'it d'abord le procès à l'Ecclésiassique coupable, & qu'elle le dégradât... après quoi le Roi étoit en droit de le condamner à de plus grandes peines, suivant les Loix. Ainsi s'abolissoit la prétention établie dans les siecles précédens, que les Juges Séculiers ne pouvoient faire le procès à des Ecclésiassiques.

Il y avoit néanmoins des crimes

Zzzz

dans lesquels le privilège clérical cessoit entierement, ensorte que le Juge d'Eglise n'en pouvoit prendre aucune connoissance, & que le Juge Royal en connoissoit seul, sans attendre que le Juge d'Eglise y eût prononcé. Tel étoit, entr'autres le crime de Lèze-Majesté. 248

M. le Préfident Faye, qui préfidoit au Parlement féant à Tours en 1589, répondoit avec beaucoup de gravité à M. le Cardinal de Vendôme qui vouloit infinuer au Parlement qu'on ne pouvoit exécuter son Arrêt qui condamnoit à mort le Chambrier de l'Eglise de Tours, avant que l'Eglise eût dégradé le coupable : la Cour n'ignore pas les *priviléges* des Eccléfiastiques : elle sçait qu'on ne doit leur toucher, sans les dégrader : mais ce privilège qui leur a été accordé par les Empereurs, fouffre exception dans les crimes énormes, comme sont ceux de Lèze-Majesté.

Lorsque les Prêtres n'agissent auprès des hommes que comme les Envoyés de Dieu.... leur perfonne est sainte, sacrée, inviolable; mais Ioríque abufant de leur caractere, & qu'au lieu d'agir uniquement pour le falut éternel de ceux à qui ils sont envoyés, ils en troublent le repos temporel, ... & ébranlent les fondemens des Royaumes de la Terre; alors ils ne sont plus regardés que comme des personnes privées, & l'Etat oubliant leur privilége, parce qu'ils ont eux-mêmes oublié la fainteté de leur ministère, ne voit plus en eux que leur crime.

Ibid.

Voy. Clerc. Autorité des Rois. Puissance temporelle. Jurisdiction Royale.

PROCÉS CRIMINEL.... Evêques: Il ne peut être fait à des Prélats que dans le Royaume, foit que l'on confulte le Droit naturel, & divin même, fuivant lequel ils font fujets & justiciables au Roi; soit que l'on examine les dispositions du Droit Civil & du Droit Canonique, qui reglent la compétence des Juges en matiere criminelle, ou par le domicile de l'accusé, ou par le lieu du délit, ou par le lieu de la capture; foit que l'on suive les usages de France, suivant lesquels, d'un côté, il est inoui que le Roi soit obligé d'aller plaider hors de son Royaume pour défendre les droits de sa Couronne; & de l'autre il est certain, que quand les Gens d'Eglise, de quelque état qu'ils soient, commettent des crimes, les procès le doivent faire dans le Royaume, & le Procureur du Roi doit être oui, & prendre ses Conclusions pour les cas privilégiés devant les Juges dudit Seigneur... Nulle conftitution des Papes qui foit contraire en ce point à toutes les Loix & Coutumes; & si les Papes en vouloient faire une, elle feroit nulle, & contraire à la doctrine Apostolique, suivant laquelle tous les Ecclésiastiques sont soumis aux Puissances temporelles.

Le Parlement de Paris, après avoir maintenu les droits facrés de la Couronne, en condamnant le Cardinal de Châtillon, Evêque de Beauvais, pour le cas privilégié, maintint les Libertés de l'Eglife Gallicane, en renvoyant ce Cardinal Evêque devant l'Archevêque de Reims son Supérieur, pour par ledit Archevêque & ses Suffragans, s'ils se trouvent en nombre, sinon

avec des Evêques circonvoisins, être fait le procès audit Cardinal Evêque de Beauvais, sur le délit commun, sans que ledit Cardinal puisse être traîné & tiré hors le Royaume.

Vid. Jugement des Evêques. . . . .

Pape.

PROCUREURS GÉNÉRAUX des Parlemens.

Devoirs & travail de ces Magistrats. 622 & Juiv.

Vid. Parlement.

## Procureurs aux Parlemens.

Qualités nécessaires à ceux qui embrassent cet état. Leurs Devoirs & Fonctions par rapport aux Parties, aux Juges, au Public & à la Patrie.

Puissances. Les deux Puissances, la Temporelle & l'Ecclésiastique, quoique dissérentes dans leur effet, sont égales dans leur principe, puisqu'elles sont toutes deux émanées de Dieu même.

L'une & l'autre ont deux caracteres essentiels, l'universalité & l'indépendance; elles se suffissent pleinement à elles-mêmes. Ibid.

Elles ne different entre elles, que par la matiere sur laquelle elles s'exercent, & par les moyens qu'elles employent.

JESUS-CHRIST connoissant la fragilité humaine, écrivoit le Pape Gelase à l'Empereur Anastase, a partagé de telle maniere le pouvoir qu'il a donné aux deux Puissances, que les Princes eussent besoin des Ponsises pour la vie éternelle, & que les Pontises eussent besoin des Princes pour les choses temporelles... Ainsi

les Pontifes vous obeissent dans tout ce qui regarde la discipline & la police publique, reconnoissant que c'est le Ciel même qui a remis l'Empire entre vos mains.

PUISSANCE ECCLÉSIASTIQUÉ. Elle est universelle par rapport à tous ceux qui sont dans le sein de l'Eglise,... parce que l'Eglise qui exerce la Puissance Spirituelle, est en cela l'image de Dieu même, à l'autorité duquel personne ne peut résister.

La Puissance Spirituelle par rapport à son objet qui est le salut éternel de ceux qui lui sont soumis, est indépendante, ... Elle trouve dans les moyens que Dieu a remis entre ses mains, tout ce qui lui est nécessaire pour arriver à cette sin.

Si elle implore l'affistance du bras séculier, ce n'est pas, à proprement parler, pour accomplir son œuvre, c'est-à-dite, la sanstification des Fideles.... Elle la demande cette assistance, mais elle ne peut la commander... Elle la recherche pour un plus grand bien; mais elle ne lui est pas nécessaire par rapport à la nature de sa puissance, qui se suffit pleinement par rapport à tout ce qui est de son objet.

Puissance Paternelle. La nature, dans le titre De Nuptiis, & la Loi, dans celui De Adoptionibus, donnent aux peres des Enfans légitimes foumis à leur autorité.

428

## PUISSANCE ROYALE.

ORIGINE de la Puissance Royale. Elle vient de Dieu immédiatement. C'est lui-même qui dans l'ancienne Loi en établit & en explique le Zzzz ij droit, le pouvoir & l'autorité. 207

Il n'y a point de Puissance qui ne vienne de Dieu, dit S. Paul, & c'est lui qui a établi celles qui sont sur la Terre. Qui leur résiste, résiste à l'Ordre de Dieu. 210

Puissance Temporelle. Toute Puissance suprême par laquelle un Etat est gouverné, doit s'étendre sur tous ceux qui sont rensermés dans cet Etat, par rapport à la sin pour laquelle elle est établie. 202

Cette Puissance, aussi étendue dans fon genre que la Puissance spirituelle, parce que les Princes qui l'exercent ne représentent pas moins le pouvoir de Dieu par rapport au temporel, que l'Eglise le représente par rapport au Spirituel, s'étend fur les Personnes Ecclésiastiques pour le temporel...; autrement, il faudroit avancer cet étrange paradoxe, qu'il n'y a qu'une feule Fui. lance Souveraine par rapport au spirituel, mais qu'il y a dans chaque Etat deux Souverains, & deux Puissances également suprêmes par rapport au temporel... Ainsi l'Empire seroit véritablement divisé entre deux Puissances, dont l'une ayant des vues & des intérêts différens, puniroit comme crime ce que l'autre récompenseroit comme une action vertueuse.

Telle feroit l'étrange suite de ce partage d'autorité, par rapport à la puissance temporelle que le prétendu privilége des Clercs tend à établir. Chaque Etat, chaque République divisée nourriroit dans son sein une guerre perpétuelle entre la faction des Clercs & celle des Laïcs; & dans ce schisme continuel, le Pape régneroit ensin sur les Clercs par lui-même, & sur les Laïcs par les Clercs. La Puissance temporelle trouve dans elle-même tout ce qui lui est nécessaire pour la fin qui lui est proposée, c'est-à-dire, pour le bonheur de ceux qui lui font foumis. Si elle ne pouvoit employer le glaive que Dieu lui a confié pour la punition des crimes, que contre une partie des Citoyens de son Empire, l'autre demeureroit expofée à la violence de ceux qui feroient affranchis de son autorité; fon pouvoir feroit imparfait & infusfisant pour la fin à laquelle elle est destinée; ... il faudroit que le Souverain suppliât au lieu d'ordonner, & qu'il devînt en quelque maniere le Client de ceux dont il doit être le Juge absolu. 205 & 206

La Loi Chrétienne, selon Bellarmin, ne prive personne de son droit & de son domaine; & le Clergé de France, dans l'Assemblée de 1635, reconnoissoit que la conversion des Empereurs... ne leur avoit fait perdre aucun des droits attachés au titre de Roi: en embrassant la Religion Catholique, ils n'ont point perdu l'autorité qu'ils avoient sur les Personnes Ecclésiastiques; & cette autorité s'est accrue par leur conversion, puisqu'ils ont joint à la dignité de Roi, le titre non moins respectable de Protecteur de l'Eglise, & de Désenseur des Canons.

JESUS-CHRIST ne se contente pas de confirmer indirectement ce pouvoir, en déclarant que son Royaume n'est pas de ce monde, mais il met encore l'Obéissance que les Souverains ont droit d'exiger de tous leurs Sujets, sans aucune distinction, au nombre des précep-

tes de la Loi nouvelle; & reconnoissant lui-même dans un Juge séculier & idolâtre la puissance qui lui vient d'en-haut, il s'y soumet en comparoissant devant lui. 209

Nulle doctrine n'est plus favorable à la Puissance des Princes que celle des deux plus grandes lumieres de l'Eglise.... Saint Pierre adressant la parole à toute l'Eglise lans exception, disoit: Soyez foumis au Roi comme au Souverain, & aux Gouverneurs, comme à ceux qui sont envoyés par lui pour la punition des méchans.... Il ne croyoit donc pas qu'il fût injuste qu'un Clerc homicide ou voleur fût puni par les Loix temporelles... Saint Paul ne s'explique pas moins clairement, Iorsqu'il dit : Que toute ame soit soumise aux Puissances Souveraines....; si vous faites le mal, craignez, car ce n'est point en vain que le Prince porte le glaive; il est le Ministre de  $oldsymbol{D}$ ieu pour exercer sa vengeance contre ceux qui font mal. Ainsi soyez-lui foumis, non-feulement par un motif de crainte, mais par un principe de conscience. 210

S. Paul, comme JESUS-CHRIST, a comparu devant un Tribunal Séculier; & au lieu de décliner la Jurisdiction temporelle, il en a reconnu la compétence & réclamé la protection: Ad Tribunal Casaris flo, ibi me oportet judicari.

Les Chretiens honorent l'Empereur, dit Tertullien, comme le second après Dieu, le premier entre les hommes, au-dessous de la Divinité, il est au-dessus de tout le reste... Il est le César des Chrétiens, parce qu'il est établi par le Dieu qu'ils adorent.

Non-seulement l'Eglise des pre-

miers fiecles n'a point réclamé, mais même elle n'a pas dû réclamer contre la Jurisdiction des Empereurs; & si elle l'eût fait, elle auroit abandonné les traces encore récentes de son divin Maître. Ibid.

S. Athanase, Evêque & Patriarche d'Alexandrie, .... étant accusé d'avoir sait des levées de deniers, pour sournir de l'argent à un Factieux qui vouloit usurper l'Empire, vient à Constantinople, comparoît devant Constantin, se justifie; & l'Empereur ne le renvoye au gouvernement de son Eglise, qu'après avoir reconnu par lui-même la fausseté de l'accusation.

La fainteté du Pape Sylvestre ne l'ayant pas mis à couvert de la calomnie, il sut accusé, comparut, & se justifia devant l'Empereur Constantin.

Le Droit Commun est pour les Princes: la Loi divine n'a mis aucune exception à leur pouvoir en faveur des Ecclésiastiques; Jesus-Christ l'a confirmé, bien loin de le détruire: les Apôtres, l'Eglise primitive, les Papes, les Conciles l'ont reconnu; & ce Droit qui n'étoit qu'humain avant Jesus-Christ, est devenu depuis un Droit humain & divin tout enfemble.

Vid. Clercs.... Privilége Clérical. Autorité des Rois sur les Personnes Ecclésiastiques, Prêtres, Evêques, ou Cardinaux. Jurisdiction Royale,

Q

UALITE'S D'ÉTAT. Les qualités qui constituent l'Etat..... sont de telle nature, que chacune en a toujours une qui lui est op-

posée; ensorte qu'elles forment deux lignes paralleles qui comprennent toutes les conditions des hommes; .... & c'est pour cela qu'on leur donne le nom de Qualités d'Etat; parce que l'Etat des hommes est toujours rensermé dans l'un ou l'autre de ces caracteres.

Il n'y a point d'homme qui ne foit libre ou esclave, majeur ou mineur, pubere ou impubere.

Ibid.

On peut dire que quoiqu'il soit vrai que les qualités constitutives de l'Etat sont tellement opposées entre elles, que tout homme a l'une ou l'autre, si néanmoins cette propriété leur est commune avec plusieurs autres qualités qui ne déterminent point l'Etat, .... elles peuvent bien former une profession, un genre de vie, mais elles ne formeront jamais ce que l'on entend par le terme d'Etat.

Ainsi quoique tout homme soit personne publique ou privée, qu'il soit artisan, ou qu'il vive libéralement, qu'il soit soumis aux charges publiques, ou qu'il en soit exempt, ces qualités ne sont cependant pas des qualités constitutives de l'Etat, parce qu'en comprenant toutes les conditions des hommes, elles ne caractérisent que ce ce qu'ils sont par leurs conventions, sans caractériser expressément ce qu'ils sont par la nature ou par la loi. Ibid.

Si l'on applique la définition de l'Etat public & de l'Etat particulier, à toutes les qualités que l'on comprend d'ordinaire fous les qualités d'Etat,... on a de la peine à en découvrir les caracteres, dans le mariage, dans l'ordre Ecclésiastique, & dans la profession religieuse. 1°. Ces trois états sont l'effet d'un choix absolument libre, d'un engagement purement volontaire; ils ne peuvent donc jamais être mis au nombre des qualités constitutives de l'Etat, puisqu'une des principales propriétés de ce caractere est d'être imprimée nécessairement par la nature ou par la Loi. 2°. De plus, il semble qu'il est difficile, spécialement dans le mariage, de trouver le fondement d'une capacité ou d'une incapacité personnelle, par rapport à certains engagemens & à certaines fuccessions.

Pour répondre à la premiere objection, il est nécessaire de distinguer deux choses, 1°. l'engagement que les Parties contractent, soit entre elles, soit à l'égard de Dieu & de l'Eglise: 2°. l'autorité, le caractere, & les essets que la Loi donne à cet engagement.

L'engagement est, à la vérité, absolument volontaire, libre: mais aussi-tôt qu'il est donné, ... la Loi lui imprime un caractere indépendant des changemens de la volonté des Parties coutractantes : ainsi l'état du mariage, l'Etat Eccléfiaftique & l'Etat Religieux, volontaires dans leur principe, mais absolument nécessaires dans leur suite, peuvent être, par-là, comparés avec les autres qualités qui forment l'Etat, puisqu'ils n'affectent pas moins la personne, & qu'ils en sont inséparables... c'est un ouvrage de la Loi & de Dieu

même, qui ne peut plus être détruit; ce qui paroît suffisant pour établir une distinction d'Etat.

Ibid.

Pour répondre à la feconde objection, ... il suffit de faire voir que l'idée qu'on a donnée de l'état en général, convient à celui du mariage, parce que ceux qui sont dans cet état contractent une capacite ou une incapacité personnelle de contracter certains engagemens : ce qui est le véritable caractere des qualités d'Etat. 428

L'espece d'interdiction que la Loi prononce contre la femme, & qui la rend incapable d'agir sans l'autorisation de son mari, n'a pas tous les caracteres qui font essentiels pour former l'état du mariage, puisqu'elle n'en est point une suite nécessaire, qu'elle n'est point commune à toutes les Nations, & qu'elle n'est pas réciproque. Il en est de même de la prohibition respective des donations entre mari & femme: cette prohibition n'est pas d'un droit général, & elle a des effets trop limités pour pouvoir constituer un Etat. Ibid.

Mais le mari & la femme perdent également le droit qu'ils avoient fur leur personne; ils deviennent incapables de faire des vœux, d'embrasser l'Etat Ecclésiastique; leur lien est indissoluble; ils sont incapables d'en pouvoir contracter d'une autre nature, ou avec une autre personne, & cela est suffisant pour mettre la qualité de mari & de semme au nombre des caracteres qui méritent le nom d'Etat. Ibid.

Vid. Etat.... Questions d'Etat.

QUESTION D'ETAT. Si l'on examine les différentes qualités qui font la matiere des quessions d'état, on trouvera qu'elles ont un rapport nécessaire & essentiel avec le droit public ou particulier, & qu'elles font appellées qualités d'Etat, distinctions d'Etat, parce qu'elles rendent ceux qui les ont, capables ou incapables de participer à l'Etat public, ou à l'Etat particulier.

Pour commencer par le Droit Public: c'est une question d'Etat de sçavoir si un homme est libre, ou s'il est esclave, s'il est citoyen ou étranger; parce que s'il est libre ou citoyen, il est capable de rendre service à sa patrie dans toutes les charges publiques : si au contraire il est esclave ou étranger, il est exclus par l'une ou l'autre de ces qualités de toutes les fonctions qui regardent le Droit Public, & de tous les avantages de ceux qui en ont la participation. Mais ce n'est pas une question d'Etat de sçavoir si un homme aura une telle charge, ou s'il ne l'aura pas, parce que quoiqu'il ait une incapacité particuliere qui le rende indigne de la posséder il n'en est pas néanmoins absolument incapable, dès qu'il a les qualités extérieures de libre & de citoven.

Il en est de même à l'égard du droit particulier. Comme il se réduit uniquement à régler les engagemens & les successions, il saut que les qualités qui déterminent l'état particulier y ayent un rapport certain, & qu'elles rendent les hommes capables ou incapables de certains engagemens ou

de certaines successions, ou même de toutes sortes d'engagemens & de fuccessions. Ainsi la qualité de majeur qui rend un homme capable de toutes fortes d'engagemens, & celle de mineur, au contraire, qui le rend incapable d'en contracter plusieurs, peuvent être miles au nombre de celles qui forment & déterminent l'Etat... La qualité de pubere ou d'impubere, affecte l'Etat, puisque c'est d'elle que dépend la capacité ou l'incapacité de contracter tous les engagemens qui font d'une certaine nature.

A l'égard des succéssions qui se déserent par la Loi, un bâtard, ou un étranger en sont incapables; ceux qui sont légitimes, ou qui sont citoyens, peuvent les recueillir; & dans cette capacité ou incapacité se trouve le caractere d'une qualité constitutive de l'Etat.

Mais au contraire, la qualité de vassal, celle de débiteur, de donataire, ne peuvent former ce qui s'appelle un Etat. *Ibid*.

Il y a toujours une différence effentielle entre les engagemens particuliers, & les caractères perfonnels... les uns font des fuites d'une convention libre & volontaire, réelle ou perfonnelle. Les autres font tellement attachés à la perfonne, qu'ils ne peuvent en être féparés, fans qu'il arrive un changement d'Etat. Ils ne font pas dépendans de fon choix; la nature & la Loi impriment ces qualités, & ceux qui en font revêtus, les confervent fouvent contre leur inclination. Ibid.

Vid. Qualités d'Etat ... Etat.

R.

MAPT DE SUBORNA: TION. Si dans les caufes de mariage on a étendu quelquefois les bornes de la minorité jusqu'à l'âge de trente ans, on ne l'a jamais fait que dans quelques cas finguliers, où, confidérant la féduction, plutôt dans son principe, que dans ses effets, & trouvant le commencement du Rapt de subornation placé dans la minorité, il a été jugé qu'il avoit eu la force de se perpétuer, & de faire réputer mineur celui qui étoit devenu majeur, sans cesser d'être séduit.

RÉCLAMATION - Mariage. Lorsque des personnes, après avoir contracté un mariage dans une Paroisse étrangere, sans permission de leurs Curés ou de l'Evêque Diocésain, & après avoir vécu plusieurs années ensemble comme mari & femme en possession publique & paisible de leur état, se dégoûtent l'un de l'autre, & remontant jusqu'à l'origine de leur engagement, veulent profiter de la nullité établie par les Ordonnances pour recouvrer leur liberté, fans qu'aucune autre personne attaque la validité de leur mariage, on peut, en ce cas, justement douter s'il doit être permis aux contractans même, quand il n'y a eu, ni violence, ni féduction de la part d'une des Parties, de réclamer contre leur engagement, parce qu'ils n'ont pas obtenu la permission de leur Curé pour se marier dans une Paroisse étrangere à tous deux ou à un feul

eul des contractans. 175

Si des circonstances assez fortes suivant les regles de la police extérieure ferment la bouche à la mauvaise soi & à l'inconstance de ceux qui réclament sur ce sondement contre un consentement libre & consirmé par une longue possession, il faut au moins en ce cas que la Justice, .... en déclarant les parties non-recevables, les oblige de se retirer par devers l'Evêque pour réhabiliter leur mariage, si faire ce doit.

REGALE. La querelle sur la Régale entre Bonisace VIII, & Philippe le Bel ne paroît avoir commencé que vers l'année 1301.

Tous ceux qui sont instruits des antiquités Françoises, sçavent que le droit séodal a donné naissance au droit de Régale.

Par le droit de Régale, le Roi, pendant la vacance des Siéges comme tuteur & gardien des Eglifes, entre en possession des fruits qui lui sont donnés pour sa garde, & confére les Bénésices qui sont censés en faire partie, comme un Gardien noble jouit des revenus de son mineur, & dispose des Bénésices qui sont à sa collation, ou à sa présentation.

La Régale, qui a sa source dans les usages des Fiess peut être regardée comme une espece de droit honorisique.

La Régale, & la nomination aux Bénéfices confistoriaux, sont certainement des droits de la Couronne, sans néanmoins être de l'effence de la Souveraineté.... Mais dès le moment que nos Rois en jouissent comme Rois, ils doi-

Tome V.

vent être regardés comme des droits qui sont devenus à leur égard un accessoire de leur Couronne, & une dépendance de leur Souveraineté.

Le Droit de Régale a été tempéré & limité par la Déclaration de 1682, avant la réunion de l'Artois à la Couronne.

La Régale n'a pas moins lieu dans la Bretagne, dans la Provence & dans l'Artois, depuis la réunion de ces Provinces à la Couronne, que dans les Eglises qui ne sont jamais sorties de la Domination du Roi.

Le droit de Régale s'est étendu aux Eglises des Provinces nouvellement conquises; il est reconnu dans les Trois-Evêchés, comme dans le reste du Royaume .... & il auroit eu lieu dans Cambrai même, si le Roi n'y avoit renoncé expressément, en considération de la cession que le Chapitre a fait au Roi du droit d'élection : cession qui ne sut nécessaire que parce que le Roi avoit confenti que le Concordat Germanique fût observé à Cambrai, de puis la conquête, comme il l'étoit auparavant.

La Régale a été étendue à toutes les Provinces qui s'en prétendoient exemptes, quoiqu'elle y eût foussert de longues éclipses, & elle est reçue dans celles des Provinces nouvellement conquifes, parce qu'on ne peut admettre de variété sur ce qui intéresse le Souverain en tant que Souverain, c'est-à-dire, sur tout ce qui forme un droit véritablement Royal.

# REMONTRANCES DES PARLEMENS.

De deux fortes, les unes avant la publication des Ordonnances, les autres après leur publication.

Les Parlemens & autres Cours Souveraines ont droit d'en faire.

Voyez Parlement.

RÉVOLTE, AUTORITÉ ROYALE. L'Evêque de Nantes ayant refusé de déférer à des Lettres du Duc de Bretagne, par lesquelles ce Duc lui enjoignoit de faire cesser les poursuites qui se faisoient en l'Officia ité de Nantes , contre Pierre Delbiest sur une contestation purement féodale, Pierre Delbiest appella au Parlement de toutes les procédures faites contre lui en l'Officialité de Nantes. L'Evêque voulut d'abord se défendre par des Censures; mais enfin, il fit comparoître pour lui au Parlement un Procureur, par le ministere duquel il déclara qu'il ne reconnoissoit aucun supérieur même temporel, que le Pape; que l'Eglise de Nantes, dont le temporel avoit été donné à ses Evêques par Constantin, ne faisoit pas partie du Royaume de France, & ne relevoit que du Saint Siége.

Sur ce déclinatoire, Arrêt du 22 Février 1454, qui fans y avoir égard, défend à l'Evêque de le proposer à l'avenir sous peine de désobéissance & de privation des fruits de son Evêché pendant sa vie, & ordonne qu'il sera tenu de comparoître en personne pour répondre aux conclusions prises contre lui par le Procureur Géné-

ral.

L'Evêque de Nantes.... ne comparut point, mais il interjetta appel au Saint Siége de tout ce qui se faisoit contre lui au Parlement; & portant plus loin sa révolte contre l'autorité Royale, il osa avancer que chaque Evêque étoit fondé en droit commun de ne reconnoître aucuns Princes temporels pour supérieurs.

Le Procureur Général requit que toutes les appellations que l'Evêque de Nantes avoit interjettées, & toutes les fignifications qu'il avoit fait faire, fussent déclarées nulles; qu'il fût contraint, même par emprisonnement de sa personne, à les révoquer, .... à peine d'une amende de deux mille marcs d'or, & de bannissement perpétuel du Royaume : & parce que cet Evêque avoit offensé l'honneur, l'autorité, & la supériorité du Roi, & de la Cour de Parlement le Procureur Général demanda encore qu'il fût comdamné à déclarer publiquement, en présence de la Cour, que mal conseillé, avec un cœur & un esprit endurcis, il avoit dit & fait dire tout ce qu'il avoit proposé contre la Souveraineté du Roi, qu'il en demandoit pardon au Roi, à la Cour, & à la Justice, qu'il sût enfin condamné au bannissement perpétuel, ou, du moins, à une abstention perpétuelle du Royaume, privé pendant sa vie du temporel de son Evêché, condamné en d'autres amendes, & que la révocation qu'il feroit de tout ce qu'il avoit dit mal à propos contre l'autorité du Roi, feroit écrite dans deux tableaux, dont l'un seroit affiché à la grande

porte de l'Eglise de Nantes, & l'autre dans la Grand'Chambre du Palais.

Arrêt du 23 Juin 1455 qui déclara que l'Evêque avoit encouru les peines portées par le premier Arrêt .... & avant de statuer sur le surplus des Conclusions du Procureur Général, il sut arrêté que l'Evêque seroit de nouveau ajourné à comparoître en personne

ROTE. L'Auditoire de la Rote peut-il mériter en général, & fans aucune distinction, le titre de Tribunal Souverain?

C'est Jean XXII qui en a fait une espece de Tribunal. *Ibid.* 

Pour rendre une décision ( de la Rote ) irrévocable, il faut quelle ait passé par trois degrés dissérens, dont le dernier est regardé comme le jugement définitif. A cette condition, la Rote peut, en Italie, porter le titre de Tribunal Souverain.

Quand on pourroit lui accorder en ce cas une espece de Jurisdiction suprême, ce qui pourroit être très-légitimement contesté, ce pouvoir semblable à celui des Commissaires délégués par le Saint Siège dans le Royaume pour y prononcer fur l'appel de deux Sentences conformes, ne produiroit d'autre effet que d'empêcher que le troisieme jugement qu'il rendroit pût être réformé par la voie de l'appel simple. Mais on peut toujours l'attaquer par la voie de l'appel comme d'abus, s'il fe trouve quelque entreprise manifeste sur la Jurisdiction Séculiere. 77 & 78 S.

ACREMENS. Les Théologiens les distinguent entre eux: ils appellent les uns Sacremens de nécessité, & ils donnent aux autres le nom de Sacremens de volonté.

IOS

Les Sacremens de nécessité, & le droit de les administrer, sont cenfés compris dans les concessions générales; les autres méritent une expression spéciale, & une mention particuliere,.... Ces maximes étoient véritables avant le Concile de Trente: quanto magis depuis ce Concile; & Sanchez foutient que les Bulles générales accordées pour les Croisades qui contenoient une faculté générale d'administrer les Sacremens, ne devoient jamais être appliquées à la célébration des mariages : quia videtur ea licentia intelligenda de Sacramentis Confessionis & Euchariftia, qua sunt maxima necessitatis. Ibid. & 106

L'esprit de l'Eglise, & l'intention particuliere des Souverains Pontises, est de limiter ces sortes de concessions ou de déléguations générales aux seuls Sacremens de nécessité.

SENTENCE. Il est de principe & on ne peut s'en départir, qu'en quelque Tribunal qu'une Sentence soit rendue, il faut qu'elle soit conforme à nos mœurs, pour qu'elle puisse être exécutée sur des biens situés dans le Royaume.

SERMENT DE FIDÉLITÉ. Un des droits de la Couronne est, celui du ferment de fidélité; on Aaaaaij

y apperçoit des vestiges du droit féodal.

Le Roi en use, lorsque l'Evêque entre en possession de son Evêché; ce qui exprime parfaitement le caractere d'un droit séodal, suivant lequel les vassaux sont obligés de reconnoître leurs Seigneurs, quand ils commencent à jouir de leur Fies

Ainsi lorsque le Siège est rempli ..... comme il n'y a eu de mutation que dans la personne de l'Evêque ..... c'est l'Evêque seul qui est chargé de cette expectative.

Le droit du ferment de fidélité, ainfi que celui de Joyeux-Avénement & la Régale, ayant leurs fources dans les usages des Fiefs, peut être regardé comme une espece de droit honorifique qui accompagne l'hommage des Evêques, dans les temps où suivant la Jurisprudence féodale, ils sont obligés de le rendre au Roi. 367

Le sferment de fidélité a sieu dans a France, & n'a pas lieu dans l'Empire. 406

Succession. On a jugé plufieurs fois au Parlement de Toulouse que les successions, quæ ut indignis auseruntur, appartenoient, suivant la régle de Droit, au sisc.

Mainard, Arr. de 1674. 197
SUGGESTION. Testament. On a agité autresois la question de sçavoir si l'Ordonnance de Moulins avoit lieu pour les faits par lesquels on peut attaquer les testamens, post magnas dubitationes perpetua & constans testatorum sententa per testes admitti potuit: par deux raisons, 1°, La Loi n'a été

faite que pour des faits dont on peut avoir la preuve par des actes: or, comme celui qui se plaint de la suggestion, n'a pu obliger celui qu'il en accuse, de lui en fournir une preuve par écrit, il est absolument hors de l'esprit de l'Ordonnance de Moulins de se fervir de les dispositions pour empêcher qu'on ne prouve par témoins la suggestion d'un Testament. 2°. Où il y a du crime mêlé, cessat lex, non est malitiis hominum indulgendum. La Loi n'a garde de favoriser les crimes, en rejettant la preuve testimoniale qui est la seule voie par laquelle ils peuvent être connus.

Quoique la preuve soit admisfible, elle est admise rarement. On ne doit pas légerement confier le sort des dernieres volontés à la soi souvent suspecte & incertaine des témoins.

Ibid.

Surtout lorsqu'il s'agit d'un testament olographe.

Il y a une extrême différence entre suggérer un testament, & empêcher qu'un testateur ne révoque son testament. La suggestion vaut adversus scriptum: l'obstacle pratiqué pour empêcher de révoquer un testament, n'attaque point le testament.

Hid.

Dans le pays de Droit écrit , la preuve de la suggestion est admise plus facilement. Ibid.

T.

testament. Volontas in testamentis dominatur: tout ce qui diminue la plénitude de la liberté, est odieux & détesté par la Loi.

Dans quel cas peut-on prouver qu'un Testateur a été empêché de révoquer son Testament? Hoc in genere statuere periculosum: cependant il y a affez de moyens pour en acquérir la preuve. 1°. Il faut examiner la qualité & le caractere de l'héritier institué; 2°. pefer la qualité & l'importance des faits; 3°. si la violence & l'artifice ont pu produire un empêchement réel, une espece d'impossibilité morale de révoquer le testament; 4°. Si le Testateur a eu intention de le révoquer; 5°. Enfin quelle est la date du testament, si elle va au-delà de dix ans.

Vid. Institution universelle. Suggestion. Succession.

## TOURNELLE.

Vid. Chambre Criminelle.

TRADITION SUR LE DROIT de Joyeux-Avénement. Le plus ancien monument qui atteste ce droit, est un Arrêt de 1274, qui oblige les Religieuses de Coucy à recevoir une Demoiselle qui avoit la nomination du Roi.

Le Roi Philippe le Bel, par des Lettres du 5 Juillet 1317, dont l'original est au Trésor des Chartres, Registre cotté Valois 2, n°. 37, mande à ses Officiers de faire retenir en plusieurs Monasteres d'Anjou, & aux environs, un Moine en chaque Monastere, comme étant chose qui lui appartient par droit Royal.

Corbin, dans fon livre des droits de Patronage, t. 2, pag. 326, rapporte un Arrêt du 15 Février 1322, tiré entierement du Registre Olim, par lequel le droit de Joyeux-Avénement, fut déclaré appartenir au Roi dans le Monastere de Beaumont en Rouergue, Monastere qui étoit, à proprement parler, un Chapitre Régulier qui étoit de fondation Royale, & dans la garde spéciale du Roi.

On trouve dans le même Auteur un pareil Arrêt rendu le 25 Février 1323, contre l'Abbaye de Beaulieu, où le Roi avoit mis jure fuo un homme d'Eglise.

Ayant été prouvé que la garde du Prieuré de Longueville avoit toujours appartenu au Roi, non comme Duc de Normandie, mais comme Roi, les Religieux de ce Prieuré furent, par Arrêt de 1351, condamnés à recevoir le nommé Gilbert que le Roi avoit nommé pour y être reçu.

Le Chapitre d'Arras, & les Administrateurs de l'Hôtel-Dieu de cette Ville ayant voulu contester le droit du Roi, le Parlement jugea, le 11 Février 1353, par un Arrêt qui est une espece d'acte de notoriété que le Roi avoit droit d'établir, & de faire recevoir un Religieux dans chaque Abbaye, ou dans chaque Hôtel-Dieu de fon Royaume de fondation ou de garde Royal; que le Roi étoit en possession de ce droit; & que toutes les Eglises Cathédrales étoient dans la garde du Roi. Ibid.

On trouve dans le Tréfor du style de la Chancellerie de France, imprimé à Paris en 1599, la formule de la nomination que le Roi accorde à cause de son Joyeux-Avénement à la Couronne. L'ancienneté de cette formule prouve que le droit du Roi étoit certain & reconnu.

Ibid.

Dans les Lettres de la Lieutenance générale données au Duc de Berry au mois de Novembre de l'année 1380, pour commander dans l'Aquitaine, dans le Languedoc, dans le Berry & l'Auvergne, il est dit que le Roi a pouvoir de nommer aux Bénéfices à son Joyeux-Avenement à la Couronne. Ainfi dès ce temps-là ce droit s'étendoit aux Bénéfices, les Canonicats y compris, comme aux places Monachales. Les termes de cette commission que l'on trouve au Trésor des Chartes Berry, 2. n. 7, en donnant la notion la plus complette du Droit de Joyeux-Avénement, fait voir qu'il s'étendoit alors non-feule nent aux Monasteres, mais à tous autres Collateurs, même aux Administrateurs des Hôpitaux.

On trouve dans les décisions de François Marc, Sénateur du Parlement de Dauphiné, dont le témoignage remonte jusque dans le quinzieme siecle,... l'exposé de Lettres du Roi, qui portoient que le Roi avoit droit dans son premier ou Joyeux-Avénement, de nommer un Chanoine dans les Eglises Cathédrales ou Collégiales de son Royaume & du Dauphiné

Dans le feizieme fiecle, Carolus Grassalius, qui vivoit sous François I, met ce Droit au nombre des Droits Royaux, & dit qu'il s'étendoit à toutes les Eglises & à tous les Monasteres du Royaume.... Le Président Boyer, qui vivoit dans le même temps, atteste aussi la même chose.

Ibid.

Quoique Rebusse prétende que le Mandataire du Pape doit être préséré au Brevetaire du Roi, pour cause de Joyeux-Avénement; toujours est - il vrai que cet Auteur reconnoît que le Roi étoit alors en pleine possession de ce droit... & Rouillard assure que nos Rois sont en possession immémoriale de ce droit; que les Cours Souveraines ont prononcéquelque sois des ajournem ens personnels contre des Chapitres & des Communautés réstactaires, saisses de leur temporel, & multies semblables, & il cite des Arrêts du Grand-Conseil de 1577, de 1583 & de 1587.

Choppin, dans fon Traité de Sacrá Polirià, lib. 1. tit. 7. n. 31. & ultimo, & dans fon Monasticon, lib. 2. tit. 3. n. 16, parle de ce droit comme d'un droit certain & reconnu dans le Royaume. Mais dans fon Traité du Domaine, le droit dont cet Auteur y parle, est celui de Joyeuse entrée, qui appartient au Roi dans quelques Villes, comme à Poitiers, à Tours, où il est en possession de nommer une Prébende, lorsqu'il y entre pour la premiere sois.

En 1577, Henri III donna des Lettres - Patentes qui font dans les Registres du Parlement, pour exempter le Chapitre de Néelle du Droit de Joyeux-Avénement; exemption particuliere qui confirme la regle à l'égard des autres Chapitres. Ibid.

M. Louet rapporte un Arrêt du mois d'Août 1594, par lequel, sous le regne d'Henri IV, le Grand-Conseil, en confirmant une collation faite par l'Evêque de Paris, d'une Prébende de l'Eglise de Notre-Dame, au préjudice du Brevetaire du Roi, parce que ce Brevet n'avoit pas de decret irritant, ordonne que l'Evêque sera tenu de pourvoir le Brevetaire de la pre-

miere Prébende qui vacquera par mort. Ibid.

Louis XIII a non-seulement usé de ce droit, mais il l'a affermi par la Déclaration de l'année 1610, qui porte que le decret irritantsera à l'avenir employé dans les Brevets de Joyeux-Avénement: ou il l'a expliqué par la Déclaration de 1629, art. 17, par lequel il restraint l'usage de son droit aux Eglises Cathédrales seulement. 365.366.

Louis XIV a mis ce droit au nombre des graces expectatives reçues dans le Royaume ..... A la vérité, par une Déclaration de l'année 1646, il voulut lui - même réduire fon droit aux feules Eglises Cathédrales, & abroger l'usage de la clause irritante : mais le Grand Confeil modifia cette Déclaration, en ordonnant par fon Arrêt d'enregistrement que le droit auroit lieu, même pour les Eglises Collégiales, lorsqu'il y auroit dix Prébendes au moins, outre les Dignités; & à l'égard de la clause irritante, qu'il en seroit usé comme par le passé.

Il résulte de cette tradition sur le droit de Joyeux - Avénement, qu'il est constant que ce droit est fondé sur une très-ancienne possession, accompagnée du consentement des Eglises, qui toutes en détail se sont soumises à l'exercice de ce droit.

Vid. Angleterre -- Clergé -- Droit de Joyeux-Avénement.

TRAITÉ DE PAIX conclu à Nimegue entre la France & l'Espagne en 1678; dans ce traité, on ne jugea pas à propos de mêler des inrêts particuliers dans la conciliation des droits des Souverains. 29

U

SAGE. Lorsque ceux qui ont intérêt de s'opposer à l'établissement de quelque usage, soussirent néanmoins que cet usage s'établisse & s'observe sous leurs yeux, leur silence est une espece d'approbation & de ratification de cet usage, qui en assure les suites. Error communis facit Jus, lorsqu'il s'agit de Juridissione.

USURPATION. Quoiqu'un particulier ait usurpé une Couronne, il sussité qu'il ait été en possession de la qualité de Souverain & que son autorité ait été une sois reconnue, pour regarder ce qu'il a fait, comme unesuite du pouvoir attaché à la souveraineté qu'il exerçoit, comme auroit pu saire le Possesseur légitime

Severe-Sulpice remarque, dans la vie de faint Martin, que ce faint Evêque refula d'abord de manger avec Maxime, parce qu'il avoit ôté la Couronne à un Empereur, & la vie à un autre; mais que Maxime lui ayant représenté..... qu'il avoit été obligé de défendre par les armes le titre d'Empereur que son armée lui avoit donné, & que la victoire qu'il avoit remportée d'une maniere si incroyable, marquoit assez que la volonté de Dieu n'avoit pas été contraire au choix de ses soidats : saint Martin ne sit pas dissiculté de manger à la table de cet Empereur. Ainfi l'autorité de Maxime fut reconnu par les plus faints Evêques; & l'on peut dire que s'il étoit monté sur le trône comme un Ulurpateur, il exerçoit les fonctions d'Empereur comme un Souverain légitime.

258 Les Ducs & Comtes partageoient autrefois en quelque maniere l'autorité Royale, & jouissoient des Droits Regaliens dans l'étendue de leur Seigneurie. Mais le temps qui avoit autorifé leur usurpation, l'a enfin détruite.

VICAIRE - GÉNÉRAL DES AR-MÉES -- Mariage. Son autorité s'étend-t-elle sur la célébration des mariages? IOI

Il faut d'abord supposer, avec tous les Docteurs, que tout privilége, toute délégation, toute exception du droit commun, est odieuse, & que par conséquent elle ne doit pas être facilement éten-Ibid. due.

Si l'on confidere le Bref de la délégation Apostolique, qui fait le titre du Vicaire - Général des Armées, son esprit & ses dispositions, l'opinion des plus graves Auteurs, & même les fentimens des Docteurs les plus relâchés, réclament également contre l'exercice du pouvoir que les Vicaires Généraux fe sont attribué, dans la suite, de célébrer les mariages.

L'établissement d'un Vicaire-Général des Armées a pour motif de pourvoir à des cas imprévus dans des occasions subites, dans des évenements fortuits qui arrivent dans les Armées, par le fecours & la vigilance d'une personne constituée en dignité Ecclésiastique, lorsqu'on ne peut pas facilement recourir aux Ordinaires ou au S. Siége.

Mettra-t-on le mariage dans le nombre de ces rencontres inopinées, de ces cas imprévus dans lesquels il est difficile d'obtenir une

Ibid.

permission de l'Evêque. Quand la clause qui donne à l'Evêque Militaire toute autorité, toute jurisdiction sur les Prêtres établis dans les Armées pour administrer les Sacremens, lui accorderoit nommément, expressement, directement, le pouvoir de les adminiftrer, pourroit on foutenir que le droit d'y célébrer des mariages y feroit compris? C'est un principe établi par Pontius, par Lypæus, & par la plus saine partie des Canonistes, que le pouvoir d'administrer les mariages, est si délicat, si important, si dangereux, qu'il doit être nommément compris dans la permission d'administrer les Sacremens, ou du moins que la clause qui contient cette permission, renferme ces mots essentiels: Omnia & quæcumque Sacramenta... C'est le sentiment unanime des Docteurs les plus relâchés, comme des plus féveres : c'est celui de Sanchez que le Parlement n'a jamais fouffert qu'on citât dans ses Audiences, qui mériteroit de ne l'être en aucun endroit & dont le ministere public prononce le nom avec peine.

Un pouvoir général ne comprend l'administration des mariages, que lorfqu'il est donné pour exercer tout ce qui appartient à la cure des ames.

Zipœus, Official d'Anvers, après avoir soutenu, dans le premier lis vre de fes Confultations Canoniques, que les maximes générales & particulieres réfisfoient également au pouvoir que les Vicaires Militaires s'étoient attribué de **c**élébrer les mariages des foldats 👵 atteste dans le quatrieme livre de

fes

ses Consultations (Consult. 14 & 23.) qu'il est certain qu'ils sont dans l'usage de les célébrer. 106

Si les Evêques ont souffert que les Vicaires Militaires se toient attribué indirectement le pouvoir de célébrer les mariages des soldats, ils n'ont eu cette tolérance, que parce qu'ils ont cru que les Vicaires & les Chapelains de l'Armée connoissoient souvent mieux l'état & la condition des simples soldats, que les Curés auxquels ils pourroient s'adresser.

Par les Concordats passés entre l'Archevêque de Malines & les Evêques des Pays-Bas, il est dit d'abord que le Gouverneur des Pays-Bas n'est point soumis à la Jurisdiction du Vicaire Général, si ce n'est pendant qu'il est actuellement à l'Armée.

Ibid.

Que les Nobles qui ont un domicile fixe dans les Pays-Bas, & qui se retirent dans les lieux où ils ont leur domicile ordinaire, rentrent aussi-tôt sous le joug & l'autorité de leur Supérieur naturel. 114

Que ceux qui n'ont point de domicile ordinaire dans les Pays-Bas, font foumis au Vicaire Général, tant que l'Armée est assemblée. Ibid.

Enfin, que tous ceux en général qui suivent l'Armée, & qui la quittent pour un temps, pendant que leur devoir les y fait réputer présens, demeurent aussi assujettis à l'autorité du Vicaire Apostolique.

Il n'y a pas un de ces articles qui ne décide que le pouvoir que les Vicaires Généraux des Armées se sont attribué de célébrer des mariages, ne s'étend pas à la célébration des mariages des Officiers, qu'il leur donne encore moins le droit de marier un Général d'Armée.

En effet, ou les Officiers ont un domicile, une espece de domicile, où ils ont accoutumé de laisser leur maison, leur équipage, lorsqu'ils partent pour la campagne, & où ils reviennent tous les ans, lorsque le temps de l'expédition est fini; ou ils sont tellement attachés à l'Armée, qu'ils n'ont nulle autre espece de demeure & d'habitation véritable; dans le premier cas, ils ne sont point soumis au Délégué.

C'est le sentiment de Charles de Mansseld qui reconnoît, 1°. qu'il sussit d'avoir un domicile, ou un quast domicile dans une Ville, pour n'être plus soumis à la Jurisdiction militaire du Vicaire Général, lorsqu'on y est une sois revenu.

Secondement, que la Jurisdiction déléguée cesse toutes les sois que le recours à la Jurisdiction ordinaire est certainement & évidemment aussi sûr, aussi facile, aussi utile au public, que le pourroit être l'autorité du Subdélégué. 122

Troisiémement, que les Officiers peuvent être soumis, sans inconvénient, aux Pasteurs ordinaires, quand ils reviennent au lieu de leur domicile. Ibid.

Vid. ETABLISSEMENT du Vicaire Général dans les Armées, ... GÉNÉ; RAL D'ARMÉE.

Fin de la Table des Matieres.

# TABLE

Des Auteurs & des Personnes illustres dont il est parlé dans ce Volume.

BIATHAR, (le grand Prêtre) ARISTOTE, Philosophe. 445 A pag. 207 ARMAGNAC. (le Comte d') 151 ACCURSE. 456 154 ADONIAS, frere de Salomon. ARNOUL, Archevêque de Reims. 242 207 ADRIEN II. (le Pape) ARTUR. (le Duc) 232 514 Adrien. (l'Empereur) ARTUR. (Jean & Guy) 433 536 AGATHON. (le Pape) 226 ATHANASE. (Saint) 214 AGUESSEAU (M. d') Procureur ATHENAGORAS. 450 Général, Avocas Général, & AUGUSTIN. (Saint) 448. 450 AURELE, Evêque de Carthage. Chancelier. 337. 414. 416. AILLY, ( Pierre d') Evêque de B. Cambray. 269 ALENÇON. (le Comte d') 152 B ALAGNI. 386 ALEXANDRE III, (le Pape) 238 ALLEGRIN, (Guillaume) Confeil-BALLUE. (le Cardinal) 304. 307 ler au Parlement. BARBERIN. (le Cardinal) 308 13 ALPHONSE I, Roi d'Arragon. BARBERIN. (les Cardinaux) 313 302 ALPHONSE, Evêque d'Espagne. 317 BARONIUS. 262 AMBOISE, (Georges d') Evêque BASILE. (Saint) 450. 466 de Montauban. BASSET. 274 191 AMBROISE. (Saint) BAUDOUIN, Procureur au Châtelet. 215 AMPHILOQUE. 450 27 Anastase. (l'Empereur) BEAUVAU, (Jean de) Evêque d'An-217 ANGENHES, (Claude) Evêque du gers. Mans, Ambassadeur du Roi. 324 BELLARMIN. Anne, Princesse de Mantoue. BELLEFAYE, (M. de) Conseiller au ANNE PALATINE DE BAVIERE, Parlement, 275 Princesse de Condé. 247. 262 31 & 155 BENEDICTI. BENOIST XIII. (l'Antipape) 269 ANTHEMIUS, (l'Empereur) 262 ANTOINE-AUGUSTIN. BERGHES. (Honorée de ) 433 ANTONIN. ( l'Empereur ) BERGHES, (Philippe-François, 456 Prince de ) Gouverneur de Bru-APREMONT de Vandy. 25 ARCADE. (l'Empereur) xelles. 223 41.156 Bernard. (Saint) Arezzo. (le Cardinal d') 300 209.211 ARGENTRÉ. BERNARD, Evêque de Pamiers. 268 499 & Juiy.

CHARLES LE CHAUVE. (le Roi)

CHARLES IV. (l'Empereur) 386

CHARLES-QUINT.

CHARLES V. (le Roi)

232. 285. 393

372

246

| ALMASE. (le Censeur)      | 214  |
|---------------------------|------|
| DAMASE (le Pape)          | 215  |
| Damhouder.                | 154  |
| Delbiest. (Pierre)        | 271  |
| DINTEVILLE, (François de) | Evê- |
| que d'Auxerre.            | 278  |
| DIODORE DE SICILE.        | 444  |
| Bbbbb ii                  |      |

| 748 T A                                        | BLE                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dion. 194                                      | FRANC. (Guillaume le) 309                               |
| DOMAT. 422                                     | FRANÇOIS Ier. (le Roi) 276. 363                         |
| DORIOLE, (Pierre) Général des                  | 375                                                     |
| Finances. 308                                  | _ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                 |
| DRIESCHE, (Jean de la) Président               | frere de M. le Duc de Lorraine.                         |
|                                                | 52. 139                                                 |
|                                                |                                                         |
| DUCANGE. (M.) 352. 529<br>DUMOULIN. 278        |                                                         |
| DUMOULIN. 278 DUPRAT, (le Chancelier) Cardinal |                                                         |
|                                                |                                                         |
| E Légat en France. 277                         | tes. 279<br>G.                                          |
| DURAND. (Guillaume) 76                         |                                                         |
| DURAND, Evêque de Mende. 246                   | TANNAN (Cuilloume de )                                  |
| Durand. (le Spéculateur) 401                   | ANNAY, (Guillaume de)                                   |
| Du Tillet. 345                                 | Avocat du Roi. 306                                      |
| E.                                             | GARDE, (M. de la) Confeiller au                         |
| BRON Archanagua de Raime                       | Parlement de Touloufe. 279 GASTON, (Monsieur) Duc d'Or- |
| EBBON, Archevêque de Reims.                    | léans, frere de Louis XIII. 282                         |
| ELBEUF, (M. le Duc d') Chef d'une              | Gelase. (le Pape) 217                                   |
| des branches de la Maison de Lor-              | GEMINIANI. (Louis de) 317                               |
| raine. 38                                      | GENEBRARD, (Gilbert) Archevê-                           |
| ELIEN. 444                                     | que d'Aix. 281                                          |
| Ennodius. (le Duc ou Gouver-                   | GEOFFROY. (le Comte) 513                                |
| neur) 229                                      | GILLES. Archevêque de Reims. 228                        |
| ESTOUTEVILLE, (Jean d') Seigneur               | GODEFROY. (Denis) 143                                   |
| de Torcy, Grand Maitre des Ar-                 | GODEFROY. (Jacques) 223                                 |
| balêtriers de France. 308                      | Godefrog. 456                                           |
| EUGENE. (le Pape) 313                          | GOMEZ. 77                                               |
| EUGENE IV. (le Pape) 361                       | GONTRAN. (le Roi) 228                                   |
| Evode. Préfet du Prétoire. 256                 | GRATIEN. (l'Empereur) 215. 223                          |
| EUSEBE. Evéque de Nicomédie. 213               | GRATIEN, le Compilateur des Dé-                         |
| Zoozoz. Zjegat ao intermetati, zij             | crétales. 226. 450                                      |
| F.                                             | GRÉGOIRE LE GRAND. (Saint)                              |
|                                                | 226                                                     |
| ABER. Joannes. 247                             | - 1 mm (01 )                                            |
| FAYE. (M. le Président) 248                    | 228                                                     |
| FENOUILLET, (M. de) Evêque de                  | GRÉGOIRE VII. (le Pape) 266                             |
| Montpellier. 108                               | GRÉGOIRE XII. (l'Antipape) 269                          |
| FLANDRES. (le Comte de) Avoué                  | GRÉGOIRE XIII. (le Pape) 398                            |
| de l'Eglife de Cambray. 385                    | GRIMBERGHES. (la Comtesse de)                           |
| Fougeres. (Geoffroy de) 506                    | 17                                                      |
| Fougeres. (Guillaume de) ibid.                 | GROSSALIUS. (Carolus) 363                               |
| Fougeres. (Henri de) 507                       | GRUEL, Président au Parlement du                        |
| FOUGERES. (Raoul de) ibid.                     | Dauphinė. 308                                           |
| FRAIN. 500                                     | GUIENNE (le Duc de) 270                                 |

| 0.4.0                             |                              |        |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|
| D E S A U                         | TEURS.                       | 740    |
|                                   |                              | 749    |
| GUYENNE. (le Duc de) frere de     | Honorius. (l'Empereur)       | 222    |
| Louis XI. 307                     | Hugues Capet. (le Roi)       | 242    |
| Guise, (Madame la Duchesse de)    | HUMBERT. (Dauphin) Arches    | veque  |
| Douairiere. 17                    | de Reims & Patriarche titu   | llaire |
| Guise, (Madame de) Coadjutrice    | d'Alexandrie.                | 300    |
| de Montmartre, sœur du Duc de     | HURAULT, (Jacques) Evêque d  | 'Au-   |
| Guise. 24                         | tun.                         | 276    |
| Guise. (le Chevalier de) 25       | HYPACE, Maître de la Milice. | 262    |
| Guise. (Mademoilelle de) 27       |                              |        |
| Guise. (Monfieur de) 27           | 1.                           |        |
| Guise. (le Cardinal de) 284. 324  | T                            |        |
| , , , , ,                         | DACE. (l'Evêque)             | 256    |
| H.                                | INNOCENT III. (le Pape)      | 238    |
| TT                                | INNOCENT VI. (le Pape)       | 346    |
| ANOVRE, (Henriette-Bene-          | INNOCENT VIII. (le Pape)     | 403    |
| dicte Palatine de Baviere, Du-    | INNOCENT X. (le Pape)        | 302    |
| chesse-Douairiere d'Hanower).     | Instantius. (l'Evêque)       | 256    |
| 31. 156                           | ISERNIA. (Andreas de)        | 502    |
| HAPPART, (Grégoire) Official      | ITHACE. (l'Evêque)           | 256    |
| 19 4                              | TITIACE. (TEVEQUE)           | 2)0    |
| HATANCOURT, (Guillaume de)        | J.                           |        |
|                                   | т "                          |        |
| Evêque de Verdun. 307             | JEAN XXII. (le Pape)         | -6     |
| HAUCASTEL, (le Sieur) Gentil-     |                              | 76     |
| homme. 328                        | JEAN. (le Roi)               | 346    |
| HEBERT, (Geoffroi) Evêque de      | JEAN, Duc de Berry.          | 246    |
| Constance. 273                    | JEAN I, Duc de Bretagne.     | 510    |
| HENRI VII. (l'Empereur) 402       | JEAN II, Duc de Bretagne.    | 509    |
| HENRI II. (le Roi) 454            | JEAN III, Duc de Bretagne.   | 534    |
| HENRI III. (le Roi) 152. 280      |                              | ſùiv.  |
| 284. 324. 365                     | JEAN, le défenseur.          | 226    |
| HENRI IV. (le Roi) 203. 280. 365  | JOB. (le faint homme)        | 448    |
| HENRI IV, Roi d'Angleterre. 313   | Joseph. (l'Empereur)         | 404    |
| HENRI V. Idem. ibid.              | JOYEUSE. (le Cardinal de )   | 324    |
| HENRI VI. Idem. ibid.             | JUSTE-LIPSE.                 | 445    |
| HENRI DE LORRAINE, Duc de         | Justin. (l'Empereur)         | 262    |
| Guise. 3 & suiv.                  | JUSTINIEN. (l'Empereur) 222. | 416    |
| HENRI, (Jean) Conseiller au Par-  |                              |        |
| lement. 306                       | L.                           |        |
| HEVIN. 504. 508                   | T                            |        |
| HILAIRE. (le Diacre) 450          | LAVAL. (le Comte de)         | 69     |
| HINCMAR, Archeveque de Reims. 226 | LE BRET, (M.) Avocat Gén     | éral.  |
| HINCMAR, Evêque de Laon. 233      | 383. 389.                    | 39 I   |
| HIPOCRATE. 445. 452               | LE MAITRE. (M. le Président) | 284    |
| HONGRIE. (le Roi de) 313          | LEON. (le Pape Saint)        | 260    |
| HONORÉ III. (le Pape) 268         | LEON X. (le Pane.)           | 303    |

| 750 T A                                  |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| LEON, Empereur d'Orient. 262             | MARTIN GOUGE, Evêque de Char                                  |
| Leon. (le Cardinal de) 361               | tres. 271                                                     |
| LEOPOLD. (l'Empereur) 404                |                                                               |
| LEOPOLD. (l'Archiduc) 22                 | ges) 325                                                      |
| LINDEMBROCK. 453                         | MARTONIE, (Geoffroi de la) Evê                                |
| LIZET, (M.) Avocat du Roi. 276           |                                                               |
| LORDAT, (Bernard de) Evêque de           | MATHIAS. (l'Empereur) 402                                     |
| Pamiers. 279                             |                                                               |
| LORRAINE. (M. le Duc de) 22. 26          | MAXIMILIEN. (l'Empereur) 403                                  |
| LORRAINE. (Madame Marguerite             | MAXIMILIEN D'AUTRICHE. 273                                    |
| de ) femme de Monsieur Duc d'Or-         | MAZARIN. (le Cardinal) 33                                     |
| léans. 22. 51                            | Medée. 458                                                    |
| LOUET. (M.) 365                          | MEGHEN. (le Comte de)                                         |
| Louis le Débonnaire. (l'Empe-            | Mendoza. 469                                                  |
| reur) 232                                | Mesnil, (M. du) Avocat Général                                |
| Louis Le Jeune. (le Roi) 346             | 278                                                           |
| Louis. (le Roi Saint) 243. 346.          | MINUTIUS FŒLIX. 448. 450                                      |
| 501                                      | Molé, (M.) Procureur Général                                  |
| Louis XI. (le Roi). 273.306              | 282                                                           |
| Louis XII. (le Roi) 276. 361. 363        | Montaigu. (Jean de) 27                                        |
| Louis XIII. (le Roi) 282. 328.           | MONTFORT. (Jean de) 530                                       |
| 365                                      | MONSIEUR, fils de France, frer                                |
| Louis XIV. (le Roi) 366                  | unique de Louis XIV, Duc d'Or                                 |
| LUCE III. (le Pape) 238                  | léans. 31.51.155                                              |
| Lucius Verus (l'Empereur) 434            | MOTHE (Madame la Maréchale de                                 |
| LUXEMBOURG, (Jean de) Evêque             | la) 23                                                        |
| de Therouane & Chancelier. 300           | Moyse. 207.452.453                                            |
| M                                        | N.                                                            |
| M,                                       | Arraphy (la Pai de) Cami                                      |
| MACÉ. (Me Guillaume) 515.                | AVARRE. (le Roi de) Comto                                     |
| LVLACE. (M. Guillaume) 515.              | de Champagne. 357<br>NAVARRE. (la Reine de ) 278              |
| MAINARD. 191.192.197                     | NAVARRE. (la Reine de) 278<br>NESTORIUS. 262                  |
| MANASSES, Evêque d'Orléans. 268          |                                                               |
| Mansfeld. (Charles de) 9.121.            | NEUFCHATEL, (Charles de) Ar                                   |
|                                          | chevêque de Besançon & Evêque                                 |
| MARC - ANTONIN. (l'Empereur)             | Commendataire de Bayeux. 273<br>NICÉE, (le Cardinal de) Vice- |
|                                          | Chancelier de Paul V. 309                                     |
| 76. 434<br>MARC-AURELE. (l'Empereur) 434 | NICOLAS V. (le Pape) 403                                      |
| MARC, (François) Sénateur du             | NICOLAS VIII. (le Pape) 402                                   |
| Parlement de Dauphiné. 362               |                                                               |
| MARTHE. (M. de Sainte) 306               | NICOLE le Part. 75<br>NOAILLES, (M. le Cardinal de)           |
| MARTIEN. (le Jurisconsulte) 456.         | Archevêque de Paris, Président du                             |
| 57                                       | Conseil de Conscience. 415                                    |
| MARTIN. (Saint) 257                      | NOUET, (M.) Avocat regarde comme                              |

| DES AU                              | TEURS. 751                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| me l'orasle des matieres écclésias- | PLINE. 444                       |
| tiques. 334                         | PLUTARQUE. 444                   |
| Numa. 444.445                       | Pompadour, (François de) Evê-    |
| Ο.                                  | que de Périgueux. 274            |
| $\circ$                             | Poncher, (François) Evêque de    |
| PPINIACUS. 454                      | Paris. 277                       |
| OPTAT. 201                          | Pontius. 104                     |
| ORLÉANS, (le Duc de) qui a succé-   | POYET, (M.) Avocat Général en    |
| de à Charles VIII sous le nom de    | 1531, & depuis Chancelier de     |
| Louis XII. 274                      | France. 278                      |
| ORLÉANS, (Mademoiselle Anne-        | PRETEXTAT, Archevêque de Rouen.  |
| Marie - Louise d') Duchesse de      | 228                              |
| Montpensier. 24. 27. 51. 155        | Priscilien. (l'Evêque) 256       |
| OSSAT. (M. le Cardinal d') 284.     | Progné. 458                      |
| 324                                 | R.                               |
| OTHON IV. (l'Empereur) 402          | D                                |
| OTHONS, (les trois) Empereurs.      | AYNALDUS. 347                    |
| 385                                 | REBUFFE. 364                     |
| Ovide. (le Poëte) 458               | Reine. (la Mere). 45             |
| OYSEL, (M. d') Ambassadeur de       | RETZ. (le Cardinal de ) 249.330  |
| Rome. 278                           | RICARD. 191                      |
| P.                                  | RICHELIEU. (le Cardinal de) 282  |
| D                                   | RIPARFOND, Avocat. 542           |
| APINIEN, Jurisconsulte. 74          | ROBERT. (le Roi) fils de Hugues  |
| PAPON. 143                          | Capet. 242                       |
| PATRICE, l'Avocat du fisc. 256      | ROBERT PORTE, Evêque d'Avran-    |
| PAVIE. (le Cardinal de) 317         | ches. 268                        |
| PAUL. (Saint) 210.211               | ROCHECHOUART, (Louis de) Evé-    |
| PAUL II. (le Pape) 304              | que de Saintes. 274              |
| PAUL V. (le Pape) 309               | ROCHETAILLE, (Jean de) Arche-    |
| PENTHIEVRE. (la Maison de) 516      | vêque de Rouen. 300              |
| PHILIPPE-AUGUSTE. (le Roi) 268      | RODOLPHE. (l'Empereur) 402       |
| PHILIPPE LE HARDI. (1e Roi) 244     | Roi. (le) Louis XIV. 22. 52      |
| PHILIPPE-LE-BEL. (le Roi) 241.      | Roi. (le d'Espagne) 52           |
| 346                                 | ROMAIN, (Jean de Saint) Procu-   |
| PHILIPPE LE LONG. (le Roi) 355      | reur Général. 306                |
| Philippe de Valois. (le Roi)        | Rose, (Guillaume) Evéque de Sen- |
| 345.386                             | lis. 281                         |
| PIE II. (le Pape) 403               | ROUILLARD. 364                   |
| PIE IV. (le Pape) 398               | ROYE, (M. de) Archevêque de      |
| PIERRE. (Saint.)                    | Reims. 269                       |
| Pierre Mongus. 262                  | S.                               |
| PINSSON. (le Sieur ( 361            | C S.                             |
| PLAISANCE, (le Cardinal de) Lé-     | AINT - ANGE. (le Gouverneur      |
| gat en France, 327                  | du Château de ) 313              |
| g                                   | J. 3                             |

Тнои. ( M. de )

TRIMOUILLE. (M. le Duc de la)

TITE-LIVE.

284

293

69

TRISTAN L'HERMITE, Prevôt d l'Hôtel. 308 TRYPHONIN. Jurisconsulte. 456 TURIBIUS, Evêque des Asturies 260 Tuscanella, (Paul) Avocat Consistorial. 317. BALDI DE PEROUSE, (Nicolas ) Auditeur de Rote. 421.433.-34.-35 ULPIEN. Urbain VIII. (le Pape ) 108. 282 URSIN. (le Cardinal) URSINS, (Juvenal des) Chancelier. 308 V. ACQUERIE, (M. de la) Premier Président du Parlement. 275 VAIR. (M. du) VALENTINIEN I. ( l'Empereur ) 215. 223 Valentinien III. (l'Empereur) 222 VALERE-MAXIME. 445 VENCELAS. (l'Empereur) 403 VENDÔME. (le Cardina! de) 249 VISTE, (M. le) Conseiller au Parlement. 275 Andevelde, (Guillaume) Chanoine de Cambray. WASSINGHAM. (Thomas de) 346 WESTRIUS. *77.* L VES de Chartres. 226 Z. Enon. (l'Empereur) ZYPEUS, Official d'Anvers. 58, 97. 104. 106. 116. 117.



\*





